

### HISTOIRE CRITIQUE

DE LA

### GRANDE ENTREPRISE

DR

# CHRISTOPHE COLOMB

COMMENT IL AURAIT CONÇU ET FORMÉ SON PROJET

8A PRÉSENTATION A DIFFÉRENTES COURS

8ON ACCEPTATION PINALE

8A MISE A EXÉCUTION. — SON VÉRITABLE CARACTÈRE

PAR

#### HENRY VIGNAUD

Consuller hohoraire de l'ambabbade américaire Président de la société des américanistes Mendre de la société de Géodraphie Etc., etc., etc.

Demonstration fails to change established opinions.

HERRITE SPENCER.

TOME DEUXIÈME 1491-1493

PARIS H. WELTER, ÉDITEUR

4, Rue] Bernard-Palisey, 4

1911

Les ? volumes de la il' série se vendent ensemble sculement.

Prix : Ser papier vélin anglais, 30 fr.; sur papier de Hollande, 60 fr.; sur papier du Japon, 90 fr.

La Ir série, perue en 1905, coûte 40 fr. sur papier vélin anglais;

20 fr. sur papier de Hollande, et 30 fr. sur papier du Japon.

SOLD ALSO BY

H. STEVENS, SON AND STILES

Price 16,62 or 18 sh.

LEMCKE AND BÜCHNER NEW-YORK Price 7,14 or 26 dollars

Orginal from UNIVERSITY OF MICHIGAN

### NOUVELLES ÉTUDES CRITIQUES

SUR LA

## VIE DE CHRISTOPHE COLOMB

1491-1498



#### EN VENTE A LA MÈME LIBRAIRIE

#### DU MÊME AUTBUR :

- Etudes critiques sur la vie de Colomb avant ses découvertes. Couronné par l'Institut (Prix Loubet). Se famille italienne. Les Colombo.

   La vraie date de sa naissance. Les études et les premiers voyages
  qu'il nursit faits. Son arrivée en Portugal. Son mariage, etc., etc.
  Un beau vol. in-9° de xvr-544 pages. Broché sur papier vélin anglais,
  10 fe.; sur papier Hollande, 20 fr.; sur papier Japon, 30 fr.
- La Lettre et la carte de Tosoanelli sur la route des Indes par l'Ouest, adressées en 1674 au Portugais Fernam Martins et transmises plus terd à Christophe Colomb. Etude critique sur l'authenticité et la valeur de ces documents et sur les sources des idées cosmographiques de Colomb, auivie des divers textes de la lettre de 1474, avec traductions, annotations et fac-similé. Paris, Leroux, 1901, 1 vol. grand in-8°, p. xxxx-319.

La Lettre de Toscanelli du 25 juin 1474 sur la route des Indes par l'Ouest, Trad. (rançaise (Tirage à part de l'appendice A du volume qui précède). Paris, Leroux, 1981, gr., in-8°, pp. 23.

Mémoire sur l'authenticité de la Lettre de Toscanelli du 25 juin 1474, edressée d'abord au Portuguis Fernam Martins et plus tard à Christophe Colomb. Extrait du compte rendu du Congrès international des Américanistes, tenu en septembre 1900, précédé d'une réponse à mes critiques : Lettres à MM. G. Uzielli, Hermann Wagner et L. Gallois, Paris, Leroux, 1902, gr. in-8°, pp. xc-33.

Toscanelli and Columbus. The Letter and Chart of Toscanelli on the route to the Indies by way of the west, sent in 1474 to the Portuguese Fernam Martins, and later on to Christopher Columbus. A critical study on the suthenlicity and value of these documents and the sources of the cosmographical ideas of Columbus, followed by the various texts of the Letter, with translations, annotations, several fac similes and also a map. London, Sands and Co, 1903, 8°, pp. xix-365.

Toscanelli and Columbus, Letters to Sir Clements R. Markham and to C. Raymond Reastey, London, Sands and Co, 1903, 8°, pp. 32.

Toscanelli and Columbus. A Letter from Sir Clements R. Narkham and a Reply. London, Sands and Co. 1903, 8°, pp. 40.

La carta y el mapa de Toscanelli sobre la ruta de las Indias por el ceste cavados a Cristobal Colomb... Obra traducida del francés y anotada por B. Enseñal, individuo correspondiente de la Real Academia Española de la Historia, etc. Madrid, Biblioteca de la Irradiación, 1902, p. 247.

La route des Indes et les indications que Toscanelli aurait fournies à Colomb. Lettre au D' Jules Mees et au D' Sophus Ruge. Paris, 1903, 8°, pp. 25.

A critical study on the various dates assigned to the birth of Columbus. The true date: 1451, London, 1903, Henry Stevens, Son and Stiles, 80, pp. xm-122.

La Maison d'Albe et les archives colombiennes, avec un appendice sur les manuscrits que possédait Fernand Colomb et un tableau généalogique. (Extrait du Journal de la Société des Américanistes, vol. 1, nº 3.) Grand in-8°, pp. 17.

Sophus Ruge et ses vues sur Colomb. (Extrait du Journal de la Société des Américanistes, vol. III, n° 1.) Grand in-8°, pp. 10.

Proof that Columbus was born in 1451. A new document, American Historical Review, January, 1907, Grand in-8".

L'ancienne et la nouvelle campagne pour la canonisation de Christophe Colomb. (Extrait du Journal de la Société des Américanistes, vol. VI.) Grand in-8°, pp. 44.



### HISTOIRE CRITIQUE

DE LA

### GRANDE ENTREPRISE

DE

# CHRISTOPHE COLOMB

COMMENT IL AURAIT CONÇU ET PORMÉ SON PROJET
SA PRÉSENTATION A DIFFÉRENTES COURS
SON ACCEPTATION FINALE
SA MISE A BXÉCUTION. — SON VÉRITABLE CARACTÈRE

PAR

#### HENRY VIGNAUD

CONSTILLER HONORAIRE DE L'ANBASSADE ANÉRICAINE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ DES AMERICAMISTES MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ DE RÉO (PAPINS PTC : ETC - ETC.

Decronstration fails to enange established opinions.
Hennear Spencen

TOME DRUXIPME 1491-1493

PARIS
H. WELTER, ÉDITEUR
4, Rue Bernard-Palissy, 4

1911

Il a été tiré 25 exemplaires sur papier du Japon numérotés de 1 à 25 et 25 exemplaires sur papier de Hollande numérotés de 26 à 50

Tous droits de reproduction et de traduction réservés. même pour les États-Unis d'Amérique. Copyright by Henry Vignaud, February 1911

### TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES

### QUATRIÈME ÉTUDE

Dernières négociations de Colomb avec les Rois Catholiques Les capitulations. Organisation de l'expédition. Le départ; la découverte. Le pilote qui l'aurait renseigné, 1491-1492.

#### SOURCES D'INFORMATION

| <ol> <li>Les dépositions prises dans les procés dits de Colomb, p. 5. —</li> <li>Les ordonnances pour mettre l'entreprise à exécution, p. 5.</li> <li>Les capitulations de Santa-Fé p. 5. — 4. Colles de Grenade, p. 5. — 5. Mémoire de Colomb sur ses droits, p. 6. —</li> <li>Ant de Aspa, p. 6. — 7. Geraldini, p. 7. — 8. Les Libros de Cuenta, p. 8. — 9. Enquête sur les services rendus par les Nines, p. 8.</li> </ol> |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Chapitre I. — Retour de Colonn a la Rauida, Ses parmières relations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9        |
| <ol> <li>Projet de Colomb de passer en France, Retourne chez le duc<br/>de Medina-Celi, 1491.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9        |
| Notes 2. — Témoignages de F. Colomb, de Las Casas et de Medina Celi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10<br>10 |
| 11 — Décidé à se rendre en France, Colomb va chorcher son fils à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| la Rabida, 1491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12       |
| Notes 5. — Témoignage de Las Casas  — 5. — Thèse contraire de Harrisse  — 9. — Cette visite de Colomb à la Rabida était la seconde.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1        |
| Notes 11-15. — Ce que dit ce témom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| Vices en Monnellsk Ethices II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |

| IV. — Rôle de Marchesa dans cotto affaire                                                                         | 1            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Notas 17-18-30 — Téreoiguage de Vaies Allid sur Marchena, 50                                                      | <b>J-1</b> ! |
| — 21. — Confirmé par Oviedo,                                                                                      | 3            |
| V Nouvelles indications recusillies par Colomb à la Rabida et                                                     |              |
| A Pulos, Pero Vasques de la Froniera.                                                                             | 2            |
| Notes 22 — Colomb, désué de tout, est recuelli à la Ra-                                                           |              |
| bids,                                                                                                             | 3            |
| <ul> <li>25. — Diego de Telve</li> <li>27. — Pero Vasquez de la Frontera,</li> </ul>                              | 2:           |
| - 20-29. — Ce que les témoins en disent.                                                                          | 1            |
| <ul> <li>20. — Ce qu'ils appellent les indes sont les Antilles.</li> </ul>                                        | 31           |
| <ul> <li>31. — Renseignement donné par Velez Allid</li> <li>32. — Témoignage de Valiente et de Gallego</li> </ul> | 21           |
| - 33. — Indication précise venant de Vasquez                                                                      | H            |
| VI Repports de Colomb evec Martin Alonso Pinnon. Renneigne-                                                       |              |
| ments que celui-ci surau repportés de Rome.                                                                       | 2            |
| Manager For Wilson                                                                                                | 30           |
| — 36. — Martin Alonso.                                                                                            | 2            |
| <ul> <li>27. — Colomb la recherche et attend son retour de</li> </ul>                                             |              |
| Rome                                                                                                              | 37           |
| - 20 Intention prétée à Pinzon d'ailer à la décou-                                                                | -            |
| verte des fles nur lesquelles il avait des ren-                                                                   |              |
| - 60 La mappemente que Pinson consulta à Rome,                                                                    | 21           |
| - 41 L'indication attribuée à Salomon sur Cypangu.                                                                | 21           |
| - 43 - Les carles que Pinzon a pu voir à Rame,                                                                    | 31           |
| — 43. — Jugement de Tarducci . , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                | 81           |
| VII. — Pinson communique ses renscignoments à Colomb                                                              | 81           |
| Notes 44. — Intention attribuée à Pinson de faire un voyage                                                       |              |
| de découverte                                                                                                     | 37           |
| nique ses renscignements à Colomb                                                                                 | 33           |
| VIII Engagements que Colomb surest pris envers Pincon,                                                            | 34           |
| . Notas 48 Témoigaages que nous possédons à cet égard.                                                            | 33           |
| - 47 Réciamation de Juan Martin Pinzon basée sur                                                                  |              |
| les engagrments pris avec son père,                                                                               | 36           |
| - 40. — Intention ettribuée à Colomb de revenir en arrière combattue pur Pinzon                                   | 87           |
| — bo. — Pinnon vit-ii in terre le premierv                                                                        | 34           |
| - 51 Les prétentions des Pinson sont écertées.                                                                    | 34           |
| — 53 — Aucune preuve écrite que Colomb se soit en-<br>gagé avec Pinzon Las Casas                                  | 39           |
| - 53 Opinion du capitaine Duro sur ce peint                                                                       | 30           |
| <ul> <li>— \$4. — Ge que Martin Alonso aurait det à ce sujet.</li> </ul>                                          | 44           |
| IX, Conclusion du chapitre, Jusqu'à présent run dans les démar-                                                   |              |
| ches de Colomb a'indique qu'il s'agussait d'autre chose que d'lles                                                |              |
| ou terves nouvelles à découvrir                                                                                   | 41           |
| Chapitre II. — Succeso валочи на Сокоми A за соги Lus солибивяем                                                  |              |
| •                                                                                                                 | 47           |

| TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES                                                                                                                                                                                                                                                                                     | III                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| I. — La démarche de Juan Perez auprès de la Reine                                                                                                                                                                                                                                                                 | 47                               |
| Notes 55. — Co que dit Garcia Pernandes.  — 51 — Lettre de Peres à la Roine.  — 58. — Lettre que Pinzon lui aurait écrits  — 61. — Témoignage de Cabezudo.  — 62. — Erreur de Garcia Fernandez  — 64. — Effet de l'intervention de Perez. Las Casas.                                                              | 49<br>49<br>49<br>50<br>51       |
| II Retour de Golomb à la coure 1491.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 52                               |
| Notes 65. — Colomb va rejoindro Perez à la cour.  — 66. — Lettre apocryphe de Perez.  — 67-68. — La Reino aurait envoyé 20 000 maravédis à Colomb.                                                                                                                                                                | 52<br>53<br>54                   |
| - 70 Ce que Colomb surait fait à la cour                                                                                                                                                                                                                                                                          | 55                               |
| Notes 74. — Témoignage de Geraldini et de Les Casas.  — 76. — Ceux que l'on consulta Les Casas.  — 77. — Objections soulovées d'après Geraldini  — 78. — Pauvreté de Colomb à cette époque: Las Casas.                                                                                                            | 54<br>57<br>57<br>58<br>59       |
| IV Les conditions de Colomb                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 59                               |
| Notes 79. — Somme demandée : Les Causs.  — 80. — La noblesse                                                                                                                                                                                                                                                      | 60<br>60<br>60<br>60<br>61       |
| V La commission de Santa-Fé rejette les propositions de Co-                                                                                                                                                                                                                                                       | 84                               |
| Notes 89-90. — Témoignage de Las Casas et de F. Colomb.  — 92. — Opinion de Harresse.  — 93. — Opposition de Talavera selon Las Casas.  — 93. — Opinion de Lazzarini.  — 97-98. — Opinion de F. Colomb et de Las Casas sur les exigences de Colomb  — 99-100. — Jugement de Tarducci, de Filson Young et de Ruge. | 64<br>64<br>85<br>66<br>66<br>67 |
| $v_{L}$ — Colomb est congédié pour la seconde fois, janvier 1492                                                                                                                                                                                                                                                  | 45                               |
| Notes 101. — Ce que dit Las Casas à ce sujet                                                                                                                                                                                                                                                                      | 69<br>69<br>70<br>70             |
| VII Intervention de Santangel pour faire rappeler Colomb                                                                                                                                                                                                                                                          | 71                               |
| Notes 107-109. — Récit de Les Cases                                                                                                                                                                                                                                                                               | 73<br>74<br>74<br>75             |
| VIII. — Autres personnages qui parassent avoir appuyé alors Co-                                                                                                                                                                                                                                                   | 74                               |

| Notes 114-115. — Role da Mendoza, d'apres Ovisdo, Marros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <ul> <li>117. — Vuos de Harrisse, de Gaffarel et du P. Man-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 77-78           |
| donnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 74            |
| noz, etc.  — 124. — La marquise de Moya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 <b>0 -</b> 72 |
| - 124 La marquise de Moya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (1              |
| <ul> <li>125. — Le poème de Alvaro Gomez sur cette dame.</li> <li>126. — Témograpee de Pinel sur son intervention.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| and the same and t | 82              |
| the second of the second secon | 82-83           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.1<br>8.1      |
| to do do to any dolomon, i i i i i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 81<br>84        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 81              |
| total minipottation and additional 4 4 4 1 1 1 1 2 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 85              |
| 449 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 85-46           |
| - 140-143. — Son savoir et son innuence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 85-87           |
| Act Online 1 D Market 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 81              |
| - 147 Ut mion du P mandonnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 88              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 88              |
| - 149 Juana Velasquez de la Torre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| - 150 Gaspar de Gricio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 88              |
| IX. — Rappel de Colomb et acceptation de ses conditions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90              |
| Notes 154 Indifférence ou hostilité attribuée au roi Fer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| dinand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9:              |
| - 155-159 Vaos de Washington Irving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>92</b> –93   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| Chapitre III Les capitulations : Janvier-Aveil 1497                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 95              |
| The Mark Table 1 Annual Annual Control of the contr |                 |
| 4. — Capitulation du 17 avril 1492 pour la découverte et la prise de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| possession de certaines îles et terres de l'océan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 95              |
| Notes 160 - Colomb oblient tout ce qu'il demandait F. Co-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| lomb, Lus Casas,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 95              |
| - 162 - L'acte est conclu à Santa-Fé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 95              |
| <ul> <li>163, — Juan Perez arrête au nom de Colomb les ter-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| mes du contrat avec Coloma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 96              |
| - 165, - Auguse mention des Indes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| - 186-167 Les deux textes que nous possédons de cet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| acte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9-100           |
| - 168 - Différence extraordinaire entre ces deux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| textes a series and a series an | 101             |
| - 159 Opinion de Las Casas qu'il faut noter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 102             |
| - 170 - Ratification de cette capitulation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 103             |
| II Lettros petentes du 30 avril 1493 par lesquelles les Rois Ca-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| Lholiques renouvellent, confirment et étendent les privilèges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 403             |
| accordés le 17 du même mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 103             |
| Notes 172. — Le titre de Don                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 104             |
| <ul> <li>173. — Confirmations diverses de l'acte du 30 avril 1492.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 105             |
| <ul> <li>174. — Les titres et charges donnés à Colomb devien-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| nent héréditaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 106             |
| - 175 Remarque à ce sujet. Altolaguerre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 107             |
| - 177 La charge d'amiral de Castille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 107             |
| - 178 Estimation par Colomb de ses revenus éven-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1               |
| fuels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 107             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| — 179. — Ses réclamations à ce sujet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 103             |

| TABLE ANALYTIQUE DES MATIERES                                                                                                  | 3           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| III Les freis de l'expédition.                                                                                                 | 11          |
| Notes 189. — Un million de maravèdis avancé per Santan-<br>gel pour la muitié que devaient fournir les                         |             |
| - 181 Confirmation per F. Colomb.                                                                                              | 11          |
| - 185 Déclaration de Colomb que les souvarains donnérent un million et lui le reete.                                           | 11          |
| - 184-186 - Deux millions formalent la somme totale.                                                                           | 11          |
| - 187 Le huitième des freis<br>- 188 - Valeur du maravéd s : 1 centime 1/2                                                     | 11          |
| - 188 Opinions diverses sur le coût de l'expédition.                                                                           | 11          |
| IV Les bijoux que la reine Isabelle sureit engagée pour l'entre-                                                               |             |
|                                                                                                                                | 114         |
| Notes 196-191 F. Colomb et Las Cases mentionsent les                                                                           |             |
|                                                                                                                                | 114         |
| - 193-195 Herrera, Orellana et Lafuente y croient, 114-                                                                        | 41:         |
| - 196-199 La Reine avait-elle alors des bijoux 7 115-                                                                          | -110        |
|                                                                                                                                | 116         |
|                                                                                                                                | 111         |
| → 204-205. — Prèces comptables du temps mentionnant                                                                            | 227         |
| Sentangel                                                                                                                      | 117         |
|                                                                                                                                | 118<br>118  |
|                                                                                                                                | 111         |
| <ul> <li>210-211. — Auteurs qui acceptent cette version.</li> </ul>                                                            | <b>1</b> 10 |
|                                                                                                                                | 120         |
|                                                                                                                                | 1 30        |
| Notes 214. — Témoignage de Colomb                                                                                              | 111         |
| <ul> <li>217 — Le huitième surait été avencé par Pinson : Las</li> </ul>                                                       | 121         |
| — 218. — Viendrait d'après Beldessaro Colombo de Bea-                                                                          | 133         |
| tris Enriques et de Pinson.                                                                                                    | 122         |
| - 219 Objection de Harrisse                                                                                                    | 124         |
|                                                                                                                                | 134         |
|                                                                                                                                | 125<br>126  |
|                                                                                                                                | 36          |
| Notes 374. — Son hostilité à l'entreprise d'après Les Cesas. 1                                                                 | 126         |
| <ul> <li>225. — Son indifférence: Was, Irving. Prescott, Lazzaroni</li> <li>226. — Ennemi de Colomb : R. de Lorgues</li> </ul> | 29          |
| - 226 Ennemi de Colomb : R. de Lorgues                                                                                         | 19          |
| <ul> <li>228. — Déclaration contraire de Colomb.</li> <li>228-230. — Prépondérance de sou rôle dans l'affaire.</li> </ul>      | 30          |
| Mir, Ibarra, Balaguer                                                                                                          | 31          |
| X. — La concours de l'Aragon.                                                                                                  | 121         |
| Nates 231 - Les documents attestent ce concours                                                                                | 121         |
|                                                                                                                                | 33          |
| - The The - the man discret College of Commune                                                                                 |             |

| Notes 234 — Ordonnence ouvrant les Indes à tout la monde<br>— 237-235 — Dispositions restrictives                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 133<br>133<br>134                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Chapitre IV Organisation of L'expérition. Son départ, 36 avail-<br>2 aout 1492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 135                                           |
| <ul> <li>I. — Ordonnances pour envoyer Colomb avec trois caravelles dans<br/>certaines parties de l'Océan non désignées.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 133                                           |
| Notes 341. — Choix de Palos.  — 242-243. — Ordre de fournir deux caravelles à Colomb.  — 344. — Défense d'aller en Guinée.  — 344 — Ordre portant que Colomb était envoyé dans l'Océan pour le service de Disu et celui de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 135<br>136<br>136                             |
| couronne  247. — Ordre relatif aux approvisionnements  349. — Ordre suspendant les poursuites criminelles contre ceux qui tratent avec Colomb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 137<br>137<br>137                             |
| II Passeport et letire de créance donnée à Colomb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 139                                           |
| Notes 251. — En aureit eu une pour le grand Khan. Las<br>Casas. — 252. — Numbreuses notes de Colomb aur ce person-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 148                                           |
| - 253 La lettre de créance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 140<br>141                                    |
| III Résistance des gens de Palos aux ordres pour l'armement de<br>l'expédition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 143                                           |
| Notes 254 — Nos sources d'information sur ce peint.  — 255. — 12 mai 1492, départ de Colomb pour Pales — 256. — Retourse à la Rabida , — 257. — Ce que dit Les Casas des Pinson , — 258. — Déposition de Gallego sur ce que faisait Pinson, — 261. — Ordre de la couronne de faire obéir à Colomb — 262. — Comment les caravelles furent obtenues , — 263. — Peu de conflance inspiré par Colomb , — 264. — Son entreprise considérée comme périlleuse et douteuse , — 265. — La plupart ne croyaient pas à l'existence da terres inconnues à l'onest, Bartolomé Colin, Rodriguez Mafia , — 266. — On ne voulait pas aller avec Colomb . | 143<br>143<br>144<br>144<br>145<br>146<br>146 |
| IV Intervention de Mártin Alonso Pinson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 148                                           |
| Notes 267. — Projet non suivi d'ellet d'engager des gens<br>pris dans les prisons<br>— 262 — Dépositions qui montrent que sans Pinsonl'ex-<br>pédition n'aurait pu être organisée.<br>— 269-276. — Opinion du procureur royal (fiscal) sur ca<br>point. — 169<br>— 272. — Ordonnance royale accordant un bisson aux<br>Pinzon                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 149<br>149<br>-150<br>152                     |
| - 27s Opinion de Duro sur l'existence d'un contrat<br>entre Colomb et Pinson.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 152                                           |
| V Equipoment et armement des trois navires de Colomb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1\$3                                          |

| 7              | CABL <b>B</b>     | <b>▲NALYTIQU</b>               | R DES                    | MATIÈ       | RES      |              |      |      | ¥1         |
|----------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|----------|--------------|------|------|------------|
| _              | 275               | Ce qu'était u<br>Pas nécessair | ernent pe                | etite, ,    |          | -            |      | •    | 153<br>154 |
| -              | 276, —            | Les travaux                    | de la cor                | mmissio     | IL AFC   | heoli        |      | 120  | 15.        |
| _              | 277               | espagnole .<br>Grosseur rela   | tive des                 | trous c     | araye.   | les c        | le C | 0-   |            |
|                |                   | lomb                           |                          |             |          | •            |      | •    | 155        |
|                |                   | La Santa-Mar                   |                          |             |          |              |      |      | 156<br>157 |
|                |                   | Les dimension — La Pinta       |                          |             |          |              |      |      | 158        |
| _              | 283. —            | Autres culcul                  | le sur la j              | grosseu     | r das    | CAPE         | vell | es   |            |
|                |                   | de Colomb<br>Elles étaient     |                          | ·           |          | •            |      |      | 159        |
| _              | 284. —            | Elles étaient                  | boutçes                  |             |          | •            | • •  | •    | 159<br>156 |
| _              | 285. —            | Vitessa                        | archon .                 | • • •       | • • •    | :            | : :  | :    | 160        |
| _              | 267. —            | Arulleric.                     | nonon.                   |             | •        |              |      |      | 160        |
| _              | 258. —            | La croix sur                   | les voiles               |             |          | •            |      | •    | 161        |
| VI Les éq      | uipeges           | des trois nav                  | ires de (                | Colomb.     |          |              | 4    |      | 265        |
| Notes          | 1 <b>29</b> 1. —  | Le nombre de                   | is compa                 | gnone o     | te Col   | ówp          |      | •    | 161        |
| _              | 292-293           | : — Chillines (                | obairO h                 | et de l     | P. Mai   | tyr.         |      | •    | 163<br>163 |
| _              | 291. —            | Chiffre de D<br>Rôle d'équipi  | tego Cok                 | о <b>то</b> | dend     | •            | • •  | •    | 163        |
| _              | 390, —            | Listes erroné                  | iga orant                | i par co    | 101114   | :            | : :  |      | 164        |
| _              | <b>199.</b> —     | Coux laissés                   | à la Nav                 | ided.       |          |              |      |      | 164        |
| _              | 1000              | Liste de Navi                  | urata .                  |             |          |              |      |      | 16:        |
| _              | 301               | Liste des Lib                  | ros de Ca                | tenta .     |          | •            | • •  | •    | 160        |
| _              | 302. —            | Liste générale<br>Un prêtre ac | <b>8</b> .               | أ الأحداث   | "olom    | h.           |      | 1    | 160        |
| _              | 304. —            | Les crimnels                   | COURPAGE                 | 14-6-14     |          | ٠.           | : :  | ;    | 167        |
| _              | 306. —            | Etrangers qui                  | accomp                   | aguerer     | it Col   | omb          |      |      | 167        |
| _              | 307               | - Solde des égi                | npages d                 | e Colon     | nD       | 4            |      |      | 168        |
| _              | 310               | B. Roldan.<br>6. — Officiers   | 1. 1. 6.                 | 4 6 6       |          | ₩            |      | •    | 169<br>168 |
| _              | 811-810           | i. — Officiers                 | de III. SAI<br>de la Pui | nte mar     |          |              | • •  | 160- |            |
| _              | 321-321           | . — Officiers                  | de la Nin                | <b>.</b>    |          | • •          | ٠.   | •    | 170        |
|                |                   | lalos, \$ noâl 1               |                          |             |          |              |      |      |            |
| Notes          | 325. <del>-</del> | Diogo Colom                    | b conflé é               | i des ar    | ni .     | •            |      |      | 170        |
| _              | 317. —            | Assertion du                   | r. Bulo                  | 11          |          |              |      | -    | 4/4        |
| -              | 328. —            | Thèse que Co                   | olomb fit                | TOILE d     | le Cad   | IX.          |      | ٠    | 111        |
| pitre V. — (   | Соминт            | * \$8 FIT \$4 GR               | ANDR DÁG                 | ou verti    |          |              |      |      | 172        |
| 1 9 septom     | bro 1482          | Instructions                   | konnéss p                | er Golo     | mb A i   | voer d       | épa  | rt,  |            |
| portant q      | u'à 760 l         | lieues on trouv                | rerait le                | torre .     |          | *            | ٠.٠  |      | 177        |
| Notes          | 329-336<br>321. — | o — Témoigne<br>Témoignego     | ige de F.<br>le Lus C    | Colomi      | à ce     | i éga        | rd.  | 178  | 170        |
| II. → 17-26 sc | plombr            | a, Colomb se                   | mot imm                  | ddiaton     | ent à    | la r         | ech  | er-  |            |
| che de ce      | ctaines           | tion                           |                          |             |          | •            |      | •    | 175        |
| Notes          | 334. —            | Hes dont il se                 | croit p                  | rės         |          |              |      | •    | 175        |
| _              | 334 -             | Opinion de la                  | ard Dunr                 | AYON SU     | r ca p   | OIDL         |      |      | 176        |
|                | 236. —            | Auteurs qui c<br>Cartographes  | p Joseph<br>Pela ino     | uru 4°e(    | otilia ' | ACLE<br>G VI | le 4 | Ø•   |            |
| _              | ## T              | paralièle                      | der bes                  | * * *       | . '2.    | .;           | , ,  | •    | \$77       |

| III. — Assertion que les tles sinsi cherchées étaient sur la route des                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Index                                                                                                                       |
| IV 1-6 octobre 1492, Après avoir l'ait 866 lieues sams trouver                                                              |
| sacune terre, il est question de revenir en arrière 180                                                                     |
| Notes 344-345. — Premiera signos do mécontentement. 189-18                                                                  |
| - \$45 Interrogatoire du Fiscal sur la distance à                                                                           |
| laquelle on devait trouver terre 18:  — 349-355. — Témoignages divers sur l'intention de revs-                              |
| nir en arrière                                                                                                              |
| <ul> <li>#56-350. — Témoins qui disent que c'est Colomb qui     vouls t abandonner l'entreprise. ,</li></ul>                |
| - 100 Témoins qui attribuent cette intention à l'équi-                                                                      |
| Page 18                                                                                                                     |
| - 341-362 Témoins qui mettent Piazon en cause 183                                                                           |
| V. — Pinson s'oppose énergiquement au ratour en arrière 180                                                                 |
| Notes 554-376, Témoiguages divers à ce sujet : Hernau<br>Mateus, Hernandez Colmenceo, Gonzalo Mar-                          |
| tin, Nanuci de Veldovinos, Francisco Mo-                                                                                    |
| del, Garcia Vallejo et autres 186-187                                                                                       |
| - 371, - Doutes sur la fait de la mutinerie 180                                                                             |
| VI. — € et 7 octobre. Pinzos fait prendre une nouvelle direction. 160                                                       |
| Notes 371. — Témoignage du Journal de Bord                                                                                  |
| - 375-376. — Réficance de Colomb et de Las Casas à ce                                                                       |
| - 377 Témoigneges de Garcia Velleje et de Ĝarcia                                                                            |
| FCFS4TIGCI, ,                                                                                                               |
| <ul> <li>378-361. — Autres témoignages à ce sujet</li></ul>                                                                 |
| VII 12 octobre. Découverte de 13le que Colomb cherchait et                                                                  |
| qu'il appela Española, , , , , , , , , , , , , , , , 19:                                                                    |
| Notes 383 C'est Cypangu que Pinson vouleit découvrir. 18:                                                                   |
| · - 384. — C'est pour aller à Cypangu qu'il fit changer                                                                     |
| de route                                                                                                                    |
| <ul> <li>385-367, — C'est pour aller à l'ile qu'il cherchait que<br/>Colomb consentit à ce changement, « 194-19-</li> </ul> |
| - 335 - Explication de F. Colomb                                                                                            |
| VIII. — Rôle de Martin Alunso Pinzon dans la découverte de l'Amé-                                                           |
| rique                                                                                                                       |
| Notes 389. — Accusations de Colomb                                                                                          |
| - 892. — Instructions perfides                                                                                              |
| - 393 Situation personnelle de Pinson                                                                                       |
| 397-401. — Pautes reprochées à Pinson                                                                                       |
| - 401, - Mort de Pinzon                                                                                                     |
| IX. — Invraisemblance de la thèse que Colomb cherchait les lades                                                            |
| el non des terres nouvelles                                                                                                 |
| X Colomb avait des indications qu'il croyait certaines sur les                                                              |
| terres qu'il se proposent de découvrir.                                                                                     |
| Notes 494. — Témoignage de Les Cases 205                                                                                    |
| Yr Wannad du chanitra                                                                                                       |

| TARLE. | ANALYTIQUE  | thes. | MATTOBOO |
|--------|-------------|-------|----------|
|        | ANADIA LUUD | NPS   | WALLERE  |

IX

| Applete VI Les impications qu'avait Colonn. Le pilote sant n                       |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. INTRODUCTION                                                                    | 2              |
| II. — Sources de l'histoire du pilote sans nom ; elle est génére                   | sle-           |
| ment socréditée en Espagno                                                         | . , 1          |
| Notes 407. — Oviedo                                                                |                |
| → 40% — Liomara                                                                    |                |
| - 400 Remarque d'Oviedo.                                                           | 2              |
| — are — Gemerant of Column                                                         | 2              |
| - 411-412 Garibay, Acosta,                                                         | 2:             |
| - 413-414 - Fructuoso, Marsana                                                     | . , 2          |
| - 415-416 Vasconcellon, Greg. Garcia.                                              | 3              |
| - 417-418 - Gercilaso, Cano                                                        | 2:<br>1        |
| - 419 - Torquemada.<br>- 420 Autres autaure du xviis stècle                        | 3              |
| - 431 Aspa.                                                                        |                |
|                                                                                    |                |
| III Protestation de Benzoni et de F. Colomb                                        | 3              |
| Notes 422 Bensoni                                                                  | 1              |
| — 423 — F COLOED                                                                   | . 2            |
| — 474. — Navarrete, Cladere, Santarora                                             | 1              |
| <ul> <li>425. — Autours espegnols qui acceptant l'Histoire.</li> </ul>             | . , 3:         |
| - 426 Lucien Cordeiro el Peregallo                                                 | 2              |
| - 417 Duro                                                                         | 2              |
| IV La plupart des auteurs français, angless et italiens rejoit                     | ant.           |
| Physician                                                                          | 31             |
|                                                                                    |                |
| Notes 438-429. — Robertson, Washington Irving — 440-431. — Humboldt, R. de Lorgues | 3:             |
| - 432-433 Harrisco, Gaffarol                                                       | , . 2:         |
| - 424-435 - Markham, Tarducci                                                      | 2:             |
| - 436-437 Ruge, Hebler.                                                            | 3              |
| - 438 Priorité attribuée à Oviedo : Marrissa.                                      | 21             |
| - 430 Opinion de Washington Irving.                                                | 22             |
| '= 440-441, De Humboldt at da R. de Lorenes                                        | 11             |
| - 443-443 Do Terducci et de Persyallo                                              | 37             |
| 446 De Gaffarel                                                                    | 91             |
| - 445 De Luigi Hugues                                                              | . , 21         |
| - 446 De M. Gallois et de sir Cléments Markham.                                    | . , #1         |
| V Production du récit de Les Cases qui regarde l'histoire com                      | 776            |
| wrmsemblable.                                                                      |                |
|                                                                                    | . 22           |
| Notes 447 Extrait de Las Casas.                                                    | . 23           |
| - 448 Assertion extraordinaire de Washington Irvi                                  |                |
| - 449. — Démonstration du capitaine Duro                                           | . 33           |
| - 451 L'histoire ne vient pas des canemis de Colon                                 | . 33           |
| - 452 Explication busined d'un auteur.                                             | яЬ, 32<br>, 32 |
| - 453 On tenait l aventure pour certaine.                                          | . 32           |
| - 454-457 Opinion de Las Casas                                                     | . 23           |
| - 458 Auteurs qui le méconneuseent                                                 | . 12           |
| /1 Objections diverses                                                             |                |
| *                                                                                  | . 22           |
| Notes 459, - L'opinion d'Oviedo                                                    | 23             |
| - 469 Objection de Taber                                                           | . 32           |

| Notes | 462. — Objection de Uzielli                                                 | •   | *    |    | 4   |      |    | 223 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|------|----|-----|------|----|-----|
| _     | 463. → Objection de Luigi Hugues .                                          | =   |      |    |     |      |    | 229 |
| _     | 464. — Opimon du professeur Bourne<br>465. — Opimon de Gabriel Marcel et de | 4   |      |    | è   |      |    | 230 |
| _     | 485. — Opimon de Gabriel Marcel et de                                       | toı | rd I | Du | nra | ly e | ٥. | 231 |

### CINQUIÈME ÉTUDE

Les deux légendes: Colomb cherchant le Levant par le Fonant. Toscanelli initiateur de la découverte du Nouveau-Monde,

#### SOURCES D'INFORMATION

| Introduction, p. 287 Cotons: 1 Lettre à Santangel, p. 2                   | 38. —  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| <ol> <li>Lettre à Sanchez, texte espagnol, p. 241, — 3. Même l</li> </ol> | eltre. |
| lexte latin, p. 242 4. Lettro de Januarius, p. 246 !                      |        |
| Bullos, p. 247. — 6. Pierre Martyr · Opus Epistolarum, p                  | - 247. |
| 7. Alphones Estangues, p. 248. — 8. Michele Conso. p.                     | . 249. |
| — 9. Nunchay, p. 249.                                                     |        |

| -                                                                                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Chapitro I. — La légende de Colond cherchant les Indes par l'Ouest.                                                               | 251                      |
| <ol> <li>Les assertions du Journal de Bord sur le dessain de Colomb.</li> </ol>                                                   | 251                      |
| Notes 1-3. — Passages cités.                                                                                                      | 252                      |
| <ul> <li>II. — L'expression de las Indias.</li> <li>III. — Ce que dit du dessein de Colomb la lettre-prologue au Jour-</li> </ul> | 253                      |
| nal                                                                                                                               | 355                      |
| Notes 4. — Le langage même de Colomb                                                                                              | 256<br>256<br>257<br>258 |
| IV. — Faits qui montront que le Journal a dû être remanié et com-<br>plété après le retour de Colomb                              | 259                      |
| Notes 9. — Interpolations et suppressions faites par Las<br>Casas                                                                 | 259                      |
| V. — Autre fait du même genre : le double compte de distances<br>qu'aurait tenu Colomb                                            | 261                      |
| Notes 11. — Colomb comptait see distances de l'Ile de Fer. — 12. — La lieue de Colomb comprenait 4 milles.                        | 263                      |
| VI. — Dans les lettres à Santangel et à Sanchez, Colomb se borne                                                                  | 264                      |
|                                                                                                                                   |                          |
| Notes 14, Les deux lettrès n'en font qu'une                                                                                       | <b>ZD</b> O              |
| VII. — Relations pordues de Colomb où il devait dire que son des-<br>sein était d'aller aux Indes.                                | 266                      |

| TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES                                                                                                                                                          | x                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Notes 16. — Dute de la lettre à Santangel.  — 17-18. — Autre lettre écrite de Lisbonne.  — 19. — Autre lettre écrite de Palos.  20. — Lettre des souverains à Columb.                  | 26°                      |
| VIII — La lámaigna de la constitu                                                                                                                                                      |                          |
| Note 25. — Sa date                                                                                                                                                                     | 270                      |
| IX C'est après le retour de Colomb que les documents mention-                                                                                                                          | 211                      |
| nent pour la première fois les Indes                                                                                                                                                   | 2":                      |
| Notes 27. — Témoignage de Medine-Cali  — 28. — Témoignage de Cabezudo  — 30. — Les aouverains crurent d'abord que Colomb revenait des Indes.  — 31. — Témoignage du fiscal Villalobos. | 27:<br>27:               |
| X Les Rois Catholiques reviennent sur leur première opinion                                                                                                                            |                          |
| au sujet des Indes.                                                                                                                                                                    | 175                      |
| Notes 32-34. — Documents qui le montrent                                                                                                                                               | 275                      |
| XI Les Bulles confirmant aux Rois Catholiques la possession des                                                                                                                        |                          |
| lles nouvellement découvertes ne les placent pas aux indes.                                                                                                                            | 276                      |
| - 37 Extrait de la Bulle Eximie, 3 mai 1493.                                                                                                                                           | 277<br>277<br>278<br>278 |
| XII Raisons de croire que c'est après être arrivé aux Antilles                                                                                                                         |                          |
|                                                                                                                                                                                        | 280                      |
| Notes 41. — Les globes et mappemondes indiquent Cypangu que Colomb, surait yus                                                                                                         | 287                      |
| - 42 - Española et Cypangu.                                                                                                                                                            | 284                      |
| - 40 Remarque de Louis - , , , , , ,                                                                                                                                                   | 284<br>28.)              |
|                                                                                                                                                                                        |                          |
| Chapitre II. — Ténoignage des contemporaire sur la légende du la                                                                                                                       |                          |
| BECHENCES OF LEVANT PAR LE PONANT.                                                                                                                                                     | 297                      |
|                                                                                                                                                                                        | 287                      |
| Notes 47. — Date de l'arrivée de Colomb à Barcelone                                                                                                                                    | 288                      |
| <ul> <li>48 51. — Promières lettres de Martyr sur Colomb. 288.</li> <li>52. — Il a découvert un Nouveau Monde.</li> </ul>                                                              | 284<br>290               |
|                                                                                                                                                                                        | <b>29</b> 0              |
| II Les propres compagnons de Colomb no croyalent pas avoir                                                                                                                             |                          |
| élé aux Indes.                                                                                                                                                                         | 290                      |
| Noles 54. — Allegreiti                                                                                                                                                                 | 291                      |
|                                                                                                                                                                                        | 291<br>292               |
| III La déclaration que Colomb fit signer à son équipage. Le                                                                                                                            |                          |
| 44 1 2 0                                                                                                                                                                               | <b>2</b> 93              |
| Notes 58 Texte de la déclaration                                                                                                                                                       | 294                      |
|                                                                                                                                                                                        | 195                      |

|                   | Notes                                                                                             | s 60. —                                                                                                               | Autei                                                                                                                                       | เมล ฝักเ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CPON                                                                      | BDL                                                       | gue                    | Cet       | LX.  | qш      | 814  | gnê        | re    | nt                 |                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------|---------|------|------------|-------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                   |                                                                                                                       | ្ត ខុំសារ                                                                                                                                   | ent de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | pont 5                                                                    | ią fo                                                     | i.                     | , ,       |      |         |      |            | •     | •                  | <b>20</b> d                                                                 |
|                   | _                                                                                                 | 61. —                                                                                                                 | Opinio                                                                                                                                      | on de l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dumbe                                                                     | ible                                                      | •                      | •         | •    | -       | •    | -          | •     | •                  | 296                                                                         |
|                   | _                                                                                                 | 62. —                                                                                                                 | Optate                                                                                                                                      | on de l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Harrie<br>Thack                                                           | 3e,                                                       | •                      |           | •    | -       | ٠    | ٠          | •     |                    | 296<br>296                                                                  |
|                   | _                                                                                                 | 65. —<br>64. —                                                                                                        | Tamos                                                                                                                                       | uraean<br>Mide i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | diacine                                                                   | ar<br>fda                                                 | Ċ                      | nac.      |      | •       | •    | •          | -     | •                  | 297                                                                         |
|                   |                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                           |                        |           |      |         |      |            |       |                    |                                                                             |
| ſ٧.               | - Arrivê                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                           | _                      |           |      |         |      |            |       |                    |                                                                             |
|                   | favorable                                                                                         | A la ti                                                                                                               | ièse d                                                                                                                                      | e Colo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mb.                                                                       | 4 4                                                       | •                      |           | •    | •       | •    | 4          | •     | ,                  | 297                                                                         |
|                   | Notes                                                                                             | 65. —                                                                                                                 | Tribal                                                                                                                                      | do de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ross                                                                      | í, 14                                                     | 93,                    |           |      |         |      |            |       |                    | 298                                                                         |
|                   | -                                                                                                 | 66. —                                                                                                                 | La Cre                                                                                                                                      | ORECE (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ielfins                                                                   | , 14                                                      | 93.                    |           |      |         |      |            |       |                    | 298                                                                         |
|                   | _                                                                                                 | 67. —                                                                                                                 | Rolam                                                                                                                                       | o Mah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | piero,                                                                    | 149                                                       | 3.                     |           |      |         |      |            |       |                    | 299                                                                         |
|                   |                                                                                                   | 68 —<br>69. —                                                                                                         | Fregor                                                                                                                                      | 10, 1492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1509.                                                                     |                                                           | -                      |           |      |         | •    | •          | •     | •                  | 299                                                                         |
|                   | _                                                                                                 | <b>69.</b> —                                                                                                          | Bergai                                                                                                                                      | no, 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13-149                                                                    | ٠.                                                        | •                      | •         | •    | •       | •    | •          | •     | •                  | 299                                                                         |
|                   | -                                                                                                 | 70-78                                                                                                                 | — 2CH                                                                                                                                       | Tacio,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1494                                                                      | • •                                                       | 4                      | . «       | •    | ٠       | *    | •          | •     | •                  | 300                                                                         |
| γ, .              | - Sabellie                                                                                        | cue, Ga                                                                                                               | illo, Se                                                                                                                                    | narega                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ne fe                                                                     | ont                                                       | pas                    | rev       | enii | Ca      | ilot | mb         | d     | es                 |                                                                             |
|                   | Indes                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                           | •                      |           |      |         |      |            |       |                    | 301                                                                         |
|                   | Notes                                                                                             | s 74. —                                                                                                               | Pretro                                                                                                                                      | Paren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ete .                                                                     |                                                           |                        |           |      | _       |      | _          | _     |                    | 302                                                                         |
|                   | -3 -1                                                                                             | 75 -                                                                                                                  | Sabell                                                                                                                                      | icus. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500.                                                                      |                                                           |                        |           |      |         | 1    | :          | :     |                    | 302                                                                         |
|                   | _                                                                                                 | 76-79                                                                                                                 | — Ga                                                                                                                                        | lla, 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | e Be                                                                      |                                                           |                        |           |      | •       | Ū    |            |       |                    | 303                                                                         |
|                   |                                                                                                   | 8 <b>9.</b> —                                                                                                         | Senare                                                                                                                                      | gt, 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 06-151                                                                    | 4.                                                        |                        | 4 1       |      |         |      |            | -     |                    | 304                                                                         |
| VĮ.               | - Témoi                                                                                           | gnage (                                                                                                               | do Giu:                                                                                                                                     | stin.an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | i, 1516                                                                   | l, ci                                                     | da                     | Ger       | ald  | ini,    | 15   | 22         |       | ,                  | 304                                                                         |
|                   | Notes                                                                                             | 81. —                                                                                                                 | Extrai                                                                                                                                      | t de G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ıustini                                                                   | iani                                                      | 151                    | đ.        |      |         |      |            |       |                    | 304                                                                         |
|                   | _                                                                                                 | 82-88.                                                                                                                | - Ext                                                                                                                                       | rait de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gera                                                                      | ldin                                                      | i, 15                  | 22.       |      |         |      | <b>m</b> 2 |       | •                  | 305                                                                         |
| 117               | — Tėmo                                                                                            | igange                                                                                                                | du cos                                                                                                                                      | mozra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nhe E                                                                     | atan                                                      | miei                   | - et      | dn   | <b></b> | ina  |            | •n    |                    | 807                                                                         |
| . 11              | 10440                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | hne r                                                                     |                                                           | 4moi                   |           | -    | ши      | ше   | - 73       | oh    |                    | ije i                                                                       |
| . 11.             | - Notes                                                                                           | 85-87.                                                                                                                | — Ext                                                                                                                                       | rait de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Esta:                                                                   | ngue                                                      | 18. 1                  | 504       |      |         |      |            |       | 307                | -308                                                                        |
| , 11,             |                                                                                                   | 85-87.                                                                                                                |                                                                                                                                             | rait de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Esta:                                                                   | ngue                                                      | 18. 1                  | 504       |      |         |      |            |       | 307                | -308                                                                        |
|                   | - Notes                                                                                           | 85-87.<br>88. —                                                                                                       | — Ext<br>Extrail                                                                                                                            | rant de<br>t de A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Esta:                                                                     | nqua<br>511-                                              | 1516                   | 504       | ٠.   | ٠.٠     |      | •          |       | 307                | -308<br>309                                                                 |
|                   | · Notes                                                                                           | 85-87.<br>88. —<br>Dignage                                                                                            | — Ext<br>Extrasi<br>de Be                                                                                                                   | rail de<br>l de Ai<br>roside                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Esta:<br>spa, 1                                                           | nqua<br>511-                                              | 6, 1<br>1516           | 504       | ٠.   | ·       | 4    | · •        |       | 307                | 308<br>309<br>309                                                           |
| VIII              | Notes  Teme                                                                                       | 85-87.<br>88. —<br>Dignage<br>89-94.                                                                                  | — Ext<br>Extract<br>de Be<br>— Ext                                                                                                          | rait de<br>t de Ai<br>rosider<br>rait de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sstar<br>spa, 1<br>spa, 2                                                 | nqua<br>511-<br>4 ,<br>broa                               | 1515<br>1516           | 504       |      | ·       | 4    | •<br>•     |       | 307-<br>309-       | 308<br>309<br>309<br>-311                                                   |
| VIII              | · Notes                                                                                           | 85-87.<br>88. —<br>Dignage<br>89-94.                                                                                  | — Ext<br>Extract<br>de Be<br>— Ext                                                                                                          | rait de<br>t de Ai<br>rosider<br>rait de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sstar<br>spa, 1<br>spa, 2                                                 | nqua<br>511-<br>4 ,<br>broa                               | 1515<br>1516           | 504       |      | ·       | 4    | •<br>•     |       | 307-<br>309-       | 308<br>309<br>309<br>-311                                                   |
| VIII              | Notes  Téme Notes  Témoi                                                                          | 85-87.<br>88. —<br>Dignage<br>89-94.<br>gnage                                                                         | — Ext<br>Extrail<br>de Be<br>— Ext<br>décisif                                                                                               | rait de<br>t de Ai<br>rostder<br>rait de<br>d'Ovie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sstar<br>spa, 1<br>s sa c<br>cdo, 1                                       | nqua<br>511-<br>4 ,<br>hros                               | 1515<br>1516           | 504       |      | • . •   | 4    | •          | *     | 307<br>309         | 308<br>309<br>309<br>-311<br>311                                            |
| VIII<br>LX.       | <ul> <li>Notes</li> <li>Témo</li> <li>Notes</li> <li>Notes</li> </ul>                             | 85-87.<br>66. —<br>olgnage<br>89-94.<br>gnage (                                                                       | — Ext<br>Extrail<br>de Be<br>— Ext<br>décisif<br>— Te                                                                                       | rait de<br>t de Au<br>rosider<br>rait de<br>d'Ovie<br>xts d'O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Esta:<br>spa, 1<br>s sa c<br>do, 1                                        | nqua<br>511-<br>4 ,<br>hroa<br>585.                       | 1516<br>1516           | 8.        |      | •       | 4 .  |            | * *   | 307                | 308<br>309<br>309<br>-311<br>311                                            |
| VIII<br>1X.<br>X  | <ul> <li>Notes</li> <li>Témoi<br/>Notes</li> <li>Témoij</li> <li>Notes</li> <li>Témoij</li> </ul> | 85-87.<br>86. —<br>Oignage<br>89-94.<br>gnage<br>95-97.                                                               | — Ext<br>Extrail<br>de Be<br>— Ext<br>décisif<br>— Te<br>de Go                                                                              | rail de<br>t de Au<br>roalder<br>rail de<br>d'Ovie<br>xts d'O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sstar<br>spa, 1<br>s sa c<br>do, 1<br>viedo<br>1653,                      | nqua<br>511-<br>hros<br>585.                              | es, 1<br>1516<br>nique | 504<br>8. | lue  | nt ·    | que  |            | eel ( | 307-<br>309-<br>ul | 308<br>309<br>309<br>-311<br>311<br>312                                     |
| VIII<br>1X.<br>X  | <ul> <li>Notes</li> <li>Témo</li> <li>Notes</li> <li>Notes</li> </ul>                             | 85-87.<br>86. —<br>Oignage<br>89-94.<br>gnage<br>95-97.                                                               | — Ext<br>Extrail<br>de Be<br>— Ext<br>décisif<br>— Te<br>de Go                                                                              | rail de<br>t de Au<br>roalder<br>rail de<br>d'Ovie<br>xts d'O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sstar<br>spa, 1<br>s sa c<br>do, 1<br>viedo<br>1653,                      | nqua<br>511-<br>hros<br>585.                              | es, 1<br>1516<br>nique | 504<br>8. | lue  | nt ·    | que  |            | eel ( | 307-<br>309-<br>ul | 308<br>309<br>309<br>-311<br>311<br>312                                     |
| VIII<br>1X.<br>X  | <ul> <li>Notes</li> <li>Témoi<br/>Notes</li> <li>Témoi<br/>d'Oviedo</li> </ul>                    | 85-87.<br>86. —<br>Oignage<br>89-94.<br>gnage<br>95-97.                                                               | — Ext<br>Extrail<br>de Be<br>— Ext<br>décisif<br>— Tes<br>de Go                                                                             | rait de<br>t de Au<br>roalder<br>rait de<br>d'Ovie<br>xts d'O<br>mara,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Esta:<br>spa, 1<br>s<br>sa c<br>sa c<br>do, 1:<br>do, 1:<br>1653,         | nqua<br>511-<br>hros<br>585.                              | es, 1<br>1516<br>nique | 8         | lue  | nt ·    | que  |            | eel ( | 307<br>309         | -308<br>309<br>309<br>-311<br>311<br>312                                    |
| VIII 1X. X        | <ul> <li>Notes</li> <li>Témoi<br/>Notes</li> <li>Témoi<br/>d'Oviedo</li> </ul>                    | 85-87.<br>66. —<br>oignage<br>89-94.<br>gnage<br>95-97.<br>gnage                                                      | — Ext<br>Extrail<br>de Be<br>— Ext<br>décisif<br>— Te<br>de Go                                                                              | rait de<br>t de Au<br>rosiden<br>rait de<br>d'Ovie<br>xts d'O<br>omara,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Esta:<br>spa, 1<br>s sa c<br>edo, 1<br>viedo<br>1653,                     | nqua<br>511-<br>hros<br>585,<br>ans                       | aigu                   | 504<br>6. | lue  | nt      | que  |            | eel ( | 307<br>309         | -308<br>309<br>309<br>-311<br>311<br>312                                    |
| VIII 1X. X        | Notes Témoi Notes Témoi Notes Témoi Notes Notes Lo tém                                            | 85-87.<br>66. —<br>oignage<br>89-94.<br>gnage<br>95-97.<br>gnage                                                      | Extrail de Be Ext décisif Te de Go                                                                                                          | rait de to de considerate d'Ovie mara, exte de construit  | Esta: spa, 1 se sa c cdo, 1: )viedo 1653, se Gom 1571.                    | hros<br>585.<br>ans                                       | aigu                   | 504<br>8. | dua  | nt      | que  |            | æelo  | 307                | -308<br>309<br>-311<br>311<br>312<br>314<br>313                             |
| VIII 1X. X        | Notes Témoi Notes Témoi Notes Témoi Notes Notes Le tém                                            | 85-87.<br>96. —<br>oignage<br>89-94.<br>95-97.<br>30age<br>99-100<br>toignage                                         | — Ext<br>Extrail<br>de Be<br>— Ext<br>décisif<br>— Te<br>de Go<br>                                                                          | rait de t de Au roalder rait de d'Ovie xts d'O mara, exts de aribay. ctrait de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Esta: spa, 1 s sa c do, 1: visdo 1553, Gom                                | hron<br>585.<br>ans                                       | aique                  | 504<br>e. | lue  | nt      | que  |            | æelo  | 307                | -308<br>309<br>-311<br>311<br>312<br>314<br>315<br>316                      |
| VIII 1X. X        | Notes Témoi Notes Témoi Notes Témoi Notes Notes Le tém                                            | 85-87.<br>96. —<br>oignage<br>89-94.<br>95-97.<br>30age<br>99-100<br>toignage                                         | Extrail de Be Ext décisif Te de Go                                                                                                          | rait de t de Au roalder rait de d'Ovie xts d'O mara, exts de aribay. ctrait de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Esta: spa, 1 s sa c do, 1: visdo 1553, Gom                                | hron<br>585.<br>ans                                       | aique                  | 504<br>e. | lue  | nt      | que  |            | æelo  | 307                | -308<br>309<br>-311<br>311<br>312<br>314<br>313                             |
| VIII  1X.  X  XI. | Notes Témoi Notes Témoi Notes Témoi d'Oviedo Notes Le tém                                         | 95-87.<br>96. —<br>oignage<br>99-94.<br>95-97.<br>303-99-100<br>oignage<br>102-10<br>105. —                           | — Ext<br>Extrail<br>de Be<br>— Ext<br>décisif<br>— Te<br>de Go<br>. — To<br>e de G<br>3. — Ex<br>toris<br>Extra<br>ge des                   | rait de to de contrait de de contrait de c | Esta: spa, 1 s sa c cdo, 1: visdo 1653, 1571. sen XI D. Craphes           | nque<br>511-<br>                                          | es, 1<br>1518<br>nique | 504<br>e  | Co   | nt      | que  | e c        | æelo  | 307                | -308<br>309<br>-311<br>312<br>314<br>313<br>316<br>317                      |
| VIII  1X.  X  XI. | Notes Témoi Notes Témoi Notes Témoi Notes Le tém Notes Le tém                                     | 95-87.<br>96. —<br>oignage<br>99-94.<br>95-97.<br>30age<br>99-100<br>102-10<br>105. —<br>noignage<br>107. —           | — Ext<br>Extrail<br>de Be<br>— Ext<br>décisif<br>— Te<br>de Go<br>. — To<br>e de G<br>3. — Ex<br>toris<br>Extra<br>ge dos                   | rait de to de carte d | Esta: spa, 1 s. sa c do, 1: viado 1653, Gom 1571. ien KI                  | nqua<br>511-<br>4 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,   | anique                 | 504<br>e  | Co   | nt      | que  | e c        | æelo  | 307                | -308<br>309<br>-311<br>312<br>314<br>313<br>316<br>317<br>317               |
| VIII  1X.  X  XI. | Notes Témoi Notes Témoi Notes Témoi Notes Le tém Notes Le tém                                     | 95-87.<br>96. —<br>oignage<br>98-94.<br>gnage<br>95-97.<br>308-100<br>102-10<br>105. —<br>107. —<br>109-110           | — Ext<br>Extrail<br>de Be<br>— Ext<br>décisif<br>— Te<br>de Go<br>. — Te<br>de Go<br>3. — Ex<br>toris<br>Extra<br>ge des<br>La Co<br>3. — C | rait de to de contrait de de contrait de c | Esta: spa, 1 s. sa c do, 1: viado 1653, Gom 1571. ies XI raphe:           | nqua<br>511-<br>4 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,   | anique                 | 504<br>e  | due. | nt      | que  | e c        | æelo  | 307                | -308<br>309<br>-311<br>312<br>314<br>313<br>316<br>317<br>317<br>318        |
| VIII  1X.  X  XI. | Notes Témoi Notes Témoi Notes Témoi Notes Le tém Notes Le tém                                     | 95-87.<br>96. —<br>oignage<br>99-94.<br>99-94.<br>95-97.<br>99-100<br>102-10<br>103. —<br>107. —<br>109-111<br>113. — | — Ext<br>Extrail<br>de Be<br>— Ext<br>décisif<br>— Te<br>de Go<br>. — Te<br>de Go<br>3. — Ex<br>toris<br>Extra<br>ge dos<br>La Co<br>Autre  | rait de to de contrait de de contrait de c | Esta: spa, 1 s. sa c do, 1: viado 1653, 1571. ies KI D. Cri raphe: s de c | nqua<br>511-<br>4 v<br>hros<br>585.<br>Ans<br>ara<br>isto | and of the same        | 504<br>e  | due. | nt      | que  | e c        | æelo  | 307                | -308<br>309<br>-311<br>312<br>314<br>315<br>316<br>317<br>317<br>318<br>320 |
| VIII  1X.  X  XI. | Notes Témoi Notes Témoi Notes Témoi Notes Le tém Notes Le tém                                     | 95-87.<br>96. —<br>oignage<br>98-94.<br>gnage<br>95-97.<br>308-100<br>102-10<br>105. —<br>107. —<br>109-110           | — Ext Extrail de Be — Ext décisif — Te de Go . — Te e de G 3. — Ex toris Extra ge dos La Co Autre Maggi                                     | rait de to de consider de de conservant de content de c | Esta: spa, 1 s. sa c do, 1: viado 1653, 1571. ies KI D. Cri raphe: s de c | nqua<br>511-<br>4 v<br>hros<br>585.<br>Ans<br>ara<br>isto | and of the same        | 504<br>e  | due. | nt      | que  | e c        | æelo  | 307                | 309<br>309<br>311<br>311<br>312<br>314<br>313<br>316<br>317<br>317<br>318   |

| Chapitre III, - Evolution dans les idres : La légende entre dans               |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| LEISTGIRE                                                                      | 323  |
| I Renaissance de la légende. Le témoignage de Fernand Co-                      |      |
| lomb, 1571                                                                     | 323  |
| Notes 121. — Titre singulier de la Lettre à Sanchez                            | 324  |
| - 122 Les Historie.                                                            | 325  |
| - 123 Témoignage contraire de Nuncibay                                         | 326  |
| - 124 De Marjana, 1601.                                                        | 326  |
| - 124 De Mariana, 1601.<br>- 125-127 De Garcilaso, de Torquemada et de         |      |
| Zuranga                                                                        | -327 |
| <ol> <li>Développement de la légende, Las Casas, Herrera</li> </ol>            | 329  |
| Notes 128. — Les Casas                                                         | 328  |
| - 129 Extrait d'Herrera.                                                       | 329  |
| - 130 Témoignage centraire du P. Simon                                         | 330  |
| - 131-132 De Faria y Souza et de Ferreras                                      | 331  |
| III Acceptation de la légende : Humboldt, d'Avezac, Harrisse.                  |      |
| Ruge, Lollis                                                                   | 331  |
| Notes 133. — F. Colomb                                                         | 833  |
| - 134 Humboldt.                                                                | 333  |
| - 185 D'Avezac.                                                                | 334  |
| — 136-137. — Lollis                                                            | 335  |
| IV L'objection que Colomb a pu parler d'aller aux Indes sans                   |      |
| qu'aucun document le constate                                                  | 336  |
| V La date tardiva de la conception cosmographique de Colomb                    |      |
| montre qu'il n'a pu parler en 1486-1492 d'aller aux Indes par                  |      |
| l'Ouest                                                                        | 338  |
| Notes 139-140 La note 621 à l'Imago Mundi mentionnant                          |      |
| l'un néa 1491                                                                  | 339  |
| - 141 L'Imago Mund: appartenait à B. Colomb                                    | 339  |
| - 143-144 La lettre de Colomb de 1498 et celle de 1503.                        | 342  |
| - 145 Le mémoire de Ferrer de 1495                                             | 343  |
| - 146-147 Le degré de Ptolemée et celui d'Alfragan                             | 343  |
| - 148 - Opinion d'Altologuirro,                                                | 344  |
| VI La prétention de Colomb d'avoir été chercher le Levant par                  |      |
| le Ponent est contradite per tous les faits connus, moins le                   |      |
|                                                                                | 244  |
| témoignage attribué à Toscanelli.                                              | 344  |
| -1 -1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                                        |      |
| Chapitre IV. — La légende de Toscansili initiateur de la dégouverte            |      |
| au Nouveau-Monds.                                                              |      |
| I Position de la question; retour en arrière                                   | 349  |
| Note 149 Colomb n'a pes cu besoin de Toscanelli. Bourne,                       |      |
| Changing                                                                       | 351  |
| •                                                                              |      |
| <ol> <li>Objet de la production des pièces attribuées à Toscanelli.</li> </ol> | 353  |

| III. — Date de la production de ces pièces                                                                                                                                                                                                                                                        | 356                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Notes 150. — Composition du livre de Las Casas  — 151. — Les Archives Colombiennes.  — 153. — Lat-ce à Haïti que Las Casas écrivit le chapitre où il parle de Toscanelli?.  — 154-155. — Les pronoms ests et estas  — 158. — Les prèces sont produites au moment ou Las Casas révisait son livre. | 360<br>360                             |
| IV. — Les motifs de la supercherie                                                                                                                                                                                                                                                                | 361                                    |
| V L'objection que cette supercherie était préjudiciable à Colomb.                                                                                                                                                                                                                                 | 867                                    |
| Notes 157. — Opinion de Sophus Ruge.  — 158. — Opinion de Hermann Wagner et d'Avery.  — 159. — Opinion de Gallois.  — 160. — De Ravenstein.  VI. — L'objection que Fernand Colomb et Las Casas n'ont pu se                                                                                        | 367<br>368<br>368                      |
| tromper dans ce qu'ils dissul de Toscanelli.                                                                                                                                                                                                                                                      | 372                                    |
| VII. — Ce n'est pas Colomb qui a copié Toscanelli; c'ast le pseudo-<br>Toscanelli qui a copié Colomb                                                                                                                                                                                              | 375                                    |
| VIII Les auteurs possibles du faux : Las Casas, Fernand Colomb.                                                                                                                                                                                                                                   | 378                                    |
| Notes 183. — Bonne foi de Las Casas                                                                                                                                                                                                                                                               | 379<br>379                             |
| IX Les auteurs possibles du faux . Christophe Colomb                                                                                                                                                                                                                                              | 380                                    |
| Notes 165. — Opinion de M. G. de la Rosa                                                                                                                                                                                                                                                          | 380<br>380                             |
| X — Les auteurs possibles du faux : Barthélemy Colomb; sa carte                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| de 1506                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 383                                    |
| Notes 175. — Opinion de Wieser sur cette carte. — 176. — Opinion de G. Marcel                                                                                                                                                                                                                     | 366<br>387                             |
| XI Rôle de Luis Colon dans cette affaire.                                                                                                                                                                                                                                                         | 387                                    |
| Notes 178. — Disposait des papiers de sa famille                                                                                                                                                                                                                                                  | 368                                    |
| XII Considérations finales, les vues de la critique                                                                                                                                                                                                                                               | 100                                    |
| Notes 181. — Hypothèse de M. Shipley.  — 183. — Jugement d'Altolaguirre  — 183. — De Gallois  — 184. — De Hermann Wagner  — 185. — De Sophus Ruge  — 186. — De Gabriel Marcel, de Fitzmaurice Kelly et de G. Gravier                                                                              | 391<br>392<br>393<br>393<br>111<br>393 |
| Chapitre V Sommaire des paits belatifs aux deux légendes colon-<br>biennes qui font l'objet de cette étoir.                                                                                                                                                                                       |                                        |
| I. — Faits qui montrent que l'entreprise de 1492 n'avait pour objet                                                                                                                                                                                                                               |                                        |



| II. — Faits montrant que les pièces ettribuées à Toscanelli, qui<br>feraient croire que le dessein de Colomb était d'aller aux Indes,<br>ne peuvent être authentiques                                                                                                                | 398                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| SIXIÈME ÉTUDE                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Le projet de Behaim et celui de Mûntzer.<br>Leurs rapports avec le grand dessein de Colomb.                                                                                                                                                                                          |                          |
| INTRODUCTION                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| SOURCES D'INFORMATIONS                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| I L'expédition de Dulme et de Estreite.                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| <ol> <li>Donation du 3 mars 1488, p. 407. — 2. Lettres patentes du 14 juillet 1486, p. 407. — 3. Lettres patentes du 4 août 1486, p. 407. — 4. Las Caras, p. 407. — 5. F. Colons, p. 408. — 6. Fructucso, p. 408 — 7. Coroniro, p. 408. — 8. Références diverses, p. 408.</li> </ol> |                          |
| II. — Martin Behaim.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Introduction, p. 408. — 9. Son Globe, p. 404. — 10. Légendes de<br>son Globe, p. 411 — 11. Scheort: Sa note sur le Globe,<br>p. 412. — 12. La Chronique de Nuremberg, p. 412. — 13. La<br>lettre de Mürrzer, p. 414.                                                                 |                          |
| Chapitre I. — Le projet de découverte de Dulmo et d'Estreiro La part qu'y prend Behair, 1484-1487.                                                                                                                                                                                   | 416                      |
| 1 Projet de découverte à l'ouest de Duime et de Estreite, ,                                                                                                                                                                                                                          | 116                      |
| Notes 1. — Ce que dit F Colomb  — 2. — Fernand Dulmo.  — 3. — Donation de l'île des Sept-Cités  — 4. — Estreito  — 6. — Contrat d'association entre Dulmo et Estreito                                                                                                                | 418<br>419<br>420<br>420 |
| II L'objet de Dulmo était la recherche de l'ile des Sept Cités .                                                                                                                                                                                                                     | 421                      |
| Notes 9. — Importance de ce projet. Opinion de Payne .  — 11. — Ce que portent les textes                                                                                                                                                                                            | 422<br>423<br>424        |

III. — Un Allemand, qu'on suppose être Behaim, est associé à l'en-

treprise, qui prend un autre caractère

423

424

|     | INDER ANKLITAGE DES MATIENCO                                                                      |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |                                                                                                   | 424<br>433<br>426 |
|     | IV La participation de Behaim à l'entreprise indique qu'elle                                      |                   |
|     | avait en vue le passage aux Indes par l'Ouest.                                                    | 427               |
|     |                                                                                                   |                   |
|     | Note 19. — Prédiction de Behaim sur l'existence de terres                                         | 430               |
|     | à l'Ouest.                                                                                        | 436               |
| Ch. | niène II                                                                                          |                   |
| Спа | pitre II. — Le projet de passage aux Indes de Beham Rapports                                      | ,                 |
|     | POSSIBLES AVEC COLOMB                                                                             | 481               |
|     | I. — Martin Behaim                                                                                | 431               |
|     | Notes 20. — Date de sa naissance.                                                                 | 431               |
|     | - 22-23. — Elève de Regiomontanus?                                                                | 432               |
|     | - 24 Premier voyage au Portugal                                                                   | 433               |
|     | <ul> <li>— 25. — La Junte de cosmographes portuguis</li> </ul>                                    | 433               |
|     | - 26 Services quil a purendre                                                                     | 43                |
| :   | II. — Rapports possibles avec Colomb                                                              | 434               |
|     | Notes 27. — Voyage auquel Behaim aurait pris part                                                 | 434               |
|     | - 29 Son mariage,                                                                                 | Ш                 |
|     |                                                                                                   | 435               |
|     | - 31 Témoignage d'Herrera sur ses rapports avec                                                   |                   |
|     | Colomb.  — 32-38. — Opinion de Humboldt sur ce point.                                             | 436               |
|     | - 34 - Opinion de Gallous et de Ravenstein                                                        | 436               |
|     | <ul> <li>35. — Thèse que Behaim avait découvert l'Amérique</li> </ul>                             |                   |
|     | avant Colomb                                                                                      | 437               |
|     | III Priorité des idées de Behaim sur celles de Colomb, relative-                                  |                   |
|     | ment à la possibilité de passer aux Indes par l'Ouest ,                                           | 431               |
|     | Notes 36. — Opinion de Ravenstein sur la communauté des                                           |                   |
|     | idées de Colomb et de Behaim                                                                      | 439               |
|     | IV Le projet de Behaim, de passage aux Indes par l'Ouest, vien-                                   |                   |
|     | drait-il de Toscanelli?                                                                           | 441               |
|     | Notes 37-38. — Les idées de Rehaim viennent de Tosca-<br>nelli : D'Avezac, Peschell, Uzielli, Wa- |                   |
|     | gner, etc.                                                                                        | 641               |
|     | - 39 Opinion de S. Ruge,                                                                          | 441<br>880        |
|     | - 40 De Ravenstem et de Peragallo                                                                 | •                 |
|     | Behaim . Ptolemée, Marco-Polo, Mandeville.                                                        | 443               |
|     | - 42 Pline, Strabon                                                                               | 444               |
|     | - 43 Isidore de Séville, Aristote, Vincent de Besu-                                               |                   |
|     | Vais. Florentini.                                                                                 | 44                |
|     | - 44 Bibliothèque do Schedel                                                                      | 44                |
|     | - 47, - Sa collaboration probable au Globe                                                        | 44                |
|     | - 48 Emperats fails à d'Ailly                                                                     | 44                |

| TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES                                               | XVII       |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Chapitre III Le projet de passage aux Indes de Jérone Müntzen,              | EAT        |
| I Lettre de Müntzer au roi Joso II. Juillet 1493                            | 447        |
| Notes 50. — Orthographe du nom de ce personuage                             | 447        |
| Nuremberg,                                                                  | ш          |
| II Le projet de Müntzer est celui même de Behaim                            | 650        |
| Notes 54. — Hypothèse qu'il aurait vu les pièces attribuées                 | 451        |
| # Toscanelli                                                                | 458        |
| III La découverte de Colomb n'a pu qu'encourager Behaun dans                |            |
| ses projets.                                                                | 453        |
| Notes 57. — Date à laquelle on connut la découverte de Colomb en Allemagne, | 454        |
| - 58 Observation de Grauert.                                                | 110        |
| IV Le Globe de Nuremberg paraît avoir été fait pour montrer                 |            |
| que le projet de Behaim d'aller à Cathay par i Ouest était réa-             |            |
| lisable                                                                     | 466        |
| Notes 61. — Le Globe de Laon                                                |            |
| V L'idée de la proximité des Indes semble n'avoir été suggerée              |            |
| à Behaim que par l'Imago Mundi                                              |            |
| VI. — Le voyage de Müntzer en Portuga ; avortement du projet de Behaum.     | _          |
| VII Le plan de Colomb pour passer du Ponant au Levant est                   |            |
| identique à celui de Behaim-Müntzer , , ,                                   |            |
| Notes 74 Témoignages relatifs à Antilia                                     | 468        |
| - 75 - D'Ailty et Pie II.                                                   | 469        |
| - 77 - Le même chez Colomb                                                  | 470<br>470 |
| VIII. — Le plan de Colomb et celui de Behaim ne viennent pas d'une          |            |
| source commune : l'un a été copié sur l'autre                               |            |
| IX. — Il semble que ce sort Colomb qui sit copié Beheim                     |            |
|                                                                             |            |
| RÉCAPITULATION GÉNÉRALE ET CONCLUSION                                       |            |
| I. — Les résultats du contrôle des données colombiennes par colles          |            |
| de provenance différente.                                                   | 4×1        |
| II Propositions qui résument ces Études                                     |            |
| III Objections faites à ces propositions , ,                                | 486        |
| IV. — L'œuvre véritable de Colomb                                           | 492        |
|                                                                             |            |

Vionaud, Nouvelles Études, II.

#### APPENDICE

| <ul> <li>I. — Chronologic documentaire de la vie de Colomb jusqu'en 1491, avec références au texte des Études et des Nouvelles Études .</li> <li>II. — Leste des compagnons de Colomb à son premier voyage dont les noms nous sont parvenus.</li> <li>III. — Les cartes ou sphères attribuées à Colomb.</li> <li>IV. — Letires à Colomb attribuées à Toscanelli. Les trois textes et traduction.</li> </ul> | 54 t<br>533<br>549 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| PIÈCES JUSTIFICATIVES, TEXTES ET TRADUCTIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| <ol> <li>Autorisation donnée à Colomb, âgé de 19 ans, par son père.</li> <li>Déposition de Colomb faite à Gênes, le 25 avril 1479, à l'ège</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                       | 549                |
| de 27 ans accomplis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 571                |
| III Capitulation entre les Rois Catholiques et Colomb, 17 avril 1492.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 573                |
| IV. — Capitulation entre les mêmes le 30 avril 1497                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 577                |
| V - Lettres de créance de Colomb, 30 avril 1493                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 561                |
| VI Ordre des Rois Catholiques de fouroir à Colomb les choses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| qui pourraient lui être nécessaires, 50 avril 1493                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 583                |
| Vil Ordre des Rois Catholiques aux habitants de Palos de four-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| nur deux caravelles à Colomb, 30 avril 1492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 588                |
| VIII Lettre de Colomb sux Rois Catholiques formant le prologue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| de son Journal de Bord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 586                |
| IX - Lettre des Rois Catholiques à Colomb, le félicitant de son                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| succès, 30 mars 1493                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 589                |
| X Lettre de Colomb aux « Senores », fin 1500.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 590                |
| Xi Témoignage de Las Casas sur l'histoire du pilots qui ren-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| seigna Colomb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 592                |
| MI - Déposition de Hodrigo Maldonado, gouverneur de Sela-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| manque sur le projet de Colomb, 26 février 1515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 598                |
| MII Déposition de Garcia Fornandez, médecin de Palos, sur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| l'arrivée de Colomb à la Rabida, 1 <sup>er</sup> octobre 1815.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 601                |
| MV - Déposition de Juan Rodriguez Cahezudo, sur le séjour de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| Colomb à Palos, 12 février 1515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60:                |
| XV. Déposition de Andres del Correl, sur l'intervention du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| P. Porez, 15 juin 1512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60                 |
| XVI Deposition de Anton Fernandez Colmenero, sur les rensei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| gnementa qu'avait Pinzon, 25 septembre 1516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 606                |
| AVII Déposition de Fernando Valiente, sur Vasques de la Fron-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| tera, 25 soptembre 1515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500                |
| AVIII Déposition de Alonso Gallego, sur Colomb et l'inzon,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| 22 d combre 153a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 607                |



| TABLE ANALYTIQUE DES MATIERES                                      | XIX |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| XIX Déposition de Arias Perez Pinzon, sur les rapports de son      |     |
| père avec Colomb, 1st octobre 1615                                 | 608 |
| XX Déposition de Hernan Perez Mateos, compagnon de Colomb,         |     |
| sur la révolte des gens de son équipage, 26 janvier 1536 👢 👢       | 612 |
| XXI Déposition de Francisco Morales, compagnon de Colomb,          |     |
| sur les menaces faites à l'amiral, 14 septembre 1514               | 616 |
| XXII Déposition de Juan Roldan, sur l'intention des gens de        |     |
| Colomb de retourner en arrière, 22 décembre 1535,                  | 614 |
| XXIII Déposition de Fernan Peres Camacho, sur le même fait,        |     |
| 23 décembre 1535                                                   | 615 |
| XXIV Déposition de Francisco Garcia Vallejo, compagnon de          |     |
| Colomb, sur certaines péripèties du voyage de 1492, 1er octo-      |     |
| bre 1515                                                           | 616 |
| XXV Lettre de Jérôme Müntzer au roi João II, 14 juillet 1498       |     |
| A. Fragment du texte latin, 616 B. Taxte portugais, 617            |     |
| C. Traduction française.                                           | 620 |
| XXVI De Globo Sperico. Note de Hartmann Schedel sur le             |     |
| Globe de Behaim et traduction française                            | 625 |
| Table alphabétique des matières et des ouvrages et documents cités | 629 |
|                                                                    |     |

### QUATRIÈME ÉTUDE

## REPRISE DES NÉGOCIATIONS DE COLOMB

AVEC LES ROIS CATHOLIQUES

LES CAPITULATIONS. - ORGANISATION DE L'EXPÉDITION. LE DÉPART. -- LA DÉCOUVERTE. -- LE PILOTE SANS NOM,

1491-1492

VIONAUD, Nouvelles Études, Il

MIN OF THE PROPERTY

Dig tized by Google

#### SOURCES D'INFORMATION

Pour la plus grande partie de l'intéressante phase de la vie de Colomb qui précède immédiatement son départ pour les régions qu'il allait découvrir, nous avons des sources d'information abondantes et sûres dont les principales sont les suivantes :

1. Les dépositions prises dans les enquêtes instituées de 1513 à 1535, à l'occasion des procès dits de Colomb, ainsi que les questionnaires et mémoires préparés par le ministère public.

NAVARRETA, Viages, Vol. III, nº LXIX, pp. 538-591. Par extraits sculement et d'une manière inexacte. Duno, Colon y Pinson, informe, . Par extraits également, mais d'une manière plus exacte et sans suppressions essentielles, comprend les enquêtes de 1532 et 1535. Piettos de Colon, formant les vol. 7 et 8 de la seconde série de la Colocción de Documentos ineditos., 1 On y trouve le texte intégral de toutes les dépositions, ainsi que les pièces relatives aux procès engagés, excepté celles qui ont déjà été publiées, mais avec l'indication des ouvrages où elles se trouvent. Ne comprend pas les enquêtes postérieures à l'année 1527, pour lesquelles il faut avoir resours à Duro.

Après la mort de Colomb, son héritier et successeur dans ses charges et dignités, Diego Colon, ne pouvant obtenir du roi la reconnaissance entière de ses droits, tels qu'il les entendait, sollicita l'autorisation, qui lui fut accordée, de porter ses réclamations devant les tribunaux. Il s'agissait principalement de savoir si c'était son père qui avait découvert la partie septentrionale de l'Amérique du Sud et si, par conséquent, il avait sur cette région les mêmes droits que ceux qui lui élaient reconnus sur les Antilles.

Les enquêtes motivées par ces réclamations et d'autres qui s'y rattachent commencèrent en 1512 et se poursuivirent jusqu'en 1535, parce qu'à la mort de Diego, sa veuve d'abord, et son fils

das I um ensudo, continuèrent lenes instances. An cours do cos langs pracés, les l'inzon intorviarent pour revéndiquer, commè apportenant à Martin Alonio P azon, une parcie tout au moins des des avertes attribuem à Columb. Mais les Preze e no dos doran et les héritiers de Colomb, Marie de Tolade et son life bon Lais, en trouvérent anule en présent e du fine, qui defendit les des la do la couronne neec uno (diagualé pagragando qui un a rogue). dée comme malveillante.

En recuellit, tant à la regulte des demandeurs qu'à celle des defendants, tes dépositues de trus les surveisors des espédit one de Colomb que i un put trouver, ainai que colles des perennees qui avaient été en rapporta avec ous et qui pouvaient duenar den sudications utiles. Bien que les faits sur lenguels on voulait êtro renseigné so rapportament plus particulièrement à la tromeme aspecition de (womb, les tempine, au cours de jeure descontinus porterent souvent des butres surtaut de la première, et, commo brancoup d'entre sux étaient de l'alos et des localités vomines, ou Colomb recrute son équipage et ou on était très hien soformé our co qui no pame alora, a poi que our los porspetios de es mamorable promier revoge dis breat à ce sujet des dépositions giji kont une véritable mige de renerignements intéressants, dont les autours qui no sea Longont qu'à la tradition colombionge, a cat guére trou compto. Les la la telo que les présentant tes depositions, no sont pas toujours en effet, cottormes à cogge rapporte sette tradition, sar i.e mentreut que Martin Alanna l'impos pril, dans l'organisatora et même dans la copdeite de l'astroprine de 1422, uno part bien plus grande quo no lo reconnaissent les dans premiers à agraphes de Colomb.

tre a va ià un motif de mettre en ausperson les lémeirs qui dépassivent dans ce sons et de croire qu'ils avaignt été juffuenges par le dieur de paire à tialogà ou de servir les Piazon. Rien n est moins justible que cotto critique. Les Piaren n étaient plus intérvisée dans ess proces Martis Alonso était mort domina près de vingt une quand de commenceront et son frère, Vincont Taffes, qui ovait accompagnó Colomb, n'y prit auruno part. Les témoins, dont la plupart no vivaicot pius à l'aton oudons les apvirons, et qui dépasérent dans des velus déferentes et à de longs intervalles à avacent surums samps d'aitéent les faits dags un sons fevorable à la familie des Piazon, qui ne demandan rien. Da croirad plutôl, m l'an voulait meltre en daute leur masérité, ga'ds everent des motifs d'être agrestiles aux Colomb qui occupatent plore une grande minatom al qui etmont bien pius à menager que les Pinzon. Il faut auxis moter que nombre de ces lamoure furent citàs à la requate des Columb qui, vraiss ubiablement, no les cholairent point purmi des gens mai disposés pour

Co n'est pas à dire que tous ses témoins dépairent evec la

plus stricte impartialité et que quelques-uns, qui avaient eu des rapports étroits avec Martin Alonso, n'aient pas exagéré le part qu'ils lui ont attribuée dans le grande entreprise de 1492. les, comme en toute chose, la critique a ses droits, et elle n'est pas embarrassée pour discerner, entre les faits qui nous viennent de cette source, ceux qui doivent être écartés ou qui ne peuvent être acceptés que sous réserve.

2. Les ordonnances royales pour mettre l'entreprise de Colomb a exécution; avril-mai 1492.

Ces documents, su nombre de sopt, sont lous dans Navanaurs, Vol II, nº VII à XII, et Vol. III, supplément, nº XI, On en trouvers l'indication précise aux notes et aux ouvrages cités.

Ces pièces, qui ont toutes un caractère officiel, montrent dans quelles conditions l'entreprise de Colomb fut organisée. Leur témoignage qui n'est pas d'origine colombienne, est irrécusable.

## Capitulation de Santa-Fé, 17 avril 1492.

If y a deux textes de cet acte, celui des Archives de Verague, qui est donné par Las Casas, Vol. I, p. 251 et par Navansers, Vol. II, n. V. p. 7. C'est le plus connu, parce que la piupart des miteurs le citent d'après Navarrete La second texte est celui des Archives de Simancas et de Barcelono qui est identique à celui que Colomb a reproduit dans tous ses cartulaires: Sectionso, n. 2, p. 50; Stavans, p. 37; Il cedics de la Raccolia, p. 21. Texte et traduction anglesse dans Traches, Vol. I, p. 441-443. Traduction française aux pièces justificatives. Colomb fit confirmer cet acte à Burgos, le 25 avril 1491. Navansers, n. 109, Vol. II, p. 191, et dans les cartulaires.

Ces deux textes ne sont pas identiques. Celui des cartulaires de Colomb et des Archives de Barcelone diffère par l'orthographe et par une particularité importante de celui donné par Navarrete. Le premier est, évidemment, le seul correct. Le second, qui aurait été copié à Haïti sur le document original appartenant à Colomb mais qui n'existe plus, a dù être altéré par le copiste. Voir le chapitre III de cette étude, § 1°.

# 4. Capitulation de Grenade, 30 avril 1492.

Navanners, Vol. II, no 2, p. 9, d'après la plèce originale des Archives de Verague Texte identique à celui des Archives de Simancas et de Barcelone et des cartelaires de Colomb Textes et traduction anglaise dans l'édition du cartelaires de Paris de Stevens et dans Thacher, Vol. I, p. 466 et eq.



C'est le même acte que celui du 17 avril, rédigé sous une forme plus régulière, et avec quelques différences, quant au fond, plus avantageuse pour Colomb. Colomb fit confirmer cet acte à Barcelons le 28 mai 1493. Navarrete, Vol. 11, nº XLI, p. 57.

 COLOMB (Chr.). —La déclaraçion delo que perteneçe e perteneçer puede e deve al señor Almirante de las Yndias...

Cartulaires de Colomb, nº 42 de celui de Gênes, (Secrosno); nº 42 de celui de Paris, p. 220 de la reproduction de Slavens, p. 220 pour la phrese citée où Colomb reconnaît qu'à l'origine il ne s'egisseit que de nouvelles terres à découvrir.

C'est un mémoire écrit pur Colomb lui-même, ou d'après ses instructions, pour défendre les droits qu'il revendiquait comme amiral de Castille, d'après les capitulations qui sont discutées article par article. C'est évidemment, bien que rien ne le dise, une réplique à des objections formulées par la couronne aux prétentions exerbitantes de Colomb, qui ne furent jamais reconnues,

6. ASPA (Antonio de). — Relacion de los dos primeros viages de Christobal Colon, sacada de las cartas y decadas de Pedro Martir de Angleria, y copia de la carta que escribió al Ayuntamiento de Sevilla el Doctor Thanca, sevillano enviado por el Rey Catolico en el segundo viage, en la qual refiere lo que lo sucedió y vió en lo descubierto.

Menurcut de la Bibliothèque de la Real Academia de la Historia, à Madrid, (Est. 27, G. 2, E. Num 93), provenant d'ana collection diplometique formée par D. Francisco Ribera et D. Antonio Mateos Murillo. Il se compose t 4º D'une relation du promier voyage de Colomb tirée principalement des lettres et de la première décade de Pierre Mertyr, mais segmentés de divers renssignementadont la source a'est pas indiquée; 2º D'une relation du second voyage, traduite simplement de la seconde décade de Martyr, seus aucune addition; 2º De la relation de ce même second voyage par le D' Thancs ou Chance, de Séville, qui en faisait lui-même partie. C'est à ce menuscrit que Navarrete a emprunté cotte curiense relation d'un témois oculaire qu'il a publiée, 4º D'un court résumé des autres voyages de Colomb et de quelques-une de oaux des l'ortogais. Les première feuillets de la première relation manquent.

D'après une note datée du 5 octobre 1533, ce manuscrit vient du Frère Antonio de Aspa, religieux hiéronimiste du monastère de Mejorada, près d'Olmedo, qui, de 1512 à 1524, réunissait des documents relatifs aux premières découveries. Les renseignements qu'il a ajoutés à ceux empruntés à Martyr sont relatifs à l'arrivée de Colomb en Portugal et à ses premières propositions, faits dont Martyr ne parle pas. Il termine sa première relation par un réseiné d'un autre récit, dont l'origine n'est pas donnée, qui contient, à côté de quelques indications nouvelles, d'autres

qui cont notoirement erronées.

La date de la réduction de la première relation est donnée dans une parase ou Aspa parie de Diego Velasquez comme étant gouverneur de Cuba : Diego Velasques de Cuellor... governador de la sata que agora llaman Cuba é Fernandina (fol. 6). Ce Volasquez fut le premier gouverneur de Cuba, nommée auparavant Pernandina. Il nocupa ce poste de 1511 à 1518. Les deux premières décades de Martyr, traduites par Aspa, avaient été imprimées en 1511 et en 1516. Ses lettres n'ant été imprimées en collection quien 1530, mais beaucoup d'entre elles circulaient parmi les lettrés bien avent cela. La qualmeme partie du manuscrit est postérieure à le première; on y cite des faits plus récents et Oriedo y out nommé comme écrivant alors son livre : General Austoria. que escrivie de las 3 sias (foi. 33). Ajoutons que Colomb avait en des relations avec le monssière de la Mejorada, où il dit svoir déposé des papiers. (Lettre à la Nourrice, NAVARRETE, Vel. I, p. 274.) Vovez sur ce manuscrit la Bibliografia Colombina.p. 247, B\* 100, Hanaman, Carts. Colomb, Vol. 1, p. 3, B. 8t Vol. 11, p. 63.

7. GERALDINI (Alessandro). — Itinorarium ad regiones sub equinoctiali plaga constitutas Alexandri Geraldini Amerini, episcopi civitatis S. Dominici apud Indos Occidentales, Apostolicis, Imperialibus, Regius Legationibus functi... Rome, 1631, in-12, 2 titres, 6 feuillets non paginos, et pp. 284, plus l'index.

Bien que cet ouvrage n'ait été publié qu'en 1631 par les soins d'un membre de la famille de l'auteur, Onophore Geraldini, il avait été écrit en 1522, ainsi qu'on peut le voir par le texte même (p. 227), et il n'y ent question que de choses que Geraldini pouvait connaître par lui-même, car après avoir été précepteur des princemes royales, ce qui le mettait en relation avec tout le personnel de la cour, il devint évêque de Saint-Domingue où il mourut le 8 mars 1524, il fut inhumé dans la cathédrale de cette ville où l'épitaphe que porte sa tombe a été plusieurs fois relevée. Son frère Antonio était légat du pape en Espagne.

Geraldini qui est un des rares témoins auriculaires des secondes

conférences où furent discutées les propositions de Colomb, n'est malheureusement pas un guide sûr. Léger, dépourvu de toute critique et peu soucieux de l'exactitude, il ne mérite pas toujours confiance et les renseignements qu'il donne doivent être contrôlés. Plusieurs sont manifestement erronés. A l'époque où le livre parut, on le jugeait sévèrement, car Naudé le plaçait au nombre des fraudes et impostures du temps, et de nos jours un critique compétent a dit avec raison qu'on ne doit le suivre qu'avec précaution. (Harrisse, Ch. Colomb, Vol. I, p. 367.) C'était, néanmoins, un témoin oculaire; il connaissait Colomb, auquel il est favorable et ses assertions ne peuvent être écartées sans motifs.

8. Libros de cuenta y razon de la casa de contratacion de Indias.

Archivo general de Indias, cote 39, 2, 1,8,

Ce document, découvert il y a quelques années parmi les livres de comptabilité de l'office des Indes, contient, entre autres choses, le décompte des paiements faits de 1503 à 1515 aux veuves et aux héritiers des individus morts aux Indes au service des souverains. Ce document dont il y a une copie à la bibliothèque de l'Académie d'histoire de Madrid, nous a été communiqué par le capitaine Duro.

 Informacion de servicios de la familia de los Niños, hecha en Moguer el 29 de Enero de 1552.

Coleccion del patronato; Archivo general de Indian à Séville. Dépouillé par Don Tenorio et cité par Frank, El Descubrimiento de America. Appendice.

Contient des informations authentiques sur les états de services des différents membres de la famille des Niño, dont plusieurs firent partie du premier voyage de Colomb.



## CHAPITRE PREMIER

## RETOUR DE COLOMB A LA RABIDA; SES PREMIÈRES RELATIONS AVEC MARTIN ALONSO PINZON

 Projet de Colomb de passer en France. Court séjour chez le duc de Médina-Celi.

A la fin de l'année 1490 et au commencement de l'année suivante, Colomb se trouvait dans une situation encore plus difficile que celle qu'il subissait depuis quelque temps. A la suite de la décision de la commission royale que son projet était inacceptable, les Rois Catholiques lui avaient signifié son congé, et après cinq années d'une attente pénible, il se voyait tout d'un coup, au moment où il avait la charge de deux enfants en bas âge, privé des maigres ressources que lui assuraient les subventions intermittentes de la couronne et sans aucune perspective ouverte devant lui (1).

Jusqu'alors, plein de confiance dans l'excellence de son projet, animé d'une ardeur que rien n'avait pu refroidir, il s'était complu dans l'espoir que ses propositions seraient acceptées, et les encouragements qu'il recevait de quelques personnages haut placés, qui lui voulaient du bien, avaient entretenu cet espoir. Maintenant son œuvre tout entière était à recommencer.

<sup>(1)</sup> Las Casas dit qu'à ce moment Colomb manquait des choses les plus nécessaires à la vie et qu'il partit plein d'affliction et de tristesse. (Liv. I, ch. XXIX, Vol. I, p. 234.)

Avec cette énergie morale qui fut l'un des traits de son caractère, il ne s'abandonna pas et prit le seul parti qu'il y avait à prendre : celui de s'adresser à une autre puissance. Il n'y en avait qu'une à ce moment, à laquelle il pouvait penser. Le Portugal l'avait repoussé ; l'Angleterre avait décliné les ouvertures faites par son frère ; Venise était l'ennemie de Gènes, sa patric, et celle-ci ne l'aurait probablement pas écouté. Restait la France, C'est là qu'il résolut d'aller (2). Si l'on s'en rapportait à ce qu'il a dit, il aurait été en correspondance avec cette puissance et il aurait même reçu d'elles des avances (3). Mais ces assertions sont évidemment controuvées et il ne faut y voir qu'une de ces exagérations familières à sa nature ardente et que son sens moral ne réprouvait pas. La France, en tous cas, pouvait seule alors l'écouter, et même, mieux que la Castille dont la marine commençait à peine à se former, elle était en mesure d'exécuter un projet comme le sien. Colomb y avait d'ailleurs pensé depuis longtemps, puisqu'il avait conscillé à son frère, Barthélemy, de s'adressor à elle, si les ouvertures qu'il allait faire à l'Angleterre étaient repoussées.

Cependant, avant de prendre un parti aussi radical que celui d'abandonner la péninsule hispanique à laquelle l'attachaient des souvenirs intimes et des affections de

<sup>(2)</sup> Fernand Colomb dat que son pare voyant qu'il na pouveit conveincre les Rois Catholiques e résolut de s'adresser au roi de France auquel il avait e déjà écrit relativement à son projet ». (Historie, ch. XII [bis], fol. 34 rocto et verso.) On verra à une note suivante que Las Casas porte le même témoignage. Dans se lettre au Grand Cardinal le duc de Mèdina-Céli dit aussi que « Colomb se proposant de se randre auprès du roi de France pour solliciter e se faveur et son appui dans son entreprise des Indes. » (Voyez cette lettre ci-doseus, Eixée II\*, Sources n° 5.)

<sup>(3)</sup> Colomb se vanto d'avoir décliné les avances de la France dans trois lettres: colle sens date, citée par Fernand Colomb et Les Casas (Scritti, in Raccolts, appendice II, nº VI, Voi. II, p. 287; celle de 1500 (Scritti, nº XXX), et celle de 1502 (Scritti, nº LVIIII).

diverses natures, il avait des dispositions à prendre relativement à ses deux fils et des amis à voir ou à consulter. Parmi ceux-ci, quelques-uns, comme les franciscains du monastère de la Rabida, et comme le due de Médina-Celi, auxquels il avait de si grandes obligations, ne pouvaient être négligés. Il paraît avoir vu d'abord ce dernier.

C'est une opinion très accréditée parmi les colombistes que c'est à cette époque seulement que notre Génois entra en relations avec co grand personnage, ainsi qu'avec le duc de Médina-Sidonia. Cette opinion se fonde sur un passage de la lettre du duc de Médina-Celi, citée à un chapitre précédent, portant que, lorsqu'il accueillit Colomb. celui-ci se proposait de se rendre en France, dessein qu'il semble n'avoir formé qu'après avoir été remercié par les Rois Catholiques. Mais nous avons montré que cette lettre est contradictoire dans certaines de ses parties, et que les termes dans lesquels le due lui-même dit avoir parié de Colomb à la reine indiquent qu'il s'agissait d'un homme absolument inconnu à la cour, qui avait quelque chose de nouveau à proposer, et non d'une personne qui pendant cinq années consécutives avait pressé les souverains d'accepter ses propositions et qui était bien connu d'eux, ainsi que de plusieurs de leurs conseillers les plus importants.

Cette raison, et d'autres qu'il est inutile de rappeler ici, nous ont conduit à conclure que Colomb avait connu ces deux dues des son arrivée en Espagne, et, comme Médina-Celi assure lui avoir donné l'hospitalité pendant deux ans, ce qu'il n'a pu faire à cette époque, puisque le futur amiral, qui avait quitté le Portugal vers la fin de l'année 1484, était reçu par les Rois Catholiques dans les premiers mois de l'année 1486, nous admettons, avec plusieurs critiques autorisés, qu'après avoir été officiellement avisé, à la fin de l'année 1490, ou au commencement de l'année suivante, que ces propositions ne pouvaient être acceptées,

il retourna chez le duc et y séjourna encore quelque temps, pendant lequel il mûrit sa résolution de passer en France et se prépara à la mettre à exécution (4).

## II. — Décidé à se randre en France. Colomb va charcher son file Diego à la Rabida, 1491.

Après être resté quelque temps chez le due de Médina-Celi, Colomb, bien décidé à quitter l'Espagne, se rendit au monastère de la Rabida (5), où, comme nous l'avons vu, il avait laissé, cinq ans auparavant, son fils Diego, et où il savait retrouver des amis sur le dévouement desquels il pouvait compter.

Sur le fait de la visite de Colomb à la Rabida en 1491, il n'y a aucun doute et personne ne la conteste; mais il n'en est pas de même des circonstances qui l'y amenaient. Ici nous nous trouvons en présence de deux versions différentes. D'après l'une, Colomb, lorsqu'il arriva à la Rabida, en 1491, avait avec lui son fils Diego, et se rendait à Huelva, auprès de sa belle-sœur, chez laquelle il voulait laisser cet enfant, avant de passer en France. C'était la première fois qu'on le voyait dans ce couvent, où, cependant, on l'accueillit avec sympathie et dont le prieur

<sup>(4)</sup> Voyez la IIIº Étude de ce volume, chapitre II, où cette question des relations de Colomb avec les deux ducs de Médina-Sidonia et de Médina-Celi est amplement traitée

<sup>(5)</sup> e Il alia au monastère de la Rabida, de l'ordre de Saint François ... avec a l'intention de se rendre à Huelva, chez un de ses beaux-frères... pour de la passer en France et proposer son affaire au roi, » (Las Casas, Lav. I, ch XXXI, Vol. I, p. 241.) Les Casas n'a pas emprunté ce qu'il dit là aux Historis, où sa trouve la même assertion, car il déclare expressément qu'il a tiré ces faits e de certains passages de lettres de Colomb aux souverains e qu'il a vues, et plus particulièrement de l'enquête provoquée par le protureur du roi à l'occasion de procès que dut faire l'amiral Diego Colomb, « successeur de son père, pour la défanse de sa fortune et de ses privilèges. » (Op. cit., Vol. 1, p. 240.)

prit un si grand intérêt à son projet qu'il voulut intervenir auprès de la reine pour qu'on l'exeminat de nouveau avant que Colomb ne le portat ailleurs.

Cette version, qui est acceptée par plusieurs des meilleurs biographes modernes de Colomb, par M. Harrisse notamment (6), vient du médecin Garcia Fernandez, qui rapporte les faits de cette manière dans la déposition qu'il fit à Palos en 1515, déposition dont nous avons fait connaître les principaux passages à un chapitre précédent. Mais on a vu aussi à ce chapitre que cette déposition, qui est la source unique de cette version, soulève de si graves objections qu'on a été conduit à supposer que Fernandez avait dû confondre dans son récit des faits survenus à deux époques différentes, et que ce n'est pas en 1491 que Colomb, conduisant son fils Diego par la main, s'arrêta à la Rabida, mais en 1484 ou 1485, lorsqu'il arrivait du Portugal (7).

Ce récit de Fernandez, que ne confirme aucun autre témoignage et qui se concilie si difficilement avec l'ensemble des faits connus, est en outre, comme on l'a vu, contredit formellement par deux autres témoignages qui, dans l'espèce, pèsent d'un grand poids, celui de Las Casas et



<sup>(6) «</sup> Ce ne fut donc pas à la fin de l'aunée 1484, mele blen sept ans après, « su commencement de l'hiver de 1491-1492, que Colomb se rendit pour la pre« mière fois au monastère de la Rabida, » (Hammes, Christophe Colomb,
Vol. I, p. 348.) M Herrisse suppose que Colomb alla prendre son file Diago
à Cordone pour le confier à son beau-frère, et que c'est ainsi qu'il l'avait
avec lui lorsqu'il s'arrête fortuitement à la Rabida (Ibid, pp. 356-357), c est
aussi le manière de voir de Sanguinoti (Vila, p. 43). C'est là une supposition
que rien ne motive. Si Colomb aveit voulu confier son file à Molyart, rien
ne l'empéchait de le faire; mais il se le fit pas et un peu plus tard nous le
voyons le reuvoyer à Cordona.

<sup>(7)</sup> Voyez ser tous ces points le chapitre 1° de la IIIº Étude, consecré à l'arrivée de Colemb en Espagne. Notons entre autres objections au récil de Pernandez, que, Colomb venant de Séville ou de Cordone et allait à Huelva pour y conduire son fils, et que la Rabida s'était pes sur sa route.

celui du propre fils de Colomb (8). En présence de témoignages aussi autorisés, la critique ne saurait hésiter. Assurément ces deux premiers biographes de Colomb ne sont pas toujours absolument dignes de foi. L'un a quelquefois voulu nous tromper ; l'autre a été souvent induit en erreur; mais il n'y a pas lieu de supposer qu'il a pu y avoir duplicité ou erreur de la part de l'un ou de l'autre dans le cas présent. Nous pouvons donc tenir pour suffisamment bien établi, que lorsque Colomb se rendit à la Rabida en 1491, il y était parfaitement connu et que l'objet principal de cette visite était, comme le disent son fils Fernand et son historiographe Las Casas, de prendre son fils Diego et de l'envoyer à Cordoue, avant de quitter lui-même l'Espagne (9).

Notons bien toutefois que, lors même qu'il n'en serait pas ainsi et que ce serait seulement en 1491 que Colomb se présenta pour la première fois à la Rabida, cela ne changerait rien au cours des choses, et le séjour que le futur amiral fit à ce monastère dans l'année qui précéda sa grande aventure conserverait toute son importance. Cette visite, quel qu'en ait été l'objet original, eut, en effet, pour conséquence de ramener Colomb à la cour et de déterminer l'acceptation de ses propositions.

<sup>.8)</sup> On trouvers tous les textes justificatifs des vues exposées ici dans le chapitre ci-dessus indiqué.

<sup>(8)</sup> Parmi les auteurs qui ont sinsi vu les choses, il convient de nommer Tarducci qui dit. . si mise in viaggio verso il convento di Sasia Maria della Rabida por ringraziare della sin carità il buon P. Perez de Marchena, e ripreso il figlio Diego, condurio à Cordova, dove aveva l'altro suo figliacietto. Vita..., Vol. I, p. 173 Garrana, Hist., de la Découverte de l'Amérique, Vol. I, p. 82, Assasio, Cristobal Colon, Vol. I, p. 143, Lazzanovi, Gristoforo Colombo, Vol. I, p. 271 et 273, et Sir Clements Manniam, Columbus, pp. 3 et 63, ont formulé la mêmo opinion. Les deux visites de Colomb à la Rabida sont admissas par la plupart des Cilomoistes, Harrisse, Ruge et Pinilla sont des exceptions à cet égard.

III. — Intervention du P. Perez en faveur de Golomb, d'après la déposition de Gerola Fernandez.

D'après la principale des sources d'information auxquelles tout le monde se rapporte, pour ce qui eut lieu à la Rabida quand Colomb s'y présenta en 1491, c'est-à-dire d'après la déposition du médecin Garcia Pernandez, qui forme le fond de ce que disent les Historie et Las Casas à cet égard, les choses se seraient passées rapidement et presque sans difficulté.

On a vu à un chapitre précédent (10) que Colomb, interrogépar l'un des religioux du couvent, le frère Juan Perez, aurait fait connaître ses efforts persistants et toujours infructueux pour décider les Rois Catholiques à accepter les contrées qu'il voulait leur donner, et aurait déclaré qu'ayant étéainsi repoussé et raillé par les uns et les autres, il avait définitivement quitté la cour et se rendait chez son beau-frère à Huelva (11). Intéressé par co récit. Perez aurait envoyé chercher le médeem Garcia Fernandez, qui s'entendait un peu aux choses de l'astronomie (12), et tous deux se seraient entretenus avec l'étranger de son projet (13). Et, comme il n'entrait pas dans les desseins de la Providence, dit le file de Colomb, qu'une si grande entreprise fût perdue pour l'Espagne, Dieu fit en sorte que le gardien de cette maison concut une al grande amitié pour l'amiral et fut tellement séduit par son projet, qu'il s'affligea de sa résolu-



<sup>(10)</sup> Ci-dessus, III. Etude, chap, 1", vol 1, p 494.

<sup>(11,</sup> Déposition de Fernandez. Ce témoin parle comme et Colomb avent renoncé à toute démarche en Castille; mais il ne dit pas que son dessein était de passer en France. Fernand Colomb et Les Casas ajoutent cette particutanté à son récit.

<sup>(12) ...</sup> E porque alguna cosa sable del arte astronomyca. (Dép de Fernandez, Plattos, Vol. II. p. 193 el Appendice I.)

<sup>(13)</sup> Même déposition et Les Casas, Les Heteris de mentionnent pas cette perticularité.

tion et qu'il le pria d'en différer l'exécution jusqu'à ce qu'il eut pu communiquer avec la reine dont il avait été le père confesseur, et qui, il l'espérait, ajouterait foi à ce qu'il lui dirait pour faire écouter Colomb (14). Celui-ci ayant acquiescé à cela (15), Perez, sans avoir rien de spécial à dire à la reine à ce sujet, lui aurait écrit une lettre qui eut pour résultat, comme on le verra au chapitre suivant, de le faire appeler lui-même auprès de la souveraine et de tout arranger.

Ainsi, d'après cette version, le P. Perez, qui n'avait jamais vu Colomb et qui n'entendait rien aux questions de cosmographie, se serait soudainement épris du projet de cet étranger, et, sans consulter aucune autre personne que le médecin Garcia Fernandez, qui, de son propre aveu, n'avait que des notions élémentaires sur ces matières, il aurait écrit à la reine pour lui faire des représentations à à ce sujet, puis se serait rendu de sa personne auprès d'elle et l'aurait amenée, sans difficulté apparente, à accorder à Colomb tout ce qu'il demandait.

L'invraisemblance de ce récit dont nous avons déjà constaté l'incohérence et les contradictions saute aux yeux. Les supérieurs des couvents et les confesseurs des rois sont des gens circonspects et réfléchis, qui ne s'éprennent pas comme cela des projets aventureux qu'un inconnu peut leur soumettre, et ne se mettent pas aussitôt en campagne pour les faire réussir, alors aurtout qu'il s'agit de choses auxquelles ils ne comprennent rien et qui intéressent l'État. Remarquons bien que si, comme le dit Fernandez,

<sup>(14)</sup> F Cozons, ch. XII [bis, fol 31 verso.

<sup>(15)</sup> Les Historie, ch. XII (bis., fol. 34 verso; Las Casas, Liv. I, ch. XXXI, Vol. I, p. 242. Ce dernier s'étend sur les motifs que Colomb avait de se réjouir à la ponsée de renouer avec les Rols Catholiques, qu'il ne tensit pas pour responsables des refus qu'il avait essuyés. Fernand Colomb se horne à dire que son père préférait continuer avec l'Espagne parce qu'il y avait su ses enfants.

Perez no connaissait pas Colomb auparavant, et n'avait jamais entendu parler de son projet, et si, comme le veut la tradition, ce projet consistait à aller aux indes orientales par l'ouest, tout ce que ce moine pouvait dire à la reine pour la faire revenir sur sa décision, c'est qu'il ne fallait pas laisser Colomb porter ailleurs ses propositions, considération dont les conséquences ne pouvaient avoir échappé à la reine et à ses conseillers.

Dans les conditions qui nous sont indiquées, la lettre de Perez ne pouvait contenir autre chose; cependant, si l'on doit s'en rapporter au témoignage du médecin de Palos, confirmé sur ce point par Fernand Colomb, la reine, au reçu de cette lettre, aurait écrit à son ancien confesseur de retenir Colomb et de venir la trouver immédiatement; tout se serait alors arrangé sans difficulté. On a peine à croire que les choses aient pu se passer ainsi.

Lors même, d'ailleurs, qu'on admettrait que Perez a pu prendre une attitude aussi contraire au caractère d'un religieux occupant sa position que celle qui lui est prètée, on ne pourrait concéder qu'une question aussi grave que celle dont il s'agissait ait été tranchée avec la promptitude et la facilité dont parle Fernandez. Las Casas, qui cite, sous réserve, le témoignage de ce médecin, remarque avec raison qu'il ne pouvait savoir ce qui se passa à la cour et qu'il parle d'après les résultats acquis (16). Nous allons voir, en effet, que ce témoin se trompe non seulement sur les circonstances qui déterminèrent l'intervention du P. Perez, mais encore sur celles qui amenèrent l'acceptation du projet de Colomb.

Vianaud, Nouvelles Études, II.

<sup>(16)</sup> Lan Casas, Liv. I, ch. XXXI, Vol. I, p. 243,

#### IV. - Rôle de Marchena dans cette affaire.

Le récit qui précède et qui prend sa source, comme nous l'avons dit, dans la déposition de Garcia Fernandez, est celui que l'on trouve à peu près partout. Mais d'autres dépositions, les unes faites dans l'enquête même qui donna lieu au témoignage de ce médecin, les autres prises dans des enquêtes subséquentes, montrent que cette version des faits qui suivirent l'arrivée de Colomb à la Rabida en 1491 doit être rectifiée et complétée sur plusieurs points. Fernandez n'a pas tout connu ou n'a pas tout dit. On va le faire voir.

En premier lieu, le P. Perez ne fut pas le seul moine de ce couvent qui s'intéressa à Colomb; un témoignage qui a échappé à Muñoz et à Navarrete, auxquels nous devons les premières indications sur cette classe de documents, celui de Velez Allid (17), montre qu'il y avait là aussi un autre religieux qui était astronome. Ce religieux ne peut être que le P. Antonio de Marchena (18), dont Colomb a parlé avec reconnaissance, et qui paraît avoir été mêlé assez étroitement aux événements dont la Rabida fut alors le théâtre.

Cependant, Garcia Fernandez, Fernand Colomb et Las Casas ne connaissent, à ce monastère, que le frère Juan Perez, prieur du couvent et ancien confesseur de la reine.

<sup>(17)</sup> Antonio Voles Allid était alcade major de Palos. Duro a publié ses dépositions, qui furent données en 1532 et au 1535, dans Colon y Pinson : Informs relation..., Madrid, 1845, pp. 200 et sq. Nous nous y sommes arrêté, à l'Étude précédente, chap. I°.

<sup>(18)</sup> Velez na nomme pas Marchena on toutes lettres, mais il dit que Colomb entretint de ses projets deux religieux de la Rabida, dont l'un était astronome et dont l'autre, qui s'appelant Juan, fit auprès de la reine une démarche dont le résultat fut de rappeler Colomb à la cour, ce qui suffit pour montrer qu'il parient de Marchena et de Juan Porez. Voyez sur Marchesa la 111° de ses Nouvelles Bludes, chap. 1°, § 3.

Selon eux, c'est lui qui s'éprend du projet de Colomb, c'est lui qui le retient quand déjà il était sur la route de France. c'est lui qui écrit à la reine en sa faveur, c'est lui qui quitte sa retraite pour aller plaider sa cause auprès de la souveraine et c'est lui, enfin, qui le fait rappeler à la cour. De Marchena pas un mot. Parmi les autres témoins qui déposèrent comme Fernandez au cours des procès dits de Colomb, Cabezudo (19) ne connaît aussi que le frère Juan Perez et lui attribue le premier rôle dans cette affaire. Maigré ces témoignages, il y a de bonnes raisons de croire que c'est plutôt à Marchena qu'à Perez que Colomb est redevable de son retour à la cour. Velex se borne à dire, il est vrai, que le frère astronome conféra avec Colomb au sujet de son projet ; mais comme il dit aussi que c'est ce frère, et non Perez, qui était le cosmographe de la Rabida (20), et comme Colomb garde le silence à l'égard de Perez et qu'il exprime hautement sa gratitude pour Marchena qu'il n'a pu connaître qu'à la Rabida, on est fondé à se demander si ce n'est pas parce qu'on a confondu ces deux moines, en attribuant à Perez la qualité de cosmographe qui appartenait à Marchena, que ce dernier a été laissé au second plan.

Tel est certainement le cas pour Oviedo, qui dit que « Perez est la soule personne de ce monde à laquelle Colomb parla autant de ses secrets », et qui sjoute que d'après

<sup>(19)</sup> Dépuntion de Caberado, Piestos de Colon, Vol. I. p. 115.

<sup>(20)</sup> Voice le passage : a il vit que l'amiral resta longtempe à Palon, parlant de la découverte des Indes ; qu'il logon au monastère de la Rabida ; qu'il communique l'affaire de la découverte à un frère astronome qui se trouvait au couvent comme gardien, ainsi qu'à un frère Juan qui, étant jeuns homme, avait servi la reine. Vido que el Aimirante estavo en Palos macho tiempo publicando el descubrimiento de les Indias e posò en el monasterio de la Rabida e communicaba la negociación del descubrir con fraita sitròlago que ende salaba en el convento por guardian e asi mesma con un fray Juan que habis servido siendo moso à la reina. (Duno, Colon y Pinzon Informe, elc., p. 231-233.)

les rapports courants « Colomb obtint de ce religieux beancoup d'aide et de coopération parce qu'il était un grand cosmographe » (21). Il est évident qu'Oviedo confond ici le prieur du couvent avec l'astronome. La même observation s'applique à Gomara qui parle des grandes connaissances cosmographiques de Perez de Marchena.

En résumé, du moment qu'il est établi que Perez et Marchena se trouvaient ensemble à la Rabida, agissant tous les deux dans l'intérêt de Colomb, et que celui-ci, de même que les Rois Catholiques, ne parle dans ses lettres que de l'un d'eux seulement, celui qui était cosmographe, il va de soi que c'est celui-là qui eut la part principale dans cette action commune, car il serait trop singulier que Colomb alt réservé l'expression de sa reconnaissance pour celui de ces deux moines qui fit le moins et alt gardé le silence à l'égard de celui qui avait fait le plus. Pour toutes ces raisons nous croyons, que bien que Perez ait joué un rôle important dans cette phase critique de la vie de Colomb, il semble que c'est à Marchena qu'il convient d'attribuer l'initiative des démarches qui eurent pour résultat de renouer les rapports du futur amiral avec les Rois Catholiques.

Quoi qu'il en soit de cette manière de voir, à laquelle cependant, la suite des faits va donner une plus grande vraisemblance, il est certain que toutes les particularités qui viennent d'être relevées et dont Fernandez n'a pas parlé, montrent que si, comme le dit Las Casas, ce témoin était mal renseigné sur ce qui se passa à la cour, à cette époque, il ne l'était pas mieux sur les événements qui eurent lieu à Palos et à la Rabida presque sous ses yeux. Les paragraphes suivants feront encore mieux voir sela.

<sup>(21)</sup> Y este frayte fuë in persona sola de aquesta vida, à quien Colom mas communes de sur secretos ; é aun del qual d de su spiençia se diçe hasta hojo que el resciblé mucho ayuda é buena abra, porque aste religiose era grande cosmographe, (Ovisio, Enteria general, Liv. II, chep. V. Vol. I., p. 21, col. 1.)

V. — Nouvelles Indications requeillins par Colomb à la Rabida et à Pulos. Pero Vasques de la Frontera.

Colomb était arrivé dénué de tout à la Rabida où les moines le recueillirent, le logèrent et subvinrent à tous ses besoins (22). Il demeurs quelque temps à ce monastère et sut mettre à profit le séjour qu'il y fit pour entrer en relations avec les gens de Palos, de Moguer et de Huelva, localités voisines du couvent, qui étaient alors fréquentées principalement par des marins et des navigateurs.

Ce n'est pas, en effet, avec les seuls moines du couvent, et avec le seul médecin de Palos, que Colomb eut des entretiens sur l'objet qui le préoccupait : il en eut aussi avec d'autres. Dans le livre de notes où il avait requeilli les diverses indications obtenues par lui sur l'existence de terres à l'occident, livre dont Fernand Colomb et Las Casas nous ont conservé des extraits textuels (23), Colomb luimème rapporte qu'un pilote qui s'appelait Pedro de Ve-



<sup>(22)</sup> Voir les dépositions suivantes Prono Anias, 1º nov 1533 : L'amiral était trée passen, les fréres du monastère de la Rabida le nouvrissaient : El Almirante estaba may poère y les france del monastère de la Rabida le sustantaban. Dune, Colon y Pinson, p 151.)Renasce Paixre, même date à amiral demourant nu monastère de la Rabida : Estave en el monastère de la Rabida (Dune, p. 251.)Il était nécessiteux, passere et n'avait pas de moyens, les frères pourvoyaient à ses baseins, estaba nescesitade y probe e no tenis possibilidad, e les frantes le propusan en el monastèries de la Rabida (Dune, p. 246.) Aconso Value Allis et Passe Alexeo Aussesio, disent la même chose, (Dune, pp. 231 et 134.)

Geraldini a aussi comu la détresse de Colomb à catte époque et son sépour à la Rabida. Abandonné de tout le monde, il adut s'adresser humble et supe pliant à un monastère de l'ordre du Saint-François, situé dans la Bétique, a dans la campagne de le ville de Marcena, pour qu'on les donnét des alsa mente nécessaires en soutien de sa vie, p (Hingrarium, pp. 203.)

<sup>(25)</sup> Le chapitre XIII de premier livre de Las Casas est entièrement composé de ces extraits des Libres de memorise de Colomb. Voyez pages 97 et 101 du 1<sup>est</sup> volume de son Histoire des Indes. Fernand Colomb a aussi fait mage du même livre ; ilon a tiré son chapitre IX. Voyez sur ces Libres de memories de Colomb, les sources de la première de ces Nonvelles Etudes.

lesco (24) et qui résidait à Palos lui raconts, au couvent de Sainte-Marie de la Rabida, qu'avec un nommé Diego Detienne (25), il avait navigué 150 lieues au sud-ouest de l'île de Fayal, et que, ne trouvant aucune terre de ce côté, ils étaient revenus en arrière, et qu'après avoir découvert l'île de Flores ils s'étaient dirigés vers le nord-est, où ils avaient fait des observations qui leur donnèrent à penser qu'il existait quelque terre à l'occident.

Un autre pilote, qui est désigné comme étant du port de Sainte-Marie, près de Cadix et non éloigné de Palos, parla aussi à Colomb d'une navigation qu'il avait faite à l'ouest de l'Irlande et dans laquelle il put apercevoir les côtes de Tartarie (26).

Ces indications et d'autres qu'il mentionne sans en faire connaître la provenance, ne sont ni les seules ni les plus importantes que Colomb recueillit à la Rabida ou dans les localités voisines, et celles dont il n'a jamais rien dit pourraient bien être celles qui lui furent le plus utiles. Les dépositions prises au cours des instances que nous avons mentionnées, vont nous renseigner à cet égard.

Nous voyons par ces précieux documents qu'il y avait alors à Palos un pilote nommé Pero ou Pedro Vasquez de la Frontera (27), qui passait pour être instruit dans les

<sup>(34)</sup> F. COLONE, fol. 22, recto. Las Casas, Vol. 1, pp. 186-181.

<sup>(25</sup> Le voyage de celui que F. Colomb et Les Cesas appellent ainsi, mais dont le véritable nom était Diego de Telve, est perfeitement authonique; il est mentionné par plusieurs auteurs et nous avons un acte officiel de roi Affonso V, de Portagal, en date du 26 janvier 1675, en Diego de Taive et son fils Jose sont désignés comme ayant découvert l'île de Flores. (Alguns dommentes, pp. 38-40 : Voyez ci-dessus Étude I<sup>m</sup>, I<sup>m</sup> partie, ch. III, § 3 at 4.

<sup>(10)</sup> F. Colore, ch. IX, fol. 22 verso; Las Casas, Liv. I, ch. XIII, Vol. I, p. 100 L'un et l'autre parient d'après Colomb même.

<sup>(27)</sup> Le témoin Volce Allid lui donne le prénom de Pedro; un autre, Valiente, l'appelle Poro. Gallego la désigne simplement comms un habitant de la Frontere. (Dono, p. 252.) En tous cas, c'est à Palos qu'il demourait et c'est li que Colomb et Pinzon le consultèrent. Il se pourreit que ce fût le même que ce Podro Velasco mentionné qui-dessus auquel Colomb reconnett.

questions maritimes (28), et qui disait avoir fait, autrefois, un voyage dans l'Atlantique, avec un infant de Portugal (29), pour y obsecher les Indes (30). Il racontait qu'une circonstance toute particulière les avait seule empèchés de les découvrir. L'expédition avait rencontré des haues de sargasses dans lesquels elle n'avait pas osé s'engager (31), et elle était revenue en arrière, contrairement à l'avis de ce pilote qui voulait que l'on poussat en avant quand même. Colomb, au dire de plusieurs témoins, alla voir ce pilote qui disait savoir où étaient les Indes (32), et ob-

devoir quelques indications. Mais, dens ce cas, il n'e pas fuit voir le véritable caractère de ces indications et l'importance qu'il y utlechait.

(26 C'était un homme très savant dans l'art de la navigation : que ura hombre muy sable en et arte de la mar. (Déposition de Farnando Valiente, in Duno, p. 253, Femil, p. 218, n. ...).

(29) Voyaz les dépositions de Alonso Volez Allid, 1<sup>st</sup> nov. 1532 (Duno, p. 234-335) ; de Alonso Gallego, 23 décembre 1525 (Duno, p. 253 at 254) ; et de Fornando Valiente, même date (Duno, p. 253).

(30) Velez Allid seit que e Vesquez dissit avoie été à la découverte de cette terre avec un infent de Portugal » (Done, p. 235 ) Gallego dit que es marin avait été au service du roi de Portugal et avait connaissance de la terre dos l'ades , il tonait cela de lui-même (Done, p. 258 ) Valiente dépose que Vesquez de la Frontera e était allé une fois pour faire cette découverte avec un infent « de Portugal » (Done, p. 252.)

Il est essentiel de rappeterque, dans les interrogaloires posés aux témoizs il s'agissait des lies et terres découveries par Colomb que l'on appoint alors les Indes, Quand les témoiss parient de cette terre, de ces Indes, et de cette découverte, il parient des Antilles et de la découverte faite par Colomb.

\_ (31) Pariant de la terre que l'Infant de Portugal voulait découvrir, Velux Allid dit que Vasquez assurait e que certainement de l'evalent manquée e et avancet été trompée par les herbes qu'ils trouvérent en pleine mer s. Il fallait braver cet obstacle, disait Vasquez ; « pour un pas l'avoir fait le e dit infant de Portugal manque la dite terre et n'y errive pas » ; porque et diche infante de Portugal por ne haserte serd la diche inera y ne llegé atià. (Dune, p. 234-235.)

(32) Fernando Valiente e sait que Don Cristobal Colon avant d'aller négoa cur avec les Rois Catholiques au sujet de la découvert , vint au hourg de a Palos pour y chercher appui et aide afin d'aller à la dite découverte, qu'il « logasit au monastère de la Rahida, d'où il se rendait parfois au hourg de « Palos pour s'entretenir avec un certain Poro Vasquez de la Frontera »; que sahe sete que D. Cristobal Colon ante, que fuses à negociar con les reges tint de lui les indications qu'il pouvait donner sur le voyage qu'il avait fait, et sur ce qu'il y avait à faire pour trouver ces terres, que l'on était certain de découvrir si, malgré les sargasses, on persistait à aller de l'avant en suivant directement la ligne droite (33).

L'expédition portugaise à laquelle ce Vasquez aurait participé, n'est connue que par ce qu'il en dit. Elle n'est pas impossible cependant; elle est même vraisemblable. Le prince Henrique et son neveu, le prince Ferdinand, qui lui succèda dans ses privilèges et concessions, pour les déconvertes dans l'Atlantique, ordonnèrent ou favorisèrent plusieurs expéditions maritimes dont nous ne savons rien, et celle dont parle ce pilote a pu être du nombre. Dans ce cas, elle aurait eu lieu dans les der-

catoliros sobre el describrimiente vinó à la mila de Pelos para buscer favor e aguda para ir al diche describrimiente e posé en el munasterio de la Rabida y de alle venia algunas veces à la villa de Palos e habiaba cen un Pero Yasques de la Frontera. (Dépos tion du 22 décembre 1535, Duns, p. 253.)

Alonso Gallego dépose a qu'il a entendu dire à un habitant de la Frontern e que Colomb vint prendre langue avec lui parce qu'il avait été au ser- e vice du roi de Portugal et qu'il savait où étaient les Indes e, e eyé decir à un vecino de la Frantera, que Colon viné à tomar langua y anno del dicho vecino, como persona que habia sido del rey de Portogal y tenia noticia de la tierra de las Indias, (Déposition du 12 décembre 1545, Dune, p. 253)

(33) D'après la déposition de Allid o'est à Pinzon que Vasques aurait del que e quand ils arrivaraient aux herbes il fallait suivre la ligne droite — que cando llegaren à les diches hierbes... salve que eigenezen la me dereche — parce qu'il était impossible de ne pas rencontrer la terre — perque era impossible el ne dar en la fierra (Deno, pp. 334-335.) Cette déposition se rapporte à l'époque où l'expédition de Colomb était décidés ; mels un e un par la déposition de Valiente qu'avant à avoir obtenu ses capitalations Colomb était ellé trouver ce Vasques qui a dù lus tenir le même langage qu'à Pinzon. Ce même Valiente dit, d'ailleurs, dans un autre passage de sa déposition, que Vasques donne des conseile à Colomb et à Pinzon i daha avissa et diche Colon e à Martin Alonne Pinnes (Deno, p. 254) Gallego parle avent d'une conversation qui surait en lieu entre Colomb et Pinzon dans le maison de ce pilote (Deno, p. 250). Il feut noter que tout ce que ces témoins dissect de ce Vasques de la Frontera vient directement de lui-même : c'est du en houche qu'ils out entendu tout ce qu'ils rapportant.

nières années de la vie d'Henrique ou dans celles qui suivirent sa mort, c'est-à dire de 1460 à 1475 (34).

On voit qu'il y avait à Palos, au moment où Colomb s'occupait de sa grande entreprise, un homme, tout au moins, qui disait être certain de l'existence des terres mêmes que le futur amiral découvrit à son premier voyage, et qui donnait des indications sur la route à suivre pour les découvrir. Ce pilote avait-il des motifs autres que ceux qu'il a donnés pour être aussi affirmatif sur ce point, ou sa conviction était-elle simplement le résultat de ses conjectures? On ne saurait le dire aujourd'hui, mais il n'est pas douteux qu'on croyait à ses affirmations, que Martin Alonso Pinzon aurait également reçues.

Comme les dépositions auxquelles nous devons toutes ces informations ont été recueillies dans le but de montrer que la part de Colomb dans les découvertes qu'il fit n'était pas aussi grande que son fils Diego le prétendait, il est possible que quelques-uns de ceux qui témoignèrent ainsi aient été mai disposés pour l'amiral et aient un peu exagéré les choses. Cette histoire de Vasquez de la Frontera n'a pu, cependant, être inventée de toute pièce, et il suffit d'en retenir que ce pilote donna à Colomb, ainsi qu'à Pinzon, des indications que ceux-ci recherchèrent et auxquelles ils croyaient.

VI. — Rapports de Colomb avec Martin Alonso Pinzon en 1491. Renselgaements que calui-ci aurait rapportés de Rome.

Il y avait à Palos un homme bien plus important que ce Vasquez de la Frontera dont nous venons de parler : c'était Martin Alonso Pinzon, qui appartenait à une famille in-



<sup>(34)</sup> M Harrisse dit, je ne sals pour quelle raison, que ce voyage dut avoir heu de 1486 à 1490. (Discovery, p. 660.)

fluente du pays et dont le nom tient une place honorable dans les annales maritimes de l'Espagne (35).

Martin Alonso était le chef de cette famille; il avait de la fortune et jouissait d'une grande considération due, non sculement à sa situation personnelle et à ses relations de famille, qui étaient considérables, mais surtout au fait qu'on le tenait pour un marin instruit et expérimenté (36). Il avait navigué et possédait une barque et une caravelle avec lesquelles il se livrait à des entreprises de cabotage assez lointaines; mais on disait que son ambition était plus haute et qu'il méditait un voyage de découverte dans l'Atlantique. Il paraît avois été un des premiers que Colomb chercha à voir dès son arrivée à la Rabida. A ce moment Pinzon se trouvait à Rome, où il s'était rendu,

(36, e Un des hommes les plus entendus de l'Epoque dans les choses de la mor a t honbre muy saludo en las cosas de la mar. Piestas de Colon. XVII: question, Vol. II, p. 120.1 c. Un vaillant pilote at capitaine s. era pilote e espitan esferando (Déposition de Camecho, in Duno, Golon y Pinson, p. 252.) · Il n'y avait pas en sa tomps un homme sur terre suem détorminé pour n'importe qualle action de guerra, » (Daponition de Padro Ortis, Dens, op. ad , p. 251 ) Mostilia, Francisco Medal et plosieure sutres s'expriment en

termes susu álogiesz pour Pizzon

<sup>(85) «</sup> Parmi les fishitants de cette ville [Pales], se trouvalent trois frères e du nom és Pingou. Cétaient des macies riches et personnes respectables.

e L'un d'eux s'appelait Martin Alonso, c'élait le plus riche et le plus consi-

e céré des trois ; le second s'appelant Vicente Yanez, le troisième Francisco é Martinez Presque tous les habitants du la ville étalent sous leur influence,

e cer ile étaient les plus richie et les mieux apparentés », Las Casas, Histo-

<sup>4</sup> rss, Liv. I, ch. XXXIV, Vol. I, p. 255-256 )

Tous trois front partie du premier voyage de Colomb. Le premier, qui mouroi immédiatement après son roinur de os voyage et qui est culti qu'on pose en rival de Colomb, laises plusieurs enfants dont les pius conque, Arlas Porez, Juan Martin et Diego Hernandez, n'out guère fait figure dans la saite, Le second, Vincente Yones, fat, au contraire, le plus célebre de le famille : c'est la découvreur du Brésil et ou doit le considérer comme le plus capable dos navigateurs de son temps. La troisième frère n'a joul accen rêle. Sur les differents mombres de cette famille de maries voyez ers neves dans les execlientes Biographical notes qui forment la V\* perise de la Discovery of America de M. Harriste Sur Martin Alonso, en particulier, voyez le patit volume du capitaine Duru : Pinnen. .. Madrid, 1892, in-12,

non pas sculement dans un but commercial, mais aussi, disait-on, dans le dessein de recueillir des indications cosmographiques et maritimes. Colomb attendit son retour (37).

Quand il revint de ce voyage il assura en avoir rapporté des informations précieuses sur l'existence de terres nouvelles à l'ouest (38), informations auxquelles lui et d'au-

436 Dans l'anquête faite à Seville le 11 noût 1515, le Fiscal, perlant des larres que Colomb découvrit à son premier voyage, demande sux témoins l'ils savent que Pinson e avait des indications certaines et des documents relatifs à ces terres qu'il avait trouvés à Home dans le bibliothèque du pape lossocent VIII » : a tenga noticia cierta y escriteras de la tyerra, les quales aus avido en Roma de la liberia del papa l'accencio VIII (11º question, Pieyles de Colon, Vol. II, p. 126.)

Arias Perez Pinzon, îlle de Martin Alonso, répond qu'il se trouvait à Rome avec des marchandmes appartenant à son père, lorsque celui-ci y alla s'isonée avant qu'il pertit pour le voyage de la découverte [celui de Colomb], et i que se trouvant dans la bibliothèque du pape, où il ailait fréquemment e voir un serviteur intime du mint-père — un familier criado del pape, — é qu'il connaissant, qui était un grand cosmographe — que era grande cosmografe, — et qui avait à sa disposition de nombreux manusceits ; celui-eu, en cuisant avec lui et avec la témoin, les renseigna sur les terres qu'il é y avait à découvrir: Alli fue ynformade et diche su padre y este testige e destas lyerres questavan por descebrir, » (Pleitos, Vol II, p. 128.) Martin Martinez (op. est., p. 121), Juan Ungris (ibid., p. 138), Manuel de Valdovi-ses (ibid., p. 147), et plusieurs autres témoins disent avoir entendu parler de cela à l'époque.

Dans l'esquête instituée à Palos, en 1532, par Juan Martin Pinzon, le Pismi demande encore aux témoins s'ils savont que Martin Alonso était ellé à Rome pour obtenir des ranseignements sur les terres que Colomb decouvrit

<sup>(17)</sup> La 3º question posée par la Fucal dans l'anquête du 1557 a pour objet de s'assurer as Colomb se rendit à Palos pour obtenir des renseignements de Piuson, s'il n'apprit pas alors que celus-ci était à Romas halto quel diche Martin Alonso era sdo à Roma; et s'il ne l'attendit pas à la Rabida sans rien faire : de astuve sin entender en cosa alguna hasta la venida del diche Martin Alonso (Duno, Colon y Pinson, p. 231.) Podro Arlas répond affirmativement à toutes ces questions (Ibid.). Voyez aussi la 4º question, op. cd., p. 232. Pedro Alonso Ambrosio est également très affirmatif sur ces pouds : il sait e que l'amirel vint à la maison du dit Martin Alonso et il e trouve qu'il était parti pour Rome... et il se rendit au Monastère de Sainta-é Marie de la Rabida, et là il l'y attendit, s Séville, 17 déc.1535, dans Fanné, p. 177.)

tres paralssent avoir attaché une grande importance, puisque nombre de témoins en parlent comme étant très sérieuses et que lui-même se proposait, assure-t-on, d'aller à la découverte des îles auxquelles elles se rapportaient (39). Grâce aux dépositions qui nous fournissent tous ces détails, nous connaissons ces précieuses informations et nous savons que les unes n'étaient ni nouvelles ni importantes, même pour l'époque, et que les autres étaient absolument chimériques. Mais Palos n'était pas un centre intellectuel, et les pêcheurs, les matelots et pilotes d'un petit port comme celui-là, qui devaient avoir l'ignorance et la crédulité des gens de mer des classes inférieures, ont pu leur attacher une valeur exceptionnelle. Elles provenaient, nous dit on, d'une mappemende et d'un document ou d'un livre dont Pinzon avait en connaissance à Rome.

La mappemonde appartenait à la bibliothèque du pape, où Pinzon l'avait consultée (40). Elle montrait, à ce qu'il

plus tard (11º question), et Pedro Aries répond qu'il ou a été ainsi. Un autre témoin, Pedro Alonso Ambros o, confirme le fast et ajoute ce fiétail que le navire de Pinson était chargé de sardines. (Plestos, Vol. II, pp. 334 et 2 1.)

(40) D'après les textes authentiques publiés dans les Pleites de Colon. Il na pas été question de actie esppemente lors de l'esquête de 1513 Capandant, comme il y a une incuse dans ces textes, au possage où l'on parie des conseignements que Prazon recueillit à Nome, il ust possible que cette facuse deive être remplie par le mention de colle certe et ce qu'e peusé Navac-

<sup>(37)</sup> Cela résulte des questions posées aux tâmoins estés et de leurs réponses deux les deux anquêtes de 1515 et de 1522 La 11° question de la première anquête avait en partie pour objet d'établir que Pinzon avait en connaissance à Romo des terres découvertes depuis par Colomb, et se dispossit lui-mim à aller à leur recherche, lorsque celui-ct se préparait à faire cette découverte. (Pleitos, Vol. II, p. 136.) Arias Perez, fils de Pinzon, dit qu'il tient de son père même qu'il a vouleit semer deux unvires pour aller à la « découverte de ces terres » et qu'il est très certain de cein. (Pleitos, Vol. II, p. 228. Il répète la même chose nu peu plus ious et sjoute que son père dit à Colomb que, s'il était serivé ples lard, il ne l'aurait pastrouvé, parce qu'il alleit pertir pour cette découverte (Ibid., p. 229.) La 2° question de la seconde acquête se rapporte sussi au projet de Pinzon d'atter à la découverte et des Indes et des terres de la sec Océane ». (In Dene, p. 324.) Plusieurs témoins déposent qu'ils l'ont entendu dire cela.

paralt, des terres à l'onest à une distance où aucun voyageur connu n'avait encore pénétré. Le document, dont on ne parle qu'en termes vagues, devait être bien extraordinaire, car il contenait, relativement à ces mêmes terres, une note qui avait cela de particulièrement intéressant qu'elle remontait, assurant-on, au temps de Salomon. Elle indiquait la route à prendre, et même le nombre de degrés qu'il y avait à franchir pour arriver à la fameuse île de Cypangu, dont la richesse était suffisante, portait elle, pour faire la conquête du monde (41).

rete qui a guesi donné le passage, (Viages, Vol. 161, p. 550 ) Si cetto restenration n'est pes noceptés, s'est dans la 2º question posés à l'enquête faile à Palos le 1º novembre 1532 à l'instance de Juan Martin Pinnon, sceond file de Martin Alonso, que cette carte est mentioneée pour la première fois. Le Fiscal demande out temoine a ils savent e que Martin Alonso Pinzon ... a alia 4 Rome pour unimire de la mappersonie du page on qui concernait. e toutes les régions et provinces [colles découvertes par Colomb] , qu'il rese porte ces extraite, qui ecryirent d'avis al d'instructions pour le navigation a des Indes et des terres de la mer Océane » : Quel diche Martin Alense Pinzon... fué a flome para sacar del mapa mundy del papa todas las regiones a promincias a que ansi lo frazó lodo sacado, la cual se tomó avies a (seron enstrulos para la navegación de las dichas Indias e lierras del mar Oceano, (Dono, 9, 236.) Patro Arias répond affirmativement à cette question, il sait que Pinzon alla à Rome pour misent se rouseigner et qu'il tira de la mapparmonde du pape des indications qu'il rapports. (Les cis) Padro Alonso Ambronio dépose dans le même sens, Piuson rapporta de Rome des avia reladivement à la navigation des Indes, qu'il systé tirés de la mappeaconde du pape et d'un livre : e trajo secodo del mapa mundo del Papa e de un libro, arisus para saber la appogacion de las Indias, (Op. cit., p. 251.)

(41) Ca document extraordinaire unt mentioqué pour la première fois dans In 12º at la 12º question de l'enquête de 1515. A la 12º question, il est dit que Finnon rapporta de Romo des documents — escritoras — relatifa aux nonvelles terres. Pleifee, Vol. H. p. 126 | A. in 12" question on demands aug. tumpine s'ils sevent que Prazon donne commissance à Colomb de e susdit document p -- la ascritora rusodicha -- qui était una senigaca du tempo da Salomon - que hara sentancia del tiempo de Salomon -, portant os qui sud : « En queignant par la mer Méditerranée jusqu'à le fin de l'Espagne, et e de là du côté en le molest se couche entre le Nord et le Mada, par une e route, qui s'étand jusqu'en 93º dogré, la treuveres une terre de Sypanio. e Cypangu), laquelle est si fortile et si riche qu'à l'aide de sue reneaurore

e in subjugueras l'Afrique et l'Europe. » (Op. cil., p. 120.)

Arine Pares Paston dépose à sa seget, que lorequel se trouveit evec son

En ce qui concerne le document cartographique en question, s'il s'agissait d'une carte représentant une partie de l'océan occidentai où figuraient des lles encore inconnues, Pinzon a pu en voir plusieurs comme cela. Des cartes de ce genre n'étaient pas carcs à cette époque et il nous en reste encore un certain nombre qui indiquent, au delà des Açores, plusieurs îles ou terres ayant des dimensions considérables, entre autres la fameuse île Antilia, à l'existence de laquelle on crut si longtemps. Les indications données par ce genre de cartes n'avaient rien de nouveau pour les cosmographes de profession; Pinson, quoique bon marin, ignorait probablement ces choses-là.

Mais, si les témoins veulent parlet d'une véritable mappemonde, — mapa mundy portent les textes, — c'est-à-dire d'une carte représentant la sphère entière et montrant, par conséquent, les côtes asiatiques à l'ouest, il n'y a pas trace de l'existence, à cette époque, d'un tel document, en dehors de la fameuse carte attribuée à Toscanelli, que

père à la hibitothèque du pape, on leur donne nu donneut — una carritura — dont le texte était calui qui précède et que non père le prit et l'emporte, (Pleiter, Vol. II, p. 230) Anton Persandez Colmenero, qui habitait Palos à cette époque, et qui était apparenté à Martin Alonsu Pizzon, dut qu'il e entandu celui-ci lire ce document. (Op. cil., p. 186.)

Dans d'autres passages de ces anquêtes, il est question de ce document comme d'un livra. Alast, dans la 2º question de l'enquête de 1522, il soi dit mor Pinzon rapporta de Rome un levre sur la navigation nue Indes (Dono. p. 211 , at on a vu à la note précèdente que, d'après le témoigange de Pedro Alones Ambrosio, les reuseignements repportés de Rome, par Pinnon, vamasal de la mappamondo do pape el dun livre - del masa mundo del page e de un fibro. (Desc, p. 201.) Eafin il fest noter ice la curienza dépoattion de Francisco Garcis Vallejo, qui faissit partie de l'équipage de la Profe of gui dit que, deux jours avent d'arriver à l'He de Gunnehany, Pedro Nato, pilote de cette carevelle, parle à l'amiral et lui dat qu'il serait hon de ralentir le marche cette mut-it, parce que « suivant les indications de e voice livre je me trouve à seize house de la terre, à vingt au plus » 🕳 angund suestro libre dise, yo me hallo desyseys leguas de la tierra e seunte a mas fardar, (Plattes, Vot. II, p. 219.) Sagiratt-ti, ict, de la secritura que Pinion agent rapportée de Rome et dont il aurait rumia l'original à Colomb, d'après Aries Perez Pinzon?

nous regardons comme apocryphe. Nous estimons donc que l'expression de mapa mundy ne doit pas ici être prise à la lettre et que les témoins ont voulu parler d'un de ces portulans italiens représentant une partie de l'Atlantique comme ceux de Bianco, de Pareto et autres qui existaient alors en assez grand nombre (42).

Quant au document, livre ou écrit datant du temps de Salomon, ou contenant des indications qui remontaient à cette époque, si absurde que nous paraisse aujourd'hui la croyance à une pièce à laquelle on attribuait sette origine et où cependant il était question de degrés et de l'île de Cypangu, elle paraît avoir été prise en très sérieuse considération par les gens de Palos auxquels on en parla, ainsi que par Pinzon lui-même, qui, au cours du premier voyage de Colomb, était dominé par l'idée de trouver Cypangu et qui paraît avoir fait partager cette idée chimérique à Colomb (43).

(43) Comme tiumbaidi, Tarduosi arost qu'il y a un fond de vérité dans

<sup>(42)</sup> Nove possédons encore une dissine de cartes de su genre ; mais il devait y un avoir alors un très grand nombre. Parmi celles que Piuzon put voir. M. Czielli aite un planisphere peint per Giroleme Bellevista pour le papa Piu II, an 1462, at un autre exécuté per Antonio Leonardi pour le même seint-père, cartos qui devasont être au Vaticas à l'époque bû les donz Pinson viskérent la bibliothèque du pape. (Ummas, Vila e s femps di ... Toscanelli, in Reccolla, pp. 503 at 304.) M. Harrisse, qui n'a aucune confiance dans les déponitions donnant tous une remergnements sur les Pinnies, suppose nianmouse qu'ils ont pu voir la certe de G Benincesa, dont mus avons deux reproductions, l'une dutée de 1463, l'autre de 1476. Nous croirions plutôt qu'il s'agit d'une des cortes de Bianco qui, un 1440, en dressait une à Londres où figure, au sud-ouset du cep. Vert, une ligne de côte dans inquelle M. Yule Oldham croit reconnaître le Bréall (Geographical Journal, March , 1805.) Humboldt, qui n'e coune qu'imperfaitement les divers témoignages: reletife suz documents communiquis à Rome à Pinzon, croît séasmoins qu'il y a la c quelque fond de vérité », e il set tout asterel, ajouis-i-il, e qu'on se moit ampressé de montres à un grand et intrépéde maria comme e Alonso Pinzon, quelques-unes des cartes ou mappenonde, que déjà les a bibliotheques d'Italia possiduent alors en grand nombre. La vue de l'ile « Brazer dans une carte de Picigano (1367), ou l'Autilie d'Andrea Bisace (14)0) pouvoit svoir frappě l'imagination du maria uspaguoi. » (Ezamen critique, Vel. II, pp. 66, 60.)

C'est au moment où Pinzon revenait de Rome avec ces singulières informations et avec l'intention de les mettre lui-même à profit, dissit-il, que Colomb entra en relation avec lui.

VII. - Pinzon communique ses reassignements à Colomb.

On a vu au paragraphe précédent que Colomb, auquel on avait sans doute dit à la Rabida que Pinzon était homme à lui être très utile, chercha à le connaître et dut attendre

son retour de Rome pour le voir.

D'après les déclarations des gens qui furent témoins des préparatifs et de l'organisation de l'expédition de 1492, ainsi que d'après ceiles attribuées à Martin Alonso Pinzon lui-même, qui était mort depuis longtemps, quand ces dépositions furent prises, ce dernier aurait communiqué à Colomb toutes les informations qu'il rapportait de Rome relativement à l'existence de terres nouvelles à l'ouest, et lui aurait dit qu'il s'etait proposé d'armer deux caravelles pour aller à la découverte de ces terres, sur lesquelles il croyait avoir des indications précieuses (44).

cette histoire, qu'il réduit à des proportions vraisemblables, en disent que le hibliothécaire avec laquel Pinzon s'entretint a pu lui montrer un manus-ceul du Milione de Marco Polo, où il est question de Cipangu comme d'une île qui se trouvait à une grande distance de l'Asia et lui parler sussi des voyagus ordonnés par Salomon à Ophir et à Tharsis, d'on l'on tirait tant d'or Pinson, qui n'était pas un lettré, surs été frappé par ces indications, dont il ne comprit peut-être pas bien le sens, et il n'y a pas à s'étonner que ceux qui les mentionnèrent d'après lui, bien des années plus tard, les aient et mal interprétées. (Tanoscez, Vila, Vol. I, ch. XII, p. 200.)

(i4) Las Casas dit quaux dess questions du Piscel: s'il est vrai que Pinsou se proposait d'aller lui-même à la découverte des terres sur l'existence desquelles il avait des indications obtanues à Rome, et all set vrai qu'il communique ces informations à Colomb, un seul lémoin. Arias Paras, fils de Martin Alosso répondit affirmativement et que ces a deux faits furent regare dés comme prouvés, seus qu'il se trouvêt une satre personne capable d'en e soutanir la vérité », (Liv. I, eh. XXXIV, Vol. I, p. 358) Cela est inexact-

Sar le premier point, il ne peut y avoir aucun doute. Il est certain que pendant le séjour qu'il fit à la Rabida en 1481, Colomb chercha auprès des gens de mer de la région des rengeignements complémentaires sur l'entreprise qu'il méditait ; lui-même témoigne du fait en nommant plusieurs de ceux qui le renseignèrent alors. Parmi ceux-là, il ne nomme, il est vrai, ni Vasquez, ni Pinzon, qui semblent lui avoir fourni des indications plus utiles que celles obtenues par toutes les autres voies ; mais il n'y a pas à s'en étonner. Colomb faisait mystère de bien des choses et cachait surtout très soigneusement les sources véritables de ses informations. Le fait qu'il conféra avec Pinzon et que celui-ci lui donna des indications dont nous ne connaissons pas bien le véritable caractère, mais auxquelles tous ceux qui en parlent, et Colomb lui-même, attachaient de l'importance, est attesté par trop de témoins differents, pour être méconnu (45). Ici encore, d'ailleurs,

Onire Arias Pores (Flestos, Vol. II, p. 238), donx témoins, Martin Martines et Maouel Valdovinos, susquels on demanda s'us savaient que Martin Alonso se dispossit à aller à ses frais à la recherche des terres que Colomb découvrit (11º question, Flestos, Vol. II, p. 126), répondirent, l'un, qu'il evait entendu dire ceta par Pinzon lui-même (op. cit., p. 139), le second, que d'autres aussi le discient (op. cit., p. 147). Quant à l'autre fait on ve voir qu'il est également ettesté par plusieurs témoins. Du roste Las Casas paraît n'avoir connu que la première enquête; celles de 1532 et de 1535 lui ont echappé, ou sul les a connues, il it en a pas fait usage.

(43) Nous avons à cet égard les témoignages suivants : lors de l'enquête fote à Sévillo le 11 août 1515, on demanda aux témoins s'ils savaient que Marim Alonso Piniou donna avis à l'amiral de l'existence de la terre déconverte par Colomb, et s'il s'entretint avec lui de cette découverte et des indications obtaines à Rome. (12° question, Pleifos, Vol. II, p. 126.) Martin Martines répond simplement qu'il a entendu dire cela à Palos à l'époque. (Op. 161, p. 137.) Mais Arias Peres Pinzon, celui-là même qui avait accompagné un père à Rome, est très explicite sur co point. Il declare que, lorsque Colomb se fut entrotena avec Martin Alonso, celui-ci lui montra la document qu'il avait rapporté de Rome, e que cela fut pour l'amiral un grand encontagement », et que son père finit par lui docuer l'original de la pièce : e la fie la signifiara eriginal. (Pleitos, Vol. II, p. 229-231.) Dans l'enquête de 1532, os revient sur os point en demandant sux témoins sile sevent qu'eu

Vignato Aouvelles Études, Il

Colomb reconnaît indirectement le fait en montrant, dans son journal de bord, qu'il conférait avec Pinzon sur les terres qu'ils cherchaient et sur la route à prendre pour les trouver, route que celui-ci réussit à faire changer. Diverses autres particularités, relevées dans ce journal, laissent voir que Pinzon avait des idées à lui sur les terres qu'il s'agissait de découvrir.

Le second point n'est pas si bien établi. A la question du Fiscal, s'il est à la connaissance des déposants que Pinzon se disposait à alier à la découverte des terres que l'amiral découvrit plus tard, les fils de Martin Alonso répondent par l'affirmative et plusieurs témoins disent tenir le fait da lui-même. Il est vraisemblable, toutefois, qu'il y a là quelques exagérations. Pinzon, qui croyait que Colomb lui était très redevable, a pu tenir ce langage sans qu'on doive en conclure qu'il se proposait réellement de faire la découverte qui fut faite en 1492. Mais que Pinzon ait eu ou n'ait pas eu quelque intention de ce genre, il n'est pas moins certain que la question du Fiscal suppose que l'objet de Colomb était simplement de découvrir les îles mêmes qu'il a découvertes, ce qui est un point intéressant à constater.

## VIII. - Engagements que Colomb aurait pris avec Pinson.

Les témoins qui déposèrent dans les enquêtes auxquelles nous empruntons tous ces renseignements, ne disent pas seulement que Pinzon communiqua à Colomb les renseignements qu'il avait rapportés de Rome; ils disent aussi que cette communication impressionna si vivement le futur

retour de Pinzon de Rome, Colomb se rendit à sa maison; que là il a informa et s'instruisit de la navigation projetée et que Pinzon lui donna les indications nécessaires pour découvrir les Indea (Duno, Informe. . p. 232.) Pedro Arias répond affirmativement. (Les. cit.)

amiral, qu'il proposs à Pinzon une association per laquelle il bénéficierait de la moitié de tous les avantages qui pourraient résulter de la découverte projetée, et on décidait les Rois Catholiques à la tenter (46). Alonso surait accepté 
cette offre et se scrait alors mis complètement à la disposition de Colomb, auquel il aurait donné son conçours 
personnel de marin expérimenté et énergique, ainsi que 
celui des membres de sa famille; il l'aurait aidé de sa 
bourse, aussi bien que de son influence et de son crédit.

Si l'on son rapportait entièrement aux témoignages donnés, les engagements que Colomb aurait ainsi pris



<sup>(46)</sup> Duns l'amporte du 24 noût 2555 on demands aux témoins s'els myent gun Pinzon a associa avec Colomb et les dours les moyeus pécuniaires de sa rendre emprés des souverains pour faire even enz un contret en lours nome à tous deux, et s'il est à lanc connaissance qu'il était bien convenu que Colomb donnerest à Pinton la moitie de tout ce qu'il abtiendenit de la couronne, et que tont us qui surait acian s'apain leur profiterait égulement à tons deux (10° quostina, Denn, Colon y Piason, Informé... p. 212.) Juan Martin Piason déciare que tout cela est exact et s'etend sur le sujet ; il à vu bieu des fois Colomb causer avec son pers de la dita décuaverte; Don Christophe Colomb convist evec le shi Martin Alonso Pinton de hu denner la moitié de tout ce qu'il obtiondrait des Rois Catholiques pour la diss découverte, (Dono, ép., cit., gi, 246-247 ) Selon d'autres témoins, le contret d'association nu mil eta molivé per la communication à Colomb des indications repportées de Home et par te conouciation de Martin Alonso à son dossein d'aller à la recherche des terran dont si croyest conceltra l'existence et la estration. Diego Fernandez Colmenero dit que Marius Alonso se Aécide à prendre part à l'entreprise evec son frères, quend l'amiral lui promet le moetlé de tous les avantages des mpangura et das prolita qu'il retirerest de l'espédition : la mytad da tode et unturassa de la enrre a pranecha que dello se suiten, (Plestos, Vol. II, pp. 108-500,1 Rodrigo Produ et Pedro Medal dépossot dans la même sons (Enquête do 1532, Dune, op. cil., pp. 231-235.) Francisco Medel déclare qu'on temps un Martin Alucco organisad la floite, il det su Mmoin que Colomb avad convenu de lui donner tout ce qu'il domandarait (Enquête du 22 décemhen 1535, Dono, op cil , p. 25t | Enfin Alonso Gallego cite les paroles mémes que Colomb aurait miressées à Piazon à ce sujet : s Senor Meries Alonso, · fairons de voyage ; si nons rématissons et que Dieu nous fasse décourrir e la lorco, je vous promuis par la couronne royale de partager avec vous comme avez mos frère e l't ocie, ajoste le témoca, je l'es extends dire hen uen form à Colombillo oyo decir al dicho Colon machas veces, (Duno, op. cil., p. 384.)

envers Pinzon étaient formels. L'expédition à faire devait être commune aux deux navigateurs. Colomb devait tout partager avec celui sans lequel il n'aurait rien pu faire, et il avait à cet égard donné sa parole ou sa signature.

Cette thèse, qui est celle des Pinzon, adoptée ensuite par la couronne, après la renonciation du fils de Martin Alonso, découle logiquement de l'ensemble des dépositions prises, particulièrement de celle du second fils de Pinzon, Juan Martin, et on ne saurait l'écarter complètement sans méconneitre nombre de feits qui semblent bien établis. Tout indique, réellement, que Colomb dut prendre de sérieux engagements avec l'ainé des Pinzon. Jusqu'alors, en effet, il n'avait pu rien faire, il avait même complètement échoué dans ses démarches à la cour. Maintenant, grace à Pinzon, qui lui apportait de nouvelles indications et qui donnait à son entreprise le concours moral et matériel d'un marin instruit et réputé, il pouvait la porter de nouveau devant les souverains et la leur présenter dans des conditions differentes qui étaient de nature à la faire agréer. Il était donc tout naturel, s'il réussissait dans cette nouvelle tentative, qu'il fit à Pinzon une part plus ou moins grande dans les avantages qu'il obtiendrait des Rois Catholiques. Le fait, ainsi présenté ne soulève aucune objection. Ce qu'on ignore, ce qui reste douteux, malgré les affirmations peut-être intéressées ou influencées de quelques témoins, c'est dans quelle mesure que Colomb s'engagea avec Pinzon.

La famille Pinzon, particulièrement le second fils d'Alonso, Juan Martin, qui, pendant un temps, revendique contre les héritiers de Colomb la moitié des droits, privilèges et avantages auxquels ceux ci prétendaient du chef des capitulations, et qui porta l'affaire devant les tribunaux (47), regardait le découvreur comme devant tout

<sup>(41)</sup> A la mort de Diego Colomb, fils de Colomb, sa veuve, Marie de To-

à Alonso. C'est celui-ci qui lui avait fourni les indications nécessaires pour la découverte des Indes Occidentales; c'est lui qui, au cours de l'expédition faite dans ce but, mit les caravelles sur la bonne route (48); c'est lui qui voulut qu'on continuât à aller en avant, alors qu'il était question de retourner en arrière (49); c'est lui ensin qui

lede, soutenus et conscillée par Furnand Colomb, continue les procès que son meri avait engagés contra la couronne en revendication des droits et privilèges qu'il prétendant tenir des capitulations. Le fise représenté par le licencié Villalobos, qui montra dans nette affaire un parti prin très arrôté contre les Colomb, entreprit de prouver que teurs prétentions étatent vantes, parce qu'en réalité ce n'ulait pas Christophe Colomb qui avait découvert les Indes, mels Mertin Alenso Pizzon, sens lequel il neuroit rien pu faire et acquel il avait promis de pertagor leus les avantages et bénéfices qui résulteraient de la découverie. Juan Martin Pinzon intervint dans ce procès pour réclamer, en se fondast sur l'essociation conclue entre son père et Colomb. la motté de co que les héritiers du grand hommo rédamaient eux-mêmes, et c'est lui qui fit citer la plupart des térmoins dont nous évons rapporte les dépositions. C'ost lui nussi qui, à la suggestion vroisemblablament du fisc, présente le questionnaire du 14º novembre 1532 qui fat soumis aux témoins. On en trouvera le toxte dans Duno, op. est., p. 230 et sq. En 1335, Pinzon renonça sa favour de la couronne à tous ses droits (Duso, p. 237), et le procès continue. entre le fisc et ses héritiers directs de Colomb : Marie de Tolède et aon fils, Don Lus Colon.

(48) Calto prétention de Pizzon paratt justifiés. Voyez ci après chapitre V, paragrapho VI.

(49) Cetta assertion a appula sur divers témolgrages, d'après lesquets Cotomb, pers de découragement pau de jours avant la découverte heureuse de San Salvador, parlait de rentrer à Palos et un aurait été ampéché par l'opposition énergique de Pinann. La plupart des hographes modernes de Colomb regardant cette histoire comme une invention dont l'objet était de faire valoir Pinaon aux déprès du chef de l'expédition. Il est possible que quelques-uns des tômoins entendus aient été animés par des sentiments de ce geure, mais tous, assurément, na sont pas dans es cas, et nous croyons que, malgré la partialité évidente de quelques-uns d'entre enx, il résulte de tout ce qu'ils disent qu'il y sut un moment où il fut récliement question de renoncer à l'entreprise et que Martin Alonso Pinzon à dé, dans cetta heure critique, jouer un rôle décisif. Nous revisadrons sur ce curisux incident du mémorable voyage de 1493 et nous montrarons qu'on paut un déduire des conséquences intéressantes.

fut l'âme de l'entreprise et qui, en fait, découvrit la première terre importante (50).

Ces prétentions extraordinaires, que les tribunaux castillans n'ont pas trouvées justifiées (51), ont été rejetées aussi par la critique entière. Prises à la lettre, elles sont insoutenables. Que Colomb ait dû à l'ainé des Pinzon des services considérables qu'il n'a jamais reconnus, cela ne saurait plus faire l'objet d'aucun doute; mais il ne semble pas que ces services avaient la portée qu'on leur a donnée. Colomb devait beaucoup à Martin Alonso Pinzon, il ne lui devait pas tout.

Lorsqu'il arriva à la Rabida en 1491, après avoir échoué auprès des Rois Catholiques, il ne connaissait pas ce marin qui se trouvait à ce moment, comme on l'a vu, à Rome. A cette époque, le projet de Colomb était formé depuis longtemps, puisqu'il l'avait déjà proposé au roi de Portugal et qu'il y avait plusieurs années qu'il cherchait

<sup>(50)</sup> C'est de la l'infa, que commanuait Martia Alonso, qu'on vit a'acora la terre ; mais Colomb déclara qu'il avait aperçu apparavant une lumière dans la même direction, et en n'en rapporta à lui. Piuzon, au rapport de Medel, prétendait que non seulement la terre avait éte vue de son bord avant qu'elle ne le fût du navire de Colomb, mais encore qu'il l'avait reconnue et délimitée avant celui-ci. Piuson, dont le témoignage doit avoir été rapporté inexac tement par Medel, a dû vouloir dire qu'il avait découvert et reconnu l'île nommée Española par Colomb avant que celui-ci n'y arrivat, ce qui est exect. (Déposition de Francisco Medel dans Dono, Coton y Piuson, pp. 258-259. Journal de bord, é janv. 1403.)

<sup>(51)</sup> Par la renonciațion de Jum Martin Pinson, sa famille se trouvait désintéressée dans les proces intenies par les heritiers de Colomb à la couronne et celle-ci fut ainsi substituée aux Pinson. Mais, liion que les divers arrêts rendus dans ces procès n'aient pas reconnu comme fondees toutes ces pretentions des Colomb, aucun de cos arrêts n'a admis celles des Pinson. La entrent dans la famille d'Alba, les Colomb étaient devonus influents, et comme Martin Alonso Pinson était moet et que ses héritiers no réclamaient rien, on se tint secun compte de leurs prétentions. On fit nôme comprendre à Villalobos, qui voulait instituer une nouvelle enquête pour montres que les droits des Pinson devenus caux de la couronne étaient réels, qu'il devet s'abstenir et c'est ce qu'il fit. (Voyes la préface de Duro aux Piesies de Colon.)

à le faire accepter en Espagne. Pinzon lui-même n'avait point alors les renseignements qu'il communique à Colomb et qu'il considérait comme ayant assuré sa découverte. Il est done difficile de croire que Colomb, qui avait une si grande idée de l'importance de la découverte qu'il proposait, que des conditions quasi-royales pouvaient sculce le setisfaire, ait pris vis-à-vis de Pinzon un engagement aussi extraordinaire que celui de tout partager avec lui. La nature même des conditions qu'il posait ne permettait pas d'ailleurs ce partage. Il semble aussi que, si un engagement de co genre avait existé, il aurait été constaté par quelque document écrit. Un homme intelligent comme Martin Alonso, un armateur, c'est-à-dire un homme d'affaires, n'aurait pas procédé autrement. Or, les Pinzon n'ont jamais produit aucun écrit de ce genre et n'ont même Jamais prétendu qu'il avait existé (52). Cette eirconstance seule suffit pour donner la certitude que Colomb a dù se borner à des protestations de reconnaissance età des promesses plus ou moins explicites, qu'il n'a probablement pas tenues (53),

<sup>(52)</sup> Lue Casas, qui nie forme, lemant que Colomb se soit engagé à pariager avec Pinzon las benéfices de son antraprisa, et qui s'élève vivement contre les questions du fise dont l'objet, selon lui était d'arracher aux témoins des dépositions contraires à la vérite, fait au sujet du contrat par lequel Colombi se scrait lie à Pinzon la remargie soivante : e Vicento Yanez, qui vécut e longtemps après son frère et que j'at consu personnellement, aurait fora mulé quelque plainte à ce sujet, ou en auent dit quelques mots. Il su m'au e rait pas caché cele, à mos, qui suis de ce temps-là, et pourtant il n'en a e james étu geselion, james il n'a été rion det de parest avant l'ouverture de e oc procès a (fas Casas, Liv. I, ch. XXXVI, p. 257, L'historien des Indes reconneil copsudant que Colomb e dut promettre quelque chose [4 Martin « Alonso], perce que les hommes ne se feut mouveir que par l'utilité et e l'intérôt, mais it no dut pas lui faire les graides promesses que certains e prétendent qu'il fit, » (Op. cif p 258.) Da reste, Las Gisas, comme nous l'avons daja fait romarquer, semble n'avoir connu que les premières enquêtes. (53) Le capitaine Duro, qui a donné du bonque raisons pour croire que Columb avait fait avec Pinzon un contrat, dont nous ne connaissons pas la taneur, mula qui conurait probablement à ce dernier l'une ou l'entre des

Les services que Martin Alonso Pinzon rendit à Colomb dans cette dernière phase de l'élaboration du projet que ce dernier avait formé depuis plusieurs années déjà, ne sont pas moins considérables et, bien qu'il soit difficile de les préciser, on peut avancer que sans sa collaboration, ce projet n'aurait pu reparaître devant les Rois Catholiques avec quelque chance de succès. Si l'on en croyait des témoins qui parlent d'après Pinzon lui-même, celui-ci dissit que Colomb lui devait ce qu'il était (54). Il y a là certainement une grande exagération. Mais l'efficacité du concours de Pinzon dans la mise à point du projet de Colomb n'est pas moins réelle, et on doit tenir pour certain que le fait seul qu'un homme comme lui approuvait et sucourageait son entreprise et annonçait qu'il devait y participer, fut pour beaucoup dans les résultats obtenus

grandes charges dont il était investi per les capitulations, dit que al'absence et des actes rend très difficile i établissement de la vérilé sur ce point, mais, et comme la saine raison et la critique — ajoute-t il — n'accomient à écarter e la probabilité que Piazon ait consenti à sacrifier tout es qu'il possèdait e pour le caprice asses singulier de servir sans objet ou avantage les inté-crèts d'un étranger, ou doit présumer, ou bien que les actes farent égarés à la suite des circonstances de la mort de Martin Alonso, en l'absence de c ses fils, ou qu'en homme d'hommeur qui était incapable de manquer à se e paraie, il sut foi dans celle de gentilhomme du général de Lours Altos-c sea... ou peut-être ancore aura-t-il remis à plus tard la rédaction du concitent, » (Dano, Pinnon en et descubrimiente de les Indias, p. 56.)

(54) Francisco Medel qui donne son lémoignage dans I enquête ouverie à Séville le 22 décembre 1825, dit que quand los caravelles revierent de la décesverte, Pinzon, qui était malaie, se fit conduire à la Rabida, où il lui reconta une altercation qu'il evait que avec Colomb quand calai-ci parlait de relourner à Palos. Dans cette circonstance, Colomb se serait amporté su point de menacer Pinzon de la faire pendre, menace à lequelle celui-ci surait réponde : a Je mèrite que vous me traities ainsi pour vous avoir mis e dans la position où vous étes » ess merezce ye per haberes pueste en la hours en que as he pueste, para que me digits ess. (Dano, Celas y Pinzon, p. 232.) Voyez sur ce point le déposition entière de Medel. La conversation qu'il rapporte aurait su lieu très peu de temps, quelques jours seulement peut-être, avant le mort de Pinzon.

par Perez, quand il se rendit auprès de la reine pour plaider la cause du Génois.

Le concours effectif que Pinzon donna à Colomb, avant la mise à la voile de l'expédition, n'est pas le seul service signalé qu'il lui rendit. Nous verrons en effet, à un autre chapitre, qu'on peut dire que sans l'énergique et intelligente intervention de ce marin, au cours du fameux voyage, Colomb aurait été probablement obligé de rentrer à Palos sans avoir atteint son but.

## IX. — Jusqu'à présent, il ne s'agit toujours que d'îles ou terres nouvelles à découvrir.

On a vu que, lorsque Colomb quitta la cour de Castille, il avait renoncé à tout espoir de faire agréer son projet aux Rois Catholiques, et qu'à son arrivée à la Rabida, où il venait chercher son fils, il n'avait d'autre dessein que celui d'aller porter ses propositions à la France. On a vu aussi que, d'après le témoignage du médecin Garcia Fernandez, il aurait suffi à Colomb de s'ouvrir au frère Juan Perez pour gagner les sympathies de ce religieux, et pour le déterminer à faire une démarche insolite auprès de la reine, dont le succès ne s'explique pas.

Mais les faits relevés aux paragraphes précédents ont montré aussi que, contrairement à ce que rappelle Fernandez, Colomb, pendant le nouveau séjour qu'il sit à la Rabida, s'entretint de son projet avec bien d'autres personnes qu'avec ce médecin et avec les religieux du couvent; qu'il chercha à recueillir d'autres renseignements sur l'entre-prise qu'il méditait et qu'il se mit, dans ce but, en rapports avec plusieurs pilotes de la région, notamment avec Martin Alonso Pinzon, dont il chercha et obtint le concours.

Sur ce point essentiel la déposition de Fernandez est donc inexacte. Ce témoin a ignoré ou négligé des faits importants qui peuvent expliquer, d'une manière plausible, comment les Rois Catholiques furent amenés à renouer leurs relations avec Colomb. On ne comprend guère, en effet, que le P. Perez ait réussi aussi complètement et aussi promptement dans ses démarches à la cour, s'il n'avait à faire valoir auprès de la reine que des considérations d'ordre général suggérées par les confidences de Colomb et par la crainte de le voir passer à l'étranger. Il en serait tout autrement, si ce religieux avait été mis en position de dire à la reine des choses qu'elle ignorait et qui étaient de nature à l'impressionner, et c'est précisément ce que les dépositions prises dans les procès dits de Colomb donnent lieu de croire qu'il fit.

Par Velasco, par Vasquez et par d'autres, par Pinzon surtout, Colomb avait obtenu des indications qui complétaient ou confirmaient celles qu'il avait déjà, et qui ne pouvaient que donner plus de consistance à son projet. En s'attachant Pinzon, il s'assurait, en outre, l'appui moral et matériel de l'homme le plus capable de faire réussir une entreprise comme la sienne, entreprise qui prenaît par là même une importance qu'elle n'avait pas auparavant.

On est donc fondé à dire que, pendant le séjour qu'il fit à la Rabida et à Palos en 1491, Colomb recueillit sur son projet original, — celniqu'il avait vainement pressé le roi João et les Rois Catholiques d'accepter, — des indications nouvelles qui lui donnaient plus de valeur et qui le rendaient ainsi plus acceptable. Ou il faut rejeter en bloc tout ce que tant de témoins rapportent de l'activité de Colomb à cette époque, de ses conferences avec Pinzon et avec d'autres, ainsi que tout ce que lui-même dit des renseignements qu'il recueillit alors, ou il faut reconnaître qu'il trouva dans ces renseignements des éléments importants de rectification ou de confirmation, et que c'est là sculement que son projet prit sa forme définitive, celle qui le fit agréer en dernier lieu par les Rois Catholiques.

Si nous cherchons maintenant ce qu'était alors ce pro-

jet, nous trouvens dans les dépositions qui nous ent fourni tant de détails curieux et peu connus sur l'emploi du temps de Colomb, pendant le séjour qu'il fit à la Rabida en 1491, des indications très utiles à ce sujet.

Ce qui frappe, tout d'abord, c'est qu'on n'y voit rien qui puisse donner à penser qu'il s'agissait de franchir l'espace maritime séparant les extrémités occidentales du monde de ses extrémités orientales. Pas un de ceux qui nous assurent. - à tort ou à raison, cela importe peu, que Pinzon se proposait d'aller, de son chef, à la recherche des terres que Colomb devait découvrir, ne fait aucune allusion à cela; rien de ce qu'on nous dit des renseignements que ce marin obtint à Rome ne se rapporte à ce sujet; rien dans les informations que Colomb recueillit auprès de Pedro Velasco et qu'il note avec soin, rien dans les indications si curieuses que Vasquez donna sur ce qu'il fallait faire pour atteindre les terres inconnues situées au delà de la mer de Sargasses, ne laisse voir que les uns ou les autres pensassent que ces terres nouvelles faisaient partie des régions de l'Asie Orientale, ou se trouvaient dans leur voisinage. Ce que Colomb cherche auprès de tous ces pilotes qu'il interroge, ce n'est pas la confirmation de l'idée de la proximité de l'Asie et de la possibilité d'y arriver en naviguant vers l'occident, sur tel ou tel parallèle, c'est la confirmation de la croyance qu'il existait à l'ouest des terres nouvelles à découvrir.

En fait, et c'est une remarque sur laquelle il faut appeler l'attention, à l'époque où le fisc rédigea les différents questionnaires qui furent soumis aux témoins cités, personne, pas plus chez ceux qui poursuivaient que clicz ceux qui se défendaient, ne paratt s'être douté que Colomb pouvait avoir eu un autre objet en vue que celui de découvrir de nouvelles terres. Et cela se passait en 1812, en 1818 et en 1832 et même en 1835 et en 1836. La légende du grand dessein de Colomb, c'est-à-dire d'un plan de passage aux Indes Orientales basé sur une conception scientifique, n'était donc pas encore formée à ce moment, ou tout au moins n'était pas connue des témoins, est autrement, quelque chose de cette manière de voir aurait percé dans les dépositions faites par des gens qui avaient connu le célèbre Génois et ses compagnons, et dont quelquesuns avaient eux-mêmes pris part à la grande découverte, tandis que les autres avaient véeu dans le milieu où l'expédition fut préparée et mise à exécution.

Il n'est pas douteux que, comme Colomb, Pinzon croyait à l'existence de terres non encore découvertes à l'ouest. Nous connaissons les raisons sur lesquelles il fondait cette croyance et nous savons qu'elles n'avaient rien de théorique; s'il était acquis que la conviction de Colomb était au contraire basée sur des considérations ayant un caractère spéculatif, il ne faudrait pas hésister à reconnaître que ces deux hommes étaient séparés par toute la distance qui existe entre une conception scientifique et des notions purement empiriques. Mais Jusqu'à présent rien ne montre que tel était le cas. Loin de là, nous voyons Colomb rechercher les conseils da Pinzon et les renseignements qu'il pouvait donner, non sur des questions de navigation ou d'exécution matérielle, mais sur ce qui faisait l'objet même de son entreprise : la découverte à faire.

Ayant tous les deux le même objet en vue, et animés tous les deux de la même ardeur, nous les voyons se mettre d'accord pour agir en commun. Nous ne connaissons pas les termes de cet accord; mais nous n'avons pas besoin de les connaître pour savoir que ce qui en faisait la base, c'était la découverte de certaines l'es où terres de l'Océan, sur lesquelles ils croyaient l'un et l'autre avoir des indications (55), et non la recherche d'une route plus

<sup>,55)</sup> Le capitaine Duro remarque à ce sujet que a Panzon sympathisait avec a l'idéal de Colomb et était du même avis que lui sur deux points. A savoir.

courte pour aller aux îles indiennes des épices et aux riches ports des possessions asiatiques du Grand Khan.

Voilà ce que laisse voir une lecture attentive de toutes ces dépositions. Malgré leur exagération, flagrante sur certains points, leur sympathie évidente pour les Pinzon et le sentiment de malveillance ou de jalousie envers Colomb qui perce chez quelques témoins, elles nous laissent l'impression bien nette qu'il n'a jamais été question d'autre chose, pour le chef de l'entreprise et pour Pinzon, ainsi que pour tous ceux qui y prirent part, que de la découverte des îles mêmes qui furent découvertes, que tout le monde désignait, à l'époque où ces dépositions furent prises, par l'expression des Indes.

Nous pouvons dons conclure de tout ceci que, pas plus à l'époque des enquêtes motivées par les procès dits de Colomb qu'à celle à laquelle les témoins se rapportent, on ne connaissait la prétention de Colomb d'avoir organisé son expédition pour aller aux pays des épices. Si telle était réellement le but qu'il poursuivait, nous avons constaté qu'il ne l'a laissé voir dans aucune des démarches qu'il a faites jusqu'en 1491 pour faire agréer son projet. Reste à savoir si dans ses dernières négociations avec les Rois Catholiques et dans les nombreuses démarches auxquelles l'obligèrent l'organisation de son expédition et l'équipement des trois caravelles qui devaient la composer, il se montra plus explicite à cet égard.

On peut, des maintenant, toutefois, hasarder l'opinion que la légende qui donne pour but au premier voyage de Colomb la recherche d'un passage aux Indes par l'ouest, ne s'est accréditée que postérieurement aux années 1532, 1535 et 1536, date des dernières enquêtes où l'on entendit les survivants de la grande aventure de 1492.

e la possibilité de trouver des terres en naviguest vers l'Occident, et la pro-

e babilité que seur découverte compensores, surabondamment la poine qu'on

e nurait cue è les découvrir. (Drac, Piazea, p. 22).

# CHAPITRE DEUXIÈME

SECOND SÉJOUR DE COLOMB A LA COUR. LES CONFÉRENCES DE SANTA-PÉ. ACCEPTATION DE SON PROJET, 1491-1492.

# I. - Démarche du P. Juan Perez auprès de la reine.

Les faits exposés au chapitre précédent en laissent supposer d'autres qui en sont la conséquence logique. Nous savons que Colomb s'était rendu à la Rabida avec l'intention arrêtée de passer en France. Nous savons qu'il fut détourné de ce dessein par les franciscains de ce couvent, et qu'au lieu de se préparer à quitter l'Espagne, il se mit à fréquenter les pilotes et marins de la localité et à recueillir de nouveaux renseignements relatifs à l'existence de terres à découvrir dans l'Atlantique. Nous savons, enfin, que les religieux de la Rabida, qui lui donnèrent l'hospitalité, s'intéressèrent beaucoup à son projet et que l'un d'eux intervint auprès de la reine pour la décider à renouer avec lui.

Tous ces faits, qui sont bien constatés, autorisent la supposition que les choses ont dû se passer à peu près de la manière suivante.

A la Rabida, où nous avons montré que Colomb n'était pas un inconnu, où, à son arrivée du Portugal il avait reçu des encouragements précieux, où même on lui aurait fourni des indications qui confirmaient celles qu'il avait déjà sur l'existence de certaines terres nouvelles à l'ouest et où, par conséquent, on était persuadé de l'excellence de son projet, l'insuccès de ses démarches à la cour dut causer une pénible surprise, et il est tout naturel qu'on ait cru qu'elles pouvaient être renouvelées avec quelques chances de succès.

Les moines avaient pour cela des motifs valables, surtout si, comme il y a lieu de le croire, ils étaient renseignés sur les faits qui formaient la base du projet de Colomb. Dans ces conditions, ils pouvaient dire à notre Génois qu'il se décourageait à tort ; que si les souverains n'avaient pas été convaincus par les raisons qu'il leur avait données, il fallaitleur en donner d'autres ; que Palos et les localités voisines étaient des lieux habités par des marins chez lesquels en pourrait trouver de nouveaux argumenta à l'appui de son projet ; que parmi ces marins, il y en avait qui connaissaient par expérience les mers où il se proposait d'aller à la découverte, et d'autres, comme les Pinzon, dont les conseils en ces matières étaient précieux, et qu'il fallait voir tous ces gens-là pour obtenir de nouveaux renseignements et même des promesses de concours, qui le mettraient en position de se représenter devant les Rois Catholiques avec d'autres faits et des arguments auxquels on ne pourrait manquer de prêter attention.

Un tel langage était de nature à persuader facilement un homme qui ne s'était résolu qu'à regret à quitter l'Espagne, et, si nous n'avons aucune preuve documentaire qu'il a été tenu, nous savons, tout au moins, que Colomb a agi sous l'influence de considérations de cegenre, puisque, dès son retour à la Rabida, on le voit se mettre en relations avec tous les gens qui pouvaient lui fournir des renseignements sur l'objet qu'il avait en vue et qu'il sut mettre à profit.

C'est donc à la suite d'une sorte d'enquête conduite par Colomb lui-même, à la Rabida et à Palos, sur les motifs qu'il y avait de croire à l'existence de terres inconnues à l'ouest, que se produisit l'intervention du P. Perez auprès de la reine dont parle Garcia Fernandez, qui nous la représente comme ayant eu lieu immédiatement après l'arrivée de Colomb au monastère et comme étant motivée uniquement par l'entretien que celui-ci eut avec lui, Fernandez, et le P. Perez (50).

Il est certain que ce religieux ne sit pas cette grave démarche spontanément, et que Fernandez se donne, dans cette affaire, un rôle qu'il n'a pas eu, ou qu'il exagère singulièrement. Il est évident, en esset, que Perez n'a pu s'avancer, ainsi qu'il l'a fait, qu'après que ceux qui s'intéressèrent à l'entreprise de Colomb et qui, mieux que lui, pouvaient la comprendre et la favoriser, comme Marchens, Pinzon, et d'autres peut-ètre, l'eurent mis en position de sournir à la reine des explications qui n'avaient point encors été données et qui étaient de nature à rendre plus probable le succès de l'entreprise.

Rien ne s'oppose à admettre que Perez écrivit d'abord à la reine, ainsi que le dit Fernandez, et que Las Casas le répète après lui (57). Peut-être que Pinzon le fit aussi; en tous cas un témoin le dit (58). Il est également vraisembla-

Vignach, Nouvelles Eindes, 11

<sup>(56)</sup> Frappé par le langage de Colomb, le gardan du couvent aurait cavoyé chercher le témoin et « tous trois so mirent à discuter sur la question. A la « suite de cut entretien, ils chargèrent un homme d'aller porter à la reine « Isabelle, que Disu ait reçu son âme, une lettre dudit frère Perez qui était « son confesseur. Le porte ir de cette lattre fut un nommé Schestien Rodrisquez, pilote de Leps, » (Deposition de Garcia Fernandez, Pleites, Vol. II, p. 192.)

<sup>(57)</sup> Las Casts, liv. I, ch. XXXI, Vul I, p. 212. Le capitaire Duro suppose que Perez écrivit non sculement à la reine mais ausai à des prélats es des seigneurs de la cour. (Pinzon, p. 31.) Aucun document ne le dit, mais c'est assez vraisemblable. Mêma remarqua en ce qui concerne Pinzon, qui, outre la lettre qu'it surait adressée à la reine, aurait également écrit à ses amis. (Loc. cd.)

<sup>(58)</sup> Déposition de Padro Arias (Dimo, Colon y Pinson, p. 233.) Ce qui semble confirmer le fait, e est qu'un autre témoin, Diego Fernancez Colmenere, déclare qu'en retour de la grande expédition, la raîne charges un mes

ble que la reine, ainsi avisée que l'affaire qu'elle avait repoussée était plus importante qu'elle ne le supposait, et
qu'it y allait de l'intérêt de la couronne qu'on ne taissait
pas Colomb la porter ailleurs, voulut savoir à quoi s'en
tenir à ce sujet et qu'elle commanda au P. Perez de venir la trouver (59). Il partit donc pour Grenade, ou plutôt
pour Santa-Pé qui était alors le lieu où se tenait la cour.
Il partit nuitamment, secrétement, si l'on veut, bien qu'on
ne comprenne pas l'objet de ces précautions (60). C'est Colomb qui lous la mule qu'il monta (61), et c'est probablement Pinzon qui fournit l'argent nécessaire (62).

D'après le témoignage de l'ernandez qui, ici encors, se trompe grandement, Perez n'aurait en qu'à se présenter à

Peres sot lieu à minuel (Op. est., Vol. I. p. 141)

<sup>-</sup>ager d'alter durc à Martin Atonno Pinzon qu'alle vouleit le voie pour qu'il le renneignét et pour qu'elle le récompensét, mais que lorsque cet homme arrive à Palos, Pinzon était mort. Le reine, ajoute le témoin, fut très affectés de se mort. (Duno, op. cit., p. 237.) On sait que Pinzon qui arrive maiode à Palos se 6t transporter à la Rabide où il mourut très pou de temps après

<sup>(59)</sup> a Les religioux returent Christophe Colomb dans le monastère en a attendant la réponse à la lettre auvoyée à Son Alfesse pour voir ce qu'il en a résulterait, ca qui fut fait Qualorne jours après, Notre Dams la Raine écri-

a vit au dit frere Juan Perez, le remorciant de son intervention et le prient,

a lui ordonnant, au reçu de sa lettre, de se rendre à la cour suprès de Son

a Alteane, de lasser bon espoir à Christophe Colomb et de les dire d'attenq dre qu'elle lui écrivit.»(Déponiton de Fernandez, Plestos, Vol. II, p. 1921

<sup>(60)</sup> a Dès qu'il suf seçu nette lettre, conformément à non contenu, le dit a frere partit secrétament du monastère, dons la muit, sur une mule,» (Garcia Formandes). Les Cosas det la mûme chose, mais en processat que le départ de

<sup>(65)</sup> Déposition de Rodriguez Cahezodo qui dit qu'il vit Colomb à l'aforavec un religioux de Saint-François, et qu'il lui lous une mule pour que le roligieux se rendit à la cour, où il alla en effet et fit des démarches pour l'amiral. (Piertes, Vol. 15, p. 18.) C'est à ce Cahezodo et à un prêtre nomm-Marian Sanches que Colomb confis son fils Diego lorsqu'il partit pour se grande decouverte.

<sup>(82)</sup> C'est topinion du Procureur (flocal). Voyez la 12º question de l'enquête du 21 sont 1515, à Séville. (Pleitor, Vol. II, p. 126, 127.) Dix-nept ans plus tard, le fiscal à la même opinion et cherche à la feire établir par les lèmoines. Voyez la 4º question de l'enquête de 1532 et la réponse affirmative de Padro Arian, (Dune, op. cif., p. 232.)

la reine pour obtenir d'elle les navires que Colomb demandait (63). Nous savons que les choses ne se passèrent pas ainsi, puisque les propositions de Colomb firent l'objet de nouvelles délibérations et qu'il s'en fallut de peu que les négociations ne fussent encore rompues définitivement. Mais il n'est pas moins vrai que c'est la démarche du P. Perez qui ramena Colomb à la cour, et que c'est ce qu'il dit à la souveraine qui la décida à reprendre des pourparlers qui cette fois devaient aboutir (64).

Nous ne savons par aucun document quelles raisons ce religieux fit valoir auprès de la reine pour arriver à ce résultat inespéré; mais nous savons qu'il pouvait lui dire que des marins compétents, comme les Pinzon, avaient si bonne opinion de l'entreprise de Colomb qu'ils voulaient y participer; que des gens qui étaient bien renseignés sur les explorations dont l'Atlantique avait été l'objet, ne doutaient pas qu'il n'existat à l'ouest des terres nouvelles à découvrir, et, s'il est vrai, comme le récit de Gomara le

<sup>163</sup> a li se présenta à la cour et là ils décidérent que l'un donnerait trais ensures au dit Christophe Colomb» : a pareció en la corte et de alle consultaron que le diesen al dicho Cristobal Colon tres navios. (Dép. de Fernandez, op. cit., p. 193.) Lus Casas remarque avec raison, à ce sujet, que celui qui fit celto déposition devait ignorer ca qui se passa à la Cour. (Las Casas, Vol. I. p. 212.)

<sup>44</sup> Il faut noter ici que Las Casas, qui était enclin à ajouter foi au récit que lui avait fait, à Española, un nommé Morsles des rapports de Colomb avec le due de Medina-Cell, place la correspondance de ce due avec la reine en 1491, d'où la copclusion que ce serait l'intervention de ce due platôt que cells de Perez qui influença la reine en favour de Colomb. (Las Casas, ch. XXX, Vol. I, pp. 237 et 218.) Mais nous croyons avoir montré que cette correspondance no paut être placée à cette úpoque et qu'elle date de l'arrivée de Colomb en Espagne. Ce que le due avait écrit à la reine a pu néan mons contribuer à lui faire prêter une oreille plus favorable aux représentations de son ancien confessour, auquel le premier rôle appartient dans cette affaire. Geraldini, qui écrivait avant Las Casas et avant Fernand Colomb, es qui, vraisemblablement, n'a pas connu la déposition de l'ernandes, dit que l'eves alla trouver les Rois Catholiques à Gronade et que seux et « par égara e pour lui envoyèrent chercher Colomb ». (Hinerarium, Liv. XIV, p. 201.,

donne à supposer, qu'on savait à la Rabida qu'un pilote dont Colomb connaîssait l'aventure avait réellement découvert une île nouvelle à l'ouest, il est évident que ce fait a dû être mentionné, et que le P. Perez n'a pas manqué de représenter qu'il y avait là une raison décisive pour croire au succès de l'entreprise proposée. Il est fort possible même que cette raison particulière ait eu plus d'influence sur la décision de la reine que toutes les autres considérations.

Il est clair que tout ceci suppose que les propositions de Colomb se rapportaient à des découvertes nouvelles, car, dans ce cas sculement, Perez pouvait dire à la reine des choses qui fussent de nature à la faire revenir sur sa première opinion. Il en serait tout autrement s'il s'agissait d'aller aux Indes par l'ouest ; dans ce cas, l'ancien confesseur de la reine, quelque influence qu'il cût sur la souverame, n'aurait rien pu lui dire de satisfaisant. Pour toutes ces raisons, nous devons conclure qu'il est impossible que les choses se soient passées comme Garcia Fernandez les raconte et que la reine ait rappelé Colomb simplement par égard pour son ancien confesseur. Le succès de ce moine auprès de la souveraine ne s'explique que par la supposition qu'il put lui dire des choses que Colomb n'avait pas dites et qui furent considérées comme assez importantes pour motiver la reprise des négociations avec le futur amiral.

#### II. - Retour de Colomb à la cour

Quoi qu'il en soit des raisons qui déterminèrent la reine, il n'est pas douteux qu'elle rappela Colomb, qui ne tarda pas à rejoindre Perez à la cour (65). Si l'on en croyait un

<sup>65)</sup> C'est ce que disent Fernandez et Las Casas. Le récit des Historie est tout différent. Colomb, d'après son fils, aurait accompagné le P. Perez à la

document publié de nos jours, Perez iui-même aurait écrit à Colomb pour tui annoncer son succès et lui dire que la roine le domandait (66). D'après Fernandez, la souveraine

conr. (Chap. XIII, fut 35 roctu.) Mais con an execurda ai avec le témoignapo de Fernandez, in avec sului de plusioure autres témoine. M. Harrisse croit que Perez revint à la Rabida, puis retourne à la Cour avec Colomb et al funde cetto apinion sur la deposition de Cabrudo, où il est dit que Perez accompagna. Colomb quand estai-ci vint à Moguer pour lauer une mula le l'hristophe Colomb, Vol. I, pp. 357 et 370.) Mais cette mula était pour Perez, Cabrudo la dit formellement a il était avec un religious du Saint-Prençuis e qui l'accompagnat. Il demands su témoin une mule se location afin que ele religioux pôt se rendre à la cour pour les négociations a (Déposition de Cabrusdo, Platfas, Vol. II. p. 18.) Ries dans cetta déposition et dans celles des autres témoins su donne à ampasser que Perez revint à la Rabida et retourne curuit à la cour. Au contraire, Valez Altid dit nettement que l'eres nite seul à la cour où l'an fit ansente venir Colomb. (Déposition du 1ºº nov. 1532, Deno, p. 233.)

(64) En 1879 on public dans le tome l≃ d'uns Reuts Prancacatas imprimés en Espagne, la lettre enivante que la P. Paren aurait adressée de la cour à Colomb

Nuosiro Sauor ha menchado las agulicas de ans aservos, La sobia y virtuana Izabel, temba de la gracia del cirlo, acogió henignamento tos polabras de este pobrecillo, Todo ha salido bien ; lejos de rechazar unestro proyecto, la ha scaptado desde targo, y ou lluran à la Corte para proposer los medios que creáis más á propocito para llevar á caba los designios de la Providencia. Ils esranôn nada en un mar de consuelo, y mi espiritu salla de goso en el Senor. Partid cuanto antes, que la Beina os aguarda, y yomacho m-u que ella. Encomendadme à las pracianes de mis emadus hijos y da vaestro Dieguita. La gracia de Dios seu con vos, y Nuestra Señora de la Rabida os scompane, a Notre Seigneur Dieu & écouté les prièces de ma e serviteurs. La savente et vertueuse inshelle, touchée de la grâce du ciel a accueille aven bleaveillence les paroles de ce pauvre que je suis. Tout a e bien réussi. Lein de repousser notre projet, elle l'a necepté immédialee ment, et elle vous appelle à la cour pour vous proposer les moyens que 4 vous croires les plus convanables pour momr à bonne its les desseins du la Providence, Mon emur nage dans une mer d'allègranse, at mon caprit « tressalle de jour dans le Seigneur, Partez le plus tôt possible, car le reme a vous attend, et mos, escore plus qu'elle Recommandes-moi aux prières de e mes fils simés et de votre petit Diego, La grâce de Dieu soit evec vous, e el que Notre-Dame de la Rabida vous accompagne, »

Catto lettre, qui n'est pas datée at dont la provonance n'est pas indiquée est évolument epocryphe; la langue toute moderne dans taquelle elle est revie le prouve sufficamment. Plusieurs auteurs, espendant, l'ont reproduite

écrivit à Colomb et lui envoya 20.000 maravédis (67). Las Casas dit la même chose, mais, évidenment, il parle loi d'après Fernandez. Suivant les témoins entendus dans les deux enquêtes de 1532 et de 1535, c'est Pinzon qui défraya Colomb de toutes ses dépanses (68). Ni Las Casas ni les *Historie*, ni Fernandez ne précisent la date de cet

sons mettre un doute son nuthenticité, antre nutres : le P. Cott (Colon y la Rabida, pp. 161, 160, 2° édition); Vattanan (Colon un Sonte Fé, pp. 26, 37). Lamanum (Christophero Colombo, Vol. I, p. 218); Annue (Cristobal Colon, Vol. I, p. 141).

(67) a La Reine Notra Dama suve en 20 000 maravé de un forcas qu'apporta a Diego Prieto, habitant de cotte ville, qui les donns au témois avac une a lettra pour qu'il result le tout à Christophe Cotomis a a Avec cette nomme a il devait se vétir convenablement et acheter une moutere pour se roudre a à la cour, c'est ce qui fut fait a (Déposition de Fornandez, ep. csf.) La reine aurait ainsi fait remettre à Colomb en une fois et sur le recommandation de Perez, une nomme plus considérable que la totalité des subventions qu'on lui avait accordées pendant plusieurs années.

(f1) L'histoire des 20 000 maravédia envoyés à Colomb paraît très contestable. Garcia f'eranades est seul à mentionner ce fait que rien ne confirme. Dune part, en effet, Maños et Navarrate, qui uni relevé toules les montions de nommen versões à Colomb n'ont rion trouvé relativoment à celle-là. D'estre part, des témoins qui déposèrent dans la méine enquête que l'ernordes ont fait des déclarations qui ne connordant pas avec la bienne sur en point. Alnsi, lors de cette enguéte, qu demande aux témoins, s'ils savent que Martin Alunso Pinson fit allor Colomb à la cour pour abianir le privilège d'entreprendre la découverte et g'ils out counsissance qu'il hil fournit de Cargent pour cets (13º question, Piestos, Vol. II, p. 127 ) A cette question Martin Martines efpond qu'il a entenda Martin Alonso Pioson (vi-même evancer in fait (Pleiles, Vol. 21, p. 157), at le file de celus-ci, Arian Peres, déciare qu'il en est bien muni; que son père fit un arrangument avec Colomb et qu'il lui donna les moyens picamaires deller à la coue, Le lémoin était prisent quand cole out lieu, (Pados, Vol. 31, pp. 223-238 ) A l'enquête du 1503 on demands encore sun témoins, (4º quantou), s'il est exact que Pinson Ot en sorte que l'amical allét trouver les Hoss Catholiques pour leur faire conneître ce que lui, Pinzun, savait, at pour les décider à ordenner une espédition, et sul doute de l'argent à l'amiral pour cette négociation. (Dese, p. 332 ) Pedro Aries repond affirmativement of sports que a sit Diego Prieto, de Palos, qui remit à Colomb largent que doncait Pirason pour les frais de la négociation (Ibid.) Enfla, à l'inquôte du 1535. Juan Marky Pinson dépose que son père donne so duçais se qu'à Colomb pour aller négocier le privilège de la découverie, (Dune, p. 347.)

événement ; mais l'enchaînement des faits montre clairement que cela eut lieu dans la seconde moitié de l'année 1491 (69).

A en croire Garcia Fernandez, il aurait suffi à Colomb de voir la reine et de lui exposer son projet pour la convaincre et pour obtenir ce qu'il voulait (70). On va voir

que c'est tout à fait inexact.

Tout d'abord, il est vrai, les négociations marchèrent assez rapidement, car la situation était alors changée pour les Rois Catholiques. Les Maures, chassés successivement de toutes les villes qu'ils occupaient, étaient réduits à la seule possession de Grenade et de sa riche plaine appelée la Vega. Dès le mois d'avril Ferdinand et Isabelle avaient commencé les opérations contre la capitale du roi Abou-Abdallah, dit Boabdil, et, le 14 Juillet, ils avaient fondé, dans la Vega même, la ville de Santa-Fé, où ils séjournaient et d'où ils dirigeaient le siège du dernier refuge des Maures. C'est peu de temps après que Colomb te présenta devant eux.

Est-it besoin de dire que con assertions si positives et si propres à égarer le lecteur son préveau, n'ont d'autres fondements que la croyance, chez leurs suleurs, que l'objet de l'entreprise de Colomb était le passage aux Indes par la route de l'quest.

<sup>(69)</sup> M. Harrisse suppose que c'est vers octobre ou novembre que Colombie trouvait à la Rabida. (Christophe Colomb, Vol. I, p. 357.)

<sup>(10)</sup> a Colomb se présenta à la reine avec laquelle il s'entretint de sou « projet et de là il revint pourvu d'une licence. » (Déposition de Fernander, » est ) L'éminent historien Princevr, ches lequel en s'étonne de trouver une pareille assertion, dit que dans son entretion avec les souversins, Colomb developpa de nouveau les arguments sur lesquels reposait sa these et tàcha én simuler leur cupidité en dépendant les régions de Calhay et de Mangi, qu'il était certain d'attenuère, sous les riches couleurs que leur avait données Marco-Polo, et représents le grand interêt qu'il y avait à porter le croix dans ces contrées payennes (Ferdinand and Isabella, Vol. II, p. 125.) Un historien espagnel moderne justement estime, Modesto Lagueure, nous assure, de son côté, que « Colomb exposa aux rois les raisons qu'il avait à l'appui « de son plan et sa conviction d'arriver aux Indes par la vois de l'occident » , listeria general de Espana, Vol., II, p. 250.)

Les instances de Perez, secondées peut-être par une lettre de Pinzon et appuyées sur les faits et les considérations qu'il était chargé de faire valoir; la correspondance que la reine avait eue précédemment avec Médina-Celi relativement au projet de Colomb, le penchant qu'elle avait, dit-on, pour ce projet, les succès obtenus de toutes parts contre les Maures, ceux sur lesquels on comptait encore, tout contribuait à faire bien venir, cette fois, celui qui apportait un monde à l'Espagne. Las Casas dit qu'outre Perez, plusieurs autres personnes, peu nombreuses il est vrai, sjoute-t-il, qui étaient favorables à Colomb, supplièrent la reine de reprendre les pourparlers avec lui (71) et c'est ce qu'on fit.

Mais, si désireuse que la souveraine fût de renouer avec Colomb, ses propositions n'étaient pas de celles qui pouvaient être acceptées sans examen, et cette fois encore on les renvoya à une commission (72).

#### III. — Les conférences de Santa-Fé Fin de l'année 1491.

Nous sommes mai renseignés sur le caractère de la nouvelle commission qui fut appelée à se prononcer sur le projet de Colomb. S'agit-il d'une commission spéciale, comme celle que Talavera avait organisée et qui avait dédaigneusement écarté ce projet, ou simplement du grand conseil des Rois Catholiques, auquel les affaires importantes étaient souvent renvoyées?

Fernand Colomb chez lequel on s'attendrait à trouver un renseignement précis à ce sujet ne le donne pas. Après

<sup>(71)</sup> Las Casas, ch. XXXI, Vol. I, p. 243.

<sup>(72)</sup> Sanguireti suppose qu'il n'y cut là qu'une affaire de forme, parce que la reuce était décidee à traiter avec Colomb. (Vela. p. 47.) Si tel avait ét : le cas, Isabelle n'aurait pas laissé partir une seconde fois Colomb qui ne fut rappele, comme on le verra plus loin, que grâce à l'intervention de Santangel.

avoir rapporté le retour de Colomb à la cour et dit que la reine, sur les instances de Perez, « consentit à ce qu'on « revint une autre fois à l'examen du projet de découverte », il passe aux conditions que son père posait et constate le refus de Leurs Altesses de les accepter (73).

D'après Geraldini qui, le premier, nous parle de cela et qui était un témoin oculaire, puisqu'il assista à l'une des réunions où le projet de Colomb fut examiné, c'est aux grands du royaume qu'il fut soumis et c'est dans « la ville « d'Illiberis que nous appelons aujourd'hui Grenade », que leurs délibérations curent lieu (74). Selon Bernaldes, il s'agirait plutôt d'une conférence spéciale. Les rois, dit-il, « appelèrent des hommes qui étaient de savants astrolo-« gues et astronomes et des hommes de cour connaissant « la cosmographie, auprès desquels ils se renseignè-« rent » (75). Las Casas, notre dernier témoin, car ni Oviedo ni Gomara ne parlent de cela, est encore plus explicite. « Il y eut, — écrit-il, — une nouvelle enquête. Nom-« bre de personnes se réunirent en conseil ; on consulta « des philosophes, des astrologues, des cosmographes, si « toutefois il y en avait alors de capables en Castille, on « interrogea des marins, des pilotes (76). »

<sup>(73)</sup> Ristorie, chap. XIII, fol. 35 et 36.

<sup>(74)</sup> Ganazour, Itinerarium, ch. XIV, p. 204. Cette phrese fixe la dele et le lieu de ces délibérations. Elles ne peuvent en effet avoir pris place à Grande mêmo punque le siège de cette ville qui commence en avril 1461 ne ne termina que le 2 janvier 1402, jour où les Rois Catholiques entrèrent dans l'Albambra. Geraldini a docc voulu parlor de Santa-Fé, bâtic per les Rois Catholiques dans la plaine de Grande et qui, dans les premiers temps, en faisaient en quelque sorte partie. Les Cases nomme d'ailleurs Santa-Fé. Quant à la date elle doit être reportée aux derniers mois de l'aunée 1491, (Voyez sur ce point Hanness, Chr. Colomb, Vol. I, pp. 231-382.)

<sup>(75)</sup> BERNALDER, ch. CXVIII, Vol. I, p. 359.

<sup>(76)</sup> Hicierones de ameco muchas diligencias, funtanes muchas personas, hobiérones informacianes de flidenfos, y astrologos, y cosmografos (es con todo entónces algunos perfectos en Castilla había), de marineros y piletos (Las Casas, Historia de Les Indías, Liv. I ch. XXXI, Vol. I, p. 243.) On

Malgré le silence que Fernand Colomb garde à cet égard, il semble donc que le projet de Colomb fit alors l'objet de nouvelles conférences où on l'examina sérieusement, puisque, au rapport de Las Casas on y interrogea des marina et des pilotes, et que Geraldini y a entendu formuler des objections qu'il mentionne. D'après ce témoin « les « avis étaient partagés, un grand nombre des évêques du « royaume trouvaient les idées de Colomb manifestement « entachées d'hérésie, parce que, disaient-ils, Nicolas de « Lyra professe qu'il n'y a aucune terre habitée dans la « partie du globe inférieure à la nôtre, qui s'étend des îles « Fortunées, par la mer, jusqu'aux côtes de l'Orient ; et, « d'ailleurs, ajoutaient-ils, saint Augustin affirme que les « antipodes ne sont pas habités » (77). Ce texte est significatif, car il est évident que s'il s'était agi d'aller au pays de Cathay ou aux îles Asiatiques des épices, Geraldini n'aurait pas passé sous silence un fait de cette importance. Remarquons d'ailleurs que l'objection faite à Colomb que les anupodes étaient inhabités prouve que les îles ou terres nouvelles qu'il proposait d'annexer à la Castille étaient peuplées.

contait incidemment dont des membres de cette commission : le cardinal Mesdors et Talavers, nommés l'un per Geraldini, l'autre per Les Cases.

<sup>(77)</sup> Hinerarium, Inc. cit., Geraldini dit qu'étant présent à la conférence où l'on souleve ces objections, il demande à parler un cardinal Mendosa et lui flà remarquer que de Lyra et saint. Augustia avaient été sans douts de grande théologiens, mais qu'assurèmen, lis n'étalent pas cosmographes, puisque les l'ortogais avaient fait des découvertes qui prouvaient que leur opinion sur ce point n'était pas fondée (pp. 204 et 205). Tarducci remarque à ce propos que peut-être aurions-nons en le spectacle de Colomb comparaissant devant le terrible Torquemada, si Geraldini, voyant le danger qu'un fanatisme avaigle faisait courir à Colomb, s'avait amené le Grand Cardinel à le onuveir de se protection (Tanoocci, Vila, ch. X., Vol. I, p. 155.)

On vu, à une étude précédente, que d'après que ques unteurs, Colomb aurait eté soupçousé d'hérésia dès l'époque des promières conférences, un 1186 et 1487. Nous croyans cette supposition suit fondée. Les Dominionius, dont l'influence était prépondérante, lors des promières conférences, savaient parfaitement que les antipodes étaient peuplés.

Nous n'avons aucune donnée positive sur la durée de ces conférences; mais elles n'ont pu se prolonger bien long-temps, puisqu'elles commencèrent après la fondation de Santa-Fé en juillet 1491, et que tout était terminé en janvier 1492, comme on le verra ci-après (78).

### IV. - Les conditions de Colomb.

Pour bien se rendre compte de l'importance de la déciaion que la conférence était appelée à prononcer, et que
les Rois Catholiques devaient prendre après elle, il faudrait
connaître exactement ce que Colomb proposait de faire,
et, comme ce qu'il dit à cet égard est contestable, et que
rien dans l'enquête que nous poursuivons sur sa vie, en
Portugal et en Espagne, n'a encore été relevé qui soit de
nature à confirmer ses assertions sur ce point, au contraire, nous ne pouvons en faire le point de départ d'aucune déduction acceptable. Mais, si nous sommes mal renseignés sur ce que Colomb voulait réellement faire, nous
savons ce qu'il demandait; sur ce point nous sommes amplement documentés.

On pourrait croire que Colomb, qui avait perdu tout espoir de faire accepter ses propositions en Castille, et qui voyait approcher le moment où il serait obligé d'abandonner ce pays, où son fils nous dit qu'il tenait à rester, pour aller recommencer ailleurs les pénibles et humiliantes démarches auxquelles il s'était plié pendant cinq ans, allait maintenant se montrer moins exigeant qu'il ne l'avait



<sup>(78)</sup> Au dire de Lus Casas Culomb souffrit pendent ces quelques mois d'attente de la pauvreté, du froid et de la faim, car il fut réduit à cette extrémité à Santa-Pé, comme il le dit lui-même dans une settre — come et en una caria, dice que padeció en Sancta-Fé. (Liv. I. ch. XXXII. Vol I. p. 149.) Dans les conditions où Colomb retournait à la cour : appelé par la reine, aidé par Pinson, protégé par les Franciscains de la Rabida, il semble bleu improbable qu'en si peu de temps il ait pu tember dans une telle détresse.

été jusqu'alors, afin de faciliter les efforts de ses amis de Palos et de la Rabida, qui l'avaient fait rappeler à la cour. Copondant il n'on fut rien. Sur de lui-même, parlant et agissant comme s'il tensit dans la main ce qu'il offrait, il posait des conditions si extravagantes qu'elles l'auraient couvert de ridicule s'il avait échoué. Il demandait, d'abord, qu'on lui assurât la somme nécessaire pour équiper trois caravelles, somme qu'il estimait à deux millions de maravédis (79) ; il voulait, à titre héréditaire dans sa famille. la noblesse, l'amirauté de l'Océan, la vice-royauté et le gouvernement des pays qu'il découvrirait (80). Le titre d'amiral de l'Océan devait comprendre tous les honneurs et privilèges qu'il comportait (81) ; sa vice-royauté devait s'étendre à toutes les îles et terres dont on lui devrait la découverte (82), et cette vice-royauté ne devait pas être honorifique mais effective. Colomb entendait « que

<sup>(71) €</sup> Pour tous les fram immédiats qu'il y aveit à faire, ce qu'il demandait e n'allait pas ou ne dépassait pas deux millions de maraveus »... Il ne demandait pas cet argent pour son usage personnel, e il le vou sit pour scheter e et groue trois navires et nequérir les choses nécessures pour le vovage ». Las Casas, Liv. I, ch. XXIX, p. 231.) Ailleure Las Casas parle seulement d'un million. Voyes les pages 247, 248 et 220.

<sup>(84) ...</sup> e il demandant la noblessa, et à perpétuité les titres d'amiral, de e vice-roi, de gouverneur, etc., etc. » (Les Cases, ep. cei , p. 243.) Les Historie ne parlent pas d. la noblesse ; mais il est à croire que Colomb la demanda, pulsqu'en la lui donne. Voyez sur ce point nes Études critiques, p. 75 et note 53.

<sup>(81)...</sup> e D'être amiral dans touto la mor Océana avec les droits, prérogae tives, et préeminences qu'avaient les amiraux de Castille.» France Colonie, Historie, ch. XIII, foi, 35 verso ; Ces droits et prérogatives étaient à l'époque considérables. Colomb se fit délivrer, dans la suite, des expéditions en règle de toutes les pièces conférant cos privilèges, et oiles figurent dans les différentes copies qu'il fit faire de son cartitaire. Neverrote les a aussi données dans le ter volume de sa collection de Viajes.

<sup>(61) ... «</sup> Dans toutes les flos et terres fermes il serait vice-rol et gouver-4 mar, avec cette autorité qui était accordes aux amiraux de Castille et de 6 Léon, » (Farnand Colomb, op. cet, fol. 35, verso.) Colomb entendait cela de la manière la plus large, et son fils Diego, le second amiral, l'entendait comme lui.

« les offices de l'administration et de la justice dans toutes « les dites îles et dans la terre ferme seraient pourvus « absolument par lui, et retirés à sa volonté et à son ar« bitre (83). Enfin, outre le traitement attaché à ses fonc« tions, il serait perçu à son profit un droit de 10 » « sur
« tout ce qui serait acheté, échangé, trouvé, gagné et qui « existerait dans les limites de son amiralat (84). »

De pareilles conditions, sur lesquelles Colomb ne voulait rien rabattre, et qu'il posait en termes sine que non, ne rendaient pas facile l'acceptation, par les conseillers de la couronne, de propositions sur lesquelles ils n'étaient pas suffisamment renseignés, puisque, ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, celui qui les faisait ne voulait pas s'expliquer complètement, et qu'elles venaient d'un homme n'ayant aucune notoriété personnelle. Las Casas et Fernand Colomb reconnaissent, implicitement, que ce sont les exigences de Colomb qui furent la raison véritable de la longue résistance opposée à ses demandes. « Ce qui rendait plus dif-« scile encore l'acceptation de sea propositions, écrit le c premier, c'était l'importance des avantages qu'il récla-« mait (85) » Il avait contre lui, dit en substance son fils, les conditions mêmes qu'il formulait et qu'il paraissait difficile de lui concéder (86).

L'acceptation de telles conditions avrait fait de Colomb,

<sup>(23)..</sup> E che gli officii dell'amministratione, e giustitia in tutte le delle Isole, e nelle lerra ferma fossera da lus assolutamente proceduli, e rimossi a sua volonta, e arbitrio. (Historia, fol. 35, verso.)

<sup>(84)</sup> Dimande il decime di tutto quello, chesi comprasse, firmitasse, si trorasse, si guadagnasse, e fosse dentro de confini del uno ammiragliato (Op. cit.) Outro ces 10 %, Colomb réclama plus tard 8 % à litre de participant pour un huitième dans les frais de l'entreprise. Voyus le commencement de l'acte instituent le majorat de Colomb. (Navanners, Vol. II. p. 226.

<sup>(85)</sup> Las Casas, Historia, Liv. I, chap. XXXI, Vol. I, p. 243

<sup>(86) €</sup> Si ca qu'il proposait se trouvait vrai, ils ostimaient que ée qu'il de-« mandait était benneunp, et dans le cas contraire il feur paraissait légèraté « de l'accorder, » (Ristorie, Loc. est.)

en cas de réussite, un personnage considérable, le plus grand du royaume par le rang, par la richesse, par la puissance effective. Et rang, titres, honneurs, émoluments, devaient passer à ses héritiers. Ce n'était pas seulement un homme qu'on élevait au-dessus des autres, c'était une famille dont le chef devait jouir à perpétuité de tous ces biens. Qu'on s'imagine ce qu'aurait été l'homme qui aurait réuni dans sa main la vice-royauté et les revenus non pas seulement des régions découvertes par Colomb lui-même, mais aussi de celles découvertes d'après ses indications, car telle fut la prétention que Diego Colomb éleva plus tard !

Les conseillers de la couronne ne soupçonnaient pas, il est vrai, que Colomb allait découvrir une moitié du monde, lui-même ne le soupçonnait pas davantage, mais pour insister, comme il le fit, sans jamais rien céder sur ce point, pour qu'on lui assurât les choses extraordinaires qu'il demandait, il faut bien qu'il ait avancé que ce qu'il proposait de découvrir était considérable, et la commission devait se dire que lors même qu'il ne découvrirait que quelques ties, ce qu'il demandait lui aurait fait une grande situation. En fait, les Rois Catholiques en jugèrent ainsi, car, avant même la mort de Colomb, ils songèrent à se ressaisir, et, après la mort de celui-ci, son fils et son petit-fils durent transiger avec la couronne, qui se refusa à perpétuer en eux ce qui avait été imprudemment accordé au premier amiral.

On s'est demandé si Colomb n'aurait fait connaître ses conditions qu'au dernier moment. Quelques auteurs (87) croient que ce fut à Santa-Fé qu'il en parla pour la première fois. Jusqu'alors, il ne s'était agi que de la découverte

<sup>(87)</sup> Lazzanoni, Cristoforo Colembo, Vol. I, p. 284, 285 ; La Tonne τ Ve. 1822, Vida de Colon, μ. 292 ; Lavente, Historia General de España Vol. V. p. 251

et non des conditions qu'on y mettait, qui n'auraient été discutées qu'après que la reine eut promis les caravelles (88). Dans cette manière de voir, la conférence de Santa-Fé n'aurait eu à s'occuper que de ce que Colomb demandait; mais cette thèse, insoutenable à tous les points de vue, est détruite par le témoignage de Geraldini, qui établit que la question de principe était également engagée à la conférence de Santa-Fé. Comment croire, d'ailleurs, que, pendant les cinq années d'instances de Colomb auprès des souverains et de la commission chargée d'examiner son projet, it n'ait jamais fait connaître ses conditions, et qu'on l'ait congédié en 1490 sans lui demander en quoi elles consistaient.

A ces raisons, suffisamment concluantes, il faut ajouter celle-ci que Colomb lui-même laisse voir que ses conditions étaient connues dès l'origine, quand il se plaint avec amertume qu'on se moquait de lui et qu'on le tournait en ridicule. Ce ne peut être, en effet, parce qu'il proposait d'aller à la recherche de terres nouvelles qu'on risit de lui. A cette époque d'explorations maritimes, fécondes en déconvertes de ce genre, cette proposition n'avait rien de risible, et en admettant même qu'il eut offert, comme il l'a dit plus tard, de gagner l'Asie par l'ouest, on ne voit pas comment cela auvait donné matière à dérision. On comprend très bien, au contraire, qu'un étranger qui n'avait ni antécédents, ni ancêtres, ni famille, qui portait des habits rapés et qui était réduit pour vivre aux secours qu'on lui donnait parcimonieusement, ou qu'il obtenait de quelque grand personnage, ait para fort ridicule de demander, en échange d'une découverte problématique, une vice-royauté et des prérogatives tellement étendues que la puissance royale elle-même en était diminuée. A cette époque et dans les conditions où elles furent for-

<sup>36</sup> Lazzanens, ioc. cff.

mulées, de telles précautions devaient provoquer la raillerie et ont dû donner lieu aux sarcasmes ou aux plaisanteries dont Colomb paraît avoir gardé un pénible souvenir.

### V — Rejet des propositions de Colomb par la Commission de Santa-Fé.

Geraldini ne dit pas dans quel sens ceux qui participèrent aux conférences de Santa-Fé, qu'il avait suivies de près, se prononcèrent; mais Las Casas ne nous laisse aucun doute à cet égard. Tous, nous dit-il, « tous, d'un « commun accord, répondirent que cela [ce que propo-« sait Colomb], était folie et chimère » (89). Sans être aussi explicite, Fernand Colomb dit, au fond, la même chose (90).

Bernaldez assure, il est vrai, que « l'opinion de la plu « part, après avoir entendu les raisons de Colomb, fut qu'il « disait la vérité, de manière que le roi et la reine eurent « confiance en lui » (91) ; mais, la suite des faits montre qu'il se trompe, car nous allons voir Colomb congédié encore une fois après la nouvelle enquête prescrite par les souverains. Il est donc certain, quoi qu'on sit dit à ce

<sup>(89)...</sup> Y todos a una vos decian que era todo locura y ranidad. (Ch. XXXI, p. 243.) Les deux dernières pages de ce chapitre sont consacrées à l'arrives de Colomb à la cour à Santa-Fé, à l'examen de ses propositions et su refus de les accepter.

<sup>90)</sup> Après avoir mentionné l'arrives de son père à Sante-Fé et les choses de « grande estime et d'importance » qu'il d'mandait, Fernand Colomb dit qu'il parut à la reine que c'était « chose dure que de les lui accorder—le pa« ree cosa dura concedergliele, — d'où il résulta que l'affaire s'en alla tout « à fait en fumée » - totalments andé in fame. » (Historie, ch. XIII, fol. 35, verso ) « C'est pourquoi, reprend-i, plus loin, ces choses étant si important les et Leurs Altesses ne voulant pas les accorder — e le Altesse lore non « rolende concederle, — l'amiral, etc., etc. » (Ibid., fol. 36, recto.)

<sup>(91)</sup> BERNALDEZ, Historia de los reyes catolicos, ch. 118, Vol. 1, p. 359.

sojet (92), que le résultat des confèrences de Santa-Fé fut défavorable à Colomb (93).

(Dž) La fint avancă ici que les confirences de Hanta Fé repouzairent la projet de Colomb p est pas admis par M. Harriote qui dit, au controlle, qu'alies furent favorables a Columb et que c'est pour cette raison que les Rois (atheliques exceptérent um propositions. M. Harriese base celle opinion que la provide do Berneldez mentionné ci-destas, qui est corrobare, sulon had'abord, par le témoignage de Garcia Fernandez ou d'est det qu'à le cour, après avoir consulté, un accurde à Colomb truis mavires, et ensuite par le ricit de Geraidan qui rapporte, comma nom l'avons va, que la projet de Colomb fut discuté dans une commission composée d'hommes haut placés. (Christophe Colomb, Vol. I, p. 363.) On no secret voir dans in passage cité de la déposition de médoma de Palou une confirmation de l'amertice de Beraction, il est veni, comme la dit l'ernander, que les Ross Catholiques e consultèrent », et il unt égalomont veni qu'après cette consultation ils firent droit ens domandos de Colomb, mais il ne suit poè de là que ca fut en reisun de cette commitation qu'ils agrent ninzi. Quant su lémoignage de Gernidini, d est agutre. Cet évêque no det se que le conférence fut l'evorable à Colomb ai quelle tui fut hostie , mais su l'on vouleit irre une teduction de peu qu'il dd à ce sujet, elle serait plutôt contraire à cette mamére de voir, puisqu'it emulate que la piupart des prélaté espagnols étalent apposés au projet de Columb.

Rosie tasoarting de Bornoldes, qui est formelle, mais qui est en contradictom avec I materico; que moias formelio de Las Cersa et de l'esteur des Hislarge leaguets direct, I am at l'autre, an précisant fours termes, et en donnent des details circunstanciés sur la fait, que la commission rejate les propositons de Colomb. Lite est un contradiction mass avec les propres parules de Columb, our all out year que les asyants et commugraphes auxquets on rearoys, on dermer hen, nos propositions, orquirent la conviction qu'il diseit in vérilé, il no pout ôtre vres, comme il l'écrit à planseure reprises, que tout is mondo se mague de see projete, qu'an les trouve ridicules et futiles et que trois, ou debors de Leurs Altesses, door moines preingèrent ses idoes, Ca 8 Pet par tout. Si lan choos so sout passers comme le dit Bersaidez et comme in worth Marrians, it faut aupprimer un chaquire eatier de la vie de Cocumb. estus relatif à son départ de Granade et à ave rappel sur les instances de Çuelques amis, toutos chosos que Las Cazas, ente parier des Historie, rap-Parts were note, C and d'atheurs on que fact M. Harrisse, car cot épisode intirement et docum de la vie de Columb no figure per dans son terra.

193) Las Casas dit même que les membres de la commission tourquient Colomb en redicule : « A tous propos de la plaisantment et se moquaient de lui, surst que l'atment lui-même le rapporte et l'affirme, » (Historia, Liv. I, ch. XXXI, Vol. I, p. 243.) Les Casas fait et s'histon à la lettre de Colomb mentionnée à la note présédonte, lettre cilés plus en long à un suieu chapitre

Vennace Mouvelier Etudes, II.

Il n'en pouvait être suirement; subordonnée aux conditions extraordinaires que Colomb posait, l'acceptation de son projet était impossible de la part de conseillers de la couronne, qui devaient juger les choses au point de vue des intérêts des Rois Catholiques.

Las Casas dit que ce fut l'opinion de Hernando de Talavera qui entraina celle des autres, et que la seule raison qu'il y avait pour cela, est qu'il n'entendait rien à la question (9à). Mais il faut se tenir en garde contre les jugements de Las Casas, qui était un homme passionné et qui ne parle jamais avec impartialité de ceux dont il ne partageait pas la manière de voir. En ce qui concerne Talavera, il est certainement injuste (95). Les Historie disent aussi, cependant, que dans cette circonstance « l'avis du « prieur de Prado et de ses partisans était contraire à Co-« lomb » (96). Si le fait est exact, Talavera avait, comme on l'a vu, d'autres raisons pour rejeter les propositions de Colomb que l'incompétence en matière de cosmographie qu'on lui suppose.

Les deux biographes originaux de l'heureux navigateur, son fils et Las Casas, reconnaissent que la décision de la

<sup>(94)</sup> a L'homme qui cui le plus do part à catte dermère déconvenue de colomb fut le susdit prient de Prado, dont l'avis entrains celui de ses amis, e et le soule raison qui le détermine c'est qu'il n'y entendait rise, » Las Casas, ep. cit., p. 243.) Cette remarque de l'évêque de Chiapas suppose que Talavera faisait auest partie des conférences de Santa-Fé, ce qui devait être, d'ailleurs, si, comme le dit Geraldini, ce fut aux grands du royaume que l'on commit le soin d'examiner à nouveau les propositions de Colomb Talavera, qui avait été l'âme de la première commission, occupait une situation trop grands pour ne pas être ausm membre de calla-ci.

<sup>(95)</sup> Les auteurs modernes renobérissent à cet égard sur ce que dit Lus Cassa. Alisi Lezzaroni essure qu'il s'emporta contre Colomb en termes acorbes, qu'il déclara su requête extrémensent arrogante et proclema qu'il ne convenuit pas à le dignité de Leurs Altesess d'y condescendre et de truiter sinsi avec un aventurier étranger (Christofore Colombo, Vol. I., p. 287) Voyez sur Talavara la troissème de ces Études, chapitre III, § 5

<sup>(06)</sup> Historie, ch. XIII, fel. 35, recto.

commission aurait pu être différente, s'il ne s'était pas montré aussi exigeant; mais ils n'hésitent pas, néanmoins, à le
louer de ne pas avoir abandonné ses prétentions. Fernand
Colomb admire sa confiance dans le succès de son entreprise, et remarque, qu'alors qu'il était réduit à un tel état
qu'il semblait devoir se contenter de quoi que ce soit, il se
montra néanmoins « très décidé à ne vouloir accepter que
« de grands titres et une grande situation, et demandait des
« choses telles, que, s'il avait prévu et connu avec plus que
« de la certitude — più que certamente — l'heureuse issue
« de son entreprise, il n'aurait pas pu demander et sti« puler davantage » (97). Las Casas s'exprime dans le même
sens, mais se demande si Colomb n'aurait pas dû être plus
accommodant (98). En général les auteurs modernes approuvent son attitude intransigeante.

<sup>(97)</sup> É essendo ridotto in tempo, e in stato, che di qualunque cora, e partito doseva contentarsi: fu animosusimo in non voler acceltar, se non grandi titoli, e stato, chiedendo core che, s'egli haveste prevedute e compreso più che cortamente il fin lieto della sua impresa, non havrebbe potuto chiedere, o capitolar ineglio. (Historio, ch. XIII, fol. 35 vorso.)

<sup>(\$6) «</sup> Ici nous devons faire remarquer la constance et la générosité de « Christophe Colomb, autant que sa sagesse, comme sussi l'assurance qu'il « avant, nous l'avons déjà dit, de réussir dans sa découverte — la certidumbre... « que tano de sa descabrimiente. — Malgré la poine que lui caussioni tant de « refus, tant de contradictions, malgré le besoin qui le pressait, il ne voulut « jamais men céder de ses pretentions et il persiste jusqu'eu bout à réclamer « intègralement de qu'il avant demandé dès le premier moment. Et cependant, « il set à croire que, s'il » était montré plus coulant sur ce point, — et il « semble que dans se situation, il surant dû se cententer de n'importe quoi, » — les souverains n'auraient pas hésité à lui donner ce qui lui était néces« saire. » (Les Cases, Historia, Liv. I, ch. XXXI, Vol. I, pp. 243-244.)

<sup>(99)</sup> Parmi les biographes modernes de l'illustre Génois aucun ne l'aloué plus quo Tarducci d'avoir refusé de céler sur ce point. Colomb, scion lui, n'élait mû en ceci par aucun intérêt personnel, su contraire, il se sacrifiait lui-même. Tout entier à la grande idée qu'il avant conçue de faire servir la découverte qu'il projetait à la délivrance du Saint Sépulere, il ne se croyaît pas le droit de renonzer à aucun des avantages qu'elle devait lui rapporter. (Vita, Vol. I, ch. XII, p. 181. Voyez aussi le chap. IV du Liv. III.) Le plus récent des biographes de Colomb, Filson Young, attribue la ténacité de Co-

Quelle qu'ait été la source de la conviction de Colomb, il fallait qu'elle fût profondément enracinée en lui pour le déterminer à prendre et à maintenir une telle attitude. Il agissait, cela ne peut faire l'objet d'aucun doute, Las Casas le dit à plusieurs reprises, son fils le constate, et toute sa conduite le prouve, comme s'il était absolument certain de la réussite de ce qu'il proposait de faire. Mais ce qu'il faut aussi constater, c'est qu'il ne fait pas connaître les motifs de son inflexible ténacité. Ni lui, ni ses deux premiers biographes ne nous révèlent les raisons qui lui inspiraient une foi tellement profonde dans l'excellence de son projet, que Fernand Colomb et Las Casas eux-mêmes semblent s'en élonner un peu (100). Il garde, avec sa conviction, le secret de cette conviction. Il s'offre, on le repousse, il se retire.

# VI. — Colomb est congédié pour la seconde fois. Janvier 1492

Rien n'indique qu'on ait pris la peine de motiver à Colomb les raisons du congé qui lui fut brusquement signifié, à la suite des conclusions de la Commission ou Junte de Santa-Fé. Il semble même qu'on le traita dans cette circonstance avec quelque dédain.

« On eut si peu confiance dans ce que promettait Co-« lomb », — dit Las Casas en terminant le chapitre où il raconte les dernières démarches de celui dont il écrit l'histoire, — « on en fit si peu de cas, qu'on le congédia définiti-

N EP 1 FM Hiss

lomb à un tout autre sentiment. C'est parce qu'il faisait ce calcul adroit que sa propre estimation des services qu'il proposait de rendre à l'Espagne ne serait pas sans influence sur l'idée que les Rois Catholiques s'en feraient. (Christopher Columbus, Vol. I, p. 123)

<sup>(100)</sup> Cet étonnement est partagé par un des plus judicieux biographes modernes de Colomb · « On reste stupéfait et émerveille, dit Ruge, de cette foi « inébranlable dans le surcès, et de la confiance qu'il avait dans ce voyage.» (Columbus, p. 96

vement: les souverains lui firent dire qu'il pouvait partir. » Las Casas ajoute, — on ne sait si c'est sérieusement ou par ironte, — qu'ils lui souhaitèrent bon voyage (101).

On est fondé à dire que le caractère particulier des exigences de Colomb avait irrité et indigné les conseillers de la couronne, et peut-être aussi les Rois Catholiques eux-mêmes qui, comme eux, devaient voir là d'intolérables prétentions (102). On peut s'expliquer par ces sentiments, si naturels à l'époque et dans les conditions indiquées, le peu de ménagements que l'on prit pour faire savoir à celui auguel on devait donner plus tard bien plus qu'il ne demandait, qu'il n'avait plus rien à attendre des deux souverains dans lesquels il avait mis toutes ses espérances. Mais Colomb avait une ame bien trempée et, pas plus cette fois que l'année précédente, il ne faiblit devant la mauvaise fortune qui l'accablait. Sans hésiter, il reprit de nouveau la route de Cordoue avec le dessein bien arrêté de ne pas différer plus longtemps de passer en France, où, comme on l'a vu, il avait déjà décidé de se

<sup>(101)</sup> Llegó à tanto él no creer na estimar en nada lo que Cristóbal Colon ofrecia, que vinó en total despedimiento, mandando los reyes que le dijesen que se fuese en hora buena (Las Casas, Historia, Liv. I, ch. XXXI, Vol. I, p. 243.)

<sup>(102)</sup> C'est amai qu'en juge Lazzaroni : « Celui à qui on donnait la verile « une poignée d'argent pour se vétir décemment, et à qui l'on accordant « comme une grande faveur trois caravelles pour exécuter son chimérique « dessoin, le pauvre étranger qui vivait du travai. de ses mains et des secours « des grands, s'élevait d'un comp à réclamer l'honneur le plus recherché en « Espagne, et démandant au souverain, par une hardlesse nouvelle, une par« tie de son titre d vin et de son autorité. Ce fut une explosion d'indignation « parmi les conscillers des monarques. La Majesté royale elle-même en fut « épouvantée. » (Lazzanoni, Cristoforo Colombo, Vol. I. p. 286 ) Le mieux connu des historiens de l'Espagne pouse de même : « Ces conditions paru« rent exorbitantes, inadmissibles ; les courtisms et les grands, parmi les« quels le docte archevêque Talavara, les traitérent d'exigences offensantes « pour le trêne et les considérérent comme intolérables chaz un misérable « avanturier étranger. » (Lazzanone, Biet Gan, de España, Vol. V. p. 251 )

rendre, quand les instances de ses amis de la Rabida et les relations nouvelles qu'il s'était créées à Palos le déterminèrent à se prêter à une autre tentative auprès des Rois Catholiques (103).

« Congédié une seconde fois par mandement des sou-« versins, — reprend Las Casas, — et cette fois absolu-« ment, sans emporter l'espoir, comme précédemment, « que la cour reviendrait à s'occuper de son affaire, Chris-« tophe Colomb, plein de tristesse et de déception, comme « chacun peut se l'imaginer, s'éloigna de la ville de Gre-« nade (101). »

On était alors au mois de janvier 1492. Le 2 de ce mois Grenade avait capitulé; les Rois Catholiques avaient occupé l'Alhambra et fait dans la ville une entrée triomphale, à laquelle Colomb était présent (105).

<sup>(103)</sup> Ruge croit que Colomb était si persuadé que sa mission était providentielle et si certain que les Rois Catholiques céderaient à ses domandes qu'il a en voului rien rabatire et qu'il feignit soulement de s'éloigner ; a îl e m'est impossible de croire que cette teniative de départ fut sérieuse. Contiemb ne vouluit qu'exerces une pression sur la reine et hêter su décision. « C'est pourquei il se garda bien de se faire prior quand ou le rappela, » (Colambia, p. 57.) Fernand Colomb parle cependant comme si son père avait hésité avant de revenir sur ses pas, (Ch. XIV, fol. 37 verso. Avec Markham (Colambia, p. 56), nous proyons que Colomb avait murem ni reflechi sur ce qu'il avait à faire et que son départ fut le résultat d'une décision prise depuis longiemps et dont une acceptation pure et simple de se conditions pouveit écule is faire revenir.

fioi) Las Casas, Liv I, ch. XXXII, Vol. I, p. 245. Dans le rècit des Historia, qui est moins circonstancié, il n'est pas fait mention expressément du congé donné à Colomb, mais l'auteur constate, comme divequa de Chiapas, que l'avis du priour de Prado étant contraire et les rols ne voulant pas accorder ce que l'amirel domandait, les négociations échonèrent et l'amirel, après avoir près congé de ses amis, se mit un route pour Cordone — se n'andié alla solta di Cordona, — pour préparer non voyage en France per dare ordine alle sun andate in Francia. (F. Cosona, Ristorie, ch. XIII, fol. 36, recto.)

<sup>(105)</sup> On ne peut fixer le dete exacte à laquelle Colomb fut aviet qu'il n'avest plus rien à ettendre des Bois Catholiques, mais c'est certainement dans le mois de janvier, et après la reddition de Grenade ; Les Cases la dit met-

### VII — Intervention de Santangel pour faire rappelar Colomb Janvier 1492

C'est ici que se produisit le grand événement qui fit passer Colomb de la situation la plus désespérée au comble de la faveur. Il fut rappelé et on fit droit à toutes ses demandes. Nous n'avons sur cet événement que deux récits : celui de Fernand Colomb et celui de Las Casas, qui, pour le fond, ne différent pas l'un de l'autre et qui, cependant, ne se ressemblent guère.

- « Le même jour que l'amiral partit de Santa-Fé dit
- « Fernand Colomb, un de ceux que son départ affligeait
- « et qui voulait remédier à cela, Luis de Santangel, alla
- « trouver la reine et, avec les paroles que lui suggéra son

tement z e II s'élorgus de Gronada où les souverains étaient entrès depuis le 3 janvier, a (Les, cit.) Colomb reconnaît lui-même, d'ailleurs, avoir vu écute dete arborer les bannières royales sur les lours de l'Albambra (Prologue à son Journal de bord.) Et comme, d'un autre côlé, Farnand Colomb écrit a qu'on entrait dans le mois de janvièr a quand l'emiral pertit de Santa-Fé (ch. XIV, fol 36 verso), on doit placer l'evenement dans les premiers jours d'ace mois Cependant Washington Irving ,Liv II, ch. VII, Vol I, p. 1601, farduoci (Liv, I, ch. XII, Vol. I, p. 154), et Winsor (p. 177) donnent la date de février 1492, Fiske, sans plus de raison, place le fait en octobre est novembre 1491. (The Discovery, Vol 1, p. 405) Harrisos n'en fait aucune mention

Ne tanent sucus compte du témoignage de Persand Colomb et de calui de Las Casas, M. Thacher bouleverse toute la chronologie de cette phase de la vis de Colomb. Salon lui les conferences de Santa-Pe curent lieu en novembre et en décambre 1491. La décision ayant été défavorable, Colomb quitte la cour à la fin de décambre (Colombins, Vol. I, p. 430) et se rond à la Rabida avac son potit garçon, et c'est alors que se produit l'intervention du P. Parsa. Rappole par la raine, Colombiarrive à Santa-Pé vers le 1º janvier 1492, à temps pour assister à la capitulation du Granade. L'épisode du second rappel de Colomb, attente par le fils même du découvrour et par Les Casas disparait entièrement dans cotte manière d'arranger les faits, qui semble n'avoir en d'entre objet que de montrer Colomb réussissant, avant la chute de Granade, à convaincre les Rois Catholiques de la nécessité d'accepter son satrapose, malgré les graves préoccupations que leur donnait la campagne qu'ils pourseuvaient. (Los. cst., p. 436.)

- « désir de la persuader, il lui dit qu'il s'étonnait de voir
- « qu'elle, qui avait toujours montré un esprit résolu en
- « toute matière grave et importante, en manquait mainte-
- « nant quand il s'agissait d'entreprendre une chose dans
- « laquelle il y avait si peu de risques à courir et qui pou-
- « vait tourner à la gloire de Dieu et de son Eglise, non
- « sans valoir des avantages à ses royaumes et leur faire
- « honneur (106). »

Continuant sur ce ton, Santangel aurait fait remarquer à la souversine que, si quelque autre prince bénéficiait de cette affaire, il en résulterait un grand dommage pour son royaume et qu'elle s'exposait au reproche d'avoir mérité ce qui arriverait; que celui qui proposait cette affaire était un homme de bon jugement et de savoir, qui ne demandait à être récompensé que proportionnellement à ce qu'il tronverait, qu'il consentait même à contribuer à une partic de la dépense et que, par conséquent, la reine ne devait pas considérer l'entreprise proposés comme étant aussi impossible que des savants le disaient; mais que, lors meme qu'elle serait incertaine, on pouvait bien risquer quelque chose pour la tenter. Enfin, il aurait insisté sur ce point que Colomb ne demandait que 2.500 écus pout équiper sa flotte, et il aurait conclu en disant qu'il ne fallait pas que la crainte de dépenser une aussi faible somme fit la reine abandonner cette affaire.

Devant un langage aussi ferme et aussi sensé, la reine aurait immédiatement cédé. Elle aurait voulu, nous disent nos deux biographes, attendre un peu pour se remettre des fatigues et des soucis que la guerre lui avait causés, mais puisqu'il fallait agir de auite, elle était prête à faire ce qu'on lui demandait, et même, au besoin, à mettre ses bijoux en gage pour couvrir les frais de l'expédition. Heureux de sa victoire. Santangel assura la reine qu'il ne se-

<sup>(188)</sup> FRANANA COLORER, Historie, ch. XIV, fol 36 verso.

rait pas nécessaire de recourir à cette extrémité et qu'il avancerait la somme indispensable. Cette promesse coupa court à toutes les hésitations et fit décider le rappel de Colomb (107).

Tel que le présente Fernand Colomb, cet épisode, un peu romanesque dans la forme, n'a rien d'invraisemblable. L'auteur des Historie a pu connaître l'intervention de Santangel soit par son père, soit par son oncle Barthélemy, ou par quelques papiers de famille qui n'existent plus, et Las Casas, qui reproduit le fait à peu près de la même manière, quant au fond, était en mesure d'en vérifier l'exactitude. Mais il est curieux de noter comment, sous la plume des autres biographes de Colomb, le récit de son fils s'est aceru de détails parasites qui le rendent moins vraisemblable.

Le premier auteur de ces altérations de la version originale est Las Casas lui-même, qui reproduit le discours de Santangel, à la première personne, comme s'il en avait le texte authentique sous les yeux, et qui s'efforce de lui donner une forme dramatique. Santangel, dans le récit du bon évêque, plaide la cause de Colomb avec des accents pathétiques : lui, personnellement, n'a aucun intérêt dans cette affaire, mais il aime ses souverains et sacrifierait sa vie pour eux. C'est ce qui lui donne le courage de prendre la parole dans cette circonstance. On ne peut laisser cette entreprise passer à d'autres mains ; il faut en prendre la responsabilité, car elle donnera un nouvel éclat à la réputation des souverains, qui ne feront ainsi, d'ailleurs, que suivre l'exemple des Ptolémée, des Alexandre et autres grands rois. Il faut done donner à Colomb ce qu'il demande (108). Enflammée par ce discours, Isabelle s'écrie qu'elle est prête à donner ses diamants pour tenter une

<sup>(107)</sup> Op. cit., fol. 36 of 37.

<sup>(100)</sup> Las Casas, Historia, Liv. I, ch. XXXII, Vol. I, pp. 216, 247.

si grande chose, et Santangel, pénétré de reconnaissance, se jette aux genoux de la souveraine. Luttant alors de générosité avec elle, il déclare qu'il avancera l'argent nécessaire et demande qu'on envoie chercher immédiatement Colomb qui est peut-être déjà parti (109).

L'exemple donné ainsi par Las Casas a été suivi par bien d'autres, et, parmi les auteurs modernes, c'est à qui apportera un trait de plus à la relation originale (110). Malgré ces inutiles superfétations, on doit admettre que, dans ses lignes générales, le récit de Fernand Colomb est exact, car, excepté sur quelques points secondaires qui sont mentionnés ailleurs, il est conforme à la suite des faits, tels que nous les connaissons, et Geraldini, qui écrivait à une date où il n'a pu connaître ni le récit du flis de Colomb, ni celui de Las Casas, en confirme la teneur (111).

Si l'on voulait tenir cet épisode pour imaginaire, il faudrait admettre que les conclusions de la Junte de Santa-

<sup>(100)</sup> Ibid , p. 245.

<sup>(110)</sup> An moment le plus pathétique de l'entretien de Santangel avec la reine, Munor fait entrer Quintenllia qui vient aussi intercèder pour Colomb (Historia del Nuevo Mundo, Liv. II, § XXX), et Washington Irving ajoute à Isure instances celles de la marquise de Moya (Life, Liv. II, ch. VII, Vol. I, pp. 162-163), qui, nous sesure un antre, était assise sur un sola pendant que cette scano mémorable se jousit entre la reine et ses deux interlocuteurs. (Fissas, Discovery of America, Vol. I. p. 416.) Chez Roselly de l'orgues, le tablesu prend encore une plus vive couleur. Soudain, nous dit-il, la reine nhange d'attitude, son regard s'illemine, un monvement mystèrieux s'opérait dans son time: Disculsi ouvrait l'entendement. Ses youx se describment : elle comprenait Colomb tout entire (Christophe Colomb, Vol. I, pp. 312-213.)

<sup>(111)</sup> Goraldini raconto l'intervention de Santangul d'une façon moine dramatique et plus naturalle. Il dit que c'est après s'être informé suprès de Colomb de ce qu'il lui fallait pour entreprendre son long voyage et avoir apprès de lui que trois mille pièces d'or et deux navires lui seraient nécessaires, que ce financier duclaras qu'il voulait bien se charger de l'entreprise et doue ner la somme nécessaire ». (Ilinerarisme, p. 203 i il est vraisemblable que les choses se passèrent à peu près de cette manière, car, lout ami qu'il pouvait être de Colomb, Santangel était un homme d'affaires, ou plutôt un homme d'argent; quelques auteurs modernes out même vu en lui un usurier

Fé n'avaient pas été défavorables au projet soumis à leur examen, et c'est ce que semble croire M. Harrisse, qui passe entièrement sous silence le fait en question. Mais, pour voir sinsi les choses, il faut rejeter le témoignage formel de Fernand Colomb et de Las Casas, qui est confirmé par celui de Geraldini et même par Colomb, qui à dit, comme on le verra plus loin, qu'il était déjà en route pour qu'il ter l'Espagne lorsqu'il fut rappelé.

Il est permis, toutefois, de se demander si l'intervention de Santangel a suffi pour amener les Rois Catholiques à prendre ce parti et à accepter les dures et extraordinaires conditions que posait Colomb Les Historie ne nomment que Santangel, et Las Casas, qui, à différentes reprises, constate l'intérêt que ce personnage prenait à Colomb, dit nettement que c'est lui qui décida la reine (112). Il y a là, il semble, quelque exagération. Santangel était un homme influent par sa situation plutôt que par sa naissance, car il était de race et de famille israélites (113). Ses aptitudes



<sup>(112)</sup> a Alors que tant de tetirés, tant de personnes de grande courtoisie a qui se trouvaient autour des souverains voulaient les détourner et les désaunder d'accupter cette entreprise, ils flureut par y consentir et par le a fluveriser que l'avis d'un homme illettré qui, par se homme volonté, sut a chrétiennement et prudemment persuader la reine et la décider » (Las Casses, Historia, Lav. 1, ch. XXXII, Vol., p. 249.) Un peu plus haut Las Casses dit de Santangel que c'était un homme très consideré et prudent que les nouverains estimaient benecoup et qui finalement décide la reine, per quien finalements la Reina se determiné. (Ibid., ch. XXIX, Vol. 5, p. 225.)

<sup>(113)</sup> Commo tant d'autres personnegue de sette époque qui devierent la souche de grandes familles entholiques, les Santangel appartensient à cette ctann de Juifs convertis qu'on appelait des Marranes et que l'on soupçonnait de pratiques en secret leurites de la religion juive, lla étaient Aragonais et jouissaisent d'une grande influence duc à l'ura talente, à leurs relations de famille et à leurs rechaises Malgré la considération dont de étaient entourés, ils néchappèrent point aux porsécutions de l'inquintion et plus de dis d'enteux participatent de 1446 à 1446 (hausement, Christopher Columbus and the participation, etc. New-York, 1894, pp. 66-71 | Luis de Santangel échappa par miracle su tarrible tribuent et sut conserver, avec la favone du roi Ferdinand, sa grande influence et ses charges, il était memore du conseil royal (Maissanse, Christ, Colomb, Vol. I, p. 368), trésurées de la Sainte-lier-

financières et ses richesses l'avaient fait admettre au conseil royal et il occupait divers emplois publics importants. Colomb, qui l'avait connu dès son arrivée à la cour, avait su gagner ses sympathies et, bien qu'il ne l'ait nommé dans aucun des rares passages où il parle en termes voilés de ceux qui lui avaient été utiles, il n'est pas douteux qu'il lui dût des services.

Il est invraisemblable, toutefois, que les objections persistantes qu'avait soulevées le projet de Colomb de la part de tous ceux auxquels les Rois Catholiques l'avaient soumis, se soient évanouies, comme le disent Fernand Colomb et Las Casas, à la suite d'un discours plus ou moins pathétique, qui ne contient rien, en somme, que la reine ne devait connaître déjà par Colomb lui-même et par les partisans de son entreprise. Colomb avait d'autres amis à la cour de Castille et on doit croire qu'ils ne restèrent point étrangers aux démarches de la dernière heure qui changèrent sa fortune.

VIII — Autres personnages qui durent intervenir dans le même but: Mendoça, Quintanilla, la marquise de Moya, Juan Cabrero, Deza, Sanchez, etc

Il serait intéressant de pouvoir déterminer la part de ceux qui, avec Santangel, contribuèrent à amener les Rois Catholiques à changer complètement de résolution vis-àvis de Colomb et à lui accorder soudainement tout ce qu'ils

mandad ou police du royaume (Navarrets, Vol. I, p. 167, note), el Escribano de racion et contador mayor d'Aragon (chancelier et contrôleur général). Il était aussi formier do certaines redevances royales et à la tête d'une grande maison de commerce. En 1497 le roi Ferdinand le garantit par patente spéciale contre toute accusation d'apostante de la part de l'inquisition, et cette garantie s'étendant à ses descendants. Kayssaume a donné le texte de cette singulière pièce (op. cit., pp. 121, 125 et 147.) Voyez aussi sur les Santangel la petit ouvrage de M. Miguel Min.: Influencia de los Aragoneses en el descubrimiento de America. Palma, 1892, pp. 27-42.

lui avaient précédemment refusé, tout ce que leurs propres conseillers avaient refusé de donner.

En dépouillant la correspondance du découvreur du Nouveau Monde et les écrits des auteurs du temps, particulièrement ceux de Fernand Colomb, de Las Casas et d'Oviedo, on trouve que Colomb avait plus d'amis et de partisans de son entreprise qu'il veut le donner à entendre, quand il affirme que tout le monde le tournait en dérision, excepté deux moines. Outre ces deux moines, Perez et Marchena, dont on a fait connaître le rôle important, outre Médina-Cell qui le recommanda à la reine, et Quintanilla qui le reçut sous son toit, outre Deza, qui lui témoignaune bienveillance constante, et Santangel dont on vient de voir l'importante et décisive intervention, Colomb pouvait compter sur le concours de bien d'autres personnes qui avaient rang à la cour, ou qui étaient en position de l'y appuyer.

Gusman de Mendoza. — Parmi ceux-là les auteurs font une place prépondérante au grand cardinal d'Espagne, Gusman de Mendoza, qui aurait, ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, obtenu pour Colomb une audience des Rois Catholiques lorsqu'il arriva à la cour, en 1486. D'après Oviedo, qui le premier a présenté les choses de cette manière, c'est grâce à l'intervention de ce grand personnage que notre Génois avait réussi (114). Cette opinion, qu'on retrouve chez Barros et chez Gomars, qui la lui ont vraisemblable-



<sup>(114)</sup> Après avoir dit que c'est par le moyen du cardinal et de Quintamilla que Colomb out sudience des souverains, et que c'est de là que date l'attention que l'en prêta à ses propositione, Oviedo ajouts : e Et l'affaire vint à se e conclure à l'époque où les Rois Catholiques tenaient assiègée la grande et tréa renommée ville de Grenede, l'en 1492 de la nativité de noire rédempteur, e [Historia General, Liv. II, oh. IV, Voi. I, p. 30.) Oviedo veut évidenment dire ic; que n'est celte première audience accordée à Colomb qui lui valui l'acceptation de son projet, et c'est bise ainsi que tous les auteurs l'ent compris Mais le fait est inexact, on a pu s'en convenière par l'exposé des différentes phases par lesquelles ce projet passa avant d'être finalement accepté.

ment empruntée (115), ne peut être acceptée sans réserve. Las Casas, qui la rapporte d'après Barros, reconnaît que le cardinal appuya chaudement Colomb à diverses reprises, mais ne croit pas que ce soit lui qui ait entraîné la reine (116). Ce prélat qui, à en juger d'après le récit de Geraldini, se montra favorable à Colomb dans la conférence de Santa-Fé, a probablement appuyé son projet; mais il est à proire que si le ministre, alors tout puissant et sans lequel rien d'important ne se faisait, avait réellement voulu que ce projet fût accepté, on n'aurait pas congédié Colomb, comme on le fit, à l'issue de cette conférence (117). Tout ce qu'on peut avancer avec quelque certitude, c'est que ce grand personnage fit bon accueil à Colomb et lui témoigna de la sympathie; peut-être appuya-t-il la proposition de rappeler Colomb; il ne s'y opposa pas certainement.

QUINTANILLA. — Plus encore que le grand cardinal, Alonso de Quintanilla, contador major de Castille, c'est-à-dire contròleur des finances, paraît avoir encouragé et appuyé Colomb, car Oviedo, Las Casas, Gomara et Garibay disent tous qu'il lui vint en aide de diverses manières (118); mais aucun d'eux ne le fait intervenir à la der-

<sup>(\$15)</sup> L'edition originale des premiers livres de l'ouvrage d'Oviede est de l'année 1828, le seconde édition est de 1847. La première Décade de Barros ne parat qu'en 1852. On y lit que le roi refusa de donner audicides à Colomb e jusqu'au moment où, par le moyen de l'archevêque de Tolède, Doss e Pero Gonzales de Mendoça, le roi l'entendit et, finalement, son projet fut a accepté s. (Da Asia, Déc. I. Liv. III, ch. II, Vo. I., p. 230, Gomera répète presque taxtuellement ce que Ovisso a dit. La Historia, Anvers, 1384, ch. XV, fol. 28.)

<sup>(116)</sup> Las Canas, Liv. I, ch. XXXII, Vol. I, p. 248.

<sup>(117)</sup> Voyez ce que nous avons dità ce sujet, Éreus III, ch III, nº 3 M. Harrisse a exprimé une opinion contraire. Solon un le rôle de Mendoça e été propondérant en dernier lieu. (Christophe Colomb. Vol. I. pp. 163, 378-366.) Gaffarel pense de même. (Hist. de la déc. de l'Amerique, Vol. I. p. 23.) Le P. Mandonnet a judicieusement critiqué cette manière de voir. Les Dominicains, etc., p. 136 et sq.)

<sup>(118)</sup> Voyes ce que nous avons dit de ce personnage à l'Étude III, ch. 11, 5 à

nière heure auprès de la reine. Herrera est le premier, croyons-nous, qui lui attribue un rôle dans cette circonstance. La reine, écrit-il, se voyant importunée par Quintanilla, comme elle l'avait été par Santangel, céda à leur conseil, et alors tous deux «lui baisèrent les mains » (119). Se fiant à cette assertion Muñoz d'abord (120), Washington Irving ensuite (121), et d'autres après eux (122), ont associé Quintanilla aux démarches de Santangel. C'est une addition malheureuse, car il a été démontré que de 1491 à la fin de 1492 Quintanilla était à Burgos et à Valladolid (123). Il ne pouvait donc pas baiser les mains de la reine à Santa-Fé ou à Grenade en janvier 1492.

LA MARQUISE DE MOYA. — Après Mendoza et Quintanilla, on nomme cette grande dame comme ayant pris une grande part au rappel de Colomb.

Beatrix Fernandez de Bobadilla, femme de Andres de Cabrera, premier marquis de Moya, était certainement en position de rendre de grands services à Colomb. Amie d'enfance de la reine, qu'elle ne quitta jamais et dont elle ferma les yeux, active, énergique, intelligente et dévouée à la souveraine, qui l'aimait beaucoup et qui appréciait ses qualités, elle avait une influence réelle à la cour, qu'elle suivait partout, même aux camps (124). Usa-t-elle jamais

<sup>(139)</sup> Quintantila, t Sant Angel la besaron les manos. (Dec. I, Lv. I, ch. VIII.)

<sup>(120)</sup> Historia del Nuevo Mando, Liv. II, § XXX.

<sup>(121)</sup> Life, etc., Vol. I, p. 161.

<sup>(122)</sup> ROSELLY DE LOROUES, Vol. I, p. 313, GAFFAREL, Histoire de la découserte, etc., Vol. I, p. 64.

<sup>(123)</sup> Voyez Navanners, Viege, Vol. III., p. 601, et le chapitre II de l'Étude III, note 112.

<sup>(124)</sup> Au siège de Malaga, où elle avait accompagné la reme, elle faillit être assassinée par un prisonnier maure qu'on avait conduit au camp royal pour être interrogé par le roi. Voyant la marquise causer familièrement avec Don Alvaro de Portugal, il les prit pour les deux souverains et, tirant un poignard qu'il avait caché, il se précipita sur eux et jeur porta à chacun un coup qui blessa le prince, mais qui glissa sur les brodories d'or du vêtement de la

de son pouvoir en faveur de Colomb ? On le suppose plus qu'on ne le sait ; mais la plupart des biographes de l'illustre navigateur ont admis la tradition qui témoigne du fait, sans chercher à remonter à sa source, dont la plus ancienne trace se trouve dans un poème fatin que l'on dit être du commencement du xvi siècle, mais dont l'authenticité n'est pas bien établie (125), et dans un ouvrage de

morquese. A leurs oris on account et le Maure fut meseccé sur place. (Pamcers, Ferdinand and Isabella, Vol. II, p. 26 et les documents cités là )

Notone, en passent, que cet Alvaro de Portugal, avec lequel la marquian e'entrateunit, était le frère du duc Perdinand de Brugance décepté par ordre de Joso II de Portugal en 14x1. Alvare réumit à passer en Castille où en l'accueillit favorablement. Son fils Jorge de Portugal, filit comte de Gelves par Charles-Quint, épouse leabelle fille de Diego Colomb, et leur petit-fils, Nuno de Portugal, devint en 1806 héritier des titres et des biens de Colomb, (Voyes entre mémoire sur la Masson d'Albe.)

115; Acvan Gonne de Ciudad-Reni, soignour de Pior, de Poro et Attangon. De mera non arbit detections. Postica profesio (De l'infinirable déconverte du Nauvann-Menda, Essai potisque). C'est un poème inécki publié par Pingl en tôte de l'ouvrage cuié à la mote enivante, où se trouve, en vors naturalloment, le discours que la marquise de Moya aurait tesu à la reine pour l'amener à cevenir à Colomb On y hi que cette noble dame, saisse d'une annte foreur, interprile in touverties de la manière suivante: e leabelle, fille e des béros, cliustro rejeton d'une famille illustro et qui doit donner le jour e à de poirie enfante suzquele sont récervée l'empire des lerres et les hauts acoptros dos mars, quello lácho inactiva ta retient.
 Quelle grainte remplit. a ion greup da increucs affesyables 🕈 ... Entraprendo una chosa gua la musa e chapters et que le monde célebrers, . Suis avec confiance in voir de Dieu e et les flottes de l'Hespèrie sillonneront les flots de l'Atlantique, qui effrayée real autrefort le lyvan armé d'une mateux et les destins le dogneroni, les s terres et les mars plus milra... Courage, voie, la fortune qui accabie los a lüches élève sux cioux les audecioux et les vaillents. plus de délais, chases q bien loin la faibleass: un autre Tiphys est là qu'il y ait un autre Argo !... e La reina transportée pur un exheristions, déride son front et accionne que Colomb revienne, »

L'autour supposé de ce poème, qui se manque ni de mouvement su de couleur, était un poète rénommé du xvi mècle, qui mouret en 1535. Si nous étions certain de l'authenticité du poème qui lui est attribué, il y surmit lé une preuve que la tradition, qui fait intervenir in enerquise de Moya en faveur de Colomb, data au moins du commencement du xvv mécle; mais Pine! se borne à dure qu'il a reçu ce poème d'une personne dique de foi (p. 229), et, comme Antonio, qui cue Gemes avec éloge, et qui donne la liste de son

la fin du siècle suivant, où il est dit que c'est la marquise de Moya qui contribua le plus à déterminer la reine à mettre Colomb en position d'exécuter son projet (126).

On a vu que, brodant sur ce thème, Washington Irving et Fiske font assister la marquise de Moya à la scène qui aurait eu lieu entre la reine et Santangel au sujet du rappel de Colomb. D'autres, comme Lafuente et Asensio, se bornent à dire qu'elle joignit ses instances à celles de Santangel (127); mais Burke et Markham lui font jouer dans la circonstance un rôle tout à fait décisif : c'est elle qui a tout fait et Santangel disparaît complètement ou passe au second plan (128). Il est à peine nécessaire de dire qu'aucun document du temps ne justifie de telles assertions.

ouvrages Biblioteca Hispan. Nova, Vol. I, pp. 59-80) ne dit rien de celui-ci, il est permis de douter de son authenticité. L'allusion à Tiphys, qui semble avoir été suggérée par un passage des Hisforie, publiées sculement en 1571, et le fait que es poème, dont l'objet est de glorifier la marquise de Moya, ast publié dans un livre écrit visiblement dans l'intérêt de la famille et aur des pièces venant d'olle, donnent à penser qu'il a pu être composé pour la circonstance et faussement attribué à Alvar Gomoz.

(126) Francisco Pinne y Monnov. Retrato del buen vassallo, copiado de la vida y hechos de D. Andres de Cabrera, primero marques de Moya Madrid, MDCLXXVII, in-fol.

Voici le passage auquel nous nous référens: « Il est certain que ce fut « Dona Beatriz qui, voyant la roine incertaine et irrésolue, à cause des nom« brouses difficultés que présentait l'admission de l'entreprise, contribus la « plus à l'encourager et à la déterminer à favoriser D. Christophe Colomb « afin que, sous ses auspices, il pût mettre à exécution son projet aussi reda morable qu'aventureux » (Liv. II, ch. XXII, p. 318.) Pinel reconnaît luimême que sa seule source d'information est le poème de Alvar Gomes cità à la note précédente. (Voyes p. 329.)

(127) Laguarra, Historia general de España, Vol. V. 251. Asamsio, Cristonal Colon. Vol. I, p. 164.

(126) Buraz, A History of Spain, Vol. II, p. 113, note 2. Cot auteur ne nomme même pas Santangel Mananan, Columbus, p. 28. Pour ce dernier la marquisa occupe le premier plan et Santangel passo au second. C'est elle qui cherche à voir la reine, et qui la conjure de rappeler Colomb. Santangel ne fait que la seconder.

VIONAUD, Nouvelles Études, II

Andres de Cabrera. — Nous n'avons non plus aucune indication authentique sur le concours que le mari de la marquise, Andres de Cabrera, aurait donné à Colomb. Comme elle, il était en position de le servir efficacement, car il était l'un des plus anciens défenseurs des droits d'Isabelle, qu'il avait soutenus auprès du roi Henri IV à une époque où ils étaient très contestés, et il jouissait d'une grande autorité. On le considérait comme le type du gentilhomme accompli : droit, brave, généreux et loyal ; son biographe l'a peint sous les traits du vassal parfait (129).

Juan Cabrero — Un homme dont l'intervention à la dernière heure paraît avoir été plus certaine que celle de Mendoza et de la marquise de Moya, et tout aussi efficace que celle de Santangel lui-même, est celui que Las Casas appelle le Camarero Juan Cabrero.

Ce personnage, relativement effacé, dont le nom figure à peine dans les biographies de Colomb, était chambel-lan ou camérier du roi; mais il avait toute la confiance de son maître, qui l'aimait beaucoup et dont il était le confident. Ainsi que Santangel, il était Aragonais et juit d'origine (130). Çurita en parle comme d'un homme ayant eu une grande importance politique (131). Ses relations avec le roi étaient anciennes et ce monarque égoïste et froid lui témoigna, tant qu'il vécut, une affection particu-

<sup>(139)</sup> Voir l'ouvrage de Pinel, cité un peu plus haut : Retrato del Luen vasallo. Oviodo a aussi consacré un des dialogues de ses Quincuagenas, le 23°, à ce personnage.

<sup>(130)</sup> Il était, det Kayserling, fils de Martin Cabrero et d'Isabelle do Paternoy, tous deux de lignée israélite et d'une famille qui paya son tribut à l'Inqui sition. En 1497 les restes d'un Paternoy furent exhumés à Saragosso et brûles dans l'autoriafe du 20 juin de cette année. (Kayseauxe, Christopher Columbus, pp. 50 et 72.)

<sup>(131)</sup> Cunita, Anales de Aragon, Part. V. Liv. III, ch. XXIV, et XXX

lière ; il l'avait même nommé l'un de ses exécuteurs testamentaires (132).

La part importante qu'il prit à l'acceptation du projet de Colomb par les souverains est attestée de différentes manières, d'abord par Colomb lui-même, qui, dans une lettre au roi Ferdinand, que Las Casas dit avoir que, parle de Deza, sur lequel nous reviendrons tout à l'heure, et de Cabrero, comme « ayant été cause que les souve-« rains possèdent les Indes » (133). Las Casas ajoute que longtemps avant d'avoir vu le fait attesté par Colomb, il savait que Deza et Cabrero « se faisaient gloire d'avoir « été cause que les rois acceptèrent l'entreprise de la dé-« couverte des Indes » (134). Revenant sur ce sujet dans une autre partie de son livre, Las Casas nous dit encore que Colomb étant allé en 1505 trouver le roi à Ségovie pour obtenir un réglement lui suggéra que personne ne pourrait mieux s'acquitter de cela « que l'archevèque de « Séville, parce qu'il a été cause, avec le chambellan, que « Votre Altesse a eu les Indes » (135). Et Las Casas complète le sens de cette phrase par la remarque que cet archevéque était Diego de Deza, qui « insista beaucoup auprès de « la reine pour qu'elle acceptat l'entreprise » de Colomb, et que le chambellan était l'Aragonais Juan Cabrero « qui en avait fait autant, car il était très intime avec le roi » (136).

<sup>(132)</sup> Testament du roi Ferdinand de 1512, fait à Borgos. (Min., Infigencia de los Aragoneses, p. 50.)

<sup>(132)</sup> Habian sido causa que los reyes insisten les Indias. (Las Casas, Liv. I, ch. XXIX, Vol. I, p. 222.) Nous ne possédons plus cotte lettre dont Las Casas ne cite qu'une phrase, mais il dit l'avoir vue et qu'elle était de la main de Colomb : de sa mano.

<sup>(134)</sup> Se giormban que habian sido la causa de que los reyes acaptases la dicha empresa y descubrimiento de las Indus (loc. cil.).

<sup>(185)</sup> Las Casas, Liv II, ch XXXVII, Vol. III, p. 188.

<sup>(135)</sup> Lec. cui Nous avons trois lettres de Colomb à son fils dans lesquelles il parle de Cabroro en termes qui indiquest qu'il entratenant des relations avon loi et qu'il comptait sur son appui. Dens la première, en date du

A ces témoignages si précis il faut en sjouter un autre qui est tout aussi concluant, celui du roi Ferdinand. Pour récompenser les services de Cabrero, ce prince lui avait accordé, à titre tout à fait exceptionnel, le droit de posséder des esclaves indiens, droit qui n'appartenait qu'aux seuls résidents des Iles. De son vivant, ce privilège ne paraît pas avoir été contesté à Cabrero; mais à sa mort, son neveu et héritier, Martin Cabrero, ayant trouvé de la résistance auprès de Diego Colomb, gouverneur général d'Española, à lui reconnaître son droit, se plaignit au roi qui écrivit alors à Diego une lettre dans laquelle il dit, en parlant de ces esclaves Indiens : « Vous devez savoir « que je les ai donnés à Juan Cabrero parce qu'il a travaillé « à ce que j'ordonne l'entreprise de votre père (137). »

Tous ces documents ne permettent pas de douter de la réalité et de l'efficacité de l'intervention de Juan Cabrero à l'heure critique où on allait décider si l'Espagne devait prendre à son compte l'entreprise des Indes ou laisser Colomb la porter ailleure (138).

<sup>1&</sup>lt;sup>st</sup> décembre 1504, il recommando à Diago de s'adresser à l'évêque de Palencis [Dezs] et au chambellan du roi : y ansi al Sr. Camarero, (Navamenta, Voi, I, p. 332; Seritti, in Raccotta, Vol. II, n° XLIX, p. 233.) Dans la seconde, en date du 24 décembre, il lui renouvelle ectte recommandation à propos d'une autre effaire. (Navamenta, Vol. I, p. 346, Scritte, n° LII, p. 244.) Enfin, à la date du 18 janvier 1565 il cuvoir à Diago une lettre pour le neigneur chambellan : y te ravié une curte para el Sr. Camarero, (Navamenta, Vol. I, p. 340, Scritte, n° LVI, p. 251.)

<sup>(127)</sup> Porque irabani que diess empresa el Almirante secutro padre. (Cédulc en date de Burgos, 25 fév. 1512, dans Coleccion de Docamentes de Indias, Vol. XXXII, p. 329. Apud Min, Influencia, p. 55.) None avone, aussi, une lettre de ce Murtin Cabrero dans laquelle on lit que le e Roi Catholique encoorde cortaine Indians su comérier Juan Cabrero, son ancle, parce que, a outre les anires nombreux norvices qu'il rendit, ledit comérier fut la cause e principale que l'entreprise des Indias dit diche camarero fut cabre principal que se ymprendière de les Indias. (Même collection, Vol. XXXIV, p. 230. Apud Min, p. 52.) Navanante avait déjà dunné un extrait de cus deux documents dans ses Noticias esactas de Américo Vespucei, in Viages, Vol. III, pp. 225-226

<sup>(136)</sup> Nous evens insisté sur l'importance du rôle de Cabruro dans sotte ser

Drzoo na Dzza — Il n'est pas douteux que le dominicain Diego de Deza, qui occupa successivement les principaux sièges épissopaux de l'Espagne (139), et qui était un homme de grand savoir (140), doit être compris parmi ceux qui contribuèrent le plus à l'acceptation définitive des propositions de Colomb, qu'il paraît avoir été un des premiers à connaître et à approuver (141). Ses relations avec celui qui n'était alors qu'un humble solliciteur datent probablement de l'année 1486 ou de la suivante, époque à laquelle on assure qu'il y cut à Salamanque des conférences sur les idées de Colomb, dans lesquelles Deza, qui était alors prieur du couvent de San Esteban, de cette ville et professeur à l'Université, aurait eu un rôle important (142).

constance, parce qu'il ast, en général, mai compris ou méconne. C'est sinsi que le P. Mandonnet, dans un livre très bien fait, d'ailleurs, a soulenn que ce chambellen n'avent donné son concours à Colomb qu'après ses découvertes. (Les Dominicains, etc., p. 178 et eq.) Outre les plèces et passages miés cidessus, voves sur Cabrero une longue note de Lours à l'illustrazione du document XLIX, Servits, Vol. II, pp. CVIII et CVIIII.

(139) Voici, d'après les notes recueilles aux sources suficatiques par le P. Mandonnet (ap. cit., p. 146), les évéchés occupés par Dem : Esmers, 1494; Salamanque, 1497; Jasn. 1496, Palencia, 1500; Séville, 1364; Tolède, 1522. Avant d'etre étoré à l'épiscopat, il avait été professeur de théologie à Salamanque et précepteur du prince Juan, fils d'Isabelle et de Fordinand. Il fut aussi grand inquisitour et chancelier de Castille. Il était fils de Antonio Dem et de Donn Inos Tavers, il naquit à Toro en 1444 et mouvei en 1523. Voyes sur ce personnege le troisième de cen Études, ch. III, § 10. Voyes aussi le note 4 à l'Hilmirament de Losses eu Doc. XXXVII in Scritti, Vol. II, pp. C et Cf., et le livre plusieurs fois cité du P. Mandonner.

(140) e A la fin du zv<sup>a</sup> siècle, det le P. Mandonnet, Data étoit en Espagne un des maîtres les plus écoutés de l'école dominicaine, » (Les Dominicaine, ». 100 ) L'ordre des Dominicains était le plus éclairé des ordres monastiques de ce temps. Il professant les doctrines d'Albert le Grand et de saint Thomas, que professant leurs sources dans les idées d'Aristote. Les Dominicains étaient nombress et très influents en Espagne.

(141) e Monneigneur l'évêque de Palencia, des que je suis arrivé en Castille, e m'a toujours favorisé et a désèré men honness. (Lettre de Colomb à son file 21 new. 1504, Navanasse, Vol. I, pp. 333-334, Scritti, Vol. II, n° 47, p. 222.) (142) e Il n'était pes saulement un théologies consommé, mais un homme

Il n'était encore que précepteur du prince Juan quand, en décembre 1491, ou à une date très rapprochée de celle-là, Colomb fut congédié pour la seconde fois ; mais les fonctions intimes qu'il remplissait à la cour lui fournissaient l'occasion de voir souvent les souverains et il paraît en avoir profité pour faire des représentations contre la décision prise. D'après son propre témoignage, que semble corroborer, à première vue, une lettre de Colomb, es serait lui seul qui aurait décidé les souverains à revenir sur leur décision. Las Casas nous dit, en effet, comme on l'a vu un peu plus haut, qu'il était à sa connaissance que Deza et Cabrero s'attribusient l'un et l'autre le mérite d'avoir amené les souverains à accepter l'entreprise des Indes (143), et nous possédons une lettre de Colomb à son fils où il lui tient le langage suivant ;

« Monseigneur l'Evêquo de Palencia fut la cause que « Leurs Altesses possèdent les Indes et que je suis resté « en Castille », car, ajoute-t-il, « j'étais déjà en route pour « en sortir » (145), phrase qui vise évidemment le fait re-

a de science .. Il entendit Colomb et n'éprit de non projet, » (Protes, Colom en España, pp. 154-154.) Cet auteur dit qu'il était à cette époque confesseur du roi et Proscott écrit, d'après des manuscrite d'Oviedo, qu'il exerçait une grande influence sur ce prince avec lequel il resta en correspondance jusqu'à la fin de ses jours. (Hust. of Ferdinand and Isabella, Vol. II, p. 121.)

<sup>(143)</sup> Las Casas, Liv. I, ch. XXIX, Vol. I, p. 228, voir note 134,

<sup>(164)</sup> El que fué causa que sus Altesas ouesen las Indias, y que yn que dase en Castilla, que ya estaba yo de camino para fuera. (Lettre de Colombià son fila, 21 déc. 1504. Navanaura, Vol. I, p. 346, Scrift, Vol. II, nº LII, p. 346.)

Comme dans cette lettre, musi que dans celle du 21 novembre. Colomb se nomme pas Dom. qu'il désigns seulement par son titre d'évêque de Palencia, et comme il y a quelque incertitude sur la date exacte à laquaile ce religieux prit possession de son siège épiscopal de Séville et laissa celui de Palencia à Juan de Fonseca, en s'est demandé si ce n'était pas ce deraier dont Colomb avait voulu parler (Thacium, Columbia, Vol. III, pp. 285 et 210-311.) Main bien que Dosa ent été nommé à l'évêché de Séville en 1564, il se prit possession de ce nouveau siège qu'en 1505. En novembre et su décembre 1585, date des dous lettres de Colomb ci-dessus montionnées, l'évêque de Palancia

laté par Ferdinand Colomb et qui sera rapporté plus loin, que son père avait quitté la ville, lorsqu'on vint le cher-

cher de la part des souverains.

Si Colomb n'avait parlé du rôle de Deza dans cette circonstance que dans la lettre qui vient d'être citée, on pourrait orcire qu'il entendait attribuer son rappel à la cour à la seule intervention de ce dominicain; mais on a vu, un peu plus haut, que dans une lettre au roi Ferdinand, il associe Cabrero à Deza dans les démarches qui, selon lui, valurent aux Rois Catholiques la possession des Indes (145) et qu'il répète cette assertion dans un entretien qu'il eut avec le roi en 1305 (146). Il faut donc admettre que, pour Colomb lui-même, aussi bien que pour Las Cassas, l'intervention de Deza ne fut pas la seule esuse de la décision que prirent les Rois Catholiques de donner suite à l'entreprise des Indes (147).

Les personnages sur lesquels nous venons de nous arrêter quelques instants ne sont pas les seuls qui étaient en position d'intervenir en faveur de Colomb à la dernière

etait Diego de Deza. (Voyes Zuvina, Anales, ano 1305, pp. 200, et 201 et Mavpossure, op. est , p. 146, n.) On a vu d'ailleurs que Colomb nomme Deza dans un autre passage.

<sup>(145)</sup> Las Casse, Liv. I, ch. XXIX, Vol. I, p. 226. Voir ci-dessus, note 133. (146) Quien lo puede mejer hacer que el Arzobispo de Sevilla, puez habia aido causa, con el camarero, que su Allesa hobiase las Indias. (Las Casse, Liv. II, ch. XXXVII, Vol. III, p. 186.)

<sup>(167)</sup> Le P. Mandonnet, qui a étudié avec soin le rôte de Desa dans cette circonstance, assure que c'est lui qui à tout fait i e Ca fat son intervention e qui sauva tout.» (Op. cil., p. 169.) Les textes que nous avons cités na permettent pas de maintenir cette assertion. Dans la manière de voir de l'auteur dominicain, les démarches des autres amus de Colomb, si tant est qu'ils en firent, se produstront terdivement, après que Deza oùt tout obtenu, et en ce qui concerne celles de Santangel, il pense que tout ce que Las Casas en dit est amprenté à Fernand Colomb qui, par ignorance ou mauvaise foi, affiribue à co personnage le rôte qu'aurait rempli Deza (Op. cil., p. 175.) Las Casas aurait été alors complice de ca nouveau méfait attribué à Fernand Colomb, car, tout un faisant la part grande à Daza, il laisse la lour à Santangel et à Cabrero.

heure. Gabriel Sanchez, trésorier général de la couronne d'Aragon, qui avait la confiance du roi et auquel est adressée l'une des deux expéditions de la première relation de Colomb (148); Doña Juana Vellasquez de la Torre, nourrice du prince Juan (149), à laquelle Colomb adressa une lettre navrante lorsque Bobadiila le renvoya en Espagne, en 1500, avec les fers aux pieds; et Gaspan de Gricto, secrétaire des Rois Catholiques (150), vivaient aussi dans l'inti-

onvertis dont les membres occupérant des situations élevées. Leur influence ne put les mettre à l'abri des persécutions de l'Inquestion, qui fit dans cette fam lie de mettre à l'abri des persécutions de l'Inquestion, qui fit dans cette fam lie de nombreuses victimes. Especifiq qui a fait des recherches consciencionses dans les archives mêmes d'Espagne sur la rôle des Juifs dans la découverte de l'Amémque, a souné sur ce sujet des détails épouventables. (Op. cit., pp. 37-29.) Gabrisléchappa au terrible tribunal, grêce sons douts à ses fonct è us qui la mettaient à même de rendre des services d'orgent au roi l'ordinand, et comme si était apparenté à Santangel qui remplissant des fonctions analogues aux siennes, il est à croire qu'il ne fut pes étranger, aison à la démarche de ce decuire apprès de la reine, du moins aux arrangements financiers qui permirent d'avancer les fonds nécessures à la grande unire-pass. Gabriel moursit en 1505.

(142) Nous n'avons aucune preuve documentaire que Juana de la Torre fût la nourrice du prince et Zuniga nomme même une entre personne comme ayant été chargée de cela, Colomb, cepandant, lui donne cotte qualité dans la longue lettre qu'il lui écrivit, et il ne pouvait se tromper sur ce point, cer à une second voyage il avait peu avec lui le frère de cetle donne, Autonie de Torres, qui ramens en Espagne une partie de la flotte et auquel il cenfie d'importante papiers Comme le prince Juan mourul en 1497, il est probable que Juane resta auprès de la reine, qui lui témoignait, il ailleurs, une grande affection, puisqu'elle lui assura une pansion de 80.000 maravédis et qu'en 1501, après es mort, elle dots richement sa fille (Navanners, Vol. II, p. 265, note,) Les termes de la lettre de Colomb montrent qu'il était certain de ses sympathics et qu'il comptait qu'elle seruit son interprète auprès de la reine Juana avest un autre frère, Padro, qui foi sussi l'un des escrétaires des Rois Catholiques.

(150) On suppose qu'il était du ceux qui appayèrent Colomb, parce que, ce unes, dans sa lettre du 31 nevembre 1301, recommande deux fois à son fils du voir le cascrélaire a pour qu'il parle en sa faveur aux seuverains, et parce que, à cette dute, celui qui remplissait ces fonctions était Gasper de Gricio qui a gue en cette qualité pluseurs documents reproduits par Navarreic, entre autres, une en date de février 1504, (Navanasse, Vol., II. nº 154 ) Il mou-

mité des souverains et occupaient auprès d'eux des postes qui leur permettaient de servir les intérêts de Colomb auquel il n'est pas douteux qu'ils témoignaient de la sympathie.

ALEXANDRE GERALDINI qui, comme on l'a vu, assistait aux conférences de Santa-Fé et parla pour Colomb au grand cardinal, était aussi dans le même cas et on peut en dire autant du P. Juan Penez, qui ne paraît pas être retourné immédiatement à la Rabida, ou qui, en tous cas revint à la cour où nous le verrons donner son concours à Colomb pour la rédaction de ses capitulations avec les souverains.

Nous n'avons aucune preuve écrite que tous ces personnages firent, soit auprès de la reine, soit auprès du roi, des démarches semblables à celles que firent Santangel, Cabrero et Deza, quand il fut connu que Colomb avait été congédié et qu'il se préparait à partir : mais cela est assez probable, car c'était le cas ou jamais de dire ce qu'ils pensaient de l'entreprise qui allait échapper à l'Espagne, si réellement ils croyaient à son succès, comme cela n'est pas douteux, pour plusieurs d'entre eux tout au moins. C'est ainsi, d'ailleurs, que l'entend Las Casas, qui, tout en faisant la première place à Santangel dans cette dernière phase des tribulations de Colomb à la cour, admet que ses autres amis ont dû contribuer à le faire écouter, bien que leur concours eût été insuffisant sans celui du secrétaire des finances (151).

Google

rut en 1507. Ce Gricio était le frère de Beatrix Galindo qui dirigea l'instruction scientique d'Isabelle et qu'on appetait la Laima, à cause de sa grande connaissance du latin. Elle était la fille d'un professeur de latin à l'Université de Salamanque, (Avronio, Bib. Hisp. Nova, Vol. II, p. 346.) (151) Las Casas, Liv. I, ch. XXIX, Vol. I, p. 218.

## IX. - Rappel de Colomb et acceptation de ses conditions.

Nous allons maintenant retrouver Colomb sur la route de Cordoue où nous l'avons laissé.

Il n'était encore arrivé qu'à la porte de Pinos, à deux lieues de Grenade, lorsqu'un alguazil envoyé par ordre de la reine le rejoignit et lui fit connaître l'ordre qui lui avait été donné de le ramener avec lui (152), Colomb, qui avait été tant de fois décu dans ses espérances au moment où il croyait toucher au but qu'il poursuivait depuis si longtemps, paraît avoir hésité un instant à revenir sur ses pas. Bien assuré, cependant, de la détermination de la reine, il retourna avec l'alguazit à Santa-Fé, où les souverains lui firent bon accueil. Fernand Colomb et Las Casas disent tous les deux que la reine « ordonna immédiatement au « secrétaire d'État Juan de Coloma de dresser en toute dili-« gence la convention à signer entre eux, avec toutes les e pièces que Colomb lui demanderait comme étant néces- saires pour son voyage et sa découverte » (153) ; mais, comme les premières capitulations ne furent arrêtées qu'au mois d'avril, il s'écoula plus de deux mois avant que Colomb et le secrétaire d'Etat ne s'entendissent sur leur rédaction.

Il faut noter ici que ni Fernand Colomb, ni Las Casas ne font intervenir le roi Ferdinand dans ces arrangements préliminaires. Ils ne parlent tout le temps que de la reine et laissent l'impression que cette entreprise la regardait seule. Les capitulations furent cependant consenties par les deux souverains, et la suite des événements montre que Ferdinand eut une aussi grande part qu'Isabelle à la

<sup>(132)</sup> P. Coloun, Historia, ch. XIV, fol. 37 verso ; Las Gasas, ch. XXXII., Vol. I, p. 248

<sup>(135)</sup> Las Casas, foc. cit.

direction des affaires des Indes. C'est une opinion tropfacilement accréditée que, dès l'origine, Ferdinand se montra indifférent ou sceptique aux ouvertures de Colomb, tandis que la reine, qui était susceptible d'enthousiasme, voyait, au contraire, l'entreprise proposée avec sympathie. Le roi, dans cette manière de voir, ne se serait rallié à l'entreprise que par déférence pour la reine (154) et sur les instances des personnes qui pensaient comme elle. Rien ne justifie ces suppositions, contre lesquelles militent bien des faits. Comment eroire, par exemple, que Santangel, qui était fonctionnaire aragonais et qui dépendait du roi, se serait avancé comme il le fit si son maître et protecteur avait été opposé à l'entreprise de Colomb? Un autre fait très significatif c'est que le ministre qui fut chargé de préparer les capitulations et qui les signa, Juan de Coloma, était secrétaire d'État pour l'Aragon. La vérité est que la reine Isabelle, dont le caractère moral a, d'ailleurs, été surfait, se montrait en politique aussi froide et aussi dépourvue de sentimentalité que celui dont elle était bien la digne compagne, et, quand il s'agissait d'intérêts, son cœur restait aussi fermé que celui de Ferdinand à tout ce qui pouvait leur être contraire. Tout indique qu'à l'origine ils étaient l'un et l'autre indifférents ou opposés à l'entreprise de Colomb, et, s'il est vraisemblable que la reine fut gagnée la première, il n'y a pas lieu de croire que les raisons qui finirent par déterminer le roi étaient différentea de celles qui avaient décidé la reine.

Washington Irving suppose que Colomb lui-même fut pour beaucoup dans la conversion du roi à ses idées. A son retour à la cour, il aurait fait valoir qu'il aliait se ren-



<sup>(154)</sup> Per deferenza alla moquie (Tamurca, Vita, Vol. I, p. 180. Avant in; Rosatar nu Lonoum, avant ècrit que la reine s'était déterminée a maigré le « sentiment du roi son époux » et que « le ceuteleux et défant roi d'Aragon « resta étranger à l'expédition ». (Christophe Colomb, Vol. 1, pp. 214 et 215.) Legazoni et bian d'autres ont pensé de même.

dre sux extrémités de l'Asie, à ce vaste et magnifique empire du Grand Khan, dont avait parlé Marco Polo en termes si pompeux; que le souverain de ces opulentes et à demi barbares régions avait jadis manifesté l'intention d'embrasser la foi chrétienne; qu'il était de l'intérêt de l'Église de répondre à ce désir et que lui, Colomb, se sentait de force à remplir cette grande mission. Et Ferdinand aurait prêté une oreille complaisante à ces discours, parce qu'il savait faire servir la religion à ses intérêts, de sorte qu'il aurait été gagné au projet de Colomb pour des motifs différents de ceux qui avaient entraîné la reine (155).

Bien qu'il ne le dise pas, l'historien américain base cette supposition aur une assertion de Colomb qui assure, dans la lettre extraordinaire formant le prologue de son Journal de Bord, qu'au mois de janvier 1492 il avait parlé aux Rois Catholiques du Grand Khan, et leur aurait tenu à ce sujet des propos identiques, quant au fond, à ceux que Washington Irving lui fait tenir (156).

Si nous étions certains que Colomb a tenu alors ce langage, il y aurait là une preuve valable, la première que fournit l'étude de l'histoire de ses démarches pour faire agréer son projet, que ce projet consistait à alier aux Indes par l'ouest. Malheureusement cette lettre, qui date du retour de Colomb de son fameux voyage, ne nous donne que le témoignage de Colomb lui-même, qu'il a répété sous différentes formes, et qu'il a'agit de contrôler par des témoignages provenant d'une autre source.

Colomb aurait aussi parlé à ce moment de l'idée qu'il avait conçue de faire servir les richesses que produiraient ses découvertes au rachatou à la conquête des lieux saints.

<sup>(155)</sup> Wassemaron Invino, Hist. of the life, Lav. II, ch. VIII, Vol. I, pp. 167.

<sup>(156)</sup> Journal de bord de Colomb, Navanaure, Viajer, Vol. I, p. 1. Nous esterous ailleurs de passage.

idée qui paraît lui être venue en 1489, quand le soudan d'Égypte menaça les Rois Catholiques de représailles en terre sainte, s'ils ne cessaient pas la guerre contre les Maures d'Espagne (157), et qui finit par prendre une si grande place dans ses conceptions mystiques. Colomb rapporte, dans son Journal de Bord, qu'il parla de cela à Leurs Altesses et on peut admettre que c'est à ce moment qu'il le fit; mais de son aveu même les Rois Catholiques ne paraissent avoir attaché aucune importance à ces propos (158).

Washington Irving voit là un trait caractéristique du grand dessein de Colomb, dont on n'a pas assez tenu compte, et remarque, avec raison, que la délivrance du Saint-Sépulcre fut l'un des objets de l'ambition du futur amiral, qui croyait avoir reçu une mission spéciale à ce sujet et qui finit par considérer sa découverte comme un moyen employé par la Providence pour en assurer l'exécution (159).

Nous croyons, toutefois, qu'au moment où Colomb s'entendait avec les Rois Catholiques pour l'exécution de son projet, il ne fut question de rien de semblable et que ce fut seulement dans la suite que ces idées-là et d'autres du même genre s'emparèrent de son esprit.

<sup>(157)</sup> Voyez l'Étude III, ch. VI § 2,

<sup>(158)</sup> Journal de bord, 26 décembre 1492.

<sup>(159)</sup> WASE, INVING, Life, Vol. II, pp 168-169.

## CHAPITRE TROISIÈME

LES CAPITULATIONS, JANVIER-AVRIL 1492

I. — Capitulation du 17 avril 1492 pour la découverte et la prise de possession de certaines îles et terres de l'Océan.

On a vu que Colomb, qui avait quitté la cour avec le dessein de passer immédiatement en France, fut rappelé par la reine dans les premiers jours de janvier 1492, et que des ordres furent aussitôt donnés pour qu'on préparât, conformément à ses désirs et à ses indications, le contrat déterminant les conditions dans lesquelles son grand projet allait être mis à exécution.

Il s'écoula cependant trois mois avant que l'acte stipulant ces conditions pût être prêt. Il est du 17 avril 1492 et porte, avec l'attestation du secrétaire d'État, Juan de Coloma, la signature protocolaire des souverains : yo el Rey, yo la Reina (160). Il fut passé dans la nouvelle ville de Santa-Fé, et non à Grenade que les Maures avaient évacuée, parce que, dit Las Casas, les appartements qu'on préparait pour les souverains à l'Alhambra n'étaient pas prêts (161). Oviedo note cette circonstance avec satisfaction (162).

<sup>(160) «</sup> Sur l'ordre de Leurs Altesses, Juan de Coloma delivra à l'amiral, sous « leur sceau et signature, l'acte par lequel on lui accordait tout ce qu'il avait « demandé, sans aucune exception ni restriction. » (F. Coloma, Historie, ch. XIV, fol. 37 verso.) « Il finit par obtenir ca qu'il voulait et traits comme « s il avait tenu enfermé dans un tiroir ce qu'il promettait de découvrir. » (Las Casas, Liv.), ch. XXXI, Vol. I, p. 244.)

<sup>(161)</sup> Las Casas, Liv. I. ch. XXXIII, Vol. I, p. 251.

<sup>(162) «</sup> C'est dans le bourg que une bisnheureux princes avaient fondé au

Cot acte du 17 avril, qui est l'acte fondamental des capitulations conclues entre Colomb et les Rois Catholiques, a un caractère tout particulier. Ce n'est pas un contrat rédigé dans les formes ordinaires, où les parties intéressées interviennent pour stipuler ce qui incombe à chacune d'elles ; c'est une pièce qui émane d'une des parties seulement et à laquelle l'autre donne son adhésion. Colomb, parlant à la troisième personne, pose ses conditions et les rois adhèrent successivement à chacune d'elles, c'est-à-dire qu'ils promettent, point par point, de lui accorder toutes les demandes qu'il formule. Il n'est donc pas douteux que ce document soit l'œuvre de Colomb même. Nous avons, d'ailleurs, une preuve du fait dans cette particularité, que passent sous silence Fernand Colomb et Las Casas, et qu'on ignora pendant longtemps, que le P. Juan Perez, celui dont l'intervention auprès de la reine fut si utile à Colomb. était resté à Santa-Fé, ou y retourna pour défendre les intérêts de son protégé, et que c'est lui qui, d'accord avec le secrétaire d'État Coloma, arrêta la teneur de l'acte du 17 avril (163).

miliou de lour armée, et qui s'appelait Santa-Fé, c'est là, ou pour misus:
 due, dans la sainte foi elle-même qui azintait dans ces cœure rayaux, que
 settle découverte out son commencement » (Ovimos, Historia General, Liv. II.
 ch. IV., Vol. I, p. 20.1

<sup>(143)</sup> De aunavios des aumentes in Nuevos autografos, pp. 23-36. Co mimoire, qui est adressé aux souverains e su nom de l'amirel des Indes a commence de la manière suivante : a le dis qu'au lemps ou il viut offrir à Vos
a Aliesses l'entreprise des lades, il demandait par un mémoire plusieurs choa ses et que frère Juan Peres et messure Colome, qui s'occupaient de cela par
a ordre de Vos Aliesses convinrent, etc. a : En nombre del Almirante de las
l'adias : digo que al tiempe que el vinó a sus Altesse con la impresa de las
l'indias, que el demandaba por un memorial muchas cosas y fray Juan Peres
y mosem Galome, los quales antendian en este por mandate de S. A, le concertaran que, etc (p. 25). Un peu plus loin, le mémoire repète que c'est par
la médiation du frère Juan Peres et de membre Coloma — reyende ierceros
fray Juan Peres y mosen Coloma — que l'accord se fit, et au dos du document, suquel ciait jointe une copie des capitulations du 17 avril, se trouve
une note de la main de Colomb portant que ce contrat a été fait per le fiere

Quoi qu'il en soit, ces célèbres capitulations portent qu'en récompense de ce qu'il a découvert, ou de ce qu'il doit découvrir — nous revenons plus loin sur ce point — les choses demandées — las cosas suplicadas — et que Leurs Altesses donnent et octroient à Don Cristobal Colon — dan y otorgan a D. Cristobal Colon — sont les suivantes:

- 1. La dignité « d'amiral en toutes les îles et terres qui
- « seront découvertes ou acquises par lui-même ou par son
- industrie », dignité qui lui appartiendra « sa vie durant
- « et qui, après sa mort, passera à ses héritiers et succes-
- « seurs à perpétuité avec toutes les prééminences et pré-
- < rogatives appartenant à cette charge > (164);

2º La vice-royauté et le gouvernement général des îles et terres qu'il découvrirait et acquerrait — descubriere e ganare — avec le droit de désigner au choix de la couronne trois personnes pour chacun des emplois relevant de cette vice-royauté;

3º La dixième partie, déduction faite de tous les frais, des perles, pierres précieuses, or, argent, épices et autres marchandises quelconques, de quelque espèce qu'elles soient, qui seront achetées, échangées, trouvées et acquises dans les limites de cette vice-royauté;

4 Le privilège d'être seul juge, en sa qualité d'amiral, de toutes les contestations qui pourraient s'élever relati-

Vionaco, Nouvelles Études, II

Juan Perez et messire Coloma — que fizieron fray Juan Perez e monsen Coloma (p. 28). Il no saurait donc y avoir sucun doute que c'est ce moine de la Rabida qui arrêta au nom de Colomb les conditions de l'acte du 17 avril 1492. Voyez sur le document les Sources de la Ille de ces Études nº 8, Vol. I, p. 487.

<sup>(164)</sup> Primeramente: que Vuestras Altezas,... fazen dende agora al dicho Don Cristobal Colon su Almirante en todas aquellas yslas é tierras-firmes, que por su mano e yndustria se descubriran ó ganaran en las dichas mares Oceanas para durante su vida, é, después del muerto, à sus herederos e subjesores de uno en otro perpetuamente con todas squellas preheminencias é prerogativas pertenecientes al tal oficio. (Cartulaire de Paris, Doc. 17, p. 42; Cartulaire de Gènes, p. 23. Edit. de la Raccolta.)

vement au commerce avec les îles et terres qu'il allait acquérir et découvrir - se ganaren à descubrieren;

5° Le droit de contribuer pour un huitlème aux frais de l'entreprise et celui de percevoir un huitième des bénéfices qui en résulteraient.

Les souverains approuvent par une mention spéciale chacune de ces demandes de Colomb, — Don Cristobal Colon, lit-on partout dans l'acte, — avec la scule réserve, en ce qui concerne la quatrième demande, que le droit de juridiction, ainsi concédé, ne s'étendra pas au delà de celui qui appartient à la dignité d'amiral.

On remarquera que, dans ce contrat extraordinaire par lequel les Rois Catholiques accordent soudainement, et en apparence sans discussion aucune, des prérogatives royales à un homme que l'on avant jusqu'alors éconduit dédaigneusement, il n'est fait aucune allusion à ce qui est considéré comme ayant été l'objet même de sa grande entreprise, à ce qui a imprimé à cette entreprise un caractère exceptionnel et lui a donné une valeur scientifique : le passage aux Indes par une route nouvelle directement opposée à celle que l'on suivait alors.

Ainsi, Colomb qui formule lui-même ses conditions, qui dit les choses qu'il se propose de faire et pour lesquelles il exige les récompenses les plus hautes, passe sous silence la plus importante de ces choses, celle qui devait changer du tout au tout les conditions des relations commerciales de l'Europe avec les contrées de l'Extrême-Orient, celle qu'il a dit, plus tard, avoir été le but unique qu'il poursuivait, celle qui lui a fait jusqu'à présent une place à part, supérieure à toutes les autres, parmi les grands voyageurs qui ont entrepris la découverte du monde (165).

<sup>(165)</sup> Il set à noter que Colomb à recontu indirectement qu'il ne n'agissait pour lui que d'Iles et terres nouvelles à découvrir, our dans le mémoire aux fluis Catholiques, cité plus haut, où il s'attache à montrer l'importance de ses

Mais ce silence, incompréhensible en pareille circonstance, n'est pas la seule chose extraordinaire qu'il y ait à relever dans cet acte célèbre, si souvent cité et reproduit et cependant si mal connu.

Nous possédons deux textes de ce document, l'un venant directement de Colomb, l'autre emprunté aux archives des dues de Veragua (166). Tous deux ont un caractère au-

entreprise et les grands résultats qu'elle a sus, it en parle tont le temps comme ayant eu pour objet la découverte d'îles et de terres situées au dalà d'une ligne tracce d'un pôle à l'autre, en passant par le cap Vert et les Açores. A différentés reprises il est question, dans on mémours, de ces l'es et de ces terres, ou on lui i réconait d'aller et dont il assura la possession à ses souveraits, mais on n y dit pes, ou on n'y donne pas à extendre que c'est sur axiromites orientales de l'Asse qu'il était altà les charches.

Dans non momo, re sur co qui lui appartenuit comme amiral de Castille, en vertu des capitulations, Colomb a reconnu encors plus clairement que eriquairement, son objet était expressément de trouver, ou d'acquerir des ties en terres : ai principie sahaladamente you a ganar yelas e fierra firma.
(Declaration de lo que perteneça al Atmirante ... Dans les cartulaires de Colomb, p. 2.8., edition Stevens, p. 94 in Raccolta.)

(166) Le premier de ces deux textes, celui qui vient de Colomb, est celui que les Rois Catholiques confirmérent solonnollement, à an demande, por un acte date de Burgos, 23 ovrii 1497, et dont ii fit faire quatre expéditions authentiques, pour les quatre cartulaires dans languels il réunit toutes les paècas relativos aux privilèges et concessions qui lui avaient été accordées et pluseurs autres pieces importantes (C'est le m. Il de me précioux recivil.) Ca document, qui commence par des considérations d'un redre élevé sur le devoir qu'ont les rois d'honorer les grandes actions, est survi de la reproduction in extenso de l'acto de 17 avril 1492, et se termine par une confirmation formalia de toutes les stipulations qu'il contient et per un ordre à tous coux que celà peut concerner de s y conformer. L'un des queire cartulaires, sinsi établis par Colomb, set sujourd bui à Génes, un sutre est à Paris, lie est tous les dout été publiés in extense, le premier d'abord par Sputorno, en 1823, et ensuite par la Rascolla Columbiana, en 1892 ; le second par B.-Y Stevens, on 1893. Outre in reproduction ainsi conservée par Colomb des capitulations du 17 avril 1492, il en existe une sutre transcription dans les Archives de la cour d'Aragen qui se trouvent à Barcelone, ub Bergemroth l'a relevée ou registre 3500, folio 136 (Calendar of Stafa pagers, Spanish. Vol. I. London, 1942, nº 76, p. 71.) Le texte de Barcelone, comme celus des cartulaires, auque) il est Mentique en tous points, porte is aignature de Coloma à chaque clause et à la fin. La confirmation du 21 avril 1497, comprensut, comme nous l'avons du, les capitalistique du



thentique, mais différent entre eux, néanmoins, dans une particularité singulière. Celui qui vient à n'en pas douter de Colomb même, celui que les Rois Catholiques ont solennellement ratifié et confirmé, celui dont il existe aux archives d'Aragon, à Barcelone, une minute entièrement écrite de la main du premier secrétaire d'État du roi (167), ce texte-là motive les récompenses que sollicite Colomb par des découvertes qu'il a déjà faites, aussi bien que par celles qu'il fera dans le voyage qu'il va entreprendre, tandis que l'autre texte, celui emprunté par Navarrete aux archives de Veragua et qui est généralement cité, ne parle que de découvertes à faire; — que ha descubierto: qu'il a découvert, porte le texte des cartulaires; — de lo que ha des descubrir: de ce qu'il doit découvrir, lit-on dans la copie de Navarrete.

Il n'y a pas à hésiter entre ces deux textes. C'est celui que Colomb a fait copier sous ses yeux et qu'il a inséré dans ses cartulaires qui est le texte authentique, celui qu'il

<sup>17</sup> avril 192, fut imprimés à l'époque même, mais on se counsit qu'un exemplaire de cette impression, qui a été reproduite par la ducheme d'Albe dans son volume Autografes de Cristofore Colon, Madrid, 1893, in-fol., pp. 18 et eq. Co textr est également identique à colui des cartulaires et de Barcolnes.

Le second texte des capitulations du 17 avril 1492 est celui qui fait sujourd'hui partie des archives de la familie de Colomb et qui est indiqué comme étant enregistré à Simancas. C'est celui que Navanazza a publié dans sa coltection de Viages, Vol. II, nº 8, et que donne Las Casas, Vol. I, p. 251. Il provient d'une copie faite en décembre 1498 à l'île Espagnete sur la pièce neighale delivrée à Colomb, aujourd'hui disparite (Navanazza, Viages, Vol. II, p. 2, note.) Ce texte diffère de calui des cartelaires et de celui de Barcelone par l'orthographe et par la particularité sur laquelle nous appelons l'attention.

<sup>(167</sup> Bergenroth qui, comme en le sait, passa plusieurs années en Espagne pour yétudier et transcrire les documents du xvi siècle intéressants pour l'histoire d'Angleterre, a constaté que le texte de Barcelone élait entièrement de la main de Miguel Perez Almazan, le plus capable et le plus influent des ministres de Ferdinand, coint en qui il avait toute conflance et auquel il falsait écrire ses dépêches les plus importantes, (Calendar, etc., Vol I, pp. XVII XVIII)

a soumis lui-même aux Rois Catholiques et que ces princes ont ratifié et confirmé à différentes reprises. On ne saurait dire que la phrase des cartulaires est une erreur de copiste. Dans les conditions où ces cartulaires ont été établis une parcille erreur n'auraît pu passer insperçue. Comment d'ailleurs, s'il en était ainsi, se retrouverait-elle dans le texte officiel de Barcelone et dans celui de la maison d'Albe, qui n'ont pas la même origine (108)? Colomb aurait donc prétendu avoir déjà fait les déconvertes qu'il allaitentreprendre de faire de nouveau pour le compte des Rois Catholiques et pour lesquelles il demandait des récompenses exceptionnelles.

Si extraordinaire que cela paraisse, les textes sont trop nombreux et trop précis pour qu'on puisse mettre en doute que Colomb ait réellement parlé d'une découverte déjà faite, ce qui, d'ailleurs, se concilie parfaitement avec les termes de son contrat où il est toujours question d'îles et de terres à découvrir ou à acquérir — o ganaren, o ganare, se ganaren — expressions qui reviennent presque à chaque clause et qui semblent indiquer qu'il s'agissait aussi d'îles et de terres dejà connues, mais n'appartenant encore à

<sup>(165</sup> Cotte opini in a capendant été soutenue par M. Thacher : When the book of privileges was prepared the scribe carelessly used the wrong part of speechs, (Colombus, Vol. I, p. 442.) N'est-il pas plus vraisemblable que l'erreur vient de coux qui copièrent le document à Haïti, en 1495, hors de la présence de Colomb " M. Thacher dit que les lignes qu' se trouvent les mots que ha descubierto no font pas partie du document, tel qu'il vint des soi versins, et en forment le t.tre. Il suffit de lire la pièce pour voir qu'il r en est pas sinsi. Ce quo M. Thucher appello le litre de la pièce est indispensa ble & son intelligence at on forme one partie essentiable. Le texte copie à Hallt, et reproduit par Navarrete ne diffère pas sculement, d'ailleurs, que de celui des cartulaires, il diffère da tous coux qui nous restant de cot ecie y compela celui de Simencas, où M. Altolaguirre a constate qu'on lit, comme dans les cartulaires, que ha desembierto (Estadio Jurídico), in Bol Real Acadde la Historia, Vol. 38, avril 1801, p. 279 | Il ne saurait donc y avoir escun duute que cotte lecon est la bonne, et que colle de la que ha de descubrir est une crreur de copiste ou une altération intrationnalle du texte original





personne. Remarquons que ceci s'accorde également avec le langage tenu par Colomb en d'autres circonstances. Si, en effet, il proposait, non pas seulement de découvrir de nouvelles terres, mais aussi de placer sous la domination de la Castille des îles qu'il avait déjà découvertes ou dont il connaissait l'existence, on s'expliquerait la certitude qu'il disait avoir de trouver les terres qu'il allait chercher et le grief qu'il faisait à ceux auxquels il soumettait ses projets de ne pas vouloir s'en rapporter à sa parole pour cela. Un homme absolument certain de ce qu'il avançait pouvait seul prendre cette attitude et la conserver jusqu'à la fin.

Enfin, et c'est un fait qui ne doit point passer inaperçu, Las Casas a parfaitement connu la prétention de Colomb d'avoir déjà découvert les terres qu'il offrait aux ilois Catholiques, et il la croyait fondée, car après avoir constaté que l'aventurier génois parlait de ces terres comme si déjà il y était allé personnellement: como si en ellas personalmente hobiera estado, il ajoute: « ce dont je ne doute pas » : de lo cual cierto yo no dudo (109).

Les parties de la vie de Colomb restées si longtemps obscures sont maintenant suffisamment connues pour donner la certitude qu'avant son entrée au service de l'Espagne, il n'avait fait par lui-même aucune découverte maritime; mais nous savons aussi que, de son temps, ou prétendait qu'il avait su profiter de la découverte d'un autre. Si le fait était vrai, il n'y aurait pas à s'etouner que, dans les explications fournies aux Rois Catholiques ou à leurs conseillers, il ait considéré cette découverte, que lui seul connaissait, comme étant la sienne.

En tous cas, il ne saurait y avoir deux manières d'interpréter les termes des capitulations du 17 avril 1492:

<sup>(169</sup> Historia, Liv I, ch V. Vol. I, p 55.

Colomb y propose aux Rois Catholiques de leur assurer la possession d'îles ou de terres dont il affirmait connaître l'existence et s'engage à leur en découvrir d'autres. C'est pour ces découvertes faites et à faire, sur lesquelles il refusait de s'expliquer, qu'il demandait des prérogatives et des récompenses extraordinaires, dont il ne voulut jamais rien rabattre et qu'on finit par lui accorder, sans que rien n'indique qu'il ait jamais révélé son secret (170).

## II. — Lettres patentes du 30 avril 1492, confirmant et étendant les privilèges accordés le 17 du même mois.

Bien qu'elles constituassent un engagement réel vis-à-vis de Colomb, les capitulations du 17 avril 1492 ne contenaient, en somme, que des promesses des Rois Catholiques, et Colomb ne perdit pas de temps à faire donner à cet acte une forme plus explicite et plus formelle. Quelques jours sprès l'entrée des souverains à Grenade, il leur demanda de lui faire délivrer des lettres royales constatant les avantages qu'ils lui promettaient (171) et cette demande fut immédiatement accordée.

Treize jours seulement après les premières capitulations, un nouvel acte, émanant cette fois directement de l'autorité souveraine, donna aux promesses du 17 avril la

171 Las Casas, Liv. I, ch. XXXIII, Vol. I, p. 253.

<sup>(170)</sup> Bien que les capitulations du 17 aveil 1492 soient reprises et reproduites sous une autre forme dans les lettres patentes du 30 du meme mois qui font l'objet du paragraphe suivant, Colomb demanda en 1407 qu'on lui en déhavât une confirmation formelle et les souverains y consentirent. Elle lui fut donnée à Burgos le 23 aveil de cette année, c'est le n° 11 des cartulaires et le n° 109 de Navarrete, Vol. II, p. 191, dans lequel toutefois ce dernier n'a pas compris l'acte meme qui figure dans sa collection à sa date et porte le n° 5. Spotorno a donné une traduction italienne de ce document dans son édition du Codice, et il y en a deux traductions anglaises, l'une par Beecher, Memorials of Colombus, p. 35, l'autre donnée par Stevens dans son édition du cartulaire de Paris et reproduite par Thacher, Vol. I, p. 441.

sanction nécessaire, mais en précisant qu'elles étaient faites conditionnellement et qu'elles n'auraient d'effet qu'après que Colomb aurait accompli les choses auxquelles il s'engageait.

Cet acte, qui est daté de Grenade, 30 avril 1492, étend encore davantage les privilèges, déjà si considérables, assurés à Colomb. Après un long préambule qui semble avoir pour objet de justifier l'énormité de ces privilèges, les rois, s'adressant directement à celui auquel ils les accordaient, s'expriment ainsi:

« Attendu que vous, Christophe Colomb, allez par notre « ordre — cos Cristobal Colon cades por nuestro mandato « — à la découverte et à la conquête de certaines lles et « terres dans la mer Océane — a descobrir é ganar... cier- « tas islas é tierra firme en la mar Oceana — il est juste « que vous soyez récompensé pour vous exposer ainsi. » En conséquence, les souverains déclarent:

Que dès qu'il aura découvert et acquis, en tout ou en partie, les dites îles et terre forme — después que hayades descubierto é ganado las dichas islas é tierra firme — il sera, pour ces îles et terres, « notre amiral, vice-roi et gouverneur » — nuestro almirante, visorey é gobernador en ellas — et que dès ce moment, il pourra se faire appeler Don Cristobal Colon (172), titre réversible sur ses

Vous puterios des ce moment vous appeler et vous intiluier Don Christophe Colomb Prise isolément cette phrase peut vouloir dire que c'est immédiatement, — en adelante désormais, à partir de ce moment — que Colomb pourra prendre la Don. Mais comme l'acte tout entier vise des récompenses conditionnelles qui ne seront acquises qu'après que certaines choses aurant été faites, il semble qu'on doive donner à la phrèse le même seus, et croire que c'est également après la réalisation de ses déconvertes que Colomb pourra user de la prérogative qui lui était accordée C'est aissu que le traducteur anglais du certulaire de Paris, publié par B.-F. Stavens, a rendu la phrèse et M. Thachir a suivi cette leçon. Mais ce n'est pas ainsi que l'ontendait Colomb qui, dans la lettre prologue de son Journal de bord, rappelle aux Rois Catholiques qu'ils lui ont fait la grâce de l'aquiblir a afin que dorésavant je mappelasse

fils et successeurs dans ses charges, ainsi que ceux d'amiral, de vice-roi et de gouverneur des lieux découverts et conquis;

Qu'il pourra exercer ces hautes fonctions par lui-même

ou par ses lieutenants;

Qu'il aura juridiction civile et criminelle dans l'étendue de son gouvernement, de la même manière que les amiraux de Castille exerçaient cette juridiction;

Qu'il recevra les émoluments et aura les droits appartenant à ces charges et qu'on lui rendra les honneurs qui lui sont dus à ces divers titres;

Enfin, il est stipulé qu'après que les îles et terres qu'il se proposait de découvrir et d'acquérir auront été découvertes et acquises et que leur prise de possession aura eu lieu dans les formes requises, les princes, cardinaux, évêques, hauts dignitaires et fonctionnaires du royaume, devront le reconnaître, lui, ses fils et ses successeurs dans la suite et pour toujours, comme amiral de l'Océan, viceroi et gouverneur des îles et terres ainsi découvertes et acquises (173).



Donn: Y me anoblecteron que dende en adelante ya me llamase Don (Navanmars, Vol. I, p. 2 ) Colomb so fonde évidenment sur l'acte du 17 avril où à chaque ciause il est appelé Don Cristobal Colon. Mais cet acte a (lé rédigé par Colomb lui-même, ou par Juan Perez qui la représentait, et les rois n'y soul inforvenus que pour approuver successivement chacune des classes noumises à leur sanction. C'est Colomb qui s'octrois ce titre, ce ne sont pes les rois qui le lui donnant. Et on qui la preuve c'est que, dans aucune des instructions officielles données pour l'armament at l'équipement de la flottille de Colomb, il n'est désigné avec on tière, qui figure pour la première fois sous la plume des ftois Catholiques dans la lettre qu'ils écrivirent à Colomb le 30 mars 1491, en apprenant son heureux rotour et l'accomplimement de ses promesses. C'est également dans cette lettre que se trouve pour la première fois l'expression de las ladias, qui va maintenant revenir à chaque instank (Navanneze, Vol. II, at XV, p. 21 ) En parlant de l'anoblesement de Colomb dans nos Étades cratiques, note 25, p. 78, nous nous sommes mépris sur ce point,

<sup>(178)</sup> Cet acte, dit Las Casas, écrit sur parchemin, signé du roi et de la reine, pourvu du acesu en plomb fixé à des cardons de soie de couleur, avait

On voit que, bien que les lettres patentes du 30 avril n'eussent pour objet que de donner une forme définitive aux promesses de l'acte précédent, elles n'en sont pas simplement la reproduction et la confirmation; elles les précisent davantage et les étendent sur plusieurs points, dont un particulièrement est à noter.

Dans l'acte du 17 avril, il est bien dit que l'amirauté de l'Océan est donnée à Colomb à titre héréditaire, mais il n'en est pas de même pour les tîtres de vice-roi et de gouverneur général, qui ne sont accordés qu'à lui seul et qui devaient s'éteindre avec lui. Les lettres patentes du 30 avril font de cette vice-royauté à vie, une charge héréditaire:

- « Vos fils et successeurs, dans les dites charges et fonc-
- tions, pourront s'intituler et s'appeler Don, Amiral, Vice-
- « Roi et Gouverneur (174). »

Il faut remarquer que ces nouveaux avantages assurés à Colomb semblent lui être accordés à titre gracieux. Les rois, qui avaient fait droit à toutes ses demandes, telles qu'il les avait lui-mêms formulées dans l'acte du 17 avril, nelui devaient plus rien. C'est en plus de ce qu'ils lui avaient accordé, qu'ils rendent maintenant héréditaire dans sa famille sa vice-royauté éventuelle. Cette distinction n'est

sinsi trutes les garanties d'authentienté et de vigueur qui étalent en usage dans ces temps. (Op est., p. 254). C'est le nº VI de Navasars Vol II, p. 9. Colomb attachait la plus grande importance a cet acts, non sculement à cause de sa forme, mais perce qu'il était plus précis, en ce qui concernant ses droits comme emiral de l'Océan, fonction à laquelle appartensient des prérogatives élevées et étendacs, entre autres celle de participer pour un tiers aux profits des entreprises faites dans le ressort de son amiraute, aussi demanda-t-il sa confirmation sussitét après son retour de son premier voyage, ce que les souverains firent par de nouvelles lettres patentes données à Barcelone, le 28 mai 1493. C'est le nº XLI de Navasarra, Vol. II, p. 57. Un peu plus tard Colomb demanda une confirmation de ces lettres patentes. Harcelone, 28 mai 1493. (Navasarra, Vol. II, nº XLI, p. 51.)

<sup>(174)</sup> Vessiros hijos e sucespres en el dicho oficio e cargo se puedan intifular é llamar Don, é Almirante, é Visorry, é Gobernador. (Navannere, op cut, p. 0.)

pas inutile, car on peut inférer de là que les rois étaient libres de retirer la faveur qu'ils faisaient ainsi à Colomb de leur propre chef, et c'est effectivement ce qu'ils firent plus tard. Il n'est pas impossible que Colomb se soit rendu compte qu'il ne devait ses privilèges héréditaires, ceux auxquels il tenait le plus, qu'au bon plaisir des souverains et que ce soit pour cela qu'il fit confirmer à plusieurs reprises les actes qui les lui conféraient (175).

Les capitulations du 17 avril et les lettres patentes du 30 ne faisaient pas seulement à Colomb une grande situation dans le royaume, une situation quasi-royale, elles lui assuraient aussi des avantages matériels considérables : 1' le dixième des bénéfices de l'entreprise à titre de découvreur et de conquérant des îles et terres qu'il s'engageait à trouver et à faire passer sous la domination des rois de Castille : 2º le huitième des produits des îles et terres ainsi acquises, à titre d'associé, puisqu'il participait pour un huitième dans la dépense générale (176); et 3° le tiers des bénéfices réalisés dans ces fles et terres en sa qualité d'amiral de l'Océan, fonction assimilée à celle d'amiral de Castille, dont il devait avoir les mêmes droits et privilèges (177). Colomb estimait lui-même que l'ensemble de ses droits s'élevait à 25 %, de tout ce que devaient produire les Indes (178).

<sup>(175)</sup> Voyez sur ce potat l'interessante étude de M. Alfolaguirre sur les capitulations citée ci dessus, et le chapitre II, deuxième partie de sou livre sur Colomb et Toscanelli.

<sup>(176)</sup> Voir ci-dessous le paragraphe VI.

<sup>(177)</sup> Le 23 aveil 1497 on delivra a Colomb une copie authentique des anciennes chartes et lettres de grâce constituent et definissant les privileges et prerogatives accordes à Affinso Henriques, grand amiral de Castille et dont Colomb devait jouir. Ces pièces, datées de la première moutre du xv<sup>2</sup> siecle, forment le document I des caltulaires de Colomb. Navarrete les a données en appandice au Vol. I de sa collection et les a fait suivre de plusieurs autres pièces relatives à ce sujet Elles sont traduites en français dans la Collection des quatre coyages, de Vernouit et La Roquette, Vol. 3.

<sup>(178)</sup> Dans l'acts constituent son majoret en favour de son file, acts qui est

Ces conditions ne furent jamais complètement observées et Colomb ne cessa d'en réclamer la stricte exécution (179). Mais, si extraordinaires qu'elles soient, ce n'est pas là ce qui nous frappe le plus dans les lettres patentes du 30 avril. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'ici encore dans ce second des actes constituant les engagements réciproques de la

de 21 février 1495, Colomb s'exprime ninsi : « J'ordonne à Den Diegn mon « ils et à tous cous de mes descendants, specialement à coloi qui bériters de « se majoret, que se compose comme je l'es déjà dil su commencement de « se même acte), du dixième de tout ce qui se trouvers ou existers dans les « Indes, de la buitième partie, d'un autre côté, des terres et des revenus, ce « qui ensemble, avec mes droits pour mes fonctions d'ament, du vica-roi et « gouvernour, forme plus de 25 pour cent, » (Navanance, Vol. II, p. 258.)

(179) Le mémoire des griefs de Colomb, cité ci-dessus, est entièrement consecré à ce sujet. Colomb reppelle aux Ruis Catholiques dons ce document lus grands services qu'il a rendes et pour lesquels, nux termes des engagements envers lui, il doit non soulement avoir se gouvernement effectif et le vice-royauté de toutes les lies et terres qu'il découvrirsit, mais oncurs le dissème des transactions commerciales, tous frais déduits, le lu tième de ce que repportent les flottes, aussi que le tière des bénéfices réalisés et que a jusqu'à present [1494] il n'a reçu aucun revenu, ni profit en raison des dits à hers, buitième ou dinième » non la recibido magnina rosa de renta ny de proveche par raison del diche tercie, ny octave ny desame (p. 24).

Un peu plus lois, il dit a qu'il est vonu de lois pour servir Levre Altomes, d'uil à uné à cola dix-sept années, les meilleures de sa vie, sons ancus profit à jusqu'à présent (p. 26-27), Ce tiers, ce huitième et ce distème de tout co a qu'il y a dons les iles et terres », lui appartiennent, fait-il remarquer, pacce a qu'elles sont à présent gagnées et que tout co que l'en fora désormers a l'est plus pour les gagner, mois seulement pour les faire valoir » (p. 27). C'est la question d'argent qui semble le plus affecter Co.omb. A trois es quatre reprises différentes, il revient sur son tiers, son huitième et son dixième, qu'il lui apportionnent et qu'en ne lui deune pas, a C'est lui qui doit « régir et gouverner et non un autre, parce que outre qu'il est dinsi sp « cifié per contrat, il est juste que cola soit pour le part qu'il a donnée « cutte affeire, car il n'aurent pas accepté de se charger de cutte entreprise « s'il n'avent pas dà la régir et la gouverner. » (l'ésit.)

Colomb n'obliet jame a complètement justice sur ce point, et teois une plustard il adressait aux souverune un autre memoire expriment les mêmes demandes. Ce decument suit l'autre dans le volume Nuevor autografos de la duchouse d'Auss, pp. 27-31. Colomb qui ôtait infairgable dans ses réclamations, a écrit on fait derire pluniques autres mémoires à ce sujet. Il y en a deux dans les cartulaires de Génes et de Paris, n° 42 et 63 de ce dernier

cour de Castille et de Colomb, acte rédigé avec le plus grand soin, où les Rois Catholiques s'étendent sur les devoirs des souverains, représentant la justice divine sur terre, d'honorer et d'élever ceux qui rendent de grands services, où ils énumèrent les choses que Colomb doit faire pour mériter d'être ainsi honoré et élevé, et où ils stipulent toutes les faveurs, tous les honneurs qu'ils lui accorderont quand il aura fait les dites choses, il n'est question que de decouvertes et de conquêtes d'îles et de terres nouvelles dans l'Océan. Les prérogatives exceptionnelles, les titres et les honneurs élevés qui l'attendent sont destinés, — cela est explicitement déclaré, — à la récompense de la découverte et de la conquête des îles et terres de l'Océan, à la recherche desquelles îl va se mettre.

Aucune indication n'est donnée sur la situation de ces lles et terres, non plus que sur la direction dans laquelle elles doivent se trouver; les mots d'Inde, d'lles des Épiecs, de Chine, de Cathay et de Grand Khan, qui reviendront si souvent plus tard dans les documents colombiens, ne figurent pas une seule fois dans cet acte et dans celui qui le précéda. Les découvertes à faire doivent avoir lieu dans l'Atlantique, c'est-à-dire dans ce qu'on appelait alors la mer Océans, voils tout ce qui est dit à cet égard.

Il est donc bien certain que, d'après les deux seules pièces authentiques que nous ayons relativement à l'objet que se proposait Colomb au moment même où il traita avec les Rois Catholiques, cet objet était la découverte et la prise de possession de terres situées dans une partie encore inconnue de l'Océan. Il est également certain que c'est cette découverte seule, et la prise de possession qui devait la suivre, que les Rois Catholiques entendaient reconnaître comme ils le disent dans les deux actes du 17 et du 30 avril 1102.

## III. — Les frais de l'entreprise.

Les capitulations ne nous renseignent pas sur ce qu'on appellerait aujourd'hui la partie financière de l'entreprise. Quelle était la somme demandée ou nécessaire à l'exécution du projet de Colomb et comment devait-elle être obtenue?

Sur ces deux points, si intéressants, nous n'avons que des indications incomplètes; elles suffisent cependant pour nous renseigner d'une manière générale.

Dans le discours qu'il prête à Santangel pour décider la reine à accepter les propositions de Colomb, Las Casas lui fait dire que celui-ci ne demande qu'un million de maravédis, somme que lui, Santangel, est prêt à avancer (180). Ainsi présentée, cette déclaration du contrôleur aragonais, qu'on retrouve dans le récit de Fernand Colomb (181), et que semble confirmer un passage d'Ovicdo où il dit que c'est os fonctionnaire qui fit les fonds qu'il fallait pour équiper sa flotte (182), pourrait donner à croire que la

<sup>180)</sup> Chanto mas, Senora, que todo lo que al presente pido no es sino sólo en cuento... (Las Casas, Liv. I, ch. AXXII, Vol. I, p. 241.) Plus loin Santangel dil qu'il avancera la somme de sa bourse; prestando el cuento de me casa. (Ibid., p. 248.)

<sup>(</sup>ini) Oltra che l'Ammiraglio non chiedera altro, che MMD acudi per metter l'armata ad ordine : e Outre que l'amiral ne demandait que 2.508 ècus pour équiper la fiolia, a (Historia, ch. XIV, fo). 37 recto.)

Il y avait alors des écus d'argent et des écus d'or de différents valour, de sorte qu'il n'est pas facile de détorminer susciement l'equivalent de cette somme en maravédis Mais il ne faut pes perdre de vue que cette mention de 3.560 écus est la traduction Italianne du texte espagnol de l'ernand Colomb, qu'i a très probablement indiqué la somme on maravédis. Et comme Les Casas suit toujours et en tous points Fernand Colomb, il est vreisemblable que le chiffre donné par le fils du découvreur est bien celui qu'il a fait connaître.

<sup>(182)</sup> a Et comme l'argent manquait pour son expédition à nause de la « guerre, l'escribane de racion, Luis de Santangel, prêta ce qu'il fallait pour

somme totale nécessaire à l'entreprise ne s'élevait qu'à un million, si Colomb lui-même ne s'était expliqué de manière à montrer que tel n'était pas le cas. Dans son testament Colomb dit, en effet, que Leurs Altesses n'ont voulu dépenser et n'ont dépensé pour son entreprise qu'un million de maravédis et que c'est lui qui a trouvé le reste (183).

Le million dont Santangel parla à la reine ne représentait donc que la contribution demandée par Colomb aux Rois Catholiques et non la somme entière qui lui était nécessaire et qu'il dut compléter ou faire compléter. Cette somme entière, nous dit Las Casas, ne s'élevait pas ou ne dépassait pas deux millions de maravédis (184). Dans un autre passage, il est vral, Las Casas parle comme si les frais de l'expédition ne devaient s'élever qu'à un million, C'est ainsi qu'en terminant le chapitre où il rapporte les instances de Santangel auprès de la reine, il se livre à des commentaires moraux sur les desseins de la Providence qui a youlu « que l'œuvre hérolique, monstrueuse par sa « nature et sa grandeur, de la découverte de nos Indes fût « entreprise avec un million prêté par un serviteur peu « riche par lui-même » (185). Mais il est clair que Las Casas parle ici seulement du million prété par Santangel; s'il y avait quelque doute à cet égard, le témoignage de Colomb lui-même le ferait disparaître.

<sup>«</sup> former cetta prem ère flotte des ludes et pour la découverte de celles-ci » «Ovisco, Liv., II, ch., IV, Vol., I, p. 28.)

<sup>(163)</sup> SS AA. no gastaron ni quinieron gastar para ello, salco un ruento de maracedis, é à mi fue necesario de gastar el resto. (Tostament de Colomb, 19 mai 1506, in Navannere, Vol. II. nº CLVIII, p. 313.)

<sup>(184)</sup> Porque para todos los gastos que al presente as habian de hacer, lo que pedia no llegada o no sasaba de dos cuentos de maracedes Car pour tous les frais qu'il y avait à faire immédiatement, ce qu'il voulait n'allait pas ou se dépassait pes deux millions de maravédis, (Las Casas, op. cit., ch. XXIX, Vol. I, p. 232.)

<sup>(185)</sup> Un cuento, y presiado por un crisdo, no muy rico, de los reyes. (Las Casas, ph. XXXII, Vol. I, p. 258.)

Dans le mémoire rédigé par son ordre que nous avons déjà cité, mémoire où il expose ses griefs aux Rois Catholiques, il leur rappelle qu'ils n'ont accordé qu'un tiers et un dixième à celui qui alla leur gagner et leur découvrir les Indes contre l'opinion de tous; qu'il fit la moitié de la dépense de l'entreprise, qu'il y exposa sa personne; qu'ils ne voulurent pas mettre dans l'affaire plus d'un million, et qu'il fut, lui, obligé de fournir la moitié de la somme nécessaire (186).

Ce passage, que Las Casas a peut-être connu, et celuiextrait du testament de Colomb cité plus haut, ne portent, comme on le voit, qu'à deux millions la dépense causée par la découverte des Indes. Cependant, dans d'autres de ses écrits Colomb répète plusieurs fois qu'il a contribué pour un huitième aux frais de son entreprise, et Las Casas assure que c'est 500.000 maravédis qu'il y a apportés (187). A ce compte, la dépense totale de l'entreprise n'aurait pas été de deux millions, mais de guatre, et c'est ainsi que plusieurs critiques ont compris les textes. Pourtant Colomb ne dit nulle part à combien s'élevait le huitième qu'il souscrivit et Las Casas ne dit pas non plus que les 500.000 maravédis versés par Colomb formaient le montant de son huitième, tandis que l'un et l'autre disent explicitement que l'entreprise entière coûta deux millions. C'est donc à ce dernier chiffre qu'il faut s'en tenir, et nous pouvons conclure qu'il résulte des documents que nous possédons sur ce point que les frais de l'organisation et de l'équipement de la petite flot-



<sup>(116)</sup> Y el cual fiso la meytad del gasto y puso su persona, porque SS. AA. para este negocio no le quisieren dar mes de um cuento, y e el fue necesario de prover de medio, porque non abastaba para tel fecho (Memorial de agranice del Almiranie, dans les Nuevos autografos, de la duchesse d'Alux, p. 26)

<sup>(187,</sup> a il est avéré que Colomb contribus aux frais de l'expédition pour un demi-milhon de maravédis, en guise d'un huitième ». (Las Casas, Liv. I. ch. XXXIV, Vol. I. p. 256)

tille avec laquelle Colomb découvrit le Nouveau Monde ne s'élevèrent qu'à deux millions de maravédis, c'est-à-dire 30.000 francs, — at on admet que le maravédie ne valsit qu'un centime et demi (188), — dont le moitié seulement fut donnée par l'Espagne (180).

1880: Les auteurs sont loin de s'autembre our la volong exects du meravidus au ses médie. Nous avons montré à 1 Made précédente que, d'après l'évaluntion la plus venumentable, le meravédes vajest environ en continue et demi de notre monnule (Voyes i Éreva III, ch. 1V, 8-1, note 225). Notens copendent que flophus Ruge porte cette valeur à un chiffre plus élevé.

(\$80) Notices for on point, don apintons divergentes, Manager, Christ Colomb, Vol. J. p. 404 , Duno, Pineon, p. 32 ; et Tuacenn, Columbus, p. 440, no portent la dépasse totale qu'è 1 040-000 marevédie. Mais de trouvent un chéfet an troutent aux 1,540 000 combourais pour la prôt de Soniangel, dont il ters question & un paragraphs suivent, les \$60,000 maravirles que Les Coins dis avoir MA dounés par Culomb, its no ticument aucun comple de l'assertion du decouvreur lui-même, confirmée par Lée Casés, que les frais de l'espèdition se membrent à deux milions. Lexis, Christofere Colombe, p. 112, et Chausing, Hat of the United States, Vol. 4, 1905, p., 30, qui ignorest auxicotto déclaration de Colomb, élèvent la dépense à 4 000 000 de maravédis, parce qu de inferent du longage de Las Came que les 500,000 maravédis donnio par Colomb formacent lo hustifose de la nomme totale. Un outre autror oméricos, august en dost una balle Mataire des Eletr-Unix, Avant, chiait le dipones à 4 000 dollars (Vol. I, p. 1331. Cast sees: l'appréciation, de Laroures one estime h 20 000 passion in cont total do l'expérition tH et,  $gen_{ij}$  Yei,  $V_{ij}$ p. 253 ) A la fin do nost mécle le célèbre Maniana è ougmentait councdérethement on desait que la decouvecte de l'Amerique fut entreprise evec 41,000 dugata — gaviron 144,000 franca, — somme que Movos transforme en 17 400 tans (Hateria del Nueva Munda, Liv. II.4 XXXII), anveron 67.000 francs. ce qui est easore breacoup trop. Au commissement du avus siècie l'historien aragonais. Anogamosa, qui prétendait, dependant, avoir des preuves de ru qui il avance, fait des 17,000 discats de Mariane des florins, · Primera parte de los Anales de Aragon, 1600, Vol. 1, p. 190), ce qui donne encore une somme benocoup trop élevés, ¡Voyes sue un point Hannius, Christ Colomb, Sal I, p. 313,4 Au verte siècle l'historion asginte, Rounerson, astimut que funtropring de Celemb svoit codté 4,000 levres stocking, soit 100,000 france O a vert que gresque toutes ins anciennes appréciations sont très exagérées.

Vicance Voucethin Einder, II



IV. — Los bijoux que la reine Isabelle surait cogagée pour l'entreprise de 1492.

On a vu que sur les deux millions qui étaient nécessaires à Colomb pour mettre à exécution son plan, Santangel avait proposé d'avancer celui qui était demandé aux Rois Catholiques, et on verra plus loin qu'il fit réallement cette avance. Mais on s'est demandé si, contrairement au langage généreux que Las Casas attribue à l'escribano de racion, le million qu'il prêta ne provensit pas des diamants de la couronne, que la reine aurait spontanément offert de donner en garantie pour obtenir la somme nécessaire.

En réalité, il n'y a aucune raison de le supposer et il n'est même pas certain que la reine ait tenu le langage que la tradition met dans sa bouche. Cette tradition, si on remonte à son origine, vient de Fernand Colomb seul. C'est lui qui a dit le premier que la reine avait fait cette offre (190) et c'est certainement à lui que Las Casas a emprunté le fait (191). Aucun des auteurs du temps ne parle de cette proposition de la reine, qui méritait, cependant, d'être constatée par ceux dont les écrits sont remplis du panégyrique de cette souversine (192). Herrera, dont le livre parut au commencement du xvu' siècle, est le second auteur qui mentionne le fait (193); mais pas plus que Fer-

<sup>(190)</sup> Contantava, che sopra le gioie della aua camera si cercaise imprestito della quantità de' denari, necessaria per far della armata: elle consontit è ce que sur les joyanz de sa cassette on cherchit è imprunter la somme (d'argent nécessaire pour armer la flotte, (Historie, ch. XIV, fol. 31 verso.)

<sup>(191)</sup> e Je veux hien — aurait dit la reine à Santangel, — qu'on emprante sur les bijoux de ma garde-robe l'argent qu'il demande pouréquiper la flotte, » Lis Casas, Liv. l, ch. XXXII, Vol. I, p. 248.)

<sup>(192)</sup> Amai, Fornando del Puigar, Bernaldez, Nebra, a. Oviedo, Pierre Martyr, Geraldini, Garibay, Mariana et Curita na connaissent pas celle propoation de la reme.

<sup>(193)</sup> HERRERA, Dec. I, Liv. I, ch. VIII

nand Colomb et que Las Casas, qui sont évidemment sa seule source d'information sur ce point, il ne dit que l'offre attribuée à la reine fut acceptée. C'est seulement quarante ans plus tard que nous trouvons cette assertion chez Pizarro y Orellans, auteur disert, érudit, mais dépourvu de critique: « Santangel, nous dit-il, ayant prêté à la reine 16.000 écus sur ses joyaux — sobre sus joyaus — elle se décida (194). » D'Orellana l'anecdocte est passée dans les nombreux ouvrages où on la trouve, et le meilleur historien moderne de l'Espagne l'a présentée de façon à faire croire que la reine mit réellement ses bijoux en gage à cette occasion (195).

M. Harrisse a cru faire justice de cette histoire en remarquant qu'à l'époque où la reine fut amenée à accepter les propositions de Colomb, elle n'avait probablement plus ses bijoux qui avaient été mis en gage pour subvenir aux frais de la guerre (196). La reine avait effectivement emprunté aux villes de Valence et de Barcelone une somme assez forte garantie par sa couronne royale et par un collier de perles (197). Mais la reine était très riche en bijoux (198), et, en 1492 même, il lui en restait encore assez pour faire

<sup>(194)</sup> Pizanno i Onellana, Varones ilustres del Nuevo Mundo, p. 10.

<sup>(195)</sup> La magnanime reine, — nous dit cat auteur — voyant le roi Ferdinand héaiter s'écrie : « Eh bien, n'exposex pus les trésors de votre royaume « d'Aragon, je prends cette entreprise à la charge de ma couronne de Cas« tille. . j'engagerai mes bijoux pour suffire aux frais. » (Monsire Larumire, Historia general de España, Vol. V, p. 251.)

<sup>(196)</sup> Christophe Colomb, Vol. I, p. 391.

<sup>(197)</sup> Voyez Hannison Fernand Colomb, § 23, et Duno Las Joyan de Isabel la Católica, p. 22.

<sup>(198)</sup> Clemencia on a donné un inventaire partiel dens son éloge de la Rome Isabelle, et M. Sepulvoda en a drossé un satre, qui établissent le fait. En 1500 la reine donna à l'Infante Marie, qui allait se marier, de magnifiques bijoux. Les rois de Castille, qui almaient ce une, ampruntaient souvent aux villos ou aux nauriers des sommes considérables sur leurs hijoux et leur vaisselle d'or et d'argant. La roi Henri IV, auquel Isabelle succèda, avait laisse un riche trésor de ce genre.

l'offre qu'on lui attribus (199). Ce n'est donc pas parce qu'elle n'était plus en possession de ses bijoux qu'il faut rejeter toute cette histoire; c'est parce qu'elle est inconnus à tous les auteurs du temps qui étaient en position de la connaître, et parce que rien ne la confirme, alors que tout semble l'infirmer (200).

Mais l'invraisemblance d'un fait n'empêche pas d'y croire, et le spectacle d'une reine sacrifiant ses joyaux pour faciliter une grande entreprise est d'un exemple si heureux que toutes les dénégations de la critique n'ont pas réuses à l'effacer du livre de l'histoire où, probablement, il figurera toujours. Le peuple espagnol, dit un érudit castillan, qui s'est occupé de la question, croit'à l'infaillibilité de l'histoire des bijoux engagés par la reine Isabelle pour la découverte du Nouveau Monde; cela suffit (201).

Ce mot résume l'histoire de toutes les légendes: le grand public ne les discute pas: il y croit ou il n'y croit pas (202).

<sup>199)</sup> En septembre 1492 les Rois Catholiques firent leur entrée à Barcelons avec lours filles, toutes très richement vêtues de brocart avec colliers, bracelets et parles de grande valeur. (Vallacon, op. cit., p.55, d'après d'anciens documents.)

<sup>(200)</sup> M. Duro croit que le phrase de Fernand Colomb qui témoigne du fait a été imaginée pour donner plus de couleur à son récit, et que Las Casas l'a copiée sans y attacher de l'importance. (Les Joyse, p. 22.)

<sup>(231)</sup> Ricanno Serouvena, Colon y les Joyas de Isabella la Cafelica, chapitre extrait du tome II de Las cronscas del Madrid viejo, du même auteur, publié par la Epoca du 2 avril 1891. Cet érudit croit tellement à l'authenticité de cette tradition, qu'il s'est efforcé de dresser une liste des bijoux que la raine Isabelle aurait sacrillés pour venir en aida à Colomb : Inventario de las alhajas que la Reina Catolica Dona Isabel I empeté, segun unos, é dié à Cristebal Celon, segun piros, para atender con su producto al descubrimiento del Nasco Munda . Ce curioux document, fait, dit l'auteur, d'après les papiers de la marquise de Moya qui était, comme en l'a vu ci-dessus, l'amie milme de la reine, donne l'énumération detailée de 12 joyaux précieux valant pour la moins trois millions de réaux.

<sup>(203)</sup> On a montré pendant quelque temps à la cathédrale de Grenade le coffret même qui avait contenu les bijoux que la reine avait mis en gage. Il

## V. — La million avancé par Santangel.

Le million prêté par Santangel, pour faire face aux dépenses de l'expédition de Colomb (203), ne venait donc pas de la reine Isabelle. Mais d'où provenait cette somme? Est-ce comme trésorier de la Sainte-Hermandad, fonction qu'il a aussi remplie, ou comme contrôleur d'Aragon escrivano de racion, — ou simplement à titre privé qu'il a fait cette avance? Il y a quelque incertitude à cet égard.

La première pièce comptable que nous trouvons relative à cette avance est une note portant, que le 5 mai 1492, il a été fait à Santangel, par l'ordre de l'archevêque de Grenade, un versement en compte sur diverses créances, dont l'une est de 1.140.000 maravédis, « qu'il avait prêtés « pour payer les caravelles que Leurs Altesses envoyèrent « ensemble aux Indes, et pour solder Christophe Colomb « qui va dans la dite flotte » (204). Une autre pièce, en date du 19 août 1494, mentionne encore un versement fait à Santangel et rappelle qu'il a prêté 1.140.000 maravédis pour équiper la flottille de Colomb (205).

faut croire qu'ils ne rentrèrent pas tous su trésor royal, car il y a quelques années on offrait en vente à Denver, dans le Colorado, un des diamants que la générause lasbelle avait engagés pour faire face aux frais de l'expédition de Colomb.

(203) Sur le fait mêms de cette avance il ne saurait y avoir aucun doute : outre le témoignage de Fernand Colomb et de Las Casas, nous avons à cet égard caiul des auteurs suivants : Ovisso, Liv. II, ch. IV, Vol. I, p. 20; Gunatoru, Hinerarium, p. 205; Gonana, ch. XV; Gantuav, Los XL libros, toma II, p. 1371; Ananysona, Primera Parle..., p. 100 il existe, d'ailleurs, des pièces comptables qui etablissent le fait.

(204)... Que presió para la paga de las carabelas que Sus Alfesas mandaron ir de armada à las Indias, e para pagar a Cristobal Colon que va un la dicha armada, (Livra da complea da Padro de Montamayor, Navanassa, Vol. II, nº 11, p. 8.)

(265) Navassure, Vol. III, at XVIII, p. 490. Le texte porte 1,840 666 merevedis ; mais c'est là évidemment une arreur de copiste, car les diverses somIl somble, d'après ces deux pièces, que l'avance faite vient de Santangel, et c'est ainsi qu'en ont jugé plusieurs critiques (206); mais nous possédons un autre document relatif à cette affaire qui la présente sous un jour différent. C'est un extrait d'un livre de comptes de la Sainte-Hermandad portant que, de 1491 à 1493, il a été versé à Luis de Santangel et à Francisco Pinelo, trésoriers de cette organisation — tresoreros de la Hermandad, — 1.140.000 maravédis « que vous avez donnés, par notre ordre, à l'évêque « d'Avila, aujourd'hui archevêque de Grenade, pour expé« dier l'amiral D. Christophe Colomb » (207).

D'après cette dernière pièce, ce ne scrait pas Santangel seul, mais lui et Pinelo qui auraient fait l'avance de la somme en question, et, comme on la leur rembourse en leur qualité de trésoriers de la Hermandad, on peut inférer de là que c'est de la caisse de cette célèbre institution que vint l'argent. Santangel n'aurait fait dans ce cas que prendre la responsabilité de faire le prêt (208).

men mentionnées dans cette prées donnent, additionnées, un total que oblige à lies 1-140,000.

<sup>(200)</sup> Harrisso, Kayserling, Thather, Cette opinion est basés sur ce que rapportant Pernand Colomb et Les Casse. Ce dermier fait dire à Santangel: prestando et cuanto de mi cesa. (Vol. 1, p. 218.)

<sup>(207)</sup> Vos fueron recibidas é pagades en esenta un cuento é ciento é cuarenta mil marazedis que distas per nuestro mandade al Obispe de Avila, que agora es Arsobispe de Granada, para el despacho del Almirante D. Gristobal Colon. (Navanante, Vol. II, n. 11, p. 5.)

il convient de noter ici que co Prancisco Pinele, qui est désigné dans ce document comme étant, avec Santangel, trésorier de la Hermandad, était, au rapport de Zunige, un Génois, qui entretenait avec Colomb et avec con fils Diego des rapports d'amitié. Colomb en parle dans deux de ses lettres à Diego, l'une du 1<sup>re</sup> décombre 1581, l'autre du 3 du même mois. Voyes sur ce personnge l'Higginazions de Lollis en document L. Schryn, Vol. II.

<sup>(366)</sup> La Sania Hermandad. Santa Fraternità, stait une norte de gondarmeria rurale crèse pour assurar la sécurité des routes qui étamoi alors livrêses aux brigaude et aux malandrine de tout gonre. Elle avait des droits de pullon et de juridiction élandus, et levait des contributions qui lui laissaient la disposition de sommes importantes. Voyes sur cette curieuse organisation Pauscorr, Fardinand and Isabelle, Vol. I, pp. 176-161.

Selon une autre version, dont l'historien aragonais Argensola s'est fait l'écho, ce serait le trésor du royaume d'Aragon qui aurait fourni la somme et le rôle de Santangel, qui était trésorier, chanceller ou contrôleur de ce royaume — escribano de raciones — se serait borné à faire cette avance sur l'ordre du roi Ferdinand (209). Cette version, qui a été acceptée par Washington Irving (210) et par d'autres (211) ne provient, comme on le voit, d'aucune source authentique. Le seul auteur qui la connaisse écrivait près d'un siècle et demi après l'événement, et le seul document qu'il cite à l'appui de son assertion, document resté introuvable, est contredit par d'autres pièces dont l'authenticité est incontestable.

En fait, la seule raison qu'il y ait de supposer que l'argent provenait des caisses de l'Aragon, c'est que Santangel occupait un emploi dans l'administration financière de ce royaume qui lui permettait, avec le consentement du roi, d'en faire l'avance sur les fonds de l'Etat. Mais on a vu que ce personnage remplissait aussi d'autres fonctions qui lui donnaient les mêmes facilités, et, en l'absence de toute pièce authentique infirmant celles que nous possédons, on doit plutôt croire que c'est la caisse de la

<sup>200)</sup> Col auteur cite une pièce que M. Harrisse a fait vainement chorcher dens les Archives d'Aragon, et qui ne serent pas concluente, d'allieure, car il y est simplement dit que Luis de Santangel, escribane de reciones de Aragon, prêta 17 000 florins pour équiper la flotta 1 y para et gasto de la Armada. [Anonneous, Primera Parte de los Anales de Aragon, 1630, Vol. I, p. 106.)

<sup>(110)</sup> The funds really came from the coffers of Aragon, (Wasn. Invivo, Hest of the Life of Columbus, Vol. I, p. 161.)

<sup>(211)</sup> Parmi orux-là il faut nommer le célèbre histories américais Pass-corr (op. cit., Vol. II, p. 127); l'érudit auteur de plusieurs ouvrages renerquables our l'Espagne, Martin A. S. Hens, note 8, p. 113, Vol. II, à son édition de la History of Spara de Bunne, et l'élégant histories moderne de la Catalogne, Victor Battanum, qui a repris cette thèse dans sa conférence Castilla y Aragen .. Roselly de Lonouss a sussi exprimé cette opinion (Christophe Colemb, Vol. I, p. 213), sinsi que Isanna, D. Fernande et Catolico, ch. VII, pp. 150 et eq.

Sainte-Hermandad qui a fait les fonds de cette avance.

Quelle que soit la source à laquelle Santangel puisa pour trouver la somme qu'il avait promise à la reine, et qu'il ait fait cette avance à l'insu du roi, ou, comme nous le croyons, avec son assentiment, il n'est pas douteux que c'est la promesse de cette avance qui rendit possible l'acceptation du projet de Colomb. Il est difficile de croire, cependant, qu'en donnant cet argent Santangel ait été mû par les sentiments désintéressés que lui prête Las Casas et que ce soit l'amitié qu'il avait pour Colomb, ou la crainte patriotique de voir porter ailleurs le projet, qui l'ait déterminé. Comme le remarque M. Sepulveda, ce juif, converti par force, qui avait vu nombre de membres de sa famille périr au milieu de supplices barbares, et qui avait subi lui-même de pénibles humiliations, motivées uniquement par sa race et par ses croyances religieuses, ne pouvait ressentir un bien grand amour pour le pays qui l'avait traité d'une manière si cruelle et qui le tenait encore en suspicion. Il est donc à croire que le patriotisme resta étranger à ce prêt, qui dut être pour lui une affaire de banquier, sinon d'usurier (212).

## VI. – Le huitième des frais fourni par Golomb.

Le million avancé par Santangel ne formant que la moitié de la somme nécessaire à Colomb, il reste à savoir comment fut obtenu le second million. On a vu que, d'après Colomb, ce serait lui qui l'aurait donné. Évidemment, il faut entendre par là, non qu'il donna lui-même la somme,

<sup>(212)</sup> Remarquons à l'appui de cette observation, que Santangel, qui n'avait prêté qu'un million, reçoit en remboursement un million cent quarante mille maravéd.s, sans que rien n'explique cette augmentation de la somme prêtée originairement. Cf. Mir., p. 40; Duno, Pinson, p. 40, et Thacara, I, p. 313, note. Il faut noter encore que cette somme entière de 1.140.000 maravédis paraît être entrée dans la caisse de la Sainte-Hermandad.

mais qu'il la trouva. Personnellement, Colomb ne paraît avoir contribué que pour un huitième aux frais de son entreprise. Ses adversaires, nous dit son fils, ayant objecté qu'il ne risquait rien dans l'expédition qu'il proposait, si ce n'est d'en être le capitaine pendant tout le temps qu'elle durerait, il aurait répondu qu'il était prêt à prendre à sa charge un huitième de la dépense totale, à la condition que dans ce cas, il participerait aux bénéfices dans la même proportion(213). Cette proposition ayant été agréée, elle fut stipulée dans les capitulations du 17 avril 1492, dont elle forme la cinquième et dernière clause.

Il n'y a pas de doute que Colomb se prévalut de ce droit, car à plusieurs reprises il a réclamé ce huitième comme lui appartenant (214). Colomb ne dit pas à combien cela s'élevait; mais, comme il dit que la somme totale nécessaire était de deux millions et que Las Casas confirme cette assertion, on doit conclure de là que sa part contributive devait être de 250.000 maravédis. Las Casas affirme cependant qu'elle fut de 500.000 maravédis, et son affirmation est si positive qu'on doit la tenir pour bien fondée (215).

Mais qu'il s'agisse d'un demi ou d'un quart de million, Colomb n'était pas en état de le donner de sa poche à cette époque, qui est précisément celle où il souffrit le plus de la gène. Las Casas dit lui-même qu'il revint à la cour endetté (216), ce que confirment les dépositions des gens de Palos, qui nous le représentent comme étant alors

<sup>(213)</sup> F. Conomi, Historie, ch. XIII, fol. 36 reals

<sup>(114)</sup> Notamment dans son testament, dans le mémoire de ses griefs cité ci-dessus, et dans une lettre à son fils en date du 1º décembre 1504. Nous possèdons, d'aillours, une cé luie dos Ruis Catholiques, en date du 2 juin 1497, où ils reconnaissant que Colomb a de sit à ce huitlème. (Cartulaire de Paris, nº 4, Navanasta, Vol. II, nº CXIV, p. 202.)

<sup>(215)</sup> a fi est averé qu'il contribus sux frais pour un demi-million, a (Las Casas, Liv. I, ch. XXXIV, Vol. I, p. 256)
(216) Loc est,

sans ressources. Colomb emprunta donc la somme qu'il mit dans son entreprise, et on est fondé à dire que c'est l'ainé des Pinzon qui la lui prêta. Du temps de Las Casas on disait que la somme venait de lui, et on disait même qu'il en avait avancé une plus considérable, car le bon évêque, tout en reconnaissant qu'il est vraisemblable que c'est Martin Alonso Pinzon, ou ses frères, qui prêtèrent à Colomb un demi-million, ajoute : « Mais il ne lui prêta que cela (217). »

Si l'on en croyait Baldassare Colombo, cet Italien des Colombo de Cuccaro qui vint en Espagne au xvir siècle pour réclamer l'héritage du Découvreur, on savait, dans la famille de Béatriz Enriquez, que Pinzon avait avancé à Colomb le montant de son huitième et on prétendait même que cette dame s'était généreusement appauvrie pour mettre Colomb en mesure de s'acquitter de cette dette. Baldassare aurait appris ces faits des Arana de Cordone et les aurait fait connaître à Cuccaro, où on en avait conservé la tradition jusqu'à l'époque où l'un des descendants de ces Colombo les aurait révélés à Roselly de Lorgues (218).

<sup>(217)</sup> Loc. cil.

<sup>(218)</sup> Cet auteur a rapporté ces faits dans son Satan contre Christophe Colomb, pp. 156-161; dans son Histoire posthums de Colomb, pp. 224-225, et dans ses Calomaisteurs, pp. 38-27, où il dit qu'il en possède le récit entièrement écrit pour lui de la main du dernier membre de cette antique race Mgr Luigi Colombo. Après que le vénérable Postulateur cut fait connettre cette singulière histoire, le capitaine Duro fit faire feire une enquête à Cordous pour s'essurer si, dans les archives particulières ou publiques de cette ville ou chez quelque membre de la famille à laquelle Béstris avait appartens, il n'y surait pus quelque trace de cette affaire, mais ses recherches n'est eu aucus résultat. (Historia Postuma, note 165.)

Asensio avait aussi aupposé que Béatriz Enriquez, ou l'un des Arana, ses parents de Cordone, avait feit la somme nécessaire pour Colomb; mais il a reconnu lui-même que cette supposition n'était pas fondée et s'est alors demandé si les protecteurs du Génois à la cour, ou même les moines de la Rabida ne lui avaient pas fait obtenir la somme; le plus vraisemblable, con-

S'il n'y avait d'autres raisons de croire aux avances d'argent de Pinzon à Colomb que cette histoire extraordinaire, il faudrait regarder le fait comme dénué de toute vraisemblance, mais on a vu qu'outre ce que dit Las Casas à ce sujet, il y a d'autres motifs de penser que Pinzon. aida Colomb de sa bourse. Les auteurs modernes, restés fidèles à la tradition colombienne, se montrent en général peu favorables aux Pinzon et méconnaissent l'importance des services que cette famille, et notamment son chef, Martin Alonso, rendit à Colomb. Mais si on lit avec attention et sans parti pris les nombreuses dépositions recueillies au cours des procès auxquels donna lieu l'héritage du premier amiral, on reconnaîtra facilement que le rôle de Martin Alonso Pinzon fut considérable dans la période qui précéda l'accord intervenu entre Colomb et les Rois Catholiques et que son influence no fut pas étrangère à la conclusion de cet accord. Nous verrons plus loin qu'après le retour de Colomb à la Rabida, avec les capitulations en poche, cet actif et très capable homme de mer lui rendit de tels services, qu'on a pu dire sans exagération que, sans lui, la grande expédition de 1492 n'aurait pu se faire.

Pourquoi Pinzon aurait-il fait tout cela, s'il n'avait aucun intérêt matériel dans l'entreprise? Pinzon était alors in-dispensable à Colomb, qui, sans lui ne pouvait rien; il était riche, considéré et n'avait aucun besoin de Colomb; pourquoi se serait-li bénévolement dévoué à son entre-prise, comme nous verrons qu'il le fit? Il est donc on ne peut plus vraisemblable qu'il avait une part matérielle dans l'entreprise de Colomb et que, comme on le dit à Las Casas, c'est bien lui qui mit le futur amiral en mesure de s'engager à participer pour un huitième dans l'af-

ciul-il, c'est qu'elle vint de Martin Alonso (Cristobal Coton, Vol. I, pp. 186-187.) Voyez ce que nous avons dità ce sujet, vol. I, p. 632,

faire et qui lui fournit les moyens de tenir cet engagement (219).

## VII. - Autres personnes probablement intéressées dans l'affaire

En admettant que ce soit pour cinq cent mille maravédis, et non pour un huitième sculement des deux millions demandés, que Colomb contribua à l'organisation de sa grande entreprise, cela ne fait, avec le million de Santangel, qu'un million et demi, et, pour compléter la somme indiquée comme nécessaire, il manque encore un demi-million. S'il a élé versé, ce qu'à vrai dire nous ignorons, - car les derniers arrangements pris avec Pinzon ont pu rendra cette somme inutile - il faut qu'il y ait eu d'autres collaborateurs financiers à l'œuvre de Colomb que Santangel et Pinzon et que Colomb lui-même. Rien ne le prouve absolument, mais cela résulte des faits, tels qu'ils nous sont connus. Malheureusement nous ne connaissons ni les noms de ces collaborateurs inconnus à la grande aventure de 1492, ni dans quelle mesure lle peuvent y avoir pris part. Nous avons cependant une indication assez importante à cet égard.

cher, Columbus, Vol. I, p. 655, objectent à cette manière de voir que, at Pinzon avait récliement contribué flumnoièrement à le première expédition de Colomb, Charles-Quint, quand il amblit cette famille, n'eurait pas manquà de rappeler ce fait dans l'acte où les services rondus per Marin Alonno sont mentionnés. Cette prouve par omission pèse bien peu auprès du térmoignage formel de Las Casas, témoignage d'autant plus valable qu'il semble être douné à regret. Une meilleure raison serait le silence que gardent sur ce point les fils de Pinzon dans leurs revendications, bien qu'ils rappullent à cette occasion les services que rendit leur père, ils us parient pas de cetui-là, qui avait cependant une certaine importance. Ce silence est surprenunt ; mais il ne delruit pas le feit que Colomb, qui était sans argent, trouva les fonds nécessaires pour organiser une expédition à laquelle Pinson, qui avait de l'argent, prensit un intérêt extraordinaire.

Parmi les documents publiés ces dernières années, il y en a un très curieux, faisant partie des archives de la maison d'Albe, qui peut se rapporter à la question que nous cherchons ici à élucider. C'est une pièce émanant du fameux banquier et armateur florentin Juanoto Berardi, qui était étable à Séville à l'époque et que nous savons avoir entretenu des relations étroites avec Colomb. Dans cette pièce, qui est datée du 15 décembre 1495 et qui fut écrite à la veille de sa mort (220), Berardi déclare que Colomb lui est redevable de 180.000 maravédis et il le supplie de payer cette somme à sa fille qu'il laisse pauvre. Et comme il résulte de la teneur de cette déclaration que la dette date de trois ans, c'est-à-dire de 1492, on est fondé à dire qu'il s'agit d'une somme avancée à Colomb, soit pour compléter son huitième, soit pour l'aider à armer sa flottille (221).

A cette époque, Colomb était aussi en relations avec plu-

<sup>(220)</sup> Berorda mourut dans de même most de décembre. (Navanusse, Vol. [11, p. 217.)

<sup>(221)</sup> Credito de Janoto Berardi contre Cristohal Colon, public d'après la pièce priginale per la duchessa d'Alba dans ses Documentos escagidos, pp. 301-203, et dans ses Autografos, pp. 7-9.

Le 15 decembre 1495, Juanolo Berardi, qui avest fud con testament la veille, appelle trois notaires de Sivilie et leur feit rédiger une déclaration, destinée évidemment à Culomb auquel elle fut envoyée, pulsqu'an l'a trouvée dans ses papiors, par laquelle il confirme son testament et dont les passages assenticle portent or qui suit : Digo é confiese por decir rarded à Dios é guardar salud de mi atima, que el Senor Almirante Den Cristabal. Colon me deve é es obligado à dar e pagar por su caenta corriente ciento y ochenja mili mra pocos mas o menos, segua por mis libros parecerà, y mas el servicio y trabajo que yo por su Seneria é por sua hermanos, e fijos é negoesse he fecho y trabajado tres anne i e Jo dis en Loute vérité devent Diou e et sur la salut du mon âme que la Seigneur Amiral Don Christopha Colemb, e me dost et establigé de me payée, d'après son compte triurant, 180 000 mae ravedis environ, sejon mos livros, outre mos services et les peises prises e dans son interét et celui de ses frères et de ses fils et pour ses affaires, il y e a trois aus, e Cette déclaration, que Berardi diffaire de cette manière parce qu'il cet trop fa,ble pour écrire à Colomb, se termine par un appel pathétique nu grand mavigateur de payer de qu'il lui doit à ses executaurs testamentaires, efin qu'ils poissent acquitter des dettes qu'il a laissons et venir en aide à sa fille, qui reste orphebas et panvre

sieurs autres personnages qui lui svaient témoigné de la sympathie et qui paraissent avoir eru au succès de son entreprise. Tels sont, par exemple, les deux dues de Médina-Sidonia et de Médina-Celi, qui menaient l'un et l'autre un train de prince; le grand enrdinal d'Espagne qui avait des revenus considérables; le chambellan Juan Cabrero qui disposa le roi en faveur du projet de Colomb, le trésorier d'Aragon Gabriel Sanchez, parent de Santangel, et le Génois Francisco Pinelo, trésorier de la Sainte-Hermandad. Il est donc possible que Colomb aut trouvé chez un ou plusieure de ces personnages, ou parmi d'autres amis dont tous les noms ne nous sont pas parvenns, une partie du concours financier qui paraît lui avoir été nécessaire, et en ce qui concerne ces derniers, nous avons quelques indications authentiques (222). Il est certain, en

Un autre auteur du xvr' siècle, qui nous a laissé na mémoire curieux sur le femilie de Columb, dit qu'en outre de sa participation personnelle nux fruis de son premier voyage, quetre Génois nommés Riberel, Francisco de thus, Francisco Cataño et Gasper Spinole, qui babitaient l'Espagne et qui appartenament aux premières femilies de Génos, lui evancèrent des sommes relativement considérables. (Nummay, Geneslogue de la casa de Purtugal, Manuscrit de la Bibliothèque de l'Académie d'Histoire de Madrid, dont nous avons une cupie.) Colomb confirme se rensesgement en dannt que cue

<sup>(272)</sup> La frère Autonio de Asya, qui rédiges entre Jan années 1512 et 1524 una relation du premier voyage de Colomb, principalement d'après Pierre Martyr, mais euses d'après d'autres renneignements donnés par des compagnons mêmes de Colomb, dit que selon les informations ainsi obtanues l'entreprise de 1691 evait été organisée avec le concours financier de « trois e commerçants génois dont l'un suppoint Jacopo de Negre que jouinsant à e l'égoque d'un grand crédit à Sáville, un autre s'appeleit Capalal et hobia tait Xèrès; l'antre nesit nom Luis Doris et habitait Cadix »; Ters ginousse mercadorseque al uno Hameban Jacobo de Negron, que tenis en aquel tiampo macho credito en Sevillo y al otre llamayan Capatal y estava en Xeres, y al otro llamavan Luis Doria que morava en Cadiz. Belacion de los due primerrus viages, foi 3 du Manuscrit original, de l'Academie Royale de Madrid, dout noue avons fuit prendre une copie. Ce passage a été donné dage in Bibliografia Colombina, no. 100, pp. 147-248 et per M. Marrisse dans Colomb devant l'Estoire, note \$11.) Il faut toutefois noter que la piupart des malications que l'anteur de ce manuecrit a ajoutées à ce qu'il emprunte A Pierro Martyr sont arroades.

tous cas, que les Rois Catholiques ne mirent qu'un million dans l'affaire et que la part contributive de Colomb ne dépassa pas un huitième de la somme totale, puisque c'est es qu'il réclamait et que c'est aussi ce qu'on lui paya (223); il faut, par conséquent, que le reste de la somme ait été fourni par d'autres, si ce n'est par Herardi.

Ces indications et celles notées aux paragraphes précédents nous renseignent suffisamment sur la provenance des fonds avec lesquels fut organisée la grande aventure de 1492; mais, excepté en ce qui concerne Colomb, nous restons dans l'ignorance sur les dispositions qui furent prises pour la répartition des bénéfices, car il est évident que ceux qui prirent part originairement à l'entreprise n'y virent qu'une affaire. Les capitulations qui s'étendent complaisamment sur les avantages, tant matériels que moraux, qui reviendraient à Colomb en cas de réussite, se taisent à cet égard, et ni les documents provenant d'une autre source, ni les auteurs du temps ne suppléent à ce silence.

quatre Genois lui prétarent 118,000 maravédis pour compléter le huitlème des marchandises qui ont éte envoyées aux indes. (Mémoire à son fils Diego, 1502. Scriffs, Vol. II, n° 30, p. 170.)

Ainsi, la provenance des deux millions aécressires à l'organisation de la famouse entreprise de 1493 s'expliquerait de la manière suiveule. Le million avancé par Santangel viendrait de la cause de la Sainte-Harmanded et celui trouvé par l'antremise de Colomb surait été fourni par des marchands ou banquiera, parmi lesquels Colomb lui-même en nomine trois dans la listire à una fils cités ci-dossus. Les autres bailleurs de fonde paraissent avoir été Pinson, Berards et les quatre merchands nommés par Aspa.

(223) Colomb s'est plant amé rament qu'en no lui tensit pas compte de son huitième. Il est certain, capandant, qu'en se lui pays, quelquefois tout nu moins, cur il y n'une cédule des Rols Catholiques, en date du 2 juin 1495, ordonnant qu'en remette ammédiatement à Bernedi la huitième partie de l'or qu'il réclamait au nom de Colomb. (Navanera, Vol. 111, p. 217.) Il faut dire que Colomb ne véclamait pas equiement le huitième des produits résultant des déconvertes faites à son premier voyage, aux frais duquel il avait contribué, mais aussi de coux provenant de Louies les autres déconvertes qui souvernt celles-lè, bien qu'il n'ent pas contribué aux déponses qu'elles avasent nécessiters. (Voyas le Declarațiea du le que periences at almirante.)

On doit inférer de cette absence complète de tous renseignements sur ce point, que ceux qui avaient prêté leur concours financier à Colomb durent être promptement renboursés et que les Rois Catholiques et lui restèrent seuls engagés dans l'entreprise. Il résulte néanmoins des renseignements qui nous sont parvenus, que l'expédition avec laquelle Colomb découvrit le Nouveau Monde ne fut pas originairement une entreprise gouvernementale, mais une affaire commanditée et patronnée par l'Etat, dans laquelle, toutefois, il n'entra que pour une moitié du capital nécessaire.

#### VIII. - Le concours du roi Ferdinand.

On peut mettre au nombre des légendes dénuées de tout fondement l'histoire, si souvent répétée, que le roi Ferdinand était hostile au projet de Colomb et que la découverte du Nouveau Monde se fit sans son concours et presque malgré lui. C'est encore chez Fernand Colomb qu'il faut chercher la source de cette manière de voir que Las Casas a peut-être exagérée, malgré son respect professionnel pour la personne royale (224). On n'en trouve la confirmation ni dans les auteurs du temps, ni dans les faits.

<sup>(251)</sup> Voici l'un des passages où Las Casas met en contraste les sontiments bienveillants de la reine pour Colomb et ceux plutôt hostiles du rol. « Cette « dame et bientieureuse reine avait été non seulement la première à accep- ter l'entreprise de la découverte de nos Indes... mais c'était elle qui favo- risait Colomb, qui l'encouragesit, le consolait, le défendait, le soutenait en « femme chrétienne qu'elle était .. Tout au contraîre le Roi Catholique, je ne « sais comment et dans quel esprit, ne faisait rien, ne lui donnait accun « gage pour lui prouver sa reconnaissance, loin de là il le desservait de tout « son pouvoir, tout en le comblant de compliments. Je crois que s'il avait « pu la faire en bonne conscience et sans détriment de son honneur et de sa « renommés, il n'aurait tonu que pou et peut-être aucune des clauses aux- « quelles il avait si justement consenti. » (Las Casas, Historia, Liv. II, chap. XXXVII, Vol. III, p. 187.) On verra plus loin que Colomb s'exprime tout autrement.

La tradition a fait au roi Ferdinand d'Aragon la réputation qu'il méritait d'être un politique froid, intéressé et
fourbe, et à la roine Isabelle celle qu'elle ne mérite pas,
d'une femme dont le cœur et l'esprit étaient ouverts à toutes les nobles aspirations humaines. Au point de vue moral,
les deux souverains se valaient. Aussi habile, aussi ambitieuse et aussi peu scrupuleuse, au besoin, que son royal
époux, Isabelle n'a donné dans sa vie publique et privée
ancun exemple qui autorise à dire qu'elle était plus susceptible d'enthousiasme que le roi d'Aragon et plus capable de céderà aucun des sentiments désintéressés qui ennoblissent l'âme humaine. Tout ce qu'on a dit de la sympathie
particulière avec laquelle elle envisageait les projets de
Colomb et de son désir de les favoriser, contrairement à
ce que pensait Ferdinand, paraît singulièrement exagéré.

Il a plu à Fernand Colomb et à Las Casas de mettre la reine plus particulièrement en avant dans les dernière événements qui amenèrent l'adoption du plan de Colomb, et peut-être fut-elle récliement appelée à jouer alors un rôle prépondérant, mais on ne saurait en inférer, comme on l'a fait, que le roi Ferdinand la laissa agir, sans partager son opinion (225), et même qu'il était opposé à ce qu'on prit en considération les propositions de Colomb (226).

<sup>(225)</sup> The king looked coldly on the affair, derivant Wassission Inviso on 1828. (Life of Colombus, Vol. I, p. 162.) Le groud histories américain, l'asseore, dit à peu près la même chose: Ferdinand had looked with celd distruit on the expedition from the first. (Ferdinand and Isabetta, Vol. II, p. 176.) Laszanoni qui estime que le roi désirait que les propositions fusions écortées, dit qu'il finit par laisser faire, sans vouloir so mêter du ries. (Cristofore Colombo. Vol. I, p. 289, 291.)

<sup>(220)</sup> Dans son Gristophe Colomb, Roselly de Lorgues se borne à dire que le roi ne voului personnellement entrer pour aucune part dans l'entreprisé à laquelle il ne croyait pas (Vol. I, p. 213), mais dans ses ouvrages subséquents, il finit per faire du roi Ferdinand na ennemi implacable de Colomb qui, sournoisement, mettait tout en œuvre contre lui. Ces assertions, répétées sous diverses formoset avec l'ardeur qu'il mettait à soutenir ses thèses, furent trop facilement accuellités et des biographes de Colomb d'une astro

Si Ferdinand avait été opposé à l'entreprise de Colomb. elle n'aurait pas en lieu, en Castille du moins, car c'est par lui plutôt que par la reine qu'elle s'est faite. C'est son secrétaire des finances qui a fourni l'argent; c'est son secrétaire d'État qui est chargé de s'entendre avec Colombpour la rédaction des capitulations par lesquelles les deux souverains s'engagent, et c'est lui, si on s'en rapporte à sonpropre témoignage, qui ordonna l'expédition (227). Enfin nous avons la déclaration du principal intéressé, de Colomb, qui reconnuit en s'adressant au roi lui-même « qu'il « l'a honoré dès qu'il eut connaissance de son projet » despues que hobo cognoscimiento de mi decir, me honró... -et qui lui dit, qu'ayant ainsi agi « au temps cù il n'avait « encore eu de lui que des paroles » — al tiempo que no habia visto de mi salvo palabras, -- « il renouvellera, main-« tenant que son œuvre est connue, les récompenses pro-€ mises > (228).

Voilà, il semble, des témoignages qui montrent le peu de fondement de la légende que le roi Fordinand éprouvait de la répugnance à entrer dans la voie indiquée par Colomb et du mauvais vouloir qu'il lui aurait toujours témoigné. Si ce monarque ne fut pas, comme on l'a dit avec quelque exagération, celui qui au dernier moment fit et dirigea tout (229), il est certain qu'il ne fut pas hostile aux projets

valeur que le vénérable postaisteur, commo Tarducci et Lazzaroni, a en Arent l'écho. Le roi, dit le premier, fut très mécontent de la décision de la raine et s'efforça de calmer son ardeur et de la ramener à sa première opinion: Il referdinande senté moite mais la determinazione prem dalla moglie. (Vita, ch. XII, Vol. I, p. 187.) Le second assure que Ferdinand se réjonissait en son comm de voir les propositions de Colomb rejetées par la commission à laquelle on les avait renvoyées. (Cristofero Colombe, Vol. I, p. 289.)

<sup>(227)</sup> Lettre du roi à Diego Colomb, citée au chapitre précédent. Note 127. (228) Lettre de Colomb au roi Ferdinand. Ségovie, mai 1505. (Las Gans. Liv. II, ch. XXXVII, Vol. III. Scritte in Raccolta, Vol. II, nº 58.) Voyer sur ce document la IVe de nos Études critiques. Sources, p. 289.

<sup>(229)</sup> Min. Influencia de los Aragoneses., 1892, p. 80. Cel auteur ve même jusqu'à supposer que c'est pent-être le roi Fordinand qui dépêche Santangel à

de Colomb et que c'est avec son consentement, ou plutôt avec son concours, que ces projets finirent par être agréés et mis à exécution (230). Nous ne serions même pas éloigné d'admettre que le rôle du roi Ferdinand, à cette époque décisive, a été plus grand que celui d'Isabelle.

### IX. — La participation de l'Aragon.

Un autre point sur lequel plane une certaine obscurité, c'est la mesure dans laquelle l'Aragon participa à l'entreprise de Colomb.

Les auteurs, comme on l'a vu, font dire à Isabelle, répondant à Santangel, qu'elle la prendrait au compte de son royaume de Castille. S'il en est ainsi, comment se fait-il que tous les actes relatifs à cette entreprise soient signés ou pris, non par la reine de Castille, mais par les deux souverains? Comment se fait-il que tous les ordres qui se rapportent à son organisation émanent, non d'elle seule, mais d'eux (231)? Que ce soient des fonctionnaires aragonais qui y prennent la plus grande part, que ce soient eux qui

la reine pour la convertir à l'idée de Colomb, Ibarra donne aussi à ce monarque un rôle prépondérant dans l'acceptation et dans la mise en œuvre du projet de Colomb. (D. Fernando el Catolico, passim et notamment pp. 170-172).

<sup>(239)</sup> L'historien moderne de la Catalogne, Victor Balagues, s'élève très judicieusement contre les écrivains mai renseignés qui ont accusé Ferdmand d'avoir été hostile aux projets de Colomb, ou qui le représentent comme ayant été tout su moins froid et indifférent. Ce roi, ajoute-t-il, prit à la découverte de l'Amérique une part directe, spéciale et décisive : directe, especial, y decisive. (Castille y Aragon en et descubrimiente de America, Madrid, 1892, p. 18.)

<sup>(231)</sup> Ainsi, dans les lettres patentes du 30 avril 1492 qui ratifient les capitulations du 17 du même mois, le roi intervient au même titre que la reine et
le document oblige également les grands, les magistrats et les autorités dos
royaumes des deux couronnes. Les mêmes formules reviennent dans toutes
les ordonnances relatives au premier voyage de Colomb, ordonnances auxquelles sont soumis les villes, villages et localités de « tous nes royaumes
et seigneries », portent les textes : de todes les Auestres reines é seneries.

fassent le plus gros de la somme nécessaire et qui rédigent les contrats? Faut-il voir là de simples formes de chancellerie qui dissimulaient la réalité des choses (232)? Le fait rapporté par un annaliste aragonais, que le roi Ferdinand employa le premier or reçu du Nouveau Monde à redorer son palais de Saragosse (233), ne se concille pas avec cette manière de voir, car il montre que ca n'était pas seulement en nom, mais en fait, que l'Aragon était associé à la Castille dans l'exploitation de la nouvelle découverte.

Cependant Oviedo a écrit que « tant que vécut la reine « catholique, Doña Isabelle, on n'admettait à passer aux « Indes que les propres sujets et vassaux de ses apana- « ges » (234). Mais cette assertion semble être plutôt une interprétation des facilités qu'on donnait alors plus particulièrement aux Castillans, car c'est ainsi que Gomara, qui écrivait à la même époque, présente les choses, quand il dit « qu'on soupçonnait la reine de favoriser plus que « le roi la découverte des Indes, parce qu'elle ne permet- « tait qu'aux seuls Castillans d'y alter ». Et si quelque Aragonais voulait s'y rendre, ajoute-t-il, « il fallait qu'il « obtint pour cela une permission spéciale » (235).

<sup>(712)</sup> é Malgré l'apparents participation du roi Fordinand et malgré sa e signature sus titres et pouvoirs accordés à Columb, tout était concède par e outre d'imbelle et pour le compte du trésor de Castille » (Lazzanom, Cristofaro Colomba, Vol. I., p. 207.)

<sup>(33)</sup> Cotta assertion vient d'Anonneux, qui dit que, pour commémorer l'entreprise des ludes, le roi ordonne e qu'avoc une partie du premier or que « Colomb rapporta des ludes on dorât, à Saragosse, les toits et les plafonds « de la salle royale dans le grand palais »: que con una parte dei oro primero que Colon trazo de las Indias se dorasen en Caragoça los techos y artesones de la sala real en el gran palacio... (Primera parte de les anales de Aragon... 1628, p. 108.)

<sup>(214)</sup> Porque, entanto que la catholica reyna dona Izabel vizió, no se admitian ni dezaban pasar à las Indus sino à los proprios subditos é vasallos de les senories del patrimonio de la reyna. (Ovimo, Lav. III, ch. VII, Vol. I, p. 74, col. I.)

<sup>(235)</sup> De donde sospecho que la reyna favoreció mas que no el rey el descubrimiento de las Indias. El tambien porque no consentia pessar a ellas

Nous voyons d'ailleurs que les Rois Catholiques ouvrirent les Indes à tout le monde moins de deux ans après la première découverte (236). Colomb protesta contre cette disposition libérale, qui, d'après sa manière de voir, portait atteinte à ses privilèges, et les Rois Catholiques, par lesquels il fut toujours traité avec une grande bienveillance, rendirent une autre ordonnance modifiant en partie la première, mais ne créant pas néanmoins un privilège en faveur des seuls Castillans. En 1493, au moment où Colomb organisait sa troisième expédition et où les Rois Catholiques prenaient des dispositions pour peupler les Indes, on défendit cette fois, dit Herrera, à toute personne excepté aux Castillans d'y passer (237). En 1501 on donne pour instruction à Ovando, qui allait remplacer Bobadille, de ne permettre à qui que ce soit de vivre dans les Indes qui ne serait originaire du royaume d'Espagne (238).

Il faut croire cependant qu'il existait en fait, sinon en droit, une règle qui assurait aux Castillans dans les Indes des privilèges que les Aragonais n'avaient pas ou qu'ils n'obtenaient qu'avec difficulté, car, aux Cortès d'Aragon tenus à Monzon en 1383, on décida que désormais les

and a Castellana, y si algun Aragones elle gra, era con su licencia y espresso mandamiento (Gouana, La Historia General, ch. XVII, fol. 22, verso, édit. 1554.) L'enmissia aragonais, Zapator, centinuateur d'Argoneola, cité ca passage de Gomera et dit que le fait qui y est avancé est moroyable. No es creible. (Segunda parte de les anales de la Corena y Reyno de Aragon...p. 136.) (236) Cédule du 18 avril 1493. (Navanuera, Vol. II, uº 60, p. 146.) Celta ordonnance fut rendue, non perce que les Indos n'avaient été ouvertes jusque-là qu'aux seuls Castillana, mais parce que Colomb oroyait que seul il avait le privilège d'y autorisor le commerce. Ces dispositions furent rappolies en partie par l'ordonnance du 2 juin 1491 (Navanuera, nº CXIII, p. 201-192.) (237) I de esta ses se prossió, que de ainguna nacion, sino de la castellana, passagen à las Indias (Hannana, Historia general, déc. I, Liv. III, ch. II.) Qualques-une disent, ajoute Herrora, que c'est Colomb qui obtint est ordre de la reine. (Loc. cil.)

<sup>(235)</sup> Que no se permitiese vivir en las Indias, ninguno que no fuese nalural de estes reinas, (Op. cit., déc. l., Liv. IIII, ch. XII),

Aragonais jouiraient dans les Indes des mêmes facilités accordées aux Castillans (239). Mais il ne semble pas néaumoins qu'on puisse conclure de là, comme le fait un éminent biographe de Colomb, « que l'empire des Indes « relevait exclusivement de la couronne de Castille et « que jamais celle d'Aragon n'y eut de droits » (240).

(239) La loi (fuero) stipulce à cette occasion porte : « Attendu que la décou- verte des fades et le commencement de leur conquête se firent dans le temps « du sérantes,mo roi Don Ferdinand le Catholique de glorieuse memotre et « que des personnes de ce royaume y ont pris part — e intervinieron en e ella personas deste reyno — Sa Mojesté, per la volonté de la cour, et à la « supplication de celle-ci, décide et ordonne que les naturels du royaume d'Aragon puissent passor là-bas et y jouissent et puissent jouir des offices, « bénéfices, prálaturos et dignités ecclésiastiques et séculières, et des autres. prééminences et prérogatives dont les naturels des royaumes de Contille € jouissent » (Miguel Ranon Zaparen, Segunda parte de los Anales de la Corona y Regno de Aragon, . Seragosse, 1663, hv II, chap. IV, p. XXXIV, p. 137.) On pout inférer du fait qu'il a failu prondre cette disposition que le droit des Aragonais dans le Nouveau Moude avait été tout au moins contesté. Dans une enquête jud claire qui semble avoir été faite sur crite question mêmo et dont on trouve qualques extracts dans les Plactes de Colon on lit. Pro utroque reyno (Castallie et Aragonum) foerunt dictæ Indiæ acquisitæ: Leadites Indes ont ôté acquisos au profit des deux royaumes : Castille et Aragon (Vol. I, p. 24).

(240) Hamman, Christophe Colomb, Vol. I, p. 397. Dans un autre ouvrage Qui a imprime la première lettre de Colomb, p. 12), M. Harrisse a cité à l'appui de son opinion une phrase du testamint d'isabelle disant que la decouverte et la conquéte des lles et de la terre forme ont été fa tes aux frais de ses royaumes (la Castille et le Léon). A costa de estos mis reynos. (Discursos varios de historia. Zaragoça, 1658, p. 344) Il n'y a pas doute que c'est ce que prefendait la reine.

# CHAPITRE QUATRIÈME

## organisation de l'expédition, son départ 30 avril-3 août 1492

I - Ordonnances rendues pour envoyer Colomb avec trois caravelles dans certaines parties de l'Océan non désignées.

Colomb avait déclaré que trois caravelles lui étaient nécessaires, et pour divers motifs, dont l'un paraît avoir été de diminuer les frais d'organisation de l'expédition, on décida de mettre deux de ces caravelles à la charge de la ville de Palos, qui s'était mise dans le cas de se voir imposer cette dépense (241). Ce point arrêté, on agit avec promptitude.

Le même jour que, par les lettres patentes du 30 avril 1492, les Rois Catholiques régularisaient la situation de Colomb, des ordres étaient expédiés pour la préparation de la grande entreprise.

Le premier de ces ordres était adressé aux autorités et aux habitants de la ville de Palos (242). Les souverains



<sup>(241)</sup> Le choix de Palos s'explique aussi par d'autres raisons. C'est dans ce petit port, alors beaucoup plus actif que de nos jours, que le projet de Colomb avait pris la forme définitive qui le lit adopter. C'est là que se trouvaient les franciscains de la Rabida et les Pinzon, dont l'intervention avait été si profitable à Colomb et devait encore lui être utile. A cette époque, d'ailleurs, il n'y avait que Cadix qui pouvait offere plus ou autant de ressources pour l'organisation d'une expédition comme celle qu'allait entreprendre Colomb. En fait, les conditions dans lesquelles l'entreprise fut décidée imposaient le choix de Palos.

<sup>(242)</sup> Provision par ordre du Conseil pour que les gens de Palos donnent deux caravelles... Gronade, 30 avril 1492. (Navanants. Vol. I, nº 7.)

leur rappelaient que, pour certains méfaits commis par eux (243), ils avaient été condamnés, par le conseil royal, à servir la couronne pendant douse mois avec deux caravelles, armées à leurs propres frais, et leur ordonnaient, en conséquence, de préparer ces deux caravelles et de les mettre à la disposition de Colomb, auquel il était commandé d'aller « en certaines parties de la mer Océane pour des « choses de notre service » : para ciertas partes de la mar Oceana, sobre algunas cosas que cumplen à nuestro seroicio. L'ordre devait être exécuté dans les dix jours qui suivraient sa réception; Colomb y est désigné comme étant le capitaine, - auestro capitan, - des trois caravelles composant son expédition, et les gens qui l'accompagneraient devraient le suivre partout où il leur commanderait d'aller, excepté que ni lui ni eux ne devaient se rendre à l'établimement portugais de la Mine, sur la côte d'Afrique, e qui appartient au sérénissime roi de Portugal, notre « frère, et y faire aucun commerce » (244).

Une autre ordonnance, de la même date (215), portait que, comme Colomb avait absolument besoin de trois caravelles pour exécuter l'ordre qu'on lui a donné « d'aller dans certaines parties de la mer Océane pour des choses

<sup>(268)</sup> L'ordre porte simplement : pour cartaines choses faites et commisses par vous à noire détrangut — en descrucio nuestre → mass dire quelles étaient ces choses , mais il se termine par la prostesse que, ser une attentation signée du capitaine de l'expédition qu'il est setisfait, la charge imposée par la Conseil sers requese.

<sup>(344)</sup> Can tanto que ves, ni si diche Cristobal Colen, iu etres algunos de les que fueron en la dicha escabelaz, ne sayan à la Mina, ni si trato de alla que tiene el Serenisimo Rey de Portugal, nuestro hermans, a parce que, a ajoutent les souvernies, notre volenté est de respecter et defaire respecter et ce que nous avons arrêté et conclu à cet égard ». Par le traité de 1479 Furdinand et Isabelle aveient, en effet, reconnu su Portugal la possession de toute la région appoide alors Guinée, dans laquelle était situé le fort de la Mine, centre elors d'un commerce important pour le Purtugal.

<sup>(245)</sup> Cette ordeneance se nous est connue que par sa reproduction tentuelle dans une instruction en date du 20 juie 1492, qui sera mentionade plus loin. (Navanners, Vol. III, nº VIII, p. 488.)

« très utiles au service de Dieu et au nôtre » (246), il était ordonné aux corrégidors, alcades et autres fonctionnaires, de lui faire livrer ces caravelles avec tout ce qui leur était nécessaire, quand il les leur désignerait, et d'obliger les maîtres et équipages à aller avec lui. Il était stipulé, toutefois, que les gages des gens ainsi requis seraient payés, de même que tous les objets dont on aurait besoin.

Une troisième ordonnance, datée également du 30 avril 1492 (247), enjoignait aux autorités locales de fournir à Colomb, qui allait « en certaines parties de la mer Océane, « comme notre capitaine pour y exécuter certaines choses « utiles à notre service » (248), tout ce qui était nécessaire pour armer et équiper ses trois caravelles. Enfin deux autres ordres, donnés en même temps que les autres, portaient, l'un (240), suspension de toute poursuite contre les gens qui accompagneraient Colomb dans les parties

<sup>(244)</sup> Nos habemas mandado à Cristobal Colon que como nuestro capitan saya con tres carabelas de armada à algunas partes de la mar Oceana, sobre cosas may complideras à servicio de Dies é nuestro.

<sup>(347)</sup> Provision para que à Cristohal Colon que illa con trus narabelas a ciertas partes del Oceano .. Provision pour qu'on procure à Cristobal Colon, qui allait avoc trois caravelles ou certaines parties de l'Océan, tout ce dout il pourrait avoir besoin pour les réparer et les pourvoir de boin, du vivres, de poudre, munitions, siz., un payant le tout à prix reisonnable. Grenade, 36 août 1692. (Navanaria, Vol. II, se VIII, p. 14)

<sup>(218)</sup> A ciertes partes de la mar Oceana, como nuestro capitan, sobre algunas cosas que cumplen a nuestro servicio.

<sup>(140)</sup> Provision de les Reyes mandando suspender el conocimiente de les régocies y catina criminales contra les que van con Cristobal Colon facia que suclean. Gronade, 30 avril 1421, (Navanneza, Vol II, nº IX, p. 15.)

Il est à remerquer qu'aux termes de l'ordonnance, elle a été rendre à le requête de Colomb e parce que autrement les gens dont il a besoin pour les etrois caravelles qu'il emmène... ne voudresent pas eller avec lui ». Comme sette ordonnance set de la même date que les eutres, 3è avril, il en résulte que Colomb saveit, avant de retourner à Prios, qu'i, éprouverait de grandes difficultés à treuver le monde qu'il lui fellait. Ce fait confirme les dépositions faites au cours des procès de Colomb, d'après lesquelles ou nétait occupé de son projet, à Palos, avant que, sur les motences du P. Pures, il ne fot rappeis à la Cour et ensuite peudent même qu'il s'y treuveit.

de la mer Océane où on l'envoyait pour accomplir diverses choses du service des souverains, et l'autre dispense du paiement des droits de douane ou autres, sur les objets nécessaires à Colomb, qui était chargé d'aller « avec cer-« taines fustes armées dans certaines parties de l'Océan « pour des choses concernant notre service » (250).

Ainsi, dans toutes les dispositions administratives prises pour fournir à Colomb les caravelles nécessaires à son entreprise, pour les armer, les équiper et les approvisionner, l'objet de l'entreprise est indiqué de la même manière et dans les mêmes termes : c'est dans certaines parties de la mer Océane, non explicitement désignées, qu'on l'envoie, et c'est pour y faire certaines choses, non également expliquées, mais qui sont dans l'intérêt ou pour le service de l'État, qu'il y va. Ces expressions calculées pour ne faire connaître de l'expédition que ce que l'on voulait qu'on en sût, et choisses évidemment avec intention, se trouvent répétées dans cinq ordonnances différentes, et on doit constater qu'elles sont en parfaite concordance avec tout ce que nous savons des propositions de Colomb, d'après des sources autres que celles d'origine colombienne. Elles ne sauraient s'appliquer à une expédition allant à l'aventure à la déconverte d'îles ou de terres inconques, non plus qu'à un voyage ayant pour destination arrêtée, soit les Indes, soit les côtes de l'Asie Orientale où régnait le Grand Khan; elles s'entendent très bien, au contraire, d'une expédition ayant pour but la prise de possession d'îles et de terres de l'Atlantique dont on connaît l'existence, mais sur la situation desquelles on désire garder le secret.

Pas plus dans ces documents que dans aucun de ceux

<sup>(150)</sup> Navanners, Vol. II, nº X, p. 16. Une tressème ordonnance ayant le même objet que cette dermière, fut rendue le 15 mai., Navanners, V. II, nº XII, p. 16.)

constatant l'accord avec Colomb, il n'est question des Indes et de la route des Indes ou de Cathay et des régions des extrémités de l'Asie. L'une de ces pièces, la première, montre même qu'on n'avait à ce moment aucune idée que l'expédition pouvait avoir ces contrées pour destination, puisqu'elte stipule que Colomb pourrait lui faire prendre la direction qu'il voudrait, excepté celle de la Mine de Saint-George, sur la côte d'Afrique, ou de toute autre possession du roi de Portugal. Pourquoi cette défense, s'il s'agissait d'aller, comme le porte la lettre attribuée à Toscanelli, droit de Lisbonne à Quinsay?

Il ne faudrait pas dire que les Rois Catholiques ont euxmêmes indiqué que l'entreprise qu'ils sanctionnaient avait cette destination, en nommant les Indes dans plusieurs documents officiels, parce que ces documents, ainsi qu'on le fera voir dans un autre chapitre, sont tous postérieurs au retour de Colomb et ont été rédigés après qu'on eût connaissance des résultats qu'il annonçait et qu'il était impossible de vérifier. Le silence que gardent les souverains sur ce point important dans les capitulations du 17 avril 1492, dans les lettres patentes du 30 du même mois, ainsi que dans diverses ordonnances rendues pour préparer l'expédition, détruit toute la portée que l'on pourrait donner autrement aux mentions des Indes qui se trouvent dans les documents postérieurs.

### II — Passeport et lettres de créance, donnés à Colomb. La lettre pour le Grand Khan?

Entre autres pièces dont Colomb fut pourvu, il y avait, nous assure-t on, un passeport et des lettres de créance pour les princes des contrées qu'il pourrait visiter. C'est lui qui aurait demandé ces lettres et les Rois Catholiques se seraient empressés de le satisfaire. Parmi ces lettres, nous dit Las Casas, il y en avait qui étaient particulière-

ment adressées au Grand Khan de Tartarie (251), personnage dont il est question dans la lettre attribuée à Toscanali, et qui paraît avoir exercé une influence faccinatrice sur Colomb. Dans tous les livres qu'il eut entre les mains et qui nous sont restés, où cette expression se trouve, il la souligne ou en fait l'objet d'une note. Dans l'Historia Rerum de Pie II, it la relève huit fois ; dans le Marco Polo elle la frappe trois fois, et dans l'Imago Mundi il la remarque deux fois (252). Dans la singulière pièce qui sert de prologue à son Journal de bord, il affirme avoir fourni

(25t) Voici se que dit Les Cases à ce exjet : « Comme it crist tempreré que a non analomout il diponessirati den figa at dan continuata, mass qu'il devast « encore rencontrar per là les reyeumes du Grand Khan et les terros très a riches de Cathay, suivent les renseignements qu'il tenut de Poul, mide- c.o., — choses qu'il aurait fades peut-èire s'il n'aveit pen trouvé les terres 4 quid a découvertes en travers de son chemin, — il demonde sun scoverous: 4 des lettres de succemmandation pour le Grand Khan et pour les reis et princes de l'Indo et de louis autre contrés qu'il pourrait rencontrer dans e les terres qu'il découvrirait. Il les en fut donné missi pour les princes e striticus dont il pourrait via tar las contries et les ports. Dans ces lettres. e on leur falenit savoir que Colomb élait euvoyé per Leure Alterre et qu'il 4 é-ait revéta de laur nutorit ; on les prinit de la tenir pour recommandé comme lear ambassadour et leur servicour et d'ordonser qu'il lût bien e fracté, de mêmo que Leura Allessos étaient prêtes à bien tracter œus qu de e leur enverraiont et qui coraceat porteurs de lettres de criance de leur part.» (Historia, Liv. I, cb. XXXIII, Vol. I, p. 254)

Il fout remarquer que ce que Las Casas del lei du la persuence où étail Colomb de rencentrer, dans ses découvertes, les lerres de Grand Khan, fut écrit longtemps après que notre Géacis est avancé qu'il était allé jusqu'oux extrémités de l'Asis; sols devait sembler leut naturel à un homme qui avait entre ses mains le correspondance attribués à Toscassiii et qui a avait sucum raison de suspentes son authoritenté. Il est évident que ai cotte enverspondance a reallement ou lieu, tout ou que det Las Casas est justifié. Si elle est apocryphe, toutés ses suppositions tembent avec les pièces que en forment le base. En ce que concerne Colomb lui-mêms, non anaisment il n'a jarque det qu'il espérait trouver des terres en alient aux Indea, mais il a dut expressement qu'il ne cherchait que les Indes et qu'il ne vouleit pas s'attarder à chercher soire chore

(152) On peut acciment faire outte constatation grans aux Postelle des Scritté di Colombe dans le Recroite Colombiane. Nous evons donné les numéron de con notes su chapites VII, de la deuxième partie de la première de cus Nous-selles Études.

aux Rois Catholiques des renseignements sur ce potentat, pour lequelils lui auraient donné des lettres, et son Journal, tel que nous le possedons, semble confirmer cette assertion. Nous y voyons, en effet, qu'il se préoccupe de la situation de Cathay, résidence supposée de ce Grand Khan, qu'il s'informe de la distance qui le sépare de ses possessions, qu'il veut aller jusqu'à lui et qu'il s'efforce de lui faire remettre les lettres dont il dit être porteur.

Bien que cette pièce n'existe ni aux Archives des Indes, où se trouvent toutes celles relatives à l'organisation de l'expédition de Colomb, ni aux Archives particulières des descendants du découvreur, il y en a une copie à celles d'Aragon, à Barcelone, où elle fait partie d'un dossier contenant aussi une copie d'un passeport général au nom de Colomb, pièce qui manque également aux Archives des Indes, ainsi qu'à celles de Veragua (253).

Nous n'avons pas été en mesure de vérifier l'authenticité de ces deux pièces extraordinaires qui supposent que les souverains admettaient l'éventualité d'une navigation pouvant s'étendre jusqu'aux côtes asiatiques, alors

<sup>(253)</sup> Ces deux pièces sont transcrites au registre à 569, le passeport su fotre 136, recte, la lettre de créance su verse du même fotre. Comme toutes les pièces de ce geure, le passeport a une forme générale, il est adresse à tous les Sérèmes mes et illustrissimes itois et à tous leurs premiers més, percuis et amistrès chers de Ferdinand et d'Isabelle, par la grêce de Dieu Roi et Reine, etc., sussi qu'eux duce, marquis, comtes, vicorates, barons, seigneurs et dances de terres de tours Royannies, suxquels sont recommandés le noble homme Christophe Colomb qui est chargé de certaines choses et affaires concernant le service de Dieu et l'accrolissement de la foi chrétienne alusi qu'àuotre aveutage et utilité.

Les lettres du créence ne nont pas adressées nominativement su Grand Khan, mais il semble bien quelles lui soient destinées. Les fiors Catholiques appellent le souverain auquel elles sont adressées « notre très cher aml » et lui disent que, sachant qu'il estanimé de bons sentiments pour sun et qu'il désire être informé de ca qui les intéresse, ils lui cavoient leur noble capitaine Christopho Colomb, qui le renseignere et auquel ils le prient d'acourder crésace entière. On trouvers aux pièces justifications une transcription de cette pièce, avec traduction française.

que tout ce que nous savons jusqu'ici de la grande entreprise montre qu'il ne s'agissait que de la découverte et de la prise de possession d'îles ou terres dont Colomb affirmait connaître l'existence, mais dont il refusait de faire connaître la situation.

On peut cependant s'expliquer le fait. On a vu ci-dessus qu'on prétait à Pinzon l'intention d'aller à la découverte de l'île de Cypangu, sur laquelle il avait rapporté de Rome des indications lui inspirant toute confiance, et aussitôt communiquées à Colomb, qui avait anxieusement cherché à se mettre en rapports avec lui, et on verra plus loin, qu'après s'être associé à l'entreprise, Pinzon s'attacha à faire valoir auprès de ceux qui hésitaient à y prendre part, les grands avantages qu'ils retireraient de la découverte de Cypangu. Ce fait et d'autres, dont plusieurs ont déjà été relevés dans les pages précédentes, montrent que, si Colomb n'avait en vue que les découvertes nouvelles pour lesquelles il avait contracté avec les Rois Catholiques, Pinzon, lui, pensait à Cypangu.

Il peut donc se faire qu'influencé par ce dernier, avec lequel il était alors en excellents termes, Colomb, au dernier moment, ait entretenu les souverains de la possibilité de pousser son exploration jusqu'aux côtes asiatiques et leur ait demands des lettres pouvant être éventuellement présentées au Grand Khan, dont la puissance parait l'avoir vivement impressionné. Il est même permis de voir dans la perapective, ainsi entr'ouverte aux Rois Catholiques, une des raisons qui ont donné au plan originel de Colomb une forme nouvelle plus acceptable ; et al, comme cela semble évident, le P. Percz, qui avait mis Colomb en rapports avec Pinzon, a également parlé à la reine de Cypangu, on s'expliquerait mieux la facilité extraordinaire avec laquelle il la ramena à un projet qu'elle connaissait parfaitement et qui avait été écarté après mure considération.

Dans ces conditions, l'idée de la recherche du Levant par le Ponant, qui devint plus tard une idée fixe chez Colomb, aurait pris naissance dans les suggestions de l'inzon relativement à Cypangu. On trouvera dans les pages suivantes plusieurs faits curieux, passés inaperçus jusqu'ici, qui viennent à l'appui de cette supposition.

## Résistance des gens de Palos à l'armement de l'expédition (154),

Colomb, ayant été pourvu de toutes les pièces nécessaires à l'orgameation de son entreprise, ainsi qu'à la garantie de ses droits et privilèges, partit de Grenade le 12 mai 1492 (255), pour se rendre à Palos, où l'on devait réquisitionner et équiper les trois caravelles qui lui étaient nécessaires. Cette fois encore il logea à la Rabida où les frères pourvurent à ses besoins, comme ils avaient fait précédemment (256). Des difficultés d'un autre genre allaient maintenant commencer pour lui.

<sup>(254)</sup> Tout ce que nous savons des préparatifs de la grande expédition à Palos et des difficultés auxquelles cela donna lieu, vieut principalement de Las Casas et des pièces des procès dits de Colomb. Les Historie ne disent men de cela. On ne trouve rien non plus à cet égard dans Oviedo ni dans Gomara

<sup>(255)</sup> Cotto date est donnée par Fernand Colomb, chapitre XV, par Colomb lui-même, au prologue de son Journal de bord, et par Las Casas, qui reconto de la manière suivante le départ de Colomb de la Cour.

<sup>«</sup> Après qu'il out expédié toutes ses affaires à la Cour et, qu'à sa grande e satisfaction, il se vit pourvis de toutes les provisions de chancelleries,

a brevets lettres et favours royales qu'il avait demandés, il prit congé des

<sup>«</sup> Rois Catholiques et leur haisa les mains Coux-ci lui dirent adieu do la façon

<sup>«</sup> la plus simable en faisant des vœux pour l'heureux succès de son voyage. « Il partit de Grenade au nom de la Tres Sainte Trinité, — c'est sous cette

It partit de Grenede au nom de la Tres Santa Trinite, → c'est sous cette
 invocation qu'il avait l'habitude de commencer tout ce qu'il faisait, → le

samed: 12 mai do la susdite année 1492.» (Historia, Liv. 1, ch. XXXIV, Vol. I, p. 255.)

<sup>(256)</sup> Les dépositions de plusieurs témoins établissent le fait, entre autres, celles de Pedro Medel et de Rodrigo Prieto (15 nov. 1532, Duno, Colon y Pinzon, Informe... p. 331). Les Casas dit que Colomb arriva de la Lour à Palos

Las Casas dit qu'en arrivant à Palos il commença par se mettre en relation avec l'ainé des Piuzon et s'occupa immédiatement des préparatifs de son départ (257). Mais nous avons vu que ses rapports avec les Piuzon étaient antérieurs à son retour à la Cour, et nous savons par plusieurs témoins qui déposèrent dans les procès dits de Co-lomb que, pendant son absence, Martin Alonso avait déjà commencé à préparer les esprits à la dif.leile entreprise dans laquelle il s'était engagé (258).

Il y a quelque incertitude sur l'attitude que prit Colomb en arivant à Palos. Contrairement à ce que dit Las Casas, il semble qu'il ait voulu tout d'abord agir par lui-mème. Y cut-il alors quelque froissement entre lui et l'ainé des Pinzon? Celui-ci, qui se savait indispensable, se montrat-il mécontent de ce que Colomb ne lui cut fait aucune part dans sea arrangements avec la couronne? Ou est-ce notre Génois qui, revenant les mains pleines, se crut en position de se passer du concours de Pinzon ou du moins de

de Montilla, ibid )

endetté (ch. XXXIV, Vol. I, p. 256. Oviedo constate aussi que lorsque Colorab retourne à la Rabida e il resta avec le P. June Perez, conferent e avec lui sur son voyage et mettant ordre aux choses de son âme et de sa q vie, s (Hurl. Gen., Liv. II, ch. V, Vol. I, p. 21.)

<sup>(237)</sup> Les Cases place à ce moment les promières relations de Colomb avec les Pinzon, sur lesquels il s'exprime dans les termes suivants : « Parmi les

e habitants de cette vide [Palos] se trouverent trois frères du nom de Pinzon.

a Cétaient des marine riches se des personnes honorables. L'un d'eux s'ap-

a pelait Martin Alonso Pinzon, c'était le plus riche et le plus consideré des a trois, le second s'appelait Vacents Yanes, le troissème Francisco Martinez

<sup>«</sup> Presque tous les habitants de le ville étaient sous leur miliance, car ils

e étaient les plus fortunés et les misux apparentes. (Loc. est., pp. 255-256.) (156; Alonso Gellego ételers que, pendent que Colomb était al é le Courpour négocier su sujet de la découverte, il vit que Mariin Alonso préparait l'armement des navires, recrutait et envôlait des matelots, il vit auan qu'it donnait à qualques personnes de l'argent et ce dont de avannt besoin pour teurs maisons. L'on dissit alors que le dit Martin Alonso payait et donnait de sa propre bourse, et le témoin ignore et au retour de Colomb, celui-ci lui rembourse l'argent avancé. (Enquête du Fiscal, Seville, 22 déc. 1525, in Duac, Celon y Pignon, p. 255, Voyes aussi la deposition du Fernan Vance.

ne pas lui faire dans l'entreprise la place sur laquelle il comptait? On ne saurait le dire (259). Toujours est-il que Colomb entreprit d'organiser son expédition avec les sculs moyens d'action qu'il tenait des souverains : son titre, les ordonnances dont il était armé et le concours des autorités locales. Il devait bientôt voir que cela ne suffisait pas.

Le 23 mai, Colomb se rendit à l'église Saint-George de Palos avec un notaire, qui, en présence des autorités locales, lut l'ordre royal anjoignant à la ville d'équiper et d'armer dans les dix jours deux caravelles et de les mettre à la disposition de Colomb (200). Une publication semblable eut lieu dans d'autres localités, mais bien que personne ne refusât d'obéir, il ne se trouva personne pour s'offrir de le faire et Colomb se heurta partout à une résistance passive que ses promesses ne purent vaincre. Il fallut de nouveau recourir à l'autorité royale, et le mois suivant les souverains rendirent une autre ordonnance enjoignant aux autorités de l'Andalousie de saisir tout navire approprié au voyage projeté, et d'obliger leurs équipages à accompagner Colomb dès qu'il serait prêt à partir (281). Cette ordonnance fut exécutée, au moins en

<sup>(359)</sup> M. Ferré croît que le différent vint de ce que les titres obtenue per Colomb n'étant pas divisibles ou transferables, l'amiral ne put se conformer aux termes de l'engagement qu'il surait pris avec Pinzon, qui refusa alors le concours qu'il aveit offert (Li describramente de America, p. 128.) C'est là, en effet, ce qui semble le plus probable.

<sup>(260)</sup> Tannoont, Vila, Vol. I, p. 195, Voyez aute: l'ordonnance pour la réquitition des navires: Navanters, Vol. II, nº VII, p. 11.

<sup>(201)</sup> Sobresaria, cometicado à Juan de Pensiosa la sprucion de la mandade en la caria inseria, para facilitar tres carabelas a Cristobal Colon. Gundelupe, 28 juin 1491, (Navannera, Vol. 111, n. VIII, p. 480.) Cette ordonnance porte que, Colomb n'ayant pu faire exécuter à Moguer cette du 30 avril stipulant qu'on devent lui fournir trois caravelles pour le service de la conroune, il était enjoint à lui, Pensiona, contino de nuestra case, euquel en donnaît tous les pouvoirs nécessaires pour cela, de faire exécuter le dés ordonnance par la force. Du même jour date une ordonnance conçue dans des termes identiques, adressés en même Pensiosa contre les gens de Pales et nommément contre Rodriguez Pricto. (Navannera, Vol. III, n. IX, p. 482.)

ce qui concerne l'une des deux caravelles, la Pinte, mais on ne sait pue au juste comment les deux autres furent

Cette difficulté d'ordre matériel vainone, il fallut en surmonter une autre qui était plus grave. On avait les navires et on pouvait avoir tout ce qui était nécessaire pour les équiper, mais on n'avait pas les hommes pour les monter. Personne ne voulait faire partie de l'expédition. On ne eroyait ni à l'homme qui l'organisait, ni à la réussite de son entreprise (263). Les gens auxquels on demandait de s'embarquer refusaient de le faire en donnant pour raison que le voyage projeté serait long et périlleux (264), que l'exis-

(261) Fernan Yanes de Montille dépose que Colomb était un homme de peu, qui n'avait pes grand'obose et qui n'était pan connu. Francisco Médel du li était inconnu et n'avait nuceu crédit. (Déposition du 23 décombre 1535, Duno, pp. 252, 258 ) Alonso Veier Allie dépose qu'il ne trouvait personne pour aller avec lui (1<sup>est</sup> nov. 1532, Duno, p. 351). On peut relever d'autres dépositions syant le même caractère.

(261) Diego Hernandez Colmenero: L'amirul de trouvezi personne pour aller evec lui, perce que le veyage était pérsileux. (1ºº octobre 1515. Pleises. Vol. II, p. 201) Pairo Arias: Aucun autre que les Piazon, leurs amis et pacenta, n'ocat faire partia de la ficite, car il leur persissant que cola était pèrilleux et pénible (1ºº nov. 1522, Dune, p. 333.)

<sup>(2.2</sup> On voit Colomb requérir le minisière d'un notaire de Meguer, Alouse Pardo, pour suince les navires qui les étaient nécessaires (déposition de ce motairs, Deno, Colon y Penson, p. 221, of les Plattes, Vol. II, pp. 28, 29), mais on ne voil pes que cette sainis ait ou des roites. Le capitaine Duro dit que les curavelles, primitivement réquisitionnées furent remplacées per doux entres en hou clat appertanent à ceux qui devalent faire partie de l'expédation (Fanzon, p. 44), at divors témuiguages semblent confirmer le fait. En us qui concerne Alonse Pinzon, nous avons le témo-guege de son fils Juan Martin qu'aucune des caravelles nelui appartenait, i Déposition de 36 août 1535, Dono, Colen y Prazon, py 242, et 247.) Copendant d'autres témoins durent le contraire il cut possible, probable même, que les Pinson étaient intéressés dans la propriété des deux caraveice enhetituées à celles qui avaient été enmes et dont les principaux propriétaires sereient été Quintere et Rascon, pour la Pinia, et Nino pour la Niva. La troussème caravelle, que était à la charge de l'entreprise, parett avoir été obtenue par un arrangement emuble avec ses propriétaires, dont l'ou stait Juan de La Cosa, (Amesia, Vol. I, pp. 102, 103.)

tence de terres nouvelles dans les parties inexplorées de l'Océan était plus que douteuss (265) et que c'était une fulis que d'en entreprendre la recherche (266).

(245) Bartolomé Colas : On repordad comme certain qu'il n'y avest pas de ferres à l'ouait parse que le Portugal event déjà exploré entre région et n y quait rien trouve (Déposition du 15 fév. 1515, Pleises, Vol. El, p. 51.) Aries Paras Pinson, On dissait que s'il partait il ne trouverent aucune terre. I<sup>10</sup> out. 1515, Pleises, Vol. El, p. 230.) June Redrigues Mafres On dissait que étais cen parages de l'ouest, il n y avest pes de terres et qu'il était impossible d'en trouver (16 oct. 1515, Pleises, Vol. El, p. 70-79.)

Bartolomé Coho et Mafee, en parlant des tentatives infructuouses faites en Portugal pour d'inverse des terres vers l'auest, famment sans daute allusion à des eup chise is, ou des projets d'expéditions, sur lesquels nous greentdone autoped has quelques rousesquements. So 1475, is ret Affonso accorda à l'ornam Leline le privilège d'alter à là recherche de l'ille des Sept. Cités. En 1416, le cui duta II autorius Feruum Dulmo à alter à la découverte de coltambnes de dan Sopt. Catén at autres levres à l'unest, dant un ign amuruit le gouvernament à titre hiràditaire. On aguire ai catle expédition reput un announcement d'exécution, mus nous évens de numbreux détais sur see préparetris, qui révétant en fact curioux qu sile avant à pou près le même but que culle de Colomb. Le priviège, en effet, ne parle pas nouloment de i'lle des Nigt Cités qu'il s'agresait de chercher, mus aust de la lerre farms. Acton, en 1445, à l'epogne même où Colomb entrait en retations avec ten Bost Catholiques, il y avait un Portugal des gues qui crovaient à l'axistemen de terres à l'esset et que propossiont qui rei José il essetement se que fui, Colomb, start vanu proposer de faire un Costille, sur il a est pas contestable gne can projet, tal qu'il recevit des copitaistions de 1493, sont ideolique dens nos grandes Renas à celui de Duimo. On trouvers à la dernière de pes *Étadas* Nogostico un chapetro ontior sur l'expédition de co Dulmo,

On ignore ce qu'il advint de l'antreprine partugnies. Elle échous, c'est évident, hien qu'en ne mache par dans quelles conditions; mais il est permis de croire que les gene de mer de Palen, de Huelva, de Moguer, de Lope et autres louslités maritiques du comté de Niebla, intérceste par leur prefamme et feurs habitades à se conseigner sur de semblables antreprises, avenuel à quot sea tour à met égard et il u'y avait pas là de quoi les succurager à a associer aux projets de Colomb

(164) Cabanado: Nombre de personnes se maquament de l'amiral et de son projet, on cast de luc., on tenut non entraprim pour vaine (12 fiv 1516, Ptotos, Vol. II p. 19.) Mafes: Basonoup de gune a content pas aller avec l'amiral parce quils tennient l'entreprite pour vaine, (Los., cit.),

Ce sontemost était estes de la piupart des gons auxquets an parmite encuertance on pouvest underguer. Contralesment à ce qu on a souvent dit, ce qui retenuit un gens-là, en n'était pas la proyunce que l'Atlantique était paupié de montres de louice cortes s' que su on c'eventurent trop long pur sen C'est à ce moment que Colomb dut se résigner à avoir de nouveau recours à Pinzon.

### IV. - Intervention de Martin Alonso Pinson.

Il ne fallut rien de moins que l'influence toute puissants de Martin Alonso Pinzon sur les gens de Palos, de Moguer, de Huelva et des localités voisines, pour vaincre les résistances que Colomb avait partout trouvées (267). Sans Pinzon, sans le concours qu'il détermina ses frères, ses parents et amis à donner à l'entreprise, il est à croire

flots on no pourrait échappor à la mort. En 1693, la légande de la mor Ténébreuse qui avait longtemps arrêté les navigateurs du prince. Heurique n'effrayait plus personne. Il y avait déjà un demi-siècle que les navires portugals, qui sillemanient cette mor jueça aux Açores et eu Gulfe de Gunda, en avaient chassé les moustres dont l'inagination l'avait pauplée. La véritable raison pour laquelle en ne voulait pas aller avec Colomb, c'est que œux dont il sollicitait le concours ne voulaitent pas s'embarquer dans une entrepeire qui teur paraisseit dangerouse et hazardés sons un chef dans lequel de n'avaient pes conflance.

(267) Prévoyant qu'il lui servit difficile de recruter le monde qui lut était nécessaire, Colomb avait pensé à m servir de gran qui étaient condamnée en poursuivis pour quelques crimes ou délits et, dans se but, ilevait obtenu des Rois Catholiques une ordonnance suspindent l'action de la justice anvers coux qui consentiraient à s'embarquer avec lui (Provision du 30 avril 1182, Navanarm, Vol. II n° IX, p. 18.) Grâce aux Pinzon, il na lut pas nécessaire d'avoir recours à cette mesura extrême, qui aurait compromis le succès de l'expédition et, nontreurement à ce que plusieure autours ont avancé, Lamarosi entre suires, aucus criminei ne fit partie de l'expédition de Colomb. L'équipage de ces trois caravelles fut principalement composé de volontaires audaions et qualabres accontamés à la mer et dont Colomb a parlè avec éloge.

Sans rendre complètement justice oux Pinzon, Les Canes a constaté l'amportance de leur rôle dans l'organisation de l'expédition de 1492; « Nous a droyons, dit-il, que Martin Alonso et ses frères furent d'un grand necours « pour Colomb et l'aidérent beaucomp dans ses préparetifs de départ, notame e ment Martin Alonso, qui était plus hardi et plus expérimenté dans les chose ses de le morte (Chap. XXXIV, Vol. I, p. 256 ) Une fois les Pinzon gagnés, écrit-il plus lois, il fut facile d'en técnier beaucoup d'autres à fuire parties de l'expédition. (Les. cif., p. 260.)

qu'elle n'aurait pas ou lieu. Plus de dix témoignages constatent le fait (268) et nous ne croyons pas qu'il puïsse être sériousement contesté (269).

(350) Vision les prancapeux : Jeun Redrigues Mafra. Sa Martin Alouso Pinann a blaif pas allé svoc lui, les sulves a y avesirat pas silés. (Dépontion du 14 Nv. 13th, Piestas, Vol. II. p., 70 ) Diegu Hernandes Colmenses dil In mêmo aham, 19 cept, 1815, Plantas, Val. I, p. 316 5 Roderga Peuto - Il ne ususvest par de gens pour after éves lui... Bens Pinzon, il surest en fort à foire pour équipar es finite, (1° nov. 1543, D. es, Colon y Proces, pp. 301-301.) Alones Vers Alled : Voyent quo ins Pancon y allacent, beaucoup d'entres ins millirent. Prince 1:33, linus, op of op 202-220 i Podro deide i Cost par l'avio et l'industrio des l'incop quol op pourvot à l'argenisation de la flotte... il sal soliure que Colomb n'éorest pa organiser l'espédition saus l'informatition de Martin Alonso Pinzon, (17 nov. 1522, Done, ap. oif., p. 223.) Pedro Medel. Som bol, les indes a auraient pas été découveries, (8™ new, 1832, Dran, ap. rff ,p 182. Pero Bensiss Loders Tout is monde dient que c'était Martin Albono Piùzou qui organizati la fistia at rémunérat les gens, 22 déc. 1335, Dung, op. s.i. p. 135 : Antonio florage at Alexan Gallego Jisont la même chose. (22 déc. 1986, Denn. p. 253 ; Fornando Valuente : % Martin Alonto no a diad, pas differminé à partir pour en royage et pour celte découverté, Columb n'anrait trouvé personne pour l'accompagner, (12 déc. 1538, Dune, p. 184.) Fernan Yanze de Monfilla... Sanz Martin Alonza, Colomb n'esrait treasé partouns pour l'accompagner Quand Colomb covert avec les pouvaire do le Cour, le témois e vu Martie Alonso déployer une grande astivité prove déterminar los gons à s'ongagor dans l'expédition. C'est à corte de le confiance qu'on avait en lui que bosseup de gene partirent de Palos, de Hariva at do Maguer (22 dés. 1535, Denn, op est., pp. 262 at 255.)

(909) Dans le exposet que le procurere de la couronne de fiscat) il es conuni des l'afre et dans legnet il résume les témo-gaugns recuesi le par lui duns lo procés en revondication des Piazon, il constate que, seus leur concours, l'expédition a surait po avoir lura, et la expitaire Dure que a fait une étude apóriste de tous las ducuments enlatifs & co procés, a básite pos & farire qua sans a Almao Passa la dollo parant per été équipe Christophe Celethi s no serut pas sorti do port et las ladas n'auraient pas été découvertes » Pineon, p. 461. Los autours amdorass, qui s'on licanent, an général, à în tradi-(tion cubschusses, voient le, pour le plupart, une exegération, et Laxeroni. qui s'est feit l'éche de leurs rentiments à set égard, dit que l'opinies d'après laquoite la l'anna auraient au un rôle prépondèrent dans la properateur de Fentroprise de Gulomb, est barês sur les dépondeuns il une poignés de pasunts, d'uma et e de aréaturas des Pieses » (Cristofore Colombo, Vel. 1, p 2023, Cost ici qui di y a sungération. Les términes dant nons avous atté les dépontions n'Ament pre tous, tent s'en faut, apparentée un infludée sus Pinsun, quelques-une élemat cités par Diago Colomb. D'autres n'élemat plus, depuis longtemps, nous l'influence des l'innon et graient sessé d'hébités

Est-ce seulement alors que Pinzon donna à Colemb un concours définitif et que celui-ci s'engagea envers lui, comme tout indique qu'il le sit? Plusteurs témoins, entre autres l'un des fils de Pinzon, le disent. D'autres assurent que cet engagement est antériour au retour de Colomb à la Cour et la suite des faits semble donner raison à cette version; il y a là, néanmoins, un fait qui reste incertain. Les probabilités sont que Pinzon, qui avait déjà prêté son concours à Colomb pour le mettre en position de représenter son projet aux Rois Catholiques, ne se livra complètement à lui qu'après qu'il eut reçu des assurances sormelles qui avaient à ses yeux la valeur d'un engagement, et que cela n'eut lieu qu'après le retour de Colomb à Palos, quand il se sut rendu compte que les ordonnances royales dont il était muni ne lui suffisaient pas.

Avec les renseignements que nous possédons aujourd'hui, il n'est pas non plus possible de dire dans quelle mesure exacte Colomb se lia avec Pinzon. Qu'il y ait eu entre eux une sorte d'arrangement ou de contrat par lequel le premier s'engages à reconnaître le concours que le second lui donnait, on n'en peut douter (270). En quei consistait ce contrat et comment il devait être exécuté, nous l'ignorons, et la mort de Pinzon, au lendemain même

Palos. L'un d'eux, Pero Ortis, a entendu Baethèlemy Colomb lui même dire que, sans Martin Alouso Piozon, l'estroprise n'aureit pu avoir lieu. (Dunn, op. cit., p. 236.)

<sup>(270)</sup> Le procureur Villalubos, chargé de conduire les enquêtes instituées à la suits des procès intentés à la couronne d'abord par Disgo Colomb, puis par la vice-reine, déclare dans son rapport au conseil des Indes que Martin Alonso était l'associé de Colomb, qui s'était engagé à lui donner la moitié de tout ce que les Rois Catholiques lui scoorderaient. Villalobos se montre peulêtre trop partial pour Pinzon, mais il faut reconseitre que sa manière de voir et de jugor les choses est autorisée par des dépositions positives, colles entre autres de Juan Martin Pinzon, de Francisco Medel, de Alonso Gallego et de Dago Fernandez Colmenero. Voyes ce document dans Duso, Pinzon, appendica I, pp. 126, 130, et pour plasseure de ces dépositions les notes sus premier et au présent chapitre de ces Études.

de son retour de la grande aventure, laisse ce point dans une obscurité qui probablement ne sera jamais percée; mais le fait même se dégage de nombreuses circonstances sur le sens desquelles on ne peut se méprendre.

Sans parler des témoignages al nombreux, al variés, si positifs, qui montrent que Colomb eut des rapports étraits avec Pinzon, aussi bien avant de retourner à la Cour qu'après en être revenu, et qu'il ne pouvait rien sans lui, on ne saurait expliquer que par une participation intéressée à l'entreprise l'ardeur avec laquelle elle fut embrassée par tons les Pinzon, leurs parents et leurs amis, alors que personne à Palos n'en voulait. Un homme ayant le droit de diriger, de commander, de parler avec connaissance de cause, pouvait seul faire ce que nous voyons Martin Alonso Pinzon faire en ce moment : amener la reprise des négociations avec la Cour, convertir à l'entreprise des gensqui la regardaient comme vaine et y engager sa personne et ses biens; nous le verrons plus tard agir avec indépendanes viu-à-vis de Colomb, conferer avec lui sur la - situation des terres cherchées et faire prévaloir son opinion dans des cas graves.

On ne fait pas toutes ces choses sans droit et sans motif; Pinzon n'aurait pas déployé une si grande activité et ne se serait pas imposé les sacrifices qu'il a faits, s'il n'avait trouvé son avantage à agir ainsi. Las Casas l'a très bien compris, lui qui, tout en cherchant à diminuer le rôle de Pinzon dans l'entreprise de Colomb, remarque, comme on l'a vu, que les hommes ne se laissent mouvoir que par l'intérêt (271). Si étrange que soit cette réflexion sous la plume d'un philanthrope, elle est judicieuse: Pinzon n'aurait pas pris et n'aurait pas gardé jusqu'à la fin l'attitude qu'il cut dès le commencement, s'il n'avait été qu'un subordonné ou un simple collaborateur. Il était certainement

<sup>(27%)</sup> Las Casas, op. cst., ch. XXXIV, Vol. I, p. 256.

plus que cela dans la mémorable expédition dont Colomb eut tout l'honneur et tout le profit. La courenne, qui soutint toujours les revenducations de sa famille, savait qu'il en était ainsi, autrement elle ne lui aurait pas donné des armes en récompense de services rendus, parmi lesquels les découvertes mêmes de 1492 sont énumérées (272).

La critique n'est donc pas fondée à donner tort à Pinzon vis-à-vis de Colomb, ni à écarter les dépositions de ceux qui témoignèrent de la part considérable qu'il prit à la découverte du Nouveau Monde. Nous pouvons admettre que, parmi tous les témoignages favorables à Pinzon, recueillis dans les différentes enquêtes que l'on connaît, il y en ait quelques-uns, beaucoup si l'on veut, qui soient empreints de partialité et même de mauvaise foi, mais il est inadmissible que les gens qui tinrent le même langage en 1515, en 1532 et en 1535, à Palos, à Séville, à Saint-Domingue, se soient entendus pour répèter les mêmes faussetés dans tant de lieux différents et à de si longs intervalles (273).

<sup>(271)</sup> Rest provision, etc. Provision royale ansignant un bisson aux descendants des Pinzon et à d'autres qui avaient prin part aux découvertes de Colomb. Bercelone, 2à septembre 1519, (Navannurs, Vol. III, p. 145-146.) On hi dans cette pièce qu'en considération des services que les Pinzon ont rendus à la couronne dans le premise voyage de decouverte et dans d'autres, il leur est douné comme récompanse e pour armes distinctives trois ceravelles e un naturel sur la mer, et de chacune d'alles sorters une main montrant le 4 première terre qu'ils ont trouvée et découverte ».

<sup>(273)</sup> Le capitaine Dura, qui e étadié minutiousement toutes les pièces de ces procès, auxquelles nous devons le révélation de taut de faits current, si qui les a publiées dans les doux volumes de la seconde sèrie de la Coleccion de documenter ineditor, latitulés : Du les plaites de Colea et dans son mémoire : Colea y Pinson, sat nouvelant qu'il y sut un engagement format entre Colomb et Pinson, Dens son substantiel petit volume : Pinson un si déscribramiente de les Indias, et il a analysé et résumé toutes les pièces qui se rapportent à ce sujet, il fait remarquer que l'absence d'actes constatant le fait rend difficile l'établissement de la vérité e Maje, ajoute-t-il, comme la sense raison et la critique réunies repoussent la probabilité que l'inron alt « consenti à sacrifer tout ce qu'il possédait pour le caprice, qui surait étà « lirès aingulier, du servir les intérête d'un étranger, il couvent de présu-

Pinzon seul n'aurait jamais découvert l'Amérique. Il fallait pour accomplir cette héroïque tâche la haute personnalité de celui qui osa l'entreprendre, et ce talent, qu'il paraît avoir eu au suprême degré, de s'imposer, talent sans lequel on accomplit rarement de grandes choses; mais on doit ajouter que sans l'appui éclairé et énergique qu'il trouva dans Martin Alonso Pinzon, Christophe Colomb n'aurait pu mettre à exécution, en Espagne du moins, son vaste projet. On verra au chapitre suivant que, même après le départ de la flottille, Pinzon fut encore d'un grand secours à Colomb.

### V. - Equipement et armement des trois navires de Colomb.

L'armement et l'équipement de la Capitana et des deux autres bâtiments, qui ne devaient prendre que dix jours, d'après l'une des ordonnances royales du 30 avril 1492, ne furent terminés qu'après deux mois d'efforts laborieux, que paralysaient la mauvaise volonté des uns et l'indifférence des autres, et dont toute l'énergie de Colomb n'aurait pu triompher sans le concours que lui donnèrent les Pinzon.

Enfin, le 2 août, la petite flottille était prête. Elle se composait, comme Colomb l'avait désiré, de trois bâtiments, que l'on désigne généralement par le terme de caravelle, auquel on donne à tort le sens de petit navire (274), et



<sup>«</sup> mer, ou bien que les écritures furent égarées par suite des circonstances

e de la mort de Martin Alonso en l'absence de ses fils, ou bien, qu'ayant foi,

de comme un homme d'honneur qui ne manquait pas à sa parole, dens celle
 de gentilhomme du général de Leurs Aliesses, qui n'était pas encore et

<sup>«</sup> ne devait pas être jusqu'après la victoire en possession des dignités pro-

<sup>«</sup> mises, il aura remis à plus tard la rédaction du contrat. » (Op. cit., p. 56.) (274) Le dépouillement de nombreux document du temps, fait à l'occasion de la célébration du quatrième centenaire de la découverte du Nouveau Monde, a moniré que le nom de caravelle était donné, au xvª siècle, à des navires de geures différents, mais pas nécessairement potits. L'expression

qu'on su représente, également à tort, comme ayant été peu propres à la grande traversée qu'on allait entreprendre (275). Elles étaient petites assurément, mais on peut

amportait avec elle 1 idée de légératé et de espedité dans la morche, plui àt que celle de patricess. Beaucoup avaient quatre môts, ce que dénote déjà d'essex grandes dimensions. Lous qualité principale était la facilité de la maneuvre « Avec la caravelle, dat un juge sempetent, la brusante et l'astrolane, on pous vuit faire le four du monde, Le difficile éloit de l'entroprendre : « (Jemes en la Gazvière, Les marine des xut et defen, Vid. 1, pp. 40,)

La fait que Colomb désigne touseurs le Santa-Marse por le terme de Non-

te navare, te net - et réservo colui de carabela pour la Pinia et la Nina (Journal, 14, 15, 16, 17, 19 oct. 1472), a donné à penser qu'il y avait une différence dans la construction de ces navires. Mess comme ses mêmes teus hitimonia gant désignés dans d'autres docutionts du temps comme étant des caravelles, on out foods à dere qu'il ny arast outre sur ancurs différence de forms, Aines, on peut relever nombre d'exemples de l'emple: facultat f des termes de nos et du carabels. Colomb lus-même à déserné ses trus biltsmenta comme étant tres ageins (Innenat, letten-prologue : et les Rois Casholiques les out appolés feux anrabélas. Ordonnénée du 20 ével 1410, Vavannurs. Vol. [], p. tj., li comble donc qu'en se auvent de l'expression de la Nan page designue la fanta Marca, Colomb del comploment esulu marquee la présumence de ou nuvire sur les doux nutres, pacce que d'était colui en il se tragian. Es taus esa los travaux de la Commission archéologique espagnole dansi lude on 1991 page étador la econstitución des tems fórious bátiments avec lenguels le Nauvano Mande fut decouvert, out confirmé es que le capitains Perisandes Dijes avan džit dit, gos la naravella, conque comme type da navire sujet à des formes déterminées et ayant une mêtere et un gréceseut with-rimes n'e jamais existe (Duan Bisquisectones Yauticas, bid IV, p. 126.) (2°5) Weshington Irring a clad figure 4 a navires de Colomb comme des bergoes légères, semblables sus bétaments cotiers de non jours, ouverts et more post an entired (Med. of the Life of Columbus, Liv., 11, ch., 13, Val. 1, p. 111.) Lamerine, dees se très sitechente notice sommere ser Colomb, a oucure axugéré on tableau ou partant des a barques a sur lasquelles a secomplik le mémorable voyaga de 1425, barquos dont la plus grando était un étroit et frêle mavire de communeu », alors qu'à e curait auffi d'une lame. s pour englouise ins deux autres a (Christophe Colomb, pp. 103 et 104). Un biographo plas riesat do Lafnash, auquel Lesceit critique ne fait pas défaut, espendent a clonne que les découvernes de l'Amérique e se asient aventueés a sur a suos, minorables hutiments, plus digues da nom de harques que da « vaisseaux. C'est là une des choses les plus étounantes du le voyage mia morable. Kapesta una dolle esse pui stopende di gnel miggio memorahila » (Lazzanoni, Cristoforo Colombo, Val. I, p. 248.) En général catte idea est seile qu'es se fint des trois littements de Colomb. Ce mest pas écile qu'il on quait lui-même.

avancer qu'elles étaient solides, convenablement gréées et bonnes marcheuses. Il ne nous reste, malheureusement, aucun document donnant leurs dimensions, leur tonnage, leur armement et leur chargement. Grâce, cependant, à quelques indications fugitives relevées dans le Journal de Colomb particulièrement, et en s'aidant de gravures et d'autres pièces du temps, les hommes du métier ont pu recueillir sur ces différents points des renseignements assez satisfaisents. De même que les paléontologistes sont arrivés à reconstruire des espèces éteintes au moyen de quelques os échappés à la destruction, les archéologues de la marine sont parvonus à reconstituer théoriquement et matériellement les trois navires quiabordèrent su Nouveau Monde avec Colomb (276).

C'est la tradition que ces trois caravelles avaient des dimensions dissérentes, la Santa-Maria étant la plus grande et la Niña la plus petite. C'est ainsi qu'on les voit représentées partout et c'est ainsi qu'on les a reconstruites pour le quatrième centenaire de la découverte de l'Amérique; mais il saut dire que, comme bien d'autres parties de la légende colombienne, celle-oi ne repose que sur de vagues indications, qui ne permettent aucune assirmation. En réalité, il n'est pas du tout certain que la Santa-Maria sont plus grande que la Pinta (277). Quoi qu'il en soit, la

<sup>(278)</sup> Ce traval a été fait en 1892 à l'occasion de la nélébration du quatrième centensire de Colomb. Une commission royale espanole dont faissient partie le capitaine Cesaroo Pernandez Daro et MM. Casimir Bonn et Rafael Mouleou, hommes spécialement compétents en ces matières, fut charges d'étudier les moyons de regonstruire les trois navires de Colomb et soumit à cat eff i des plans qu'une commission trobnique agrès. A la saite de ces études le Gouvernement Espagnol se charges de la reconstruction de la Santa-Maria, et celle des deux caravelles, la Prata et la Nina, foi confide par la Gouvernement des États-Unia au lieutenant Mc Carthy Little, de la marine fédérale.

<sup>(377)</sup> Voici les seules indications que nous ayons à ce sujet. La première et la plus importante est un dessen de doux groupes de trois casesvelles de grandeur différente qui se trouve sur une sarie de l'ile Espagnole ajoutée au

commission archéologique espagnole a admis que, d'après leur grosseur, les trois bâtiments de Colomb devaient s'échelonner dans l'ordre suivant : la Santa-Maria, la Pinta et la Nuïa.

La Santa-Maria (278), que montait Colomb aurait me-

Pierre Martyr de 1911, appartenent à la Colombine de Sevilly. On attribue cette earte à Pernand Colomb, voire même à son père, et en suppose que les trois caravelles qui figurant dans chocus de ces deux groupes représentant solles avec lesquelles un fit le découverte. Mais si l'une ni i autre de estimpositions n'est bien justifice, de premier lieu, le plupart des critiques qui se sont occupée de critiques n'est pas admis qu'elle fût de Colomb en de son file. (Voir cr-après l'appendice ill : Les cartes attribuées à Colomb ) Quant à le supposition que les caravelles que y figurent représentant le Sania-Maria, le Prais et le Arias, elle est détraite, ou du moins singulairement affaibles, par le fait que, dans i un de ces groupes, la plus potrie des trois arravelles à trois mête, tandes que dans l'autre elle n'en a que deux. Tunt ce qu'es pout avancer c'est que ces dessins représentant des caravelles du temps L'ou de ces sleus groupes est reproduit per Asamao, Voi, I, p 174, par Markham, Journal of Colombis, p. IV, et dans le Mémoire la Nationie-Maria, p. 15.

Une nutre reseat d'admettre une différence de grandeurentre la Estis-Maria et la Pinia est l'assertant de Juan de Encalante, que les neveres de Carlomb mesorment un peu plus de 100 touseaux, mais pas plus de 200.(La Nao, p. 20.) Cet bessionte était de l'époque, puisque le 6 actoère 2001 il fit un soutrat pour découvrir de nouvelles sètes ,Colece de dorges aqué, de l'adias, Vol. XXII), et son témognage a de la valeur, mais il ne auppose pas nécessairement que le Sante-Haria etait le plus grand des trois bétiments. Enfin, en a remarqué que, d'après le Journai de hord de Colomb, 16 janvier 1103, la l'inte put éntrer dans une rivière à anuse de son pou de tarant d'acu, en que suppose que le Sante-Haria et mirait pu le faire, et en note que Colomb appaile batel l'amberention de la nao et bares celle des deux autres carevelles, d'un l'un peut inférer que une dernières étaient de muias grandes dimensions que le première.

C'est sur can données, et sur qualques autres du même geurs, commo cults que la Nina portait une voitere latine, qui était attribuée sus patits nevires, et une la fait que Lolomb, que choint la Santa-Maria pour s'embérques affecte de l'appaier nac, que la commission archéologique espagnois n'est harée pour admottre, avec la tradition, que la Santa-Maria était le giue grand des trois bâtiments de Colomb.

(176) Colomb no donne nulle part or nom à ce mavire, qu'il appelle tenjours cumms on l'a det ci-demus, le nef, le nec, ou le sa<sub>i</sub>ntana. Il après discrers, espandent, se servit Colomb qui les surait ettribué ce num (Dec. 1, Liv. 1, ch. 1X) que lui donne suns Fernand Colomb (ch. XV, foi. 38, vecto) et qui

suré 39 m. 10 dans sa plus grande longueur et 22 m. 60 suite perpendiculaires, ce qui donns la longueur du pont. Son déplacement ou sa capacité de chargement aurait été de 23 tonnes (279). Elle avait ce qu'on appelait alors un gros château au gaillard d'arrière, et un plus petit au gaillard d'avant. Elle était pontée de bout à bout, avait trois mâts et portait une voilure carrée.

La Pinta aurait été de dimensions un peu moindres. Son

lus est resté. D'un entre côté Oviedo dit que le navire que montait Colomb sappaint Gallega (Historia, Liv. 11, ch. V. Vol. I, p. 21) et nous voyons par le témosgnage de Cristobal Garcia Xalmianto qui était le plicie de la Pinta, que l'amera purdit à Española son naviro qui s'appelait Marie-Galante : que se llamana Marigarante. (Plattes, Vol. II, p. 200.) Un document publié par Nevarrete Biblioteca Marsima Española, Vol. II, pp. 200-200) montre que ce sevire appartemant a Juan de la Cosa de Santona. Comme le det Xalmianto la Santa-Marsa qui Marigarante se pardet sur la côte d'Ha'lli le. 25 décombre 1802, par la faute d'un novice suquel La Cosa avait confié la gouvernait, Columb accuse ce darmer d'avoir pensé dans cette circonstance qu'à se sauver. Geurnal de bord, 25 décombre 1802.)

(278) Co agot là les mesures principales finalement adoptées par la Commission, sur lesquelles la Santa-Maria a été reconstruita. (Voir la Nao, p. 85,) On y est arrivà en prenant pour hase la moyenne de l'assertion d'hacalante, mentionnée à une note précédente, our le tounege des navires de Colomb, et en 🖛 fondant sur diverses autres indications, dont l'une, donnée par le Journal de bord de Culomb est que la harque de la Santa Maria messerat cinq brasses, 🔾 qui permet da déduire les dimensions du navire auqual elle appartenant, En procédant d'après celle méthode, le capitaine Duro, président de la Commission, avait même trouvé que la Santa Maria pouvait evoir une capacité de chargement de 2°1 tonnes, (La Nes, pp. 28-27 )11 va saos dire que ca soul If des delerminations ensentiellement approximatives et qui peuvent s'éloigoer sensiblement de la vérité. Nous nous bornorous à faire comarquer que ta la Santa-Maria avait les démensions qu'on lus attribus és navare l'emportail de beaucoup sur celus avec lequel Cristobal Guerra alla deux fois, es 1900, à la côte de l'Amérique du Sud, lequot n'avait que 50 tonneaux (Mau-\*\*\*\*\*\* The Discovery, pp. 678 et 6621, sur relui de Vincent Yanez Piurou, le Frada, qui ne jaugeait que 47 tonneaux et avec lequel il alla hien plus loiu 🗫 Colomb à son premier voyage , ser les deux navires de Juan Dist de Sola, dont l'un était de 66 tonneaux et l'autre de 30, et enfin eur la célèbre Fichria, de l'expédition de Magellan, qui fit le tour du monde et qui n'avait que is tenesaux. (Voyes Direct Diseguisiciones Austress, Vol. IV, p. 194). A) ordore qu'à son dermier voyage Colomb lei-même n'avait énenn hâtiment Permi plus de 70 formesur.

pont avait 17 m.80 de long, et sa hauteur, au plancher de la dunette, était de 6 m. 50. Sa plus grande largeur, à la peupe, était de 6 m. 80. Comme la Santa-Maria, elle avait trois mâts et portait une voilure carrée (280). En somme, d'après la Commission, la Pinta ne différait de la Santa-Maria que par les dimensions; sa construction, ainsi que sa voilure, étaient exactement les mêmes. Elle était plus rapidé que les deux autres bâtiments (281).

La Niña est celle des trois caravelles que l'on fait la plus petite. La longueur de son pont aurait éte de 17 m. 10, quelques contimètres de moins seulement que celui de la Pinta, mais sa hauteur était bien moindre : 3 mètres au gaitlard d'arrière. Elle n'avait pas de dunette. D'après la Commission, la Niña ne différait pas beaucoup de la Pinta, la principale différence consistant en l'absence de gaillard ou de château d'avant. Se construction était bonne, c'est Colomb lui-même qui le dit (282). Dans les conditions indiquées son tonnage devait nécessairement être restreint. Il faut remarquer cependant que cette caravelle n'était pas si petite qu'on le suppose, puisque, après la perte

<sup>(250)</sup> Une phress du Journal de bord de Colomb, dans intexte de Navar-rote, porte littéralement qu'un at la Pinta ronde, de latine qu'elle était : în-cieron la Pinta redenda, porque era latina (5 août 1693), ce qui veut dare qu'un la grés à le façou des vaissenux ronde, qui portment une veiture carrée. (Voyes une note de Jul à ce sujet, Archéologie Navale, Vol. II, p. 231. Mais le texte de la Raccolta, corrige sur le manuscrit de Las Casse, porte Nina nu hau de Pinta. (Scriiti, Vol. 1, p. 4.) Pornand Colomb dit, d'ailleurs, que c'est le voilire de la Nina qui fut changée, (Ristarie, ch. XVI, fol. 46 verso.)

<sup>(251)</sup> On a vu que cette curavella apparienant à Gomma Rascon et à Cristo-hal Quintere, qui finazioni partice de son équipage et qui étaient opposés au voyage (Journal de bord, é acét), suquel, sans doute, ils alsonient pris part que parce que leur navire avant été saisi ou not sé. On attribue à leur mat-vell ance un accident qui arriva en gouvernail de cotte caravelle. (Journal de bord, même date.) Capandant plusseurs des témoins qui déposèrent dans les procès de Colomb ont déclaré que la Pinta était la propriété des Pinson. (Dans, Colom y Pinzon, Informe, pp. 201, 292.) Quinters et Rascon n'y avaient peut-être qu'un intérêt.

<sup>(302)</sup> Journal de bord, 17 fév. 1415.

de la Santa-Maria, Colomb s'y transports avec tout son monde, — moins ceux qu'on laissait au fort de la Navidad, — et tout ce qu'il rapportant en Espagna (201).

Ces deux caravelles étaient pontees (284), comme la Santa-Marie, et comme elle aussi bonnes voilières (285).

(243) Ilm suchmane modelships & celles de la commission archéologique appaguols, entreprises en tiolie, également & l'occasion du quatrième trate-deux de la découverte, ont conduit à des résultate à pou pris sambiables à acus que mous venous d'indiquer. D'après la capitaine d'Albertis, de la marine coyale italianne, in Santa Maria devait avent 26 m. 33 de long sur em 40 de large Sa que la membrail 19 metres et se capacite méximum risit de 200 toumes. La Pinia avait 25 m. 30 de long sur 7 m. 36 de large, que tennège était de 110. Le Nica avait 26 m. 06 au longueur sur 7 m. 26 m lorgeur, sur longueur était de 146.

D'après d'outres enicule, la capacità de transport des trois navires surait diù inen moindre. Markhem estime que eclle de la Senia-Maria était de 200 tennes, ceite de la Pinte de 20 et mile de la Vone de 40 (Life of Christopher Colombia, pp. 66, 70 et 11.) Bien des sances apperavant un trudit historiographe de la morine, Jai, evait calcule que la Sante Maria devait evoir 27 en 77 de long sur è m. 11 de inego, (Archeologia Annale, Vol. II, p. 230.) On voit que ces divers esiquie ne différent pas beaucomp les seus des autres,

You our les données qui I ou paut utilizer pour reconstruire les enravelles de Loiomh, la Van Sania-Maria, Memoria de la Commission Arqueológica agentius, Madrid, 1993, in 4°, Restagracion Appointes de las carabolis de Cristobal Colongor D. Rafael Montena, Materil, 1991, 6°, D'Acountus, L. tris Nantica de Tempe de Colomba, in Rescolta Colombiana, Rome, 1993, 1 Vol., in-fot., Jan, Archéologie Nansia, Paria, 1140, 2 Vol., 6°, Article Caravelle

(214 Prove Martyr dat que le Santa-Maria neule était pontée, (Doc, I, ch. I.) Se Sant à tort à cette dimertion, pienieure autoure ont princé que Jat estait drumpé en annieure des trois saravelles de Colomb devaient être pontéen, (Archeologie nancle, article Caraurde à Linden) Les entouse que l'émineur historingraphe de la mirine à données à l'appui de son épissie nout cépendant péramptoires et tous les princ du métier que ent ou l'occasion de s'occuper des urrevalles de Colomb en out juge de même, un vient de voir que la commission troitéologique qui los e fait reconstruées en \$122 lan e faites toutes trois pontées. Comment admettre, en effet, que des névigations et des priotes expérimentée comme les Pinnes, les Notes toutes qui euront une si grande part à t'organisation de la flutulle de Colomb, enroient consonts à a ambarquer sur des assions non pontées pour une expédition que l'on jugent devoir être langue et dangereurs ?

(386) Elies firent la traversia en tronto-ctoq jours, — Gomera è septembre, Guanaham, il entoire, Aujourd'hat encore les nevirens veries ne parviennent pap toujours à frénchie l'Atantique en moins du temps. Dan faisaint en C'étaient d'excellents bâtiments tout à fait propres à l'usage auquel on les destinait; Colomb lui-même le reconnaît (286). Les trois navires étaient armés; mais nous ne savons comment. Nous voyons par le journal de Colomb que le 26 janvier 1493 il fit tirer une bombarda et une espingarda; mais nous ignorons s'il avait plusieurs pièces de cette artillerie, cela est cependant probable (287).

moyenne il milles italienn on 11 milles merine à l'heure, ce qui est une belle vilone pour des naviers voyagenni de conserve,

(306) e Je vina à la ville de Palos... ou j'équipai trois vaissonna frès cone venables pour une pareille entreprise »: Tree nation may apies para semejanis fechs, (Journal, lettre-prologue, Navanasu, Vol. 1, p. 2.) Le 12 février, étent pris par la tempéte, Colomb, qui montait alors la Nine, dit que si le caravelle n'aveit pas été si bonne et ne si hon élat, il sursit craint de périe. (Navannura, Vol. I.p. 149.) Copendant, Colomb a dit allieure que la Santa-Maria était peu propes aux découvertes ! (Navanuars, Vol. I, 28 déc. ) Jul formule de la manière nuivante se manière de veir sur les bâtiments de Columb a On sual considers, contro una opinion frop généralement répandue, e que ces navires étaient à peu près de l'importance d'un brick de guerre e moderne de 13 à 16 canons, qu'ils étatent bous, solides et propres à l'estree prise que le mieux tiénois voulnit mener à fin, qu'ils n'étaient pas mauvais a vollers, entin qu'ils ne ressemblaient en rion à ces barques infimes, non e pontess, délabrées et pour ainsi dira dépourvoss de toot, que l'imagination e do quelquos biographes a crises, a (Archéologia Navaie, Val. II, pp. 316-237.)

(187) M. d'Albertia, de la marine royale italienne, dont nous even- déjà cité les intéreseunts calquis sur les dimensions des caravelles de Colomb, a auxei cherché comment et es pouvaient être armées, et voici ce qu'il dit à ce sujet « Nous devous admettre que la Santa-Maria avait quaixe hombardes e se chargeant par bouche, du calibre de 10 cantimètres suviron at d'une e longueur de 1 m. 30 ; elles devaient lancer des projectiles de piècre, comme e on yout le voir par le journal de bord de Colomb et par d'autres donce monte. Elles devesent être en betlerie dans l'entrepont à l'arrière du grand e mit. Pour défanden l'arrière du navire et le chiteeu de proue, il devast y € avoir six faucoanceuv, so chargeant par la culaure, d'une longeur de 1 m. M e anvirou at d'un calibre de 5 à 7 centimètres, lançant des projectiles de e plomb, ou de fer serciés de plomb, dont le posde develt être d'un kiloe gramma environ. Les doux carevelles, la Pinia et la Nina ne devaient avoir e que deux hombardos et quetre feuconnesux placés sur les borde pour e la défense de la poupe et de la prone, » (L'arte nautico si tempi di Golombo. volume de la Ascrolla, p. 226 ) Bien que ces indications visusent d'un homme do metier qui, event de les donner, e pris la pesse déludier l'artillerie et

La croix était peinte sur toutes les voiles; c'était l'usage pour distinguer les navires portugais et espagnols de ceux des infidèles. Ramusio dit, nous ne savons d'après quelle source, que la bannière déployée par Colomb sur la Santa-Maria montrait le Christ crucifié (288).

Plusieurs auteurs ont écrit que la flottille de Colomb emportait des vivres pour un an, ce qui montrerait qu'on prévoyait une très longue navigation ; mais cette assertion. empruntée à Herrera, qui ne dit pas d'où elle lui vient (289), n'est confirmée par aucun document du temps et est contredite, indirectement, par Las Casas, qui dit que le 24 septembre, c'est-à-dire dix-huit jours après le départ de Gomera, les gens de Colomb craignaient déjà de manquer de provisions pour le retour (290). Remarquons en passant qu'une pareille crainte, qu'elle fût fondée ou non. n'aurait pu être formulée à la date indiquée, si réellement l'expédition avait pour destination les extrémités orientales de l'Asie. Un autre fait qui a la même signification. c'est que Colomb embarqua nombre d'objets d'échange, tels que des colliers de verre, des miroirs et autres de ce genre qui n'étaient certainement pas destinés à trafiquer avec les riches populations de Quinsay, de Zaiton et des lles des Epices.

usage sur les savires espagnole au zve siècle, nous estimons qu'elles sont d'une précision un peu exegérés.

Vionann, Vonvelles Études, II

<sup>(288)</sup> Delle assignment, Vol. III, p. 1, apad Tanovom, Vol. 1, p. 204. Au uve et au uve mècle, il était fréquent de poindre des figures d'ornements sur les voiles. La croix était le plus commun. On la voit sur l'une des caravelles de l'édition illustrée de la lettre de Colomb à Sanchez, de Rome, 1492. Mais su les trois caravelles qui figurent sur la carte attribuée à P. Colomb représentent celles avec lesquelles la découverte su fit, aucune de leurs voiles ne porte de croix. Le commission archéologique en a orné celle de la Santa-Maria. Mais les trois caravelles avaient chacune une bannière royale, où figureit la croix avec les lettres P et Y à droite et à gauche. (J. de bord, 11 octobre 1492.) (289) Historia Dèc. I, Liv. I, ch. IX.

<sup>(200)</sup> Op. cit., Liv. I, ch. XXXVII, Vol. I, p. 274. Voyez aussi les Historie, ch. XIX, fol. 44 verso.

### VI. — Les équipages des trois navires.

Nous n'avons que des renseignements incertains et incomplets sur le nombre de personnes qu'emportèrent les trois navires de Colomb. Le fils du Découvreur et Las Casas disent que l'expédition se composait de 90 hommes (291). Oviedo porte ce chiffre à 120 (292), tandis que Pierre Martyr l'élève jusqu'à 220 (293), et que Diego Colomb le réduit à 68 (294).

La Commission archéologique espagnole mentionnée cidessus, a concilié l'assertion des deux premiers biographes de Colomb avec celle d'Oviedo, en supposant que les 90 hommes mentionnée par les premiers formaient l'équiquipage même des trois navires, et qu'il y avait en outre 30 autres personnes qui étaient des fonctionnaires et des

<sup>(201)</sup> Les trois curavelles a munies de tout ce qui leur était nécessaire, a emportaient quetre-vingt-dix hommes » : con novante énominé. (F. Colous, ch. XV, fol. 50 recto), a En tout, dit Les Cases, ils étaient quatre-vingt-dix a hommes, » (Liv. I, uh. XXXIV, Vol. I, p. 260). L'inscription que porte le pierre termulaire de Fernand Colomb dans la outhédrale de Séville dit la même shose : Con true galeras y 26 parsonne, y partid del parrie de Palos à duccu-brirles à 3 de agesto (Les restes de Colon, Madrid, 1670, p. 197.) Malgré la précision de ce langage, Jal a pensè que cela voulait dire 90 hommes par navire, ce qui parterait à 270 le nombre des membres de l'expédition, chiffre absolument invenisemblable. (Jan, Archéologie nausle, Vol. II, p. 226-226.) (292) Ovimo, Hist. Gen., Liv. II, ch. V. Vol. II, p. 23.

<sup>(298)</sup> Il (Colomb) svait un équipage d'exviron 230 hommes, (Déc. I. ch. l. p. c. Ed. Guffarel.)

<sup>(294)</sup> Con tres carabelas y 66 hembres, (Relacion del picto del Estado de Veragua, Ascha per el Almirante D. Diega Colon, dans les Nuevos Autografes, de la duchessa d'Albe, pp. 36, 37,

Ce document est un mémocre de Diego Colorab à l'appui des procès qu'il feisait à la couronne en revendication de ses droits, dérivés de seux de Colorab, sur la région de Veragus qu'il avait découverle. Diego avait assisté étant encore sufantaux préparatifs de la première expédition de son père ainsi qu'à son départ, et depuis il out certainement l'eccession de se hieu renseigner sur se point. Son Mesoignage, ici, est déconcertant

serviteurs (295). Nous croyons qu'en ce qui concerne l'équipage proprement dit, il y a toute raison de s'en tenir au chiffre de 90 hommes, qui nous vient de si bonnes sources. Il y avait, en outre, à bord de ses bâtiments un certain nombre de personnes qui n'étatent ni pilotes ni marins; mais il no devait guère y en avoir plus de 20; 30 nous paraît un chiffre bien élevé. En tous cas, il ne semble pas que l'expédition pouvait comprendre plus de 120 personnes, car les trois bâtiments, qui avaient à emporter des vivres et une provision d'eau assez considérable, n'auraient pu prendre plus de monde. Il est à croire, d'ailleurs, que al leur équipage s'était élevé à 220 hommes, comme le dit Pierre Martyr, ou à 270, comme le pease Jal, on serait arrivé à retrouver les noms d'un plus grand nombre de ceux qui avaient pris part à catte mémorable aventure qu'on n'a réussi à le faire.

Ces indications ne sont pas les seules que nous ayons à cet égard. Colomb, qui y regardait de près quand il s'agissait d'argent, avait fait constater par un notaire de Palos les paiements qu'il faisait à son équipage. Malheureusement, les archives de ce notaire n'existent plus. Mais Colomb avait eu la précaution de faire faire une copie de ce rôle, qu'il destinait à ses archives personnelles, déposées au monastère de Las Cuevas, et nous possédons une grande partie de ce précieux document (296). Tel qu'il est, on y

<sup>(295) «</sup> Ca qui sat rationnel, après exames des données, en tannet compte e du tonnege des bâtiments et de la place qu'exignaient les vivres et la proe vision d'en faite dans l'éventualité d'un long voyage, c'est de suppesser e qu'il y avait 10 hommes de mer et qu'avec les fonctionneires nommés par
e les Roie, les écuyere et les domestiques, l'expédition comprenait en lout
e 130 hommes,» (Le Nes Sants-Maria, memoria de la Comisson arqueologies ejecutives, Madrid, 1892, 4°, p. 841).

<sup>(206)</sup> Rui é relacion de la gente que fue con Cristobal Colon un el primer mage, dans les Nacros Autografos, de la duchesse d'Albe, pp. 7-18.

Ce document ne vient pas des Archives de la famille d'Alba. Il a été achaté par la duchesse aven d'autres pièces qui avaient appartenu à Colomb ; male

relève 37 noms, dont 9 seulement sont mentionnés ailleurs. En sjoutant à ses noms seux qui sont mentionnés dans le journal de bord de Colomb, dans les nombreuses pièces de la procédure des procès dits de Colomb et dans plusieurs autres documents découverts de nos jours (397), on arrive à former une liste de cent et quelques personnes ayant pris part, à différents titres, à la fameuse entreprise (398), ce qui confirme la supposition que le chiffre de 90 hommes, donné par Fernand Colomb et par Les Cassas, est celui des souls gens de mer ou autres engagés et payés par Colomb.

Colomb laissa au fort de la Navidad dans l'île Espagnole 37 personnes (299), qui y furent toutes massacrées. Un do-

son authenticaté no pout faire ancun donte. Il porte au tête la phrase : Jérese esse sum Maria eit nobie in pui (que Jérus et Maria nous accompagnes) donc notre roulo), écrite de la mun de Colomb et est précédé, d'une note datée de Sento-Donungo, 16 nov. 1494, expliquant ce qui a été dit ci-dessus. Suit la liste dos noms des personnes auxquelles Colomb fit des avances à Peios le 25 juin 1491, avec le chiffre des sommes auxi evancées. Ce curieux document auquel il manque malheureutement un feuillet, a été traduit et publié en anglais dans le Colombus de Talacum, Vol. I, pp. 477-479.

(207) Parmi ces documents, deux sont à notez. Le premier est un livre du comples, Libres de casule, indiquant des sommes payees aux héritars de gent morte dans la première expédition de Colomb, le second est une Informacion instituée en 1552 sur les services roudes par la famille Nino, de Moguer. Voir les Sources.

(206) Les lesim données par les auteurs suivants · Duro, Colon y Pinnon, pp. 222-324; Hanness, The Ducovery, pp. 663-666, Manuam, Columbus, pp. 66-71; Hanness, Columbus, Vol. I, pp. 476-471; Youno, Christopher Columbus, Vol. II, appendice iII, sont bien moins étenées, parce que con auteurs n'ont pas conne tous les documents cités ci-dessus, Ces listes sont d'ailleurs seronies pour y avoir compris les 40 nous donnée per Navag-reta, d'après un document qui n'n pus le caractère qu'on lui symi attribué. Voir ci-après note 360 Une liste plus exects est cuile donnée per Don Nico les Tanonie, forment l'appendice III de livre de professoir Fanné : El descabrimente de América. Elle a été composée d'après des documents origineux.

(200) Fernand Colomb dit 38 personnes (ch. XXXIII fol. 70, verso), et le Journal de bord de Colomb 39 (2 janvier 1493). Les Cosse, de même (Vol. 1, p. 112, et Vol. II, p. 12). D'après Pierre Martyr et Griedo ce serait 28 person oument publié par Navarrete (300) avait donné à penser que nous connaissions les noms de tous ces malheureux; mais une pièce decouverte depuis a moutré que la liste du document de Navarrete porte les noms d'autres personnes, mortes aux Indes à différentes époques (301). Nous ne

nes que Colomb sareit inseées à la Novided (Maurre, Lettre 135, Harcelone, 13 supt. 1855, édit Gufferol, p. 4; Overno, Hai Gen , Liv. II, ch. VI., Vo. I, p. 36.) Les Libres du Caenta, montreat que le stielles inserit oux Archives des Indes est colui de 37.

(300) Lists do lie parcones... Lists dus parsonnes que Colomb Inices à l'ile Repagnole et qui étaient mortes quant & y retoures. (Navamers, Viages, Vol. II, nº XIII, p. 10.)

Cette liste, emprantée aux papiers du collectionneue Money, qui lui même l'eurait tirés des Archives des Indes, enne indication de cote particultère, est précédée à une note d'après faquelle elle viendrait à une notice de le Cass de Confentacion, convoquent les hériture des personnes décédées ent Isdee à se présenter pour receveur ce qui leur revenant, notice en il morait dri que, d après un état envoyé par Leurs Atlesses, Colomb avect lassé Il portunuos à Ilia Kapagnolo at que les noms de con personace cont donnée ci-après. Sest une liste de 40 nome. Il est écos évident qu'il y a là une errent fingrante, puisque, d'après le document mêtre c'est 27 personnes qui rustèérat à la Navided et que la liste en compte ét, erronr que rand oucore plut manifoste la fait que trois de onox que nous sevons evoir été lejende à la Navided par le Journal de Colomb et par Laz Casas manquent dans cus 40 noms. Mols une raleon décisive de croire que ces 48 noms ne sent pas couz de ces matheureux, c'est que pas un d'our no figure, se dans le rôle partiel d'équipage dressé par Colomb, ni dant son Journal de hord, ni parmi conz que F. Colomb et Lis Casas communicuomme ayant fult partie du fameus voyage, Si enfin parmi cres, en socia grand nombra, que le déponitionent des piècus des procés dits de Colomb most out fait connaître. Pour foutes out esttour, on est fondé à dure que éctie liste peut bien être celle de personnes mortas aux ludas au apreira d'a l'Espagno, mais qu'alle no peut être calle de coux auxquels Colomb commit la garde du fort de la Navidad Cette sunaluzion est confirmõe par un document découvert dans ces dernières conées, et dout il nora question desse une autre note, les Libres de Guenta, où nout enregistrio les nome de plusseure des mertyre de la Novidad, dont suosti n'ant donné dens la linte de Navarreta, L'errour relevée las s'expluyusmit sans douts, si nous commissions le taxte entier de la pièce dent Munes n'a donné qu'un extenit,

(201) Co document est un registre de comptes de la trésurerie de la Cata de Controlacion : Labres de catente y reson de la Cosa de Controlacion de Indias, découvert en 1801 dans les Archives des Lodes à Séville par l'archives D. Francisco Javier Delgade, qui s'est empressé d'en envoyer une acque



connaissons aujourd'hui que les noms de 17 de ces 37 premiers martyrs faits par les Indiens du Nouveau Monde (302).

Ainsi qu'on l'a dit plus haut, outre les pilotes, matelots et mousses, d'autres personnes faisaient aussi partie de l'expédition. « Il y avait, dit Las Casas, plusieurs officiers « du roi qui, par euriosité, voulurent aller avec Colomb, « ainsi que plusieurs de ses serviteurs et connaissan- « cos (303). » Colomb n'était pas le seul à avoir des domestiques à son bord, car sa liste donne le nom de cinq personnes engagées comme serviteurs (ariados); il y avait aussi des mousses : grametes. Chose singulière, il semble qu'aucun coclésiastique ne fit partie de l'expédition, ce qui est assez surprenant étant donné la grande piété de Colomb et le caractère religieux qu'il attribuait lui-même à son entreprise (304).

à l'Académie d'Histoire de Madrid, D. Nicoles Tenorio l'a utilisé pour sa liste des compagnons de Colomb. (Frank, ep. sit., appendice.) Ce document montre que de 1503 à 1515 l'office des Indes fit des passentute à des veuves et héritiere de 12 personnes, dont chapana est désignée et nommés comma étent l'une des 27 qui moururent en fort de la Navidad i Que marié en la Espanola entre les traints y siels personne que allaron muertas en la Espandola.

Il résulte de ce document que Colomb ne lausa à la Navidad que 27 personnes, et que les seules de ces personnes dont nons nonnaissions les nome sont celles qui sont nommées, suxquelles il faut ajouter quaire autres noms ampruntés à d'antres sources.

<sup>(802)</sup> On trouvers à l'appendice, une liste alphabétique des 196 nome commus des personnes qui accompagnèrent Colomb, Ceux des 17 personnes que l'on sait être resides à la Navidad y sont indiquès,

<sup>(202)</sup> Lan Gasas, Liv. I, ph. XXXIV. Vol. I, p. 258. Herrere did aussi: a li « yavnit parmi sus quelques amus de l'amural Colomb et d'autres qui avment « servi dans la marine du roi. » (D. L., Liv. I, ch. IX.)

<sup>(394)</sup> D'après un resuscrit encien de la Bibliothèque nationale de Madrid, (Bibliografia Colombina, p. 342, n° 198), la première messe dite en Amérique l'aurait été par le P. Pedro de Arenas, qui avant consu Colomb à la Vega de Grenade et qui l'aurait accompagné à son premier voyage. Mais rien ne confirme cette assertion, que contraduent tous les faits connus. Un savant religieux du xvur mècle, le P. Ramon, prédicateur et chroniqueux de

On peut regarder comme certain qu'aucun criminel ne fit partie de l'équipage des trois navires. Ainsi qu'on l'a dit plus haut, Colomb avait pensé à recourir à ce moyen pour compléter le nombre de gens qu'il lui fallait; mais il n'eut pas besoin de cela. Parmi les nombreux témoins de Palos qui déposèrent dans les procès de Colomb aucun ne mentionne le fait et l'un d'eux déclare qu'il a entendu dire que Colomb voulait tirer des gens des prisons de la ville pour les amener avec lui, ce qui suffit pour montrer qu'il n'en fit rien (305). La plupart des gens que Colomb engages étaient de Palos, de Moguer, de Huelva et des localités voisines; mais il y en avait aussi de Séville, de Jaca et d'autres villes espagnoles; on compte parmi eux des étrangers : un Génois et un Portugais (306).

Nous n'avons aucune information directe sur la solde

l'Ordro de la Morci, qui e fuit de longues recherches sur ce point, et qui donne de bonnes reisons pour oroire qu'un prêtre accompagna Colomb à son premier voyage, reconnett copendant qu'il n'a pu établir le fait. (Historia dels ordre de Vassira Señora de la Mercel, Madrid, 1618, Vol. I, fot, vo.) it constate, toutefois, que deux écrivaine enciena, l'un, soisor de l'Historia Fontifical, l'autre, Bernard de Vargus, qui écrivit l'histoire de l'Ordre de la Merci, avancent le last, must il n'ose a'en repporter è ce qu'ils disent à ce must, Le P. Besumont, qui a fuit des recherches anniognes, et le P.Coil, qui les a reprises de nos jours, n'ent pas été plus heureux, et, as étrange que cela paraisse, il semble bien qu'ausun religieux n'accompagna Colomb à son premier voyage. Si le fait eveit eu lieu, Las Casse, qui s'intéressait à ses choses, l'auyait connu et n'aurait pas manqué de le mentionner.

(365) Déposition de Mercan Peres Camanho, dans Funni, p. 142, note 1. Plusiones anteurs expendant sont d'une opinion contraire. Le P. Cappa, per exemple, crest que 24 de caux qui perturent avec Colomb à hord de la Santa-Maria vennent des prisons de Palse et de Haciva, ouvertes per la cédule du 50 evril, et qu'ils firont partie de coux qu'on lesses à la Navidad, parce qu'ils étacent moins propres que les autres à la navigation (Colon y les Sapaneles, p. 367.) M. Harrisses et M. Thicker combient crocra que Colombité usage de cette cédule.

(206) Ce rencegacement nous vient de la liste même de Colomb, La plupart des anteurs dessat qu'un Irlandais, Guillermo Ires, et un Anglais, Tallarte de Lages, avaient auxal fast partie de l'expédition ; mais ces deux nome sont emprande à le lete de Naverrete qui n'est pies recevable aujourd'hui.

qui leur était payée. Colomb indique bien, dans le rôle que nous avons cité, les sommes qu'il donna à un certain nombre de ses compagnons, mais comme il s'agit d'avances, cela ne nous renseigne pas. On estime que les mate-lots étaient payés à raison de 6.000 maravédis par au (307).

Voici les seules indications certaines que nous ayons sur l'équipage de chacun des trois navires de Colomb. On ne connaît d'une manière exacte ni le nombre ni les noms de ceux qui montaient chacun de ces navires ; les listes qu'on a données à cet égard sont conjecturales.

La Santa-Maria, que montait l'amiral commendant le flotte et qui portait son pavillon, avait pour maître d'équipage son propriétaire, Juan de La Cosa, de Santoña, en Cantabrie, qui, vraisemblablement, remplissait les fonctions de capitaine; il était cosmographe et on lui doit une carte fameuse (308). Les pilotes étaient Sancho Ruiz (309), dont on ne sait rien, et, vraisemblablement, Bartolomé Roldan qui se fixa à l'île Espagnole et devint un de ses notables (310). Il y avait à bord de ce navire un

<sup>(307)</sup> So basant sur des données du temps, et notemment sur un document relatif à l'équipement d'une ficitific espagnole destinée à la côte d'Afrique, en 1493, M. Thacher a trouvé que les gages et appointements payés aux différentes catégories de personnes qui sulvirent Colomb pauvent être fixés de la manière suivente :

Les capitaines, 80 000 maravédis par an , les pilotes, 20 000 ; les maltres, 20 000 ; les mádocies, 21 000 ; l'interprête, 10.000 ; les matelots, 4,000.

En spoutant aux gages tous les frais faits pour les vivres, pour l'achat des objets du trafic et pour d'autres reisons, M. Thacher trouve que l'armement de l'expédition entière coûts 1.167 542 maravédis, non compris la location des trois navires. (Celembus, Vol. 1, pp. 474-475.)

<sup>(198)</sup> Voyes sur ca personnaga la carleuse notice que lai ac onsacrée M. Harrisse dans les Biographical notsi de sa Discovery.

<sup>(309</sup> Journal de Colomb 18 février 1807 et Les Casas,

<sup>(318,</sup> il est certain que ce pilote fit partie de la première expédition de Colomb; mais les documents ne disent pes sur lequel des treis bâtiments il s'engages, bien que généralement en le place à hord de la Nues. Le Journal de bord de Colomb dit que le 19 fèvrier Roldan — sans prénem — releve le point, mais dans la liste de Colomb il porte le nom de Bartolomé. Il fut aussi

F ST F Se to Fa

médecin, Maestre Alonso, de Moguer (311), un secrétaire ou archiviste, Rodrigo Escobedo, de Ségovie (312), un interprète, Luiz de Torres (313), qui connaissait plusieurs langues; un maître d'équipage, Pedro de Terreros, et un page ou domestique nommé Pedro de Salzedo (314). La Santa-Maria prit aussi à son bord Diego de Arana (315), grand alguazil de la flotte, et un nommé Pero Gutierrez dont les fonctions ne sont pas définies (316). Il resta au fort de la Navidad avec Torres et Alonso.

La Pinta avait pour capitaine l'ainé des Pinzon, Martin Alonso. Ses pilotes étaient Francisco Martin Pinzon, frère d'Alonso, et Cristobal Garcia Xalmiento ou Sarmiento (317). Le quartier-maître du bord était un nommé Garcia Hernandez, de Palos, qu'on a confondu avec le médecin de ce nom (318). Les deux propriétaires de lacaravelle, Gomez Rascon et Cristobal Quintero, faisaient aussi partie de l'équipage de la Pinta (319), ainsi que Rodriguez Bermejo, qui prétendit avoir aperçu le premier

l'un des pilotes de Colomb à sa seconde expédition. C'est Las Casas qui nous apprend qu'il se fixa à Saint-Domingue. (Liv. 1, ch. LXIX, Vol. I, p. 443)

<sup>(811)</sup> Libros de cuenta.

<sup>(312)</sup> FERNAND COLOUB, ch. XXXIII ; Las Casas, ch. LXIII,

<sup>(313)</sup> Journal de bord, 2 nov. 1492.

<sup>(314)</sup> Les noms de Terreros et de Salzedo nous viennent du témoignage de Francisco Morales, *Plaites*, Vol. I, p. 419 Voyez la liste des compagnons de Colomb, Appendice II

<sup>(315)</sup> F. Colomb et Las Casas.

<sup>(316)</sup> Repostero de estrados del Rey, d.t Las Casas, Vol. I, p. 414.

<sup>(317)</sup> Ces différents noms sont certains, ils sont donnés par le Journal de bord de Colomb, par Las Casas et par les dépositions de nombreux témoins.

<sup>(318)</sup> Voyez Navanners, Vol. III, p. 540, note Le médecin Hernandez ou Fernandez, qui fit la déposition sensationnelle relative à l'arrivée de Colomb à la Rabida, donna une seconde fois son témoignage, et ni dans l'une ni dans l'autre de ses dépositions il ne dit qu'il accompagna Colomb, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire si tel avait été le cas.

<sup>(319)</sup> Journal de bord et Las Casas, Liv. 1, ch. XXXV.

une lumière à l'île Guanahani (320) et Rodrigo Triana qui le lendemain vit le premier la terre (321).

La Niña était commandée par Vicente Yañes Pinzon (322), le plus jeune des frères d'Alonso et le plus célèbre des marins de ce nom. Son pilote était Pero Alonso Niño (323), d'une famille de pilotes de Moguer, à laquelle appartenait la caravelle et dont plusieurs s'embarquèrent avec lui.

VII. — L'expédition met à la voile. Palos, 3 soût 1492.

Colomb avait achevé tous ses préparatifs le 2 août 1492 (324). Ses navires étant prêts à partir, il confia son fils Diego à un religieux et à un ami nommé Cabezudo, qui devaient le conduire à Cordoue, auprès de Beatriz Enriquez sans doute (325), et prit ses dernières disposi-

<sup>(320)</sup> Francisco Garcia Vallejo, qui était aussi à bord de la Pinta, déposs le 1ºº octobre 1515 que c'est ce Bermajo qui la premier vit une lumière briller dans l'ile qu'on allait découvrir; mais d'après le Journal de bord Colomb luimôme avant aperçu cette lumière suparavant. En tous cas, c'est hi qui ent la prime de 15.000 maravédia promise par les Rois Catholiques à celui qui verrait le premier la terre. Oviedo dit que Triana dépité de se pas avoir eu cette récompense qu'il croyait avoir méritée, passa en Afrèque à son retour et se fit mahométan. (Liv. II, ch. V, Vol. I, p. 24.)

<sup>(321)</sup> Journal de bord de Colomb,

<sup>(322)</sup> Le Journal de bord, F. Colomb, Las Casas, etc., 13 oct. 1492.

<sup>(323)</sup> M. Harrisso a cru que Niño avait été le pilote de la Santa-Maria (Discovery, p. 463), parce que Colomb le nomme comme étant avec lui lors de son retour en Espagno; mais Colomb montent à ce moment la Niña par suite de la perte de la Santa-Maria. Voyes la déposition de F. G. Vallejo, Pleitos, Vol. II, p. 219, et le Journal de bord, passim,

<sup>(324</sup> Las Casas, ch XXXV, Vol I, p. 261,

<sup>(325)</sup> Coci résulte des faits suivants. Le 12 février 1515, un habitant de Moguer, Juan Rodriges Cabesado, dépose qu'eu moment où Colomb partait de Palos, il lui confla, since qu'à un religieux nommé Sanches, son fils Diego : ai liempo que se partid, le did à Don Diego su hijo en guarde à este testigo e à Martyn Sanches, clerigo. (Pleitos, Vol. II, p. 18.) Cabesado ne dit pas qu'on le charges de conduire Diego à Cordoue; mais comme Colomb écrit dans son Journal de bord, à la date du 14 février, que ses deux fils sont en

tions. Le lendemain, au lever du soleil (396), après s'être confessé et avoir reçu le saint-sacrement (327), il leva l'ancre au port de Palos (228), franchit la barre de Saltes

en moment à Cordous, et ils foot leurs études, et comme c'ant dans aute ville que résuluit le mère de Parmond Colomb, lequel a synd alors qu'un pau plus de quatre aux, il e est pur douteux que Banches et Cabemda avaient requ'il erdre de conduire Dioge ches Bostr's Enriques. On dest noter que au Cabamido est en témma aité par Diego lus-même et que s'est lui que lous à Colomb, en têté, le muin avec laquette le P. Puras se readit à le cour. Cas facte donnéel à proper que Colomb entretennit avec îni des repports d'amitié.

Conserve to a sour, an point du jour, its front rode au droite ligue vers lan-Conserve, o (l' Conoun, ob. XV, foi 26 rect.)

(277) Ovindo parte comme si c'était an P. Juan Peruz que Colomb ne confirme, aix après eveur det qu'il rente even ce cologice à la Rabide, où il as met en règie avec lieu en plagant, comme un antholique, son entreprise dans are meins, il sjoute : « Et après s'être confirmé, il regut le très exist-acres ment de l'Eucharietie, le même jour qu'il prit le mor, » (Hest Gue., Liv. II, ch. V. Vol. I, p. 24.) % l'on en creyait le P. Buide fes pérhours de Pales et de Magner alment à reconter que le jour ch Colomb met à la voile, se femme Bestrix Enriques surett communé avec lui, après quot elle se ceruit rendue à Cordone, chettre du P. Buise, de Magner, en date du 20 mpt. 1677 publiée dons l'édition repognate du livre de Roselly de Lorgues : Montmente à Colon, Vol. I. p. 174, the copitains Duro, qui e près la pous de finre une caquète à ce sujet, dit que D. Beidemann de Lorence, suré de Hueive, un confirme pass artie tend tron (Vebuissa , note 162, p. 300.)

(23) Et je pirtis dudit port, dit Colomb. Vine à la ville de Poles, que es puerlo de mar. y parti del derha prerto, illuminal de imré, prologue.) Plus lois la Journal del mois partimes de la barro de finites partimos... de la barro de Saltes. Journal, è soit.) Pales est sur le Rio Tinte, un pro su ament, su print où celle rivière et la Rio Odiel se jettent à la mer se trouve l'Os Saltes, aujourd'hui inhabités, qu'un na pout dépasser anne franchir une barre formée par les sebles à la jouction des deux rivières.

A propos de Paica, cortaine develte out imaginé que Colomb un ill put voile de ce patit part qui doit à crite oironnetaune toute se cétabrité, mais de Carlie. Un sevent expegnol, acquel on doit d'estimables ouvenges, D. Adoffo de Carter, e'est fait le champion de ce paradore historique Done un premire trevail, it avail improdemment dit que Colomb étuit parte de Paice, acus il ce repents d'avoir su raison sons le ventour, et dans un potit mémoire inti-tuié: Le sairée definition du Colom, et d'entere le réfuter les-même et le ét consument montenent. Compulante un tan de vienz autours, il montre que Pierre Martyr en 1400 (Loites au nomts Toudille'; Sébastion Muniter an 1502 (Comagraphie), Gaena Malambres en 1502 (Du Arademie), Podro Femon en 1627 (Primera parte de les actions. .), is P. Jérome de la Con-

et mit à la voile pour les grandes destinées qui s'ouvraient devant lui.

ception, en 1688 (Emporio del orbe); Wadding, en 1648 (Annales ordina Minorum), et d'autres, ont tous écrit que Colomb était parti de Cadix. Fernand Colomb et Las Casas ont bien dit que c'est de Palos que Colomb partit, mais ce sont des auteurs sans autorité. Ceux qui sont bien reuseignés sur ce point sont ces auteurs du xvr et du xvir siècle, parce qu'ils s'appuent sur Colomb lui-même qui a dit: Tricesimo tertio die postquam à Gadibus discessi in mare Indicum: trente-trois jours après mon départ de Cadix, j'entrai dans la mer de l'Inde. (Lettre à Raphael Sanchez) Eh bien | Colomb n'à jamais dit cola. Cette phrase est une interpolation du traducteur latin au texte espagnol, où elle ne se trouve pas, non plus que dans la Journal de bord, ce qui n'empêche pas nombre d'auteurs de répéter les uns après les autres que Colomb fit voile de Cadix. M. de Rosny lui-même est tombé dans cette erreur Voir note 1, à sa traduction de la lettre de Colomb.

# CHAPITRE CINQUIÈME

## COMMENT SE FIT LA GRANDE DÉCOUVERTE

I. – Instructions données par Colomb à son départ des Canaries;
 9 septembre.

On ne se propose pas ici de faire l'histoire du premier voyage de Colomb, mais seulement de relever celles des particularités de cette fameuse expédition qui laissent voir quel en était l'objet et qui montrent de quelles espérances se nourrissaient ceux par lesquels elle avait été organisée, ainsi que ceux qui y prirent part.

Au moment de se mettre définitivement en route, après avoir été retenu quelque temps aux Canaries, Colomb donna des instructions écrites aux capitaines de sa flot-tille. Nous ne possédons plus, malheureusement, ce do-cument qui serait pour nous du plus grand intérêt; mais, grâce à Fernand Colomb et à Las Casas, qui témoignent du fait, nous en connaissons le premier article, qui est très important, comme on va le voir. Après avoir fait 700 lieues à l'occident des Canaries, portait cet article, on devait s'abstenir de naviguer pendant certaines heures de la nuit, si alors on n'avait pas encore trouvé terre (329). Fernand



<sup>(329)</sup> C'est incidemment que Fernand Colomb donne ce renseignement Le "eudi 11 octobre, à la veille de la grande découverte, Colomb, nous dit-it, pris les gens de son équipage de veiller avec soin, et à cette occasion « il « leur rappola qu'ils savaient bien que, dans le premier article des instruc- « tions qu'il avait données à chaque navire, aux Canaries, il leur recomman- « dait d'avoir, après qu'ils auraient pavigué « à Popant 700 lieues sans trouver

Colomb ne donne pas la raison de cette recommandation, mais elle est évidente. C'est parce qu'après avoir franchi la distance indiquée on devait se trouver près de la terre et qu'il ne fallait pas s'exposer à la dépasser sans la voir ou à échouer sur l'une de ses côtes. L'auteur des Historie ajoute que son père avait prévenu les gens de l'expédition qu'il ne s'attendait pas à trouver terre avant d'avoir fait 750 lieues à l'occident des Canaries (330). Il avait dit, — écrit-il, — que dans cette limite il la trouverait (331).

Colomb s'attendait donc à trouver la terre après avoir franchi 700 à 750 lieues et nous allons voir que son Journal de bord montre qu'il en a été réellement ainsi.

Notons d'abord que Colomb n'e pas fait voile de Palos vers l'ouest. Il a'est rendu sux Canaries, expressément pour y prendre son point de départ, et c'est de Gomera, par le 28 parallèle, qu'il a fait route vers la région co-

e le terre, à s'abetanir de naviguer la nuit entre manuit et le jour » ; Baincende lore alla memeria, che ben saperana, si come egli nei primo sapitole della commissione da se data ad ogni naviglio nelle Canarie, commandana tore, che, poi che avessire navigato per ponente 760 leghe sanza aver trevata terra, non faccesero camino dalla messanatte fine a di. (Bistorie, ch. XXI, fol. 16 recto ; Las Canas, ch. XXXIX, Vol. 1, p. 267 ) Cette importante instruction de Calomb set ou omise su dénaturée per ses hiographic modernes. La plopert de ceux qui l'ont montionnée ont aru qu'il s'aginsit de fixer un readex-vous à la floitille en dus de séparation.

<sup>(234)</sup> Non aspellans terra fin tante, che non avessero comminate 750 leghe verse occidente dalla Canaria, (Op. cil., vh. XX, fol., 40 verse.)

<sup>(231)</sup> Voir ot-après note 205 peur le texte de cette importante déclaration, Elle est d'adleurs aussi explicite chez Les Cases, qui nous dit que le 11 ecto-bre Colomb comprit qu'on se treuvait très près de terre, d'abord per suite des ladieur manifestes qu'on rencontrait e et d'autre part par la distance e qu'il sevait avoir parcourus depuis son départ des Caneries, une il avait e toujours ou dans l'esprit, soit qu'il est su quelque escance d'en avoir e consaissence, soit per quelque conjecture qu'il n'était formée, que, après e aver fuit 750 lieurs cavaron à travers la mor Océane, à partir de l'île de e For, il trouverait le terre n. (Historie, Liv. I, ch. XXXIX, Vol. I, p. 201 ) On remarquera que, dans es pessage, Les Cases admet la possibilité que Colomb ait été remangeé sur la distance à lequelle on trouverait les terres qu'il cherchait.

cidentale où il comptait se rendre. Le choix de cette ronte ne s'imposait pas, s'il s'agissait simplement d'aller aux Indes, et, s'il visait particulièrement les îles des Épices, il devait prendre sa direction plus au sud. On doit inférer de cela que Colomb avait un motif spécial pour choisir cette route, et cette supposition est confirmée par le fait que, tout le temps du voyage il s'attacha à suivre rigoureusement ce parallèle dont il ne consentit à s'écarter qu'avec répugnance, ainsi qu'en témoigne son Journal. On en conclut aussi qu'il croyait trouver sur cette route ce qu'il cherchait, et nous allons voir que ce n'était pas les Indes Orientales.

II. – Colomb se met immédiatement à la recherche de certaines îles, 17-26 septembre 1492.

Dès son départ, Colomb semble naviguer comme un homme qui sait exactement où il va. Il se dirige droit sur un point déterminé, où une carte qui lui servait de routier indiquait des îles. Le 19 septembre, les trois navires de sa flottille se consultent relativement à leur situation, et Colomb trouve qu'on a fait quatre cents lieues depuis leur départ des Canaries (332). Des vols d'oiseaux avaient déjà fait croire au voisinage de quelque terre, quoiqu'il n'y en eût aucune dans ces parages, et dès le 17, Colomb comptait bientôt la trouver (333). Du 20 au 22, nouveaux signes du voisinage de la terre, aussi trompeurs que les précédents d'ailleurs; du 20 au 24, Colomb change

<sup>(332)</sup> Primer Viage, 19 septembre

<sup>(333)</sup> Ce jour-là Colomb écrit dans son journal : c. . le Ponant, où j'espère e que Dieu puissant, entre les mains de qui sont toutes les victoires, nous c fera bientôt trouver terre. > Del Poniente, donde espere en aquel alto Dios en cuyes manos estan todas las victorias que muy presto nos dara tierra (Journal de bord, 17 septembre)

plusieurs fois sa direction, inclinant légèrement, tantôt au sud, tantôt au nord du 28' parallèle, comme s'il cherchait quelque chose qu'il ne trouvait pas. Le 25, il confère avec Pinzon et tous deux s'étonnent de ne pas avoir encore rencontré la terre, dont tant de signes leur paraissaient annoncer l'existence. Ils consultent leur carte qu'ils se passent de l'un à l'autre, et, vérification faite, constatent qu'ils se trouvent bien dans les parages où elle indique des tles, qui, cependant, échappent à leurs recherches (334). Un moment ils croient les avoir aperques et tout le monde rend grâce à Dieu (335). L'erreur dissipée, la recherche remuniquement

Remarquons qu'il n'y a pas d'îles dans les parages où se trouvait alors la flottille, c'est-à-dire par le 28° parallèle et vers le 47° ou le 48° degré de longitude, et qu'aucune car'e du moyen âge n'y place l'une ou quelques-unes de ces îles fantastiques, à l'existence desquelles on croyait alors. Les îles que Colomb et Pinzon cherchaient avec tant d'ardeur et qu'indiquait leur carte, étaient donc des

<sup>(334) €</sup> Martin Alonso disast qu'ils étaient [les navigateurs] dans ces para-€ ges, et l'amiral répondait qu'il le croyait aussi »: V responda el Almirante que ses le parecia à el. (Op. cit., 25 de setiembre.)

Voice on quo del à on sujet un juge compétent en ves matières, Lord Dunraven, qui n'étudié le Journal de bord de Colomb en marin : There can be no doubt that Galumbus and the other captains and newgatore believed themselves le be near land on the 25 ", and in the evening of that day Piazon thought he saw it in the south west and raised a great shout. That Columbus believed land had been nighted in that direction is obvious, for he suited south west 5f miles in search of it. But on the 26 ", he resumed his course due west for 48 miles. He was evidently looking about for land which he believed to be in the immediate neighbourhood, (Earl Dunnavan, Note on the navigation of Calumbus's first voyage, in Pileon Youne, Columbus. Vol. II, pp. 311-312.)

<sup>(\$15)</sup> A la mouvelle criés par Pinzon de son navire, qu'il voyait la tarre, 
« l'amiral se jets à genoux pour remercier la Seigneur, Martin Alonso chan« tait le Gioria in excelsis Des avec son équipage, et celui de l'amiral en fit
« nutant... L'amiral partages leur opinion et crut qu'on était à 25 lignes de
« la terre, » (Journal de hord, 2) sept, 2492.)

lles sur lesquelles ils avaient des indications particulières.

Las Casas a dit que cette carte était celle de Toscanelli, et, bien qu'il ne nomme pas Antilia, tous les cosmographes qui ont tenté de reconstituer ce document, ont cru que cette fameuse île, qui tient une si grande place dans la géographie du moyen age, était celle, ou l'une de celles que Colomb et Pinzon cherchaient si anxieusement dans la dernière semaine de septembre 1492 (336). Mais nous avons fait voir ailleurs que Las Casas ne savait réellement pas de qui était cette carte, et on peut montrer que, si elle était de Toscanelli, Antilia ne devait pas y figurer à la latitude où la flottille de Colomb se trouvait en septembre 1492.

Nous ne connaissons, en esset, la carte perdue attribuée à Toscanelli que par la lettre de 1474, également attribuée à ce savant, et dont elle était le complément. Antilia n'y est nommée que comme une étape pour passer aux Indes, et tout ce que l'auteur de la lettre en dit, c'est qu'elle est connue des Portugais. Or, la seule Antilia que les Portugais connaissaient était celle des portulans du temps, puisqu'elle n'existant que là, et, comme dans tous, sans exception, elle figure sur le parallèle de Lisbonne ou celui du cap Saint-Vincent, c'est-à-dire vers le 40 degré de latitude nord (337), Toscanelli ne pouvait la placer sous le parallèle de Gomera, le 28°, où Colomb se trouvait quand il cherchait si anxieusement l'île ou les îles qu'indiquait sa carte. On ne saurait dire que l'auteur de la lettre de 1474 a pu vouloir placer cette île silleurs qu'on ne

<sup>(336)</sup> Cos auteurs sont. Peschel, Ruge, Vivien de Saint-Martin, Wagner, Uzielli, Murray, Kraischmer. Pour les indications bibliographiques relatives à ces reconstructions de la carte de Toscanelli et à quelques autres, voyez notre Columbus and Toscanelli pp. 175-176.

<sup>(337)</sup> Sn voici la listo: Pisigani, 1367, Weimar, 1424; Beccaria, 1426 et 1435, Bianco, 1436; Pareto, 1455; Bianco, 1448; G. Bennicasa, 1463 et 1470, A. Bennicasa, 1476.

le faisait généralement à l'époque, car, dans ce cas, il se serait exprimé autrement. Voulant indiquer la situation de cette fie sur la soute des Indes, il n'aurait pas écrit à des Portugais qu'ils la connaissaient, c'est-à-dire qu'ils savaient où sile se trouvait, s'il avait eu des idées particulières à cet égard différentes de celles admises alors.

Pour toutes ces raisons, nous croyons que l'incident du 25 septembre 1492 montre que la carte à laquelle Colomb et Pinzon se référaient ce jour-là ne pouvait venir de Toscanelli, et que les îles qu'elle indiquait étaient des îles dont les deux chefs de l'expédition croyaient connaître la situation, îles dont la découverte entrait dans leurs plans. Que l'une de ces îles fût Antilia, cela n'est pas impossible, parce que, postérieurement à Toscanelli et aux cartographes dont nous avons cité les cartes, un cosmographe tout au moins, Behaim, avait placé Antilia près du Tropique, c'est-à-dire bien plus au sud que ses prédécesseurs ne l'avaient fait (338), et tout près de la route que suivait la flottille.

Remarquons encore que, si le dessein de Colomb était d'aller aux Indes, et si la carte qui lui servait de routier venait de Toscanelli, il est des plus singulier qu'il n'en soit plus question après l'alerte de septembre. A partir de ce moment, en effet, cette carte n'est plus mentionnée dans le Journal de bord. Et cependant, si nous en croyons la lettre de 1474, elle représentait tout l'espace maritime s'étendant jusqu'aux côtes orientales de l'Asie; elle indiquait la situation de Cipangu et de Quinsay, que Colomb,

<sup>(\$25)</sup> Sur la son-disent reproduction du globe de Beham qui fait partie de l'Atlas de Jomard, Antilia âgure tout pris de l'Équateur, à la place occupée sur le globe de Nuremberg par l'ilo de San Brandan, mais on à reconnu qu'il y a là une erreur de transcription, et que c'est bien l'île de San-Brandan, que Boham a voulu indiquer à cette letitude Antilia, sur le globe original, est près du tropique, vers le 2º degré de latitude nord, et, chose ourieuse, elle est dédoublée. Voyez la reproduction de Bavenstein, Isuille I, fuseau B.

quinze jours plus tard, ne sait où chercher. Pourquoi, dans son embarras, ne consulte-t-il pas sa carte? Il n'y pensa même pas (339).

Jusqu'à présent, Colomb avait navigué à peu près sur le 28° parallèle, dont il évitait autant que possible de s'écarter. A partir de sa déconvenue du 25 septembre, il semble qu'il ne sait plus au juste où aller et qu'il s'attende à chaque instant à voir la terre. Le 26, on fait encore trente et une lieues dans l'espoir de la trouver; on était alors à six cents lieues des Canaries (340). Le 27 et les jours suivants, on continue la navigation vers l'ouest; le 1° octobre on avait fait sept cent sept lieues (341); c'est-à-dire qu'on n'avait pas encore franchi la limite extrême de la distance dans laquelle Colomb comptait trouver la terre.

#### III. — Assertion que les iles ainsi cherchées étaient sur la route des Indes.

On pourrait dire, et quelques auteurs l'ont dit, en effet, que la recherche de certaines îles par Colomb n'était pas inconciliable avec le but qu'il assigne à son entreprise, parce que les îles ainsi cherchées étaient sur la route qu'il suivait pour aller aux Indes, et qu'il avait prévu leur existence; on ajoute qu'il n'y attachait aucune importance et qu'il ne voulut même pas s'attarder pour constater le fait (342).

<sup>(339)</sup> Ceca d'après le Journal de hord. Les Cesas, dans le récat qu'il donne du premier voyage, se réfère souvent à la certe de Toscanelle; mais il semble que ce soient des commentaires que lui suggère la carte qu'il avait sous les yeux, qu'il croyait être celle même de Toscanelli. Rien n'indique que c'est au Journal de Colomb qu'il emprunte les réflexions qu'il fait à propos de cette carte.

<sup>(340)</sup> Cola résulte du nombre de lianes fait entre le 36 sept. et le 1ºº oct., (841) Journal de bord, 1ºº octobre, et Las Casas, Liv. I, ch. XXXVIII, Vol. I, p. 282.

<sup>(342)</sup> Colomb, en effet, a dit cela plusieurs fois. Voyez, notamment le Journal de bord à la date du 19 septembre.

Cette explication, basée sur une assertion de Fernand Colomb, qui a d'ailleurs paru bien extraordinaire aux colombistes orthodoxes (343), n'est pas recevable; ce que Fernand dit lui-même des instructions données par son père au départ des Canaries, et de l'engagement qu'il prenait de trouver terre à sept cents lieues environ, suffirait pour le montrer, si le Journal de bord même n'établissait d'une manière incontestable que Colomb, malgré ses dénégations, s'attachait tout particulièrement à la découverte de ces îles. Que ce soit simplement par mesure de précaution, pour éviter quelque accident de nuit, ou pour calmer les appréhensions de ses gens et les encourager à le suivre jusqu'au bout, il est évident qu'en leur tenant le langage rapporté par son fils, Colomb entendait dire que sept cent cinquante lieues, au plus, formaient le terme approximatif de la route qu'il y avait à parcourir pour atteindre le but qu'il poursuivait. C'était une limite qu'il traçait luimême à la distance qu'on serait appelé à franchir, et une promesse que cette distance ne serait pas dépassée, ce qui exclut toute idée à ce moment d'aller aux Indes.

IV. — Aprés avoir fait sept ou huit cents lieues sans trouver terre, il est question de renoncer à l'entreprise, 1"-6 octobre 1492.

La journée du 26 septembre, dans laquelle il avait fallu reconnaître que les terres que l'on croyait distinguer à l'horizon n'existaient pas, causa un grand désappointement à l'équipage de Colomb et dut certainement contribuer à diminuer le peu d'autorité qu'il avait sur ses gens. Des le 17, en effet, ils avaient commencé à murmurer (344), et

(344) Témoignage de Las Casas, (Liv. I, ch. 36, Vol. I, p. 266.) Fernand

<sup>(343)</sup> Historie, ch. IX, foi. 19 verso. Nous avons cité le passage au chapitre III de la première Étude de ce volume, où l'on a pu voir que M. Harrisse s'est indigné du langage tonu lé par le fils de Colomb.

quelques jours plus tard, le 22, Colomb dut, pour les calmer, donner l'assurance qu'on était près de terre (345), ce dont il était lui-même persuadé, ainsi qu'on l'a vu ci-dessus.

On reprit donc la recherche de la terre qu'à plusieurs reprises on croyait avoir approchée; mais il n'est pas douteux qu'à partir de ce moment les appréhensions des matelots de la Santa-Maria et leur insubordination, dont Colomb avait déjà eu quelque peine à avoir raison,ne firent qu'augmenter. Le Journal de bord, cependant, est très discret à ce sujet et tout ce que nous y voyons, c'est qu'à la date du 3 octobre, Colomb provait avoir dépassé les îles qu'indiquait sa carte, mais qu'il no voulut pas s'attarder à les chercher, quoiqu'il eut des données sur leur existence dans ces parages (3iff). Fernand Colomb ajoute que cette décision de son père mécontents l'équipage, qui fut sur le point de se mutiner (347), et Las Casas dit à peu près la même chose : mais nous allons trouver dans les dépositions prises lors des procès dits de Colomb, des renseigrements plus complets at plus vraisemblables sur les çauses réelles du mécontentement des marins de la Santa-Maria et de leur répugnance à suivre plus loin l'amiral.

La première indication relevée à ce sujet est donnée par l'une des questions de l'interrogatoire posé aux témoins cités par le représentant du gouvernement, qui était dé-

Colomb dit que c'est même des le 9 septembre, quand on perdit la terre de vue, que la create de ne plus la revoir trouble l'équipage et que Colomb, pour réconforter ses gens, leur promit beaucoup de terres et de richesses : molle ferre e richesse. (Historie, ch. XVII, fol. 41 recto.)

<sup>(215)</sup> Historie, ch. XVIII, fol. 44 recto. Fernand Colomb parls de complois formés contre son père. A la date du 22 septembre, le Journal de bord canatate seulement une grande effervescence.

<sup>(345)</sup> Aunque tenis noticia de ciertas islas en aquella comarca, (Journal de bord, 3 octobre.)

<sup>(347)</sup> Historie, ch. XX, foi, 47, verso. Les Casas dit que tous les pilotes croyalent à l'existence de ces ties, notemment Pinson, d'après la carte que Colomb lus evest montrée, c'est-à-dire celle produite le 25 septembre, que Les Cases proit être de Toscanstii. (Liv. I. ch. XXXVIII, Vol. 1, p. 282.)

fendeur dans l'affaire. Savez-vous, leur demande-t-on, si après avoir fait 800 lieues, Colomb s'approcha de Pinzon et sollicita son avis sur ce qu'il y avait à faire, maintenant qu'on avait dépassé de 200 lieues la distance à laquelle en devait trouver la terre (348). La question était insidieuse, en ce sens qu'elle avait pour objet de mettre en relief l'attitude de Pinzon dans cette circonstance; mais elle montre que le gouvernement savait que Colomb avait fixé la distance à laquelle on devait trouver la terre, ce qui est d'ailleurs établi, comme on l'a vu ci-dessus, par le double témoignage de Fernand Colomb et de Las Casas.

Sur le fait que la question de rebrousser chemin fut soulevée après qu'on eut parcouru la distance indiquée par Colomb et sur celui de l'intervention des Pinzon dans cette circonstance, il ne saurait y avoir aueun doute, car l'un et l'autre sont attestés par un grand nombre de témoins. García Vallejo, qui faisait partie de l'équipage de

<sup>(148)</sup> Voic, la question entière. Sy sahen que en el dicho viaje fué el diche Martin Alonso come persona principal per capitan de uno de sus dos navios e sus hermanos de las otras des,e que corrieron desde la ysla del Hierro en el huesta achacientas leguas antes el dicho almirante se hasía con la tierro, e no subia ya dende yr e desque vido que no fallara, llegdise al navio de Martin Alonso y le dyze que le parecia que fisyesen, que ya doscientas leguas avian andado demaniado de lo qual pentaba e ya avian de aver llegado a la tierro. (XVª question du Fiscal, Séville, 15 noût 1515 Pleitas de Colon, Vol. II, p. 127.)

Plus tard, quand les Pinson se farent désistés en favour de la couronne, le Fiacal, qui connaissait toutes les dépositions reçues dans les précédentes, anquêtes, donne à cette question la forme suivante dans l'action judiclaire intentée au Gouvernement en 1555 par la vice reins, veuve du second amiral e Site sevent qu'ayant navigué huit cents lieues par mar vers l'ouest, le se dit D. Christophe Colomb était ébrante et sans confiance; qu'on na severt e où on allett et qu'il voulait s'en retourner..., et qu'il demande au dit e M. A. Pinson en qu'on devait faire et que le dit Pinson encourages ledit e Colomb, ainsi que coux qui alleient dans la dite flotte, et dit: en avant, en avant i qu'il était déterminé à naviguer jusqu'à trouver terre, et qu'il le e fit ainsi " » (Enquête du Fiscal, XIV» question, Madrid, 16 août 1535, in Duso, Colom y Panson, pp. 210-264.)

la Pinta et qui déclare avoir été présent aux faits qu'il rapporte, dit qu'après qu'on eut fait 800 lieues, l'amiral informa les autres capitaines que ses gens murmuraient, et leur demanda conseil (349). Hernan Perez Mateos déclare tenir de Pinzon lui-même, qu'il vit dès son retour, qu'après une longue navigation, les gens de Colomb menaçaient de se révolter (350); Francisco Morales a appris de Juan Niño, qui était maître d'équipage à bord de la Niña, qu'on voulait forcer Colomb à revenir en arrière (351); Juan Roldan tient de Juan de Jerez, qui était du fameux voyage, gu'après avoir navigué 700 à 800 lieues, les matelots prétendaient obliger Colomb à rentrer en Castille (352); Juan Moreno tient de ceux mêmes qui étaient de l'expédition qu'ils voulaient s'en retourner (353); Juan de Quexo tient de la plupart des compagnons mêmes de Colomb qu'après avoir fait 800 lieues sans découvrir aucune terre, l'amiral consulta Pinzon sur ce qu'il y avait à faire (354).

D'autres témoins, en assez grand nombre (355), font des dépositions analogues en ce qui concerne les deux faits principaux, à savoir: l'intention d'une partie des gens de l'équipage de renoncer à l'entreprise, quand on eut fait inutilement 700 à 800 lieues, et l'intervention de Pinzon pour les faire rentrer dans l'ordre.

Le seul point que ces dépositions ne permettent pas de trancher avec toute certitude, c'est à qui incombe la res-

<sup>(319)</sup> Déposition du 1<sup>st</sup> octobre 1515 à Palos. (Pleites, Vol., II, pp., 217-218) (230) Déposition du 26 janvier 1525 à Saint-Domingue (Duno, Colon y Pin-

<sup>(\$51)</sup> Déposition du 14 oct 1514, Porto-Rico (Pleitos, Vol. I. p. 421.)

<sup>(352)</sup> Déposition du 32 décembre 1535 à Séville. (Dono, Colon y Pinzon, p. 260.)

<sup>(353)</sup> Déposition du 16 février 1511 à San-Salvador, in Panné, op. cit . p. 138

<sup>(354)</sup> Enquête de Séville du 24 décembre 1515, în Donn, ep. cit., p. 266, (255) Entre suives Alonso de Cota (Porto Rico, 30 septembre 1514, in Francis ep. cit., p. 156); Pedro de Bilhao (mêm. source); Pero Ortiz (Séville, 21 décembre 1535 (Deno, op. cit., p. 256), at coux nommés aux notes suivantes.

ponsabilité d'avoir posé la question d'un retour en arrière. Est-ce Colomb lui-mêms qui aurait fini par perdre tout espoir de trouver ce qu'ilcherchait? Garcia Vallejo, témoin oculaire et auriculaire, semble le dire, et Juan Quintere, ainsi que Gutierre Perez, témoins oculaires également, l'ont dit formellement, l'un à Fernan Martin Gutierrez (356), l'autreà Gonzalo Martin (357), et Pinzon lui-même se serait exprimé de cette façon en parlant à Francisco Medel (358). Mais on doit noter que Quintero était hostile à Colomb, qu'il ne suivit qu'avec répugnance, et on ne peut guère admettre que Pinzon ait tenu à Medel un langage différent de celui qu'il tint à Mateos. Ces témoins et d'autres qui déposèrent dans le même sens (359) ont pu, d'ailleurs, mal interpréter la démarche, fort naturelle dans les circonstances où il se trouvait, que Colomb fit auprès des Pinzon et eroire, de bonne foi, que c'est lui qui vouluit renoncer à la découverte que l'on avait en vue. Ces dépositions ne sauraient prévaloir contre celles qui attribuent à l'équipage seul de Colomb l'intention d'abandonner la recherche, et encore moins contre celles de témoins oculaires comme

<sup>(316)</sup> Enquête de Séville, 22 décembre 1335, (Duno, op. cil., p. 259.)

<sup>(357)</sup> Gutierre Perez, qui était l'un des compagnens de Colomb, aurait dit à Gonzale Martin qu'après avoir navigué pendant ses lieurs, l'amiral fut prin de découragement et voulait qu'en reprit la route d'Espagne; mais que Pinzon s'y oppose energiquement et qu'il y aut à ce sujet une violente altercation entre sux. (Enquête de Séville, 32 décembre 1533, Dune, op. c.f., pp. 257-258.)

<sup>(338)</sup> Sáville, 22 décembre 1535 (Dune, op. cd., p. 238.)

<sup>(339)</sup> Les plus marquents sont Fornan Yanes de Montilla, Pero Ortiz de Matienzo, Fernan Peres Camacho, qui parient d'après les dires de coux qui avaient fait le voyage et qui, commo les précédents témoins, placent la scène avec Piazon après qu'on est fait 600 ou 1,000 lieues. Il faut remavquer que ces dernières déponitions furent toutes prises le même jour, à la même place et 42 ans après l'événement. Dans ces conditions un peut soup-conserque les témoins ne se rappelaient pus exactement les faits et qu'ils se sont répétés les uns les suires, (Enquête de Sévide, 22 décembre 1525, Dino, ep. cst., p. 256-257.)

Garcia Alonso et Garcia Hernandez, qui faisaient partie du voyage et qui disent, en substance, que Colomb, loin d'avoir eu des défailtances, ne cessait d'encourager ses compagnons et de leur affirmer qu'ils ne tarderaient pas à voir la terre (360). Comment admettre d'ailleurs que Colomb, qui était obstinément attaché à son entreprise et qui avait tant intérêt à la poursuivre jusqu'au bout, même en courant les plus grands risques, ait pu de son propre mouvement y renoncer aussi facilement (361)?

Le fait n'a, d'ailieurs, qu'un intérêt secondaire. Il importe peu que ce soit Colomb ou ses gens ou Pinzon luimème, car un témoin le met en cause (362), qui parla de renoncer à l'exploration commencée; l'essentiel est que la question fut soulevée et qu'elle ne l'a été qu'après qu'on eut parcouru une distance plus grande que celle qui, d'après le langage de Colomb, était considérée comme devant être le terme de l'expédition, c'est-à-dire au moment où l'on croyait que le but indiqué par lui était manqué. Il résulte donc clairement de ces faits que ce n'est pas parce que les compagnons du hardi navigateur désespéraient d'arriver aux Indes Orientales, dont on ne leur avait jamais parlé, qu'ils hésitaient à le suivre plus longtemps ou

<sup>(360)</sup> Les dépositions de Garcia Alonso et de Garcia Hernandes ont été données par le professeur Salos Ferré dans son excellent petit livre Et describirmiente, etc., pp. 165 et 166. L'une cet de Saint-Domingue, 5 septembre 1514, l'autre de Huelva, 25 septembre 1515.

<sup>(361)</sup> Oriedo, qui rapporte cet încident, attribue aux trois frères Pinson la dessein de faire renoncer à l'entraprise, mais à la fin du chapitre il nonstate que, d'après une autre version ce seraient au contraire les Pinzon qui se seraient opposés au désir de Colomb de revenir en arrière ; il ne se proposes pas entre les danz versions et dit que le procès qui se plaidait au moment pui écrivait fors connaître la vérité sur ce paint. (Hist. Gen., Liv. 11, chap. V, pp. 23 et 24.)

<sup>(362)</sup> Muncel de Valdovinos dépose qu'il tient de Yanes Pinzon que c'est celui-ci et son frère Martin qui demandéeant à Colomb de qu'il comptet faire, quand on eut parcouru 800 lieues sans rien découvers (Enquête de Lepe 20 sept., 1515. Plailes, Vol. II, p. 147.,

refusaient de le faire, mais parce qu'il s'était engagé visà-vis d'eux à trouver la terre dans les limites de 700 à 750 lieues à l'ouest des Canaries, et qu'on avait dépassé cette distance sans que rien n'indiquât que ses promesses dussent se réaliser (363).

## W. - Pinson s'oppose énergiquement au retour en arrière.

Il y a ici un point important à faire ressortir. C'est le rôle de l'ainé des Pinzon dans cette situation difficile et si critique pour Colomb. Qu'il ac soit prononcé énergiquement pour la continuation de l'exploration, et qu'il ait pris vis-à-vis de la partie indisciplinée et hostic des équipages de la flottille une attitude tellement énergique qu'il ne fut plus question de renoncer à l'entreprise, c'est ce que disent à peu près tous les témoins cités.

« Pendez quelques-uns des mutins, dit-il à Colomb, et si « vous n'osez le faire, mes frères et moi passerons à votro « bord et le ferons (364), » En ce qui le concernait, lui, Pinzon, il était déterminé à aller de l'avant (365); il n'avait pas de motifs pour renoncer à la recherche entreprise et il la continuerait seul (366); il trait de l'avant pendant un an s'il



<sup>(365)</sup> Plusicurs témoins parlors de la persistance des vents et courants vers l'ouest qui les pouraisent en avant et qui sursient pu les répousser au arrière, quend en voudrait rentrer en Espagne, comme ayant elemné l'équipage de Colomb , mais cette objection à la continuation de la marche en avant n'était que la conséquence du fait qu'on n'avant trouvé aucune terre à la distance où le chef de l'expédition avant dit qu'on la trouverait C'est le man que de confiance dans ce chef qui fut la véritable cause de la répugnance de son équipage à le suivre plus loin, ceux de la Pinta et de la Nina, qui avaient toute confiance dans les Pinsou, ne soulevérent aucune objection.

<sup>(361)</sup> Y si no se atrese, you mus hermanos baricaremos sobre ellos y la haremos. (Déposition de Hernan Mateos. Dono, op., cit., p. 263.)

<sup>(365)</sup> Déposition de Diego Hernandez Colmensco, Palos, 1º octobre 1515. Fanci, op. cif., p. 162.

<sup>(100)</sup> Déposition de Goussie Martin, Séville, 22 déc. 1535 Done, ep. est., p. 258

le fallait (367); il ne retournerait donc pas à Palos sans avoir donné de la proue dans la terre qu'il cherchait, en la tierra de que trayo demanda (368), car il doit faire cette découverte ou mourir (369). D'autres témoins confirment ces dépositions et attestent que Pinzon prit bien l'attitude décidée et intransigeante qu'indique son langage (370). On remarquera que ce langage n'est pas celui d'un subordonné qui agit uniquement sous la direction d'un chef qu'il est venu seconder. C'est celui d'un homme qui avait des vues personnelles sur l'objet de l'expédition dont il faisait partie, qui savait qu'il ne s'agissait pas d'aller aux Indes asiatiques, mais de la découverte d'îles ou terres nouvelles sur lesquelles il avait lui-même des indications, et qui était bien décidé à pousser l'aventure jusqu'au bout, coûte que coûte.

Comme, dans son Journal de bord, Colomb giese ou garde le silence sur tous ces faits, qui tiennent cependant une place importante dans l'histoire de sa découverte, comme il ne dit absolument rien des conseils et de l'appui que Pinzon lui donna dans une des circonstances les plus critiques de son mémorable voyage, et comme le rôlejoué dans cette circonstance par cet énergique marin se concilie difficilement avec tout le mal que le rancunier Génois a dit de lui dans ce même Journal, ceux qui s'en rapportent uniquement à ce document sont portés à mettre en question non sculement les services rendus par Pinzon,



<sup>(367)</sup> Déposition de Manuel de Valdovisos. Lepe, 19 sept. 1515, Pleitos. Vol. II, p. 147-148.

<sup>(868)</sup> Déposition de Francisco Medel, Séville, 23 déc. 1535, Duno, op. cit., p. 258.

<sup>(369)</sup> Témolgosgo de Garcia Vallejo, Palos, 1<sup>ee</sup> octobre 1515, Pleitos, Vol. II, pp. 217-218.

<sup>(370)</sup> Voyez entre autres les dépositions suivantes : Fernando Martin Gutierrez, qui tenait ses informations d'un témoin oculaire : Juan de Quintero, (Séville, 22 déc. 1535, Duso, p. 259); Juan Roldan, également renseigné par un des compagnons de Golomb (Duso, p. 260); Fernan Perez Camacho (Duso, p. 256-257); Alonso Beles (Séville, 15 déc. 1535, Fasas, p. 161)

mais la révolte même qui en a été l'occasion (371). Les témoins dont les nombreuses et explicites dépositions sont aujourd'hui connues ont, quant à tous ces faits, une autorité plus grande que celle de Colomb lui-même, qui était trop intéressé pour être impartial et dont l'injustice envers Pinzon est manifeste. La plupart de ces témoins parlent, il est vrai, par oui-dire; mais la source de leurs renseignements remonte aux compagnons mêmes du Découvreur et on ne saurait ni supposer qu'ils se trompent tous, ni croire à quelque parti-pris de leur part, car leurs témoignages sont identiques, quant au fond, bien que variant sur des points de détails, et ont été donnés, pour la plupart, dans des villes et à des dates différentes, ce qui exclut aussi bien la possibilité de l'erreur que celle d'une coupable entente préalable.

## VI — Sur le conseil de Pinzon, Colomb prend une nouvelle direction qui le conduit aux Lucayes

Les dépositions analysées au paragraphe précédent montrent que la période aigué de la mutinerie que la constance de Colomb et l'énergie de Pinzon firent avorter, se place dans les huit jours qui précédèrent la découverte.

<sup>(371)</sup> Parmi les critiques qui comptant, la P. Cappa est de ce nombre. Son reisonnement est que Colomb, qui s'est montré si sévère pour ceux dont il croyait avoir à se plaindre, ainsi que le montre ce qu'il dit de Pinzon, n'aurait pas manquè de parler de cette rébellion si cile avait eu lieu. (Colom y los Espanoles, pp. 78 à). Colomb a certainement ovité de s'expliquer à cet egard, mais il a néaumoins constaté le fait, incidemment, dans son Journal où, sous la date du 18 octobre, il écrit que l'équipage e se plaignait de la longueur du voyage et ne voulait pas aller plus loin ». Le 14 février, il fait allusion e aux souffrances et aux tourments que lui avaient fait épronvar a ses matelots et son équipage, qui tous d'un commun accord étaient résolus e à s'en retourner et voulaient se révolter contre lui, s'oubliant même jus-aqu'aux menaces ». Le fills de Colomb admet, d'ailleurs, le fait et dit qu'on avait comploté de jeter adroitement son père à la mer. (Historie, ch. XIX, fol., 45.)

Vallejo fixe la date exacte: le 6 octobre 1492. Or, à cette date, le Journal de bord consigne un fait d'une grande importance, qui dut contribuer beaucoup à rendre aux marine pusilianimes de l'expédition l'espoir de réussir qu'ils avaient perdu, et qui pourrait bien être la cause déterminante de leur soumission.

Cette nuit, lit-on dans ce Journal, Martin Alonso dit qu'il serait bon de naviguer à l'ouest quart sud-ouest (372). Mais l'amiral, qui tenait à ne pas s'écarter du 28° parallèle qu'il s'était toujours attaché à suivre (373), refusa tout d'abord. Le lendemain, cependant, il se ravisa. Soit qu'il comprit qu'en se rendant à l'avis de Pinzon, qui avait la confiance des trois équipages, il calmerait les esprits, soit qu'il n'eût plus lui-même autant de foi dans l'exactitude des indices qui l'avaient guidé jusque-là, il prit la direction suggérée, qui devait le conduire à sa première déconverte.

Nous sommes ici à l'une des dates les plus intéressantes, au point de vue de son importance historique, de l'expédition de Colomb, car c'est la décision qu'il prit ce jour-là qui assura le succès de son entreprise (374). Colomb ne dit pas que c'est sur l'avis de Pinzon qu'il changea sinsi sa direction, et donne une autre raison à sa décision : c'est parce que le vol des oiseaux indiquait que la terre était du côté où ils se dirigeaient (375). Le Journal de bord ne

<sup>172)</sup> Esta noche, diju Martin. Alonso, que seria bien naceyar à la cuarta del nueste, à la parte del sudueste (Journal de bord, 6 octobre.)

<sup>(373) «</sup> Il garda toujoure cette direction de l'ouest, ou droit vers l'occident, « at na la quitta que peu de jours avant de découvrir la terre, pour pren-« dro un quart de vent du côté gauche, vers le sud. » (LAS CASAS, Liv. I, th. XXXVI, Vol. I, p. 266.)

<sup>(274)</sup> A ce moment-là du moins, car il ve de soi que, même si Colomb n'avait pas changé de route, il aureit fini par trouver la terre.

<sup>(375) «</sup> L'amiral savait que les Portugais durent à l'observation du vol des conseaux la découverte de la plupart des îles qui sont en leur possession, « Cette raison le détermine à abandonner la route directe de l'ouest et à

e tourner se prone vers l'O S.O. » (Journel de bord, 7 octobre 1692.)

dit rien de plus, et Las Casas, sans nommer une scule fois Pinzon, attribue entièrement à Colomb la décision de prendre une direction plus méridionale (376). Mais ici encore les enquêtes faites pour les procès des héritiers de Colomb suppleent au silence que lui et son historiographe gardent à cet égard.

Garcia Vallejo et Garcia Fernandez, tous deux témoins oculaires et auriculaires, disent nettement que c'est à Pinzon que cet heureux changement fut dû (377). Juan de Ungria tient le fait de Pinzon et de plusieurs autres compagnons des deux navigateurs (378). Arian Perez Pinzon dit que Colomb lui-même en convensit et que la chose était notoire (379). Diego Fernandez Colmenero, qui était à Palos, lors du retour de Colomb, et qui causa avec les gens de son navire, fait une déclaration analogue (380). Plusieurs autres témoins, interrogés sur ce point, parlent comme s'il était bien connu à l'époque que c'est Pinzon qui fit changer la route (381). Comme Las Casas, Fernand Colomb, qui devait connaître ces témoignages, ne les mentionne pas, mais il y répond indirectement, en expliquant

<sup>(378)</sup> Voyes le récit de Las Cases, Liv I, chap. XXVII, Vol. I, pp. 285-386, (377, L'un et l'autre faisaient partie de l'équipage de la Finfa. Le premier a va Pinzon engager Colomb à incliner au sud-ouest et on le fit. (Palos, 15 oct 1813. Pleites, Vol. II, p. 216) Le second dit que Colomb résiste d'abord à la demande de Pinzon de se diriger un quart vers le sed-ouest, mais qu'il finit per suivre ce conseil et qu'alors on trouve la terre. (Hualva, 25 sept. 1515. Pleites, Vol. II, p. 160.)

<sup>(378)</sup> Enquête de Séville, 11 août 1515. Plestos, Vol. II, p. 142,

<sup>(379)</sup> Palos, 1er oot 1515, Piestes, Vol. II, p. 231.

<sup>(300)</sup> Palos, 1er ock. 1515 Pleties, Vol. II, p. 210.

<sup>(381)</sup> Martin Martinez, Séville 11 noût 1515. (Plailes, Vol. II, p. 137), Martin Gutierres, Séville 22 déc. 1525 (Duno, Colon y Pinson, p. 259.) Luis de Valle, Palos, 1°° oct. 1516. (Plailes, Vol. II, p. 214.) Podre Medel, Palos, 1°° nov. 1523. (Duno, ep. cit., p. 234.) La question à laquelle ces témoins répondent est la dix-huitième de l'interrogatoire. On leur demande s'ils savent qu'après avoir changé de route et de direction, sur le conseil de Pinson, on alle abordes aux Luosyes et à l'île Gespahani. (Plailes, Vol. II, p. 128.)

de la manière suivante pourquoi son père abandonna la direction qu'il avait suivie jusqu'alors: En inclinant vers le sud-ouest, nous dit il, l'amiral ne s'écartait pas sensiblement de la route qu'il s'était tracée et, en suivant le chemin que prenaient les oiseaux, il prenait la route même sur laquelle il avait toujours dit qu'il trouverait la terre (382).

Mais on va voir qu'en donnant cette explication (dont l'objet est, évidemment, de montrer que l'intervention de Pinzon dans cette circonstance était inutile à Colomb), le fils du Découvreur admet un point important, à savoir que son père savait, ou croyait savoir aussi bien que son lieutenant, où devait se trouver la terre qu'ils cherchaient, ce qui est une confirmation autorisée de toutes les raisons qu'on a de dire que Colomb se dirigeait d'après des indications positives qu'il croyait sûres. On verra plus loin que cette confirmation n'est pas la seule du fait avancé.

# VII. - Découverte de l'île que Colomb cherchait: (Espanola-Cypangu).

Quelle était donc cette terre qui se trouvait dans la direction indiquée par Pinzon, et dont Colomb, de l'aveu de son fils, connaissait l'existence et la situation? Nous connaissons l'opinion de Pinzon à cet égard. Comme on l'a vu à un chapitre antérieur, il avait rapporté de Rome des renseignements sur Cypangu et, bien qu'ils fussent absurdes, il y croyait et les avait communiqués à Colomb, qui paraît s'y être intéressé; il n'est pas douteux qu'il fut question de la découverte de cette tle entre les deux naviga-

<sup>(382)</sup> Facevano quasi la medesima via, nella quale egli sempre hebbe per certo di dover trovar terra: «[Les oiscaux] prenaient presque tous la meme « route sur laquelle il avait toujours tenu pour certain qu'il trouverait la « terre. » (F. Colona, Historia, ch. XX, fol. 18, verso.)

teurs et que cette découverte entra dans leurs plans. Pinzon était entiché de ce projet et parlait avec enthousissme de cette île, qu'il représentait aux matelots et manns de Palos comme étant tellement riche que sa découverte devait faire leur fortune (383).

Y ent-il quelque entente entre lui et Colomb à ce sujet? On ne peut le prouver; mais cels semble assez probable, et on peut relever divers faits qui tendent à montrer que les deux chefs de l'expédition étaient d'accord sur l'objet pour lequel elle avait été organisée. Parmi les plus significatifs sont ceux qui se passèrent du 19 au 26 septembre, période pendant laquelle nous avons vu Pinzon agir de concert avec Colomb, comme s'ils étaient également renseignés sur les îles cherchées alors. Evidemment, il ne s'agussait pas à ce moment de Cypangu, mais plus tard le Journal de bord donne à entendre, et Las Casas dit formellement, que c'est pour arriver à cette île que Pinzon voulait faire changer la direction des navires, à la fin de la journée du 6 octobre (384).

<sup>(363)</sup> Periant de Cypangu oux gons de mer que l'on cherchait à embaucher pour l'expédition, voici, d'après un témoin oculaire, le langage que Pinzon leur tonait : « Amis, venez ça, partez avec nous pour ce voyage ; ici vour cles dans la misère, partez pour ce voyage, car d'après la renominée nous trouverons les muisons avec des tuites d'or et, tous, vous reviendrux riches et se honne fortune : Amispes, anded aré, les con nossères esta formada, que andais aque miseres ande, a sor esta pornada, que segund fama habemos de fat-lar les cases con lepas de oru, e todos usraeis ricos e debuena ventura. (Déposition de Fernan Yanes de Montille de Huelve, âgé de 66 ans Séville, 22 dec. 1525, dans Di no, Colon y Pinzon, p. 255.)

<sup>(384)</sup> Le Journal de bord est ici assez obscur. Les Cases, dans le résumé qu'il nous a donné de ce document, écrit : Al almirante pareció que no de cia seiu Martin Alonso por la isla de Cypengu. (Primer sugu, i octobre ) Ce qui, traduit littéralement, donne : L'amiral pensa que Martin Alonso ne dissait pas cela par support à l'ils de Cypengu. Mais dans son Historia, Las Cases dit formellement que la proposition de l'inzon avait pour objet de gagner Cypengu. Esta noche dijo Martin Alenso que seria bien navegar à la cuaria del gueste, à la parte del sudaeste, por la isla de Cypangu (Historia, Liv. I, ch. XXXVIII, Vot I, p. 202.) C'est on qui résulta d'ailleurs de la mile des fajta.

Etait-ce dans le même but que Colomb accéda à la proposition de son premier lieutenant et peut-être aussi associé? On doit le croire, si on s'en rapporte à Fernand Colomb qui, dans un passage déjà mentionné plus haut, dit que la terre dont son père parlait à ses compagnons, quand il leur disait qu'il ne s'attendait pas à la trouver avant d'avoir fait 750 lieues à l'ouest des Canaries, mais qu'il la trouverait certainement dans cette limite, était l'île Espagnole que l'on appelait alors Cypangu. Ce sont les expressions mêmes de Fernand Colomb (385).

Ainsi, Española était l'île que Colomb avait cherchés depuis le commencement, c'était celle qu'il croyait trouver à 750 lieues des Canaries, celle dont il continua à affirmer l'existence à son équipage, même après avoir fait plus de 800 lieues, celle que, dans les premiers jours d'octobre, il espérait rencontrer en naviguant directement à l'ouest, celle que le 7 au soir il se décida à aller chercher en inclinant un peu vers le sud-ouest et qu'il ne tarda pas à découvrir! Comment douter de tout cela? c'est son fils même qui le dit, et Las Casas corrobore son témoignage à cet égard (386).

Voilà, il semble, une confirmation pleine et complète de tout ce qui a été dit ci-dessus relativement aux renseigne-

<sup>(385</sup> Vo.c. le passage entier Con co fosse che, come hene sapevano, spesse volte esser loro stato detto da cui, non aspettata terra fin tanto, che aon avessero caminato 750 leghe verso occidente dalla Canaria; nel qual termine aveva ancor detto, che avrebbe ritrovato la Spajnola, detta allora Cipanjo e Car [les gens de l'équipage] le savaient hien. lus dine fois il (Colomb, leur avait dit qu'il ne comptait pas trouver la torro avant d'avoir e fait 750 houes à l'occident des Canarios, distance à l'aquelle il leur avait dit aussi qu'il trouverait la Española, appelée alors Cypangu, » (Frenand Coloms, Historie, ch. XX, fol, 48 verso.)

<sup>(186)</sup> Il avait toujours en dans l'esprit, soit qu'il eut quelque occasion d'en étoir sonnaimance, soit par quelque conjecture qu'il s'était formée, qu'après avoir fait 750 heues à travers l'Océan, à partir de l'île de Fer, il trouverait à terre, (Las Casas, Historia, Liv. I, ch. XXXIX, Vol. I, p. 287.)

ments que devait avoir Colomb sur une ou plusieurs îles de l'Atlantique non encore connues! Si quelques doutes subsistaient encore à cet égard, reportons-nous de nouveau à Las Casas et nous y verrons que « Colomb avait « avec lui une carte sur laquelle se trouvaient marquées « nos Indes — estas Indias — et leurs îles, notamment « Española qu'il appelait Cypangu » (387), Remarquons bien que les Indes dout parle Las Casas ne sont pas les Indes orientales, mais les Antilles, que Las Casas a toujours appelées las Indias, comme tout le monde à cette époque, d'ailleurs.

On peut se demander ici pourquoi Colomb attendit pour aller vers cette île que Pinzon auggérat de prendre par le sud-ouest. Si depuis longtemps il savait où était Española, pourquoi n'y allait-il pas ? Ni le Journal de hord, ni Las Casas ne le disent. Mais Fernand Colomb tente de l'expliquer. Parlant d'Española-Cypangu, il écrit : « Il n'y a pas « de doute qu'il l'aurait trouvée, s'il n'avait su que sa lon-« gueur, à ce qu'on dissit, était de la tramontane au midi, « s'est pourquoi il ne s'était pas tourné dayantage vers le « sud pour la rencontrer (388). » C'est-à-dire que Colomb, qui naviguait directement à l'ouest, crut qu'en raison de la longueur de cette tle et de sa projection vers le nord, il n'était pas nécessaire d'incliner vers le sud pour la rencontrer et qu'il ne pouvait manquer de le faire même en restant dans la direction qu'il suivait. Il est évident qu'ici encore cette explication n'est donnée que pour montrer que Colomb n'avait pas besoin de Pinzon; elle répond indirectement aussi aux dépositions de ceux qui dirent

<sup>(187)</sup> Una carla de marcar que llevaba Cristobal Colon, donde tenia pintadas estas Indias d islas, mayormente esta Española que llamó Cipango, (Op. eit., Liv. I, ch. XXXVIII, Vol. I, p. 278.)

<sup>.188)</sup> La onde agit non si era volto più al mezzodi, per urlare in essa. (Historia, ch. XX, fol. 49 recto.)

que c'est le changement de route conseillé par Pinzon qui assura la découverte.

Les faits exposés dans les paragraphes qui précèdent ayant démontré que, d'après Colomb lui-même, ce qu'il cherchait c'était l'île à laquelle il donna le nom d'Espanola, nous n'avons pas ici à le suivre plus loin dans son premier voyage.

VIII. — Rôle de Martin Alonso Pinzon dens la découverte de l'Amérique.

Tous les documents de source colombienne et tous les auteurs qui s'y sont fiés entièrement, réduisent considérablement le rôle de Martin Alonso Pinzon dans la grande découverte dont Colomb a tont l'honneur. Peu s'en faut même qu'on ne lui fasse jouer le rôle d'un envieux et d'un traître. Ni le fils du Découvreur ni celui-ci n'aimaient Pinzon. Le premier passe sous silence le concours effectif qu'il donna à son père lors de l'organisation de l'expédition, ainsi que dans le cours du voyage, et le second ne s'est pas fait faute de dénigrer secrètement son lientenant, dans son Journal de bord qui était destiné aux souverains seuls (389).

Colomb, qui était vindicatif et orgueilleux, semble avoir gardé rancune à Pinzon de s'être rendu nécessaire et d'avoir exercé sur ses gens une autorité morale que luimême ne put jamais obtenir (390). Il est possible que Pin-



<sup>(389)</sup> Excepté à la date du 6 août, tout au commencement du voyage, date à laquelle l'énergie de l'inzon est constatée, le Journal de bord ne mentionne le capitaine de la l'infa qu'en termes désobligeante : avarice, désobéissance et « bien autre chose » (31 nov.); mensonge, tromperie (3 janv.), cupidité, entêtement, orgueil, grossiératé (6 et 8 janv.); insolence, sans délicateuse, sans vertu (9 janv.), méchanceté notoire, violence (10 janv.), sont les seules qualités que Colomb lui reconnaisse.

<sup>(390) €</sup> Les Pinzon, dit Las Casas, étaient les capitaines et les chefs de tous

zon, qui était un rude marin, se soit exprimé trop librement sur l'incompétence nautique de Colomb, qui avait alors peu navigué, et que celui-ci ait été froissé de ces propos. Quelque chose de ce genre doit avoir eu lieu, lorsque Colomb cut la malheureuse idée de laisser une quarantaine d'hommes au fortin de la Navidad, car il paraît que Pinzon qui blâmait ce dessein, s'oublia, à cette occasion, au point de parler de l'amiral en termes d'une telle verdeur qu'ils cessèrent toute relation. L'intervention des frères de Martin amena une réconciliation apparents entre eux (301). Mais Colomb n'était pas homme à pardonner sincèrement une telle ossense. On en voit la preuve dans ses insimuations perfides (392) et dans le silence qu'il a toujours gardé sur les services considérables qu'il avait reçus de celui sans lequel il n'aurait pu ni quitter le port de Palos, ni vraisemblablement avoir raison de son équipage quand il était sur le point de se mutiner. La situation personnelle de Pinzon dans la flotulic était telle, que Colomb devait par prudence lui céder, la plupart du temps, ou tout au moins éviter de se mettre en opposition avec lui (393); mais cette attitude devait singulièrement lui peser, et, comme il était lui-même violent et emporté, il ne put évi-

<sup>«</sup> les équipages, car comme la plupart des marins étaient originaires de l'aa los et de Moguer, tous recoursient à eux et les écoutaient » Liv i, ch. XXXVII, Vol. I, p. 278.)

<sup>(391)</sup> Overso, Hest Gen., Liv. II, ch. VI, Vol. I, p. 26.

<sup>(202)</sup> Fairent ellusion, sans les nommer, aux deux frères Pir 21 n. Colomb perie des a mefaits d'hommes sans délicatesses et sans vertus, qui pert adeni-« maulemment faire prévaloir leur volonté contre calui qui leur fit tant « d'honne it. » (Journal de bord, 9 janvier 1482.)

<sup>(393)</sup> e Dans les différends qui auraient pu surgir entre les deux chefs, dit d avec ration la professour Ferré, i amiral a aurait su d'autre resource que a de se se umettre, car se de son côté étest l'autorité légale, du côte de Pin-

e zon était l'autorité morale et la réalité du pouvoir, en veriu desquelles il

a nurest pu arrêter l'expédition en quelque point du chemin. Il était difficile e que celle supériorité de l'inzon ne biessai pas Colemb, de caruttère auto-

e ritaire et quelque peu soupçonneux » (El Descubrimiento, p. 150)

ter quelques scènes désagréables avec son second, que le Journal de bord laisse entrevoir et dont plusieurs dépositions témoignent (394).

Quoi qu'il en soit, on ne rend pas justice à Pinzon en se bornant à dire que, sans lui, Colomb aurait été obligé de reprendre sa vie errante de solliciteur plus ou moins écouté auprès de quelque autre cour. Pinzon a été plus que le bras de celui qui dirigeait l'entreprise (395); il a été son collaborateur, car s'il est vrai que Colomb avait concu son dessein avant d'avoir connu ce marin, celui-ci lui a apporté des informations tout aussi valables que selles qu'il avait déjà requeillies, et qui ont non seulement rendo son entreprise possible, mais qui paraissent aussi avoir exercé sur lui une influence considérable. Les faits que nous avons mis en lumière montrent, en effet, que l'idée de se mettre à la recherche de Cypangu, qui prit naissance chez Pinzon et qu'il suivit tout le temps du fameux voyage, fut l'un des buts de l'expédition et finit par devenir l'objet principal des préoccupations de Colomb.

La distinction si souvent faite entre les deux découvreurs, que l'un avait des vnes théoriques et l'autre des visées pratiques, ne peut plus être maintenue devant les faits que la critique a relevés. Rien n'indique que des considérations d'ordre scientifique aient été pour quelque chose dans l'entreprise de 1492, tandis qu'on voit clairement que pour Colomb, comme pour Pinzon et comme pour tous ceux qui s'y engagèrent, il s'agissait de la découverte d'îles et de terres nouvelles dont on espérait tirer de grands avan-

<sup>(394)</sup> Déposition de Francisco Model, qui vit Pinson à son lit de mort, à la Babida, et qui treat de lui que Colomb l'avest menacé de la faire pendre. Voyez cette curreuse déposition à la note 54 de cette Étude.

<sup>(395)</sup> C'est ainsi qu'un des meilleurs biographes de Colomb, Asensio, juge le rôle de Pinzon.

tages, et à l'existence desquelles on croyalt pour des raissons qui n'avaient rien de scientifique.

La part qui appartient à Pinzon dans la recherche de cos lles semble avoir été aussi importante que celle de Colomb lui-même. Avant le départ de la petite flottille, comme après, on le voit agir en homme qui se sent une grande responsabilité dans l'œuvre entreprise et qui, bien que placé nominalement su second rang, occupe presque toujours le premier. C'est le concours matériel et moral qu'il donna à Colomb qui rendit l'entreprise possible. C'est son exemple et ses représentations qui décidèrent la plupart de ceux qui y prirent part. C'est ce qu'il disait de Cypangu qui enflamma leur sèle. C'est lui qui empêcha qu'on ne revint en arrière. C'est son énergie, sa compétence et son influence sur les équipages qui firent poursuivre les recherches. C'est lui qui, aux dermers jours, fit prendre la honne direction, croyant aller sur Cypangu. Enfin, comme Española, qu'on découvrit peu après, et dans laquelle Colomb reconnut la Cypangu de Pinzon, est l'île même que le Génois cherchait, d'après son fils, et dont il aurait connu la situation, on serait presque fondé à dire que la découverte de cette lle fameuse, qui était l'objet de Pinzon et l'espoir de ceux qu'il avait influencés, fut en réalité l'objet principal de la mémorable expédition de 1492.

Ce que nous disons ici de la part de Pinzon dans la déconverte du Nouveau Monde n'était pas ignoré en Espagne au temps de la découverte, ou du moins à une époque où vivaient encore des gens qui avaient été des compagnons de Colomb ou qui les avaient connus. On peut avancer que c'était ce que pensait la couronne même; la manière dont furent conduits les procès entamés pour déterminer ce qui appartenait réellement à Colomb dans ses découvertes, le montre clairement. Nous voyons en effet par un rapport adressé au Consoil des Indes par le magistrat chargé des enquêtes nécessitées par ces procès que, dans son opinion. Pinzon avait en au moins une part égale à celle de Colomb dans la grande découverte. Il avait des indications sur les fles découvertes, il se proposait d'eller à leur recherche lorsque Colomb vint le trouver, il s'associa alors à lui et fournit les moyens de mettre l'entreprise à exécution. Il devait donc bénéficier de la moitié de tous les avantages que rapporterait la découverte; mais profitant de ce que Pinzon mourut avant d'avoir pu voir les rois, il s'en attribua tout le mérite (396).

Les autours qui s'en tiennent uniquement à la tradition colombienne écartent ce document comme entaché de partialité excessive pour Pinzon ; mais c'est là une opinion à laquelle la froide critique peut difficilement se rendre. Les Pinzon n'etaient plus engagés dans ce procès où les héritiers de Colomb et la couronne se trouvaient sculs en présence, Pourquoi Villalobos les surait-il favorisés contre les Colomb, qui étaient devenus de grands personnages depuis leur alliance avec la maison d'Albe? Si une pression a été exercée dans ces procès, elle l'a été en faveur des Colomb et on peut en voir la trace, sinon la preuve, dans l'arrêt du Conseil des Indes repoussant la demande de Villalobos d'ouvrir une nouvelle enquête pour établir les faits qu'il avançait et déclarant le procès clos. On est done justifié à tenir compte de l'opinion du magistrat qui avait dirigé lui-même l'instruction de ce procès, qui avait entendu les témoins des deux parties et qui se prononçait d'une mamère aussi nette sur la grande participation de l'ainé des Pinzon à l'œuvre de Colomb.

Des auteurs modernes ont jugé avec sévérité deux actes de ce marin, qui, examinés de près, semblent échapper à toute critique. Le premier est sa séparation de Colomb le 21 novembre 1402, alors que les trois caravelles devaient

<sup>(396)</sup> Alegato del fiscat licenciado Villatobor, in Dunu, Colon y Pinzon en el Desembrimiento, pp. 129-135.

se rendre de conserve à l'île appelée Babeque par les Indiens, qui assuraient qu'on y trouvait beaucoup d'or. Colomb accuse Pinzon de l'avoir quitté sans ordre pour aller chercher cet or et dit qu'il fit tenir un fanal allumé pour lui indiquer où se trouvait le vaisseau amiral (397). Pinzon ne rejoignit les deux autres caravelles que le 6 janvier et, dit le Journal, donna à l'amiral les raisons pour lesquelles il s'était involontairement séparé de lui. Colomb ne fait pas connattre ces raisons, mais dit qu'elles étaient toutes fausses et que c'est uniquement pour avoir de l'or que Piuzon avait ainsi agi (398). Colomb ne dit pas non plus que son lieutenant lui apporta l'or qu'il avait recueilli dans son expédition (399), ce qui détruit l'accusation de cupidité portée contre lui. Si Pinzon avait voulu se rendre seul en Espagne pour tromper les souverains par des mensonges, comme Colomb le craignait (400), rien ne l'empêchait de le faire à ce moment.

Le second reproche fait au capitaine de la Pinta est d'être rentré en Espagne sans Colomb, quand les deux caravelles qu'ils commandaient furent séparées par la tempête qui les assaillit le 14 février. Si cette tempête obligea Colomb lui-même à chercher un refuge au port de Lisbonne, elle a pu certainement forcer Pinzon à entrer dans le premier port qu'il lui fut possible de gagner, qui se trouva être Bayona de Galice, et on ne saurait voir là un acte de déloyauté envers son chef. Fernand Colomb dit qu'il voulait devancer l'amiral auprès des Rois Catholiques et que, leur ayant écrit pour annoncer son arrivée ils refusèrent de le recevoir, ce qui l'aurait fait mourir de

<sup>(\$97)</sup> Journal de bord, 23 nov. 1493

<sup>(398)</sup> Journal de bord, 6 janvier 1493,

<sup>(299)</sup> Déposition de Garcia Vallege, Pales, 15 août 1515 Pleifes, Vol. II, pp. 220-221.

<sup>(400)</sup> Journal de bord, 3 janvier,

chagrin (401). Si Pinzon écrivit aux souverains, ce qui dans les circonstances où il se trouvait était tout naturel, puisqu'il ignorait le sort de la Niña que montait Colomb, il est inexact que les souverains refusèrent de le voir ; il paraît au contraire que la reine lui envoya un messager pour lui dire de se présenter, mais que Pinzon était mort lorsque ce message arriva à Palos (402). Il est à croire que s'il eût vécu, Colomb n'aurait pas obtenu aussi facilement le renouvellement des privilèges exorbitants qu'il avait obtenus.

La légende colombienne a fait à l'aîné des Pinzon un si mauvais renom, que peu d'auteurs ont été tentés de prendre sa désense, et ceux en petit nombre, qui ont osé le faire (403), n'ont pas échappé au reproche d'avoir voulu diminuer, au profit d'un Espagnol, le mérite de Colomb qui était étranger. La vérité est, cependant, que les accusations portées contre Pinzon viennent toutes de Colomb, qui n'était ni véridique, ni impartial, ni reconnaissant, excepté envers les grands, et qu'elles sont contraires à tout ce que nous savons par aitleurs. Il semble que ce sait susses pour montrer qu'elles ne méritent guère créance,

<sup>(401)</sup> Historie, ch. XII, fol. 81 verso. Cotte histoire & été reproduite par Herrera (Déc. 1, Liv. II, ch. Vi), où Charievoix et Munoz l'ont prise et d'où elle est passés dans nombre d'ouvrages modernes. Oviedo n'en dit rion, Las Casas assure que Pinzon mourut de remords. (Liv. I, ch. XXXXII, Vol. I, p. 469.)

<sup>(492)</sup> Déposition de Diego Rodriguez Colmenero. (Enquête de 1532 dans Duno, Golon y Pinzon, p. 137) Pinzon en effet s'élait empressé do se rendre à Palos ou il arriva malade; il se fit transporter à la Rabida où il mourut quelques jours après. Voyez le témoignage de Francisco Medel, Madrid, 22 déc 1535. Deno, p. 258.

<sup>(403)</sup> Parmi ceax-là il faut citer en première ligne le capitaine Durc et le profession Manuel Sales Perré L'un a publié les dépositions prises dans les procès de Colomb et a discuté judicieusement les critiques adressées au principal collaborateur de Colomb, dans ses deux ouvrages sur Pinzon; l'autre a repris la même tâche, avec quelques documents nouveaux, dans son patit volume El descubrimiente de America, qui est des plus instructifs.

ou qu'elles ont été singulièrement exagérées. Il n'est pas vraisemblable que les magistrats qui instruisirent les procès dont nous avons parlé, que les nombreux témoins oculaires et auriculaires qui y furent entendus, et que l'empereur Charles-Quint, qui rappela publiquement les services que Martin Alonso avait rendus dans la découverte de l'Amérique, aient été tous dans l'erreur et que, seul, Colomb soit justifié à parler de lui comme il l'a fait et à lui imputer, sans en donner aucune preuve, les graves méfaits dont il l'a chargé.

Tout bien considéré, il semble que la légende de Pinzon traître et ingrat doive aujourd'hui disparaître du livre de l'histoire; elle n'a en tous cas d'autre fondement que des assertions d'origine colombienne, que rien ne confirme et dont quelques-unes sont manifestement erronées.

### IX. — Invraisemblance de la thèse que Colomb cherchait les Indea et non des terres nouvelles

Tous les faits qui ont été exposés dans les paragraphes précédents montrent que dans le cours de ce mémorable premier voyage de Colomb, on ne peut relever aucune particularité indiquant qu'on avait alors l'intention d'aller jusqu'aux extrémités de l'Asic orientale, tandis que les divers incidents du voyage qui ont été notés, ne laissent voir que la préoccupation de trouver certaines îles dont l'existence était affirmée par les chefs de l'expédition. Pas un des nombreux témoins qui déposèrent dans les enquêtes judiciaires faites de 1513 à 1532 et à 1535 ne dit un mot du dessein que Colomb aurait eu d'aller aux Indes, alors que nombre d'entre eux abondent en détails sur les îles et terres nouvelles qu'à ce moment-là on cherchait avec anxiété.

Peut-on croire que, si le voyage avait eu réellement,

une destination aussi extraordinaire que celle qui lui est attribuée, il n'en aurait pas été question dans les diverses circonstances qui motivèrent les murmures des équipages de Colomb, et qui firent eraindre qu'on ne fût obligé de retourner en arrière ? Ou, dira-t-on, que des gens qui se souvenaient si bien des diverses péripéties de ce voyage historique avaient oublié, ou omirent de mentionner dans leurs dépositions, un fait aussi important que l'objet même de l'entreprise ? Remarquons aussi que dans aucun des interrogatoires préparés, tant par la couronne que par les représentants de la famille de Colomb, pour être soumis à ces témoins, la question n'est soulevée. On leur demande une foule de choses relatives à ce premier voyage, mais jamais s'ils savent que Colomb voulait aller aux Indes orientales. Nous savons, cependant, que celui-ci affirme, dans son Journal de bord, que telle était son intention et que o'est ce qu'il s'était engagé à faire vis-à-vis des Rois Catholiques ; il va même, comme on l'a déjà fait remarquer, jusqu'à avancer qu'il ne voulut pas s'attarder à chercher des îles sur sa route, bien qu'il connût leur existence, alors que ce même Journal dément ces assertions de la manière la plus nette.

Nous avons vu, en effet, que loin de montrer qu'on ne cherchait pas des îles, ce document établit qu'on n'a fait que cela tout le temps du voyage; qu'on s'empressait de se diriger du côté où quelque indice paraissait révéler leur présence, qu'on était fort désappointé quand on ne les trouvait pas, et que, finalement, c'est par la recherche délibérée de l'île appelée par Colomb Española, et par Pinzon Cypangu, que l'expédition atteignit le but qu'elle s'était proposé.

Ces assertions extraordinaires de Colomb sont, d'ailleurs, contraires au plus élémentaire bon seus. Le grand Génois avait tout intérêt à chercher des tles et aucun à aller aux indes orientales ou au royaume du Grand Khan. C'est pour la découverte de certaines îles qu'il avait contracté avec les Rois Catholiques; c'est pour faire cette découverte qu'il avait engagé les capitaux de ses amis et c'est elle seule qui devait mettre dans sa famille la dignité perpétuelle d'amiral et lui assurer une vice-royauté héréditaire, avec des prérogatives royales et des revenus qui pouvaient se chiffrer par millions. A l'en croire, cependant, lui, qui était si âpre au gain, aurait dédaigné de s'arrêter en route pour constater l'existence de ces îles, dont la découverte devait lui assurer des avantages si considérables, et aurait préféré se rendre directement aux Indes, dont il n'est pas dit un mot dans ses engagements avec les souverains et où aucun intérêt ne l'appelait!

Est-ce assez invraisemblable, et ne serait-on pas autorisé à voir là une raison suffisante pour écarter la prétention bizarre de Colomb si, comme on l'a vu, il n'y en avait bien d'autres?

X — Colomb avait des indications qu'il croyait certaines sur les terres ou lles qu'il proposait de découvrir.

Paisque tous les renseignements que nous avons recueillis sur l'objet de la grande entreprise de 1492 vont à l'encontre de ce que Colomb dit à ce sujet, et montrent qu'il n'avait en vue, à l'origine, que la découverte de nouvelles îles ou terres, il va de soi qu'il était convaince de leur existence.

Mais d'où lui venait cette conviction?

Nous savons que Colomb recueillait avec soin tous les indices qu'il pouvait trouver relativement à l'existence de terres inconnues dans les régions maritimes non encore complètement explorées, et qu'il les enregistrait lui-même dans des cahiers de notes, que son fils et Las Casas ont pu dépouiller. Nous possédons, grâce aux deux biographes du fameux navigateur, une liste de toutes ces indications

à faire soupçonner l'existence de terres jusqu'alors non reconnues, et à inspirer à un esprit aventureux l'idée d'entreprendre leur découverte; mais, par leur nature même, ces indications restaient un peu vagues ou indécises et ne pouvaient donner lieu à aucune certitude.

Or, Colomb avait une certitude. Tous les actes que nous le voyons faire montrent qu'il en était ainsi: la crainte qu'il avait de se voir dérober son plan s'il s'expliquait trop ouvertement; son intransigeance relativement aux conditions qu'il posait; les termes léonins de son contrat avec les Rois Catholiques, et surtout la facilité avec laquelle le P. Perez gagna la reine, après l'avoir entretenue en secret, sont autant de preuves logiques qu'il était renseigné sur les îles et terres dont il proposait d'assurer la possession à la couronne de Castille, et que Las Casas a eu raison de dire qu'il agissait comme s'il avait tenu ces îles sous clé (404).

Une pareille assurance ne pouvait lui venir de considérations d'ordre théorique. On ne traite pas d'égal à égal avec des souverains, comme il le faisait, et on ne leur offre pas, en échange de prérogatives royales et de revenus qui pouvaient être considérables, des terres dont l'existence n'aurait été prouvée que par la conviction que Marin de Tyr avait eu raison contre Ptolémée en donnant 225 ou 230 degrés à l'étendue du monde connu, et que le degré équatorial mesurait 56 milles 2 3 au lieu de 62 1/2. Il est donc clair que Colomb savait ou croyait savoir où étaient les terres dont il parlait. Sa certitude à cet égard était si grande que, sans vouloir donner les raisons

<sup>(404)</sup> Nous avons cité sileurs deux possages de Las Casas à ce sujet Dans l'un il dit que Colomb avait la certitude de découvrir des terres ayant des habitants a comme si déjà il y était allé en personne si (Liv. I, ch. V, Vol. I, p. 55.) Pour l'autre possage voir le ch. Mill du Liv. I, Vol. I, p. 186.

sur lesquelles il s'appuyait, il refusait de rien céder sur le prix qu'il mettait à sa découverte éventuelle. Il était si sur de son fait qu'à trois reprises différentes il préféra abandonner la partie et reprendre sa pénible existence de solliciteur besogneux, plutôt que de se laisser marchander.

Ce n'est, rependant, ni la découverte de bambous d'une espèce étrangère à nos climats, apportés par les flots, ou celle de pièces de bois soulptées par des mains inconnues, jetées sur les côtes des lles portugaises, ni les racontars de pilotes et de matelots sur les terres qu'ils avaient ero apercevoir au loin, ni les diverses tentatives, toujours infructueuses, faites pour trouver cos terres, qui pouvaient lui donner l'assurance dont parle Las Casas et dont témoigne son attitude dans des circonstances critiques de sa vie. Une certitude aussi grande, aussi inébrantable de réussir dans l'entreprise qu'il proposait, devait être motivée par d'autres faits que ceux qu'il a notés et par d'autres considérations que celles qu'il a fait valoir plus tard. Il est évident qu'il no disait pas tout ce qu'il savait et qu'il y avait certaines choses qu'il tenait obstinément cachées. A-t-il finipar s'expliquer plus clairement à cet égard ? A t-il fait connaître, en dernier lieu, la nature des renseignements qu'il possédait et qui lui donnaient la certitude de réussir? On no peut le dire, mais il est bien certain qu'avant de conclure définitivement avec lui, les Rois Catholiques se laissèrent persuader qu'il connaissait lui même les îles et terres dont il parlait, puisque son contrat avec cux le dit en toutes lettres (405).

Colomb avait donc des indications, cela ne peut faire l'objet d'aucun doute. Que ces indications fussent matérielles, réclles, c'est-à-dire d'ordre pratique et non dérivées de considérations théoriques, cela est également cer-

<sup>(405)</sup> Voir ci-desaus, chap. III, § I.

tain. Elles étaient erronées, évidemment, puisque Colomb n'a pas trouvé, où il croyait qu'elle était située, l'île ou les terres qu'il cherchait; mais elles avaient, néanmoins, un caractère de précision qui lui inspirait une confiance absolue, restée chez lui inébranlable, malgré les déceptions qu'il éprouva au cours de son exploration, et sans laquelle il n'aurait pas fait sa grande découverte.

Nous chercherons dans le prochain chapitre la source de ces indications ; pour le moment nous devons nous borner à constater qu'elles existaient réellement et que c'est parce que Colomb y croyait qu'il découvrit l'Amérique.

## RÉSUMÉ DU CHAPITRE

En résumé ce chapitre a fait voir :

Que Colomb était parti avec la conviction qu'il découvrirait une île nouvelle vers le 28 parallèle à environ 750 lieues des Canaries, et qu'il s'était engagé envers son équipage à faire cette découverte dans cette limite;

Que ne l'ayant pas faite à cette distance, ses gens voulurent revenir en arrière, malgré ses déclarations répétées qu'on n'était pas loin de la terre qu'il cherchait et qu'il la trouverait;

Que c'est grâce à l'attitude énergique de Pinzon, qui pensait à Cypangu, que l'expédition ne fut pas arrêtée et qu'on put continuer la recherche;

Que c'est la découverte de l'île ou de la terre ainsi cherchée qui fut la préoccupation constante de tous les membres de l'expédition, et non le dessein de passer aux Indes orientales, dont il n'y a pas trace qu'on ait jamais parlé;

Que cette recherche continuant à être vaine, on prit à 200 lieues des Antilles une autre direction qui, d'après Pinzon, devait conduire à Cypangu et d'après Colomb à





une lle dont il dissit connaltre l'existence et la situation; Qu'on arriva ainsi aux Antilles, où, dans l'île qu'il

nomma Española, Colomb reconnut la Cypangu de Pinson;

Que cette île était celle même qu'il cherchait, d'où il résulte que Colomb avait des indications sur cette île et que c'est pour la découvrir que l'expédition de 1492 fut organisée.

Cette assertion que Colomb avait des indications matérielles sur les terres qu'il cherchait s'appuie encore sur les faits suivants :

La clause des capitulations où il parle des îles qu'il propose de découvrir comme s'il les connaissait lui-même;

Le témoignage de Las Casas, qui dit qu'il agissait comme s'il était allé en personne à ces îles et comme s'il les tenait sous clé;

Les instructions écrites qu'il donne au départ de ne plus naviguer la nuit, si on n'avait pas trouvé terre à 700 lieues des Canaries, et ses promesses répétées que c'était à 750 lieues au plus que la découverte se ferait;

La détermination d'aller prendre le parallèle de Gomera pour se mettre en route, ce qui n'était pas nécessaire si son objectif était Cathay ou les Indes orientales et la ténacité avec laquelle il s'attacha à suivre ce parallèle dont il ne voulait pas s'écarter;

La carte par laquelle il se guidait, qui indiquait des lles sous ce parallèle et son désappointement, partagé par Pinzon, de ne pas les trouver;

La déclaration de Las Casas qu'il avait une telle foi dans cette carte qu'il ne douta jamais de trouver les terres qui y étaient indiquées;

Sa propre déclaration, lorsque six jours avant la découverte, on prit une direction qui devait conduire aux Antilles et à Española, qu'il connaissait cette île, qu'il aurait pu y aller auparavant et que c'était celle qu'on appelait alors Cypangu; Ses réticences au sujet de ce qu'il se proposait de découvrir, de crainte qu'on ne profitat de ses indications;

L'opinion généralement accréditée à l'époque qu'un pilote l'avait renseigné sur des îles qu'il découvrit;

Et, enfin, le fait significatif que Las Casas consacre un chapitre entier à l'histoire de ce pilote, qu'il la raconte, sans y faire aucune objection, en constatant que les premiers découvreurs la tenaient pour vraie, et qu'il admet que la Providence a pu vouloir éclairer Colomb de cette manière.

VIGNAUD. Nouvelles Études. II

101 a Google

achair. BSTYC × HIM

11

Kuk Google

ongin, from UN yERS TY OF MICHIGAN

# CHAPITRE SIXIÈME

# SOURCE DES INDICATIONS QU'AVAIT COLOMB : LE PILOTE SANS NOM

#### I. - Introduction.

Quel que soit l'objet que Colomb avait en vue plus particulièrement ou le but qu'il s'était tracé; qu'il ait ou qu'il n'ait pas entretenu une correspondance avec Toscanelli, il n'est pas moins certain qu'il avait des indications sur l'existence et la situation de certaines fles ou terres inconnues de l'Atlantique qu'il a cherchées. Les faits relevés et précisés dans les chapitres précédents ne peuvent laisser aucun doute à cet égard. Nous voudrions maintenant déterminer l'origine de ces indications et montrer comment Colomb est arrivé à la conviction que ces îles existaient et qu'il pourrait les découvrir.

Les récits de pilotes et autres recueillis par Colomb dans ses Libros de memorias, et qui nous sont donnés par ses deux premiers biographes comme ayant exercé une certaine influence sur ses décisions, ne sont pas les seuls auxquels on puisse attribuer une action semblable. Plusieurs autres voyages ou entreprises maritimes de l'époque ont aussi occupé son attention el ont certainement contribué à fixer ses idées.

Parmi les récits relatifs à des entreprises ou aventures de ce genre qui circulaient de son temps, il y en a au moins deux qui ont une bien plus grande importance que tous ceux qu'il a euregistrés. L'un, qu'il a à peine mentionné, est celui de l'expédition de l'Açoréen Dulmo à la recherche d'une terre continentale à l'ouest. Nous y reviendrons dans la dernière de ces Nouvelles Études L'autre, dont il n'a jamais soufflé mot, est celui de l'aventure d'un pilote, dont le nom est resté inconnu ou incertain, qui aurait abordé par fortune de mer à l'une des Antilles et qui l'aurait renseigné sur la route qu'il fallait prendre pour s'y rendre. On a pu voir par ce que nous en avons déjà dit que si l'histoire est authentique, il n'y a pas à chercher ailleurs la source des indications que Colomb paraît avoir eues. Mais est-elle authentique ? C'est ce que nous allons mantenant examiner.

## Sources de l'histoire du pilote anonyme.

Il paratt que l'histoire de ce pilote circulait en Espagne dès la fin du xv° siècle, c'est-à-dire à l'époque même des premiers voyages de Colomb (406); mais ce n'est que vers le milieu du siècle suivant qu'elle fut imprimée. Les deux premiers auteurs qui lui donnèrent de la publicité sont Oviedo (407) et Gomara (408). L'un la donna en 1535, en disant qu'elle avait cours parmi le vulgaire et qu'il n'y

<sup>(406)</sup> Voir cl-après le paragraphe V.

<sup>(407,</sup> Historia general y natural de las Indias .. Madrid, 1851-1855, 4 vol. 10-4. La première édition des XIX première livres est de 1535, Séville, et la seconde de 1547, Salamanque L'histoire du pilote se trouve au Liv I, ch. II Elle est encore mentionnée au ch. IV, Vol. I, pp. 13 et 18 de l'édition de Madriq.

<sup>(408)</sup> Primera y segonda parte de la historia general de las Indias .. Çaragoça, 1553, fol. Nous citons . edition d'Anvers, 1554, 8°, ch. XIII, XIV et XV.

Gomara était en position de recueillir sur cette histoire des reuseignements de première main, car plusieurs des compagnons de Colomb vécurent assez longtemps pour qu'il ait pu les consulter. Voyez sur ce point notre Toscanelli, p. 134 et note 135.

eroyait pas (409); l'autre, qui la publia en 1553, la présenta comme parfaitement authentique (410).

Bien qu'Oviedo cut plus d'autorité que Gomara, c'est le sentiment de ce dernier qui prévalut dans la péninsule hispanique, et la plupart des auteurs espagnols et portugais qui mentionnèrent l'histoire, après lui, la tinzent comme lui pour authentique. Telle était l'opinion de Garibay (1571) (411), d'Acosta (1590) (412), de Fructuoso (1590) (413), de l'éminent historien Mariana (1001) (414), de Simão de

(400) Que esto passase auxi ó no, ninguno con verdad la puede affirmar: pero aquesta nessia assi anda per el mundo entre la vulgar genie de la manera que si dicho Para mi yo le tengo per falso, d'esmo dice el Augustino. Melius est dubitare de ocultis, quam litigare de incertis. e Que les choses su a passòcent aion ou non, personne no paut l'affirmes. Mais ce récit, atest e qu'en vient de le lire, court le monde, parmi les gens du commun. Pour e moi je le tiene pour faux. Commo dit saint Augustia, il vant mieux doutes e de ce que nous ignorone que de disputer sur ce dont on n'est pas cere tain, o (Historia, Vol. I, p. 13. Édit. de 1851.)

(\$16) Après avoir donné la légande du pilote, Gomure dil : a Voilé comment Christophe Celomb aut connaissance des lades ». [... Y aut two Christophe Celomb aut connaissance des lades ». [... Y aut two Christophe Celom notein de las Indias.] Plus loin il explique que Celomb n'était par un homme instruit, mais de bon jugement, et qu ayant ainsi apprès l'existence de ces nouvelles lerres, il consulte les gens qui sevent et sa convainquit que ce que lus aveit dit ou écrit le pilote qui moscut dans sa maison était certains Y assi creyé per muy cierte le que le deze diche y escrite aquel pi-lote, que murie en su casa. (Historia general, 1351, fel. 17 verse et 18 recte.)

(\$11) Gammay (E). — Lus XL libror del compendio historial de les chronices y universal historia de lodos los reynes de Espana. Auvers, 1571, 4 V. foi. Liv. XVIII, ch 36 Édit, de 1638, V. II, p. 650 Garibay la mentionne numi dans son mémoire De Den Cristebal Colon, publié en partie per Duno, Vebu-tosa, p. 196.

(412) Acoura (I.). -- Hurioria natural y moral de las Indias, Séville Liv. I, ch. XIX.

Une sample mention.

(413) Paucrouso (G.), - Sandades da terra. Liv. I, ch. XXII.

Catia partie de l'ouvrage est encore manuscrite. M. Assvedo a publié le passage ci-desens indiqué en note à son édition de la partie des Sandades du P. Fructuose consecrée aux lies portugueses. Funchal, 1873, p. 650 et 646 On le trouve musii en note dans le mémoire de M. L. Cordeiro : Part des Portuguie, etc., 1876. p. 39.

(414) Mantava (Le P.). - Historia general de España, .. Tolado, 1661. Liv. XXVI, ch. III. Dens lédition frança de le passage sur la pilota inconsu Vasconcellos (1603) (415), de Gregorio Garcia (1607) (416), de Garcilaso de la Vega (1609), qui donna l'histoire avec des détails précis, en assurant qu'il la tenait de son père qui lui-mème la tenait de compagnons de Colomb (417), de Tome Cano (1611), qui dit l'avoir apprise de première main (418), du P. Torquemada (1613) (419), et d'un assez grand nombre d'autres auteurs (420).

se trouve su même Liv 26, § IX, Vol. V, p. 126 L'édition de 1601 est la première du parut ce livre 26. Marting n'ajoute rien aux récits précèdemment connes et croit à l'histoire

(41) Vasconcullos (Simuo de). — Chronica da companhia de Jesa do estado de Brasil Lisbonio 1663 Édition de 1863, Llv 1, Noticias, p. XXVIII.

(414) GARCIA (Gregorio). - Origen de los Indios, Liv. I, ch. IV, S 1.

(417) Gancillaso de la Veca. — Primeira parte de los commentarios reales-Lisbonne, 1669, in-fol. Liv. I, ch. III.

Garcileso nequit en 1548. Étent enfent, il entendit reconter l'histoire par son père qui mourut vers 1549. C'est donc entre les années 1539 et 1555 qu'il recueillit ce témolgage. A cette époque il evistait encore quolques-uns de ceux qui avaient accompagné Colomb; mais le père de l'Inca pouvait la commatire depuis longtempe et par conséquent il n'est pas impossible, matérial-lement, qu'il aut tenu l'histoire de quelques uns de ceux-là. Cependant un témoigage recueilli dans de telles conditions as peut avoir un grand poids et on ne doit guère on retenir que le fait que le père de l'Inca, qui était en position d'être bien renseigné croysit à l'histoire.

(418) Cano (Tome). — Arte para fabricar, ferlificar y apareier neos o de guerra y merchanie... Sévillo, 1611, 10-4"

(419) Tonomnana (Junn de) — I na beinte i un libros rituales y Monarchia Indiana... Madrid, 1723, 3 vol. in-fot Liv. XVIII, ch. I, Vol. III, pp. 283-284. La promiere édition est de l'appès 1813.

(426) L'histoire du pulote est escore mentionnée comme vérilable deux les ouvriges suivants qui sont de la même époque.

Manu (Pedro de). — Dialogos de varia historia... Colmbre, 1994. Douxième édit., 1597, in-6°.

Victoria (Fr. Juan de). — Catalogo de los reyes godos de España. Manuscrit du zviº mècle, appartenant à la Bibliothèque nationale de Mairid. (Voyes sur ce document la Bibliografia Colombina, p. 467, nº 1163, st Duno, Colom y la historia postuma, Madrid, 1885, pp. 223, 251, 299.)

Alonete (Bernardo).— Varies entiguedades de España... Anvere, 1614, 8°. Solonzano Panzina (Johnnes de). — De Indiarum jure .. Lyon, 1682, 2 Vol. In-fol. (La première édition est de '629.) Liv. I., ch. V., n° 6 et 7, Vol. I., p. 29. Hannada (Onoire Autonio de la). — Compendio de la vida de los Senures

Aucun de ces auteurs n'était contemporain de Colomb; mais ils vivaient dans le milieu où avaient vécu ceux qui les premiers eurent connaissance de l'histoire et ils avaient pu l'entendre racenter par des gens qui la tenaient directement d'eux. Cette circonstance donnait à leur témoignage quelque autorité et on y sjoutait généralement foi (421). Il convient de remarquer qu'au xvr siècle la mémoire de Colomb n'était pas populaire en Espagne. Le souvenir des déceptions et des souffrances éprouvées par ceux qui avaient pris part à ses voyages n'était pas effacé, la Couventes, et en général on était plutôt disposé à déprécier les services qu'il avait rendus qu'à les reconnaître. On doit tenir compte de cet état d'esprit, quand on note que la

Reyes Catolices de España D. Fernando Y y D' Isabel por... Manuscrit de la Bibliothèque Nationale de Paris, 1831.

Cano (Rodrigo). — Antiquedades y principado de la ilustrisima ciudad de Sevilla... Séville, 1634, In-fol. Liv. III, ch. 76.

Onsthano (Pizarro y). - Varones ilustres del Nuevo Mando... Madrid, 1639, in-fol., ch. II.

Estaço (Gaspar) — Varios antiguadades de Portugal. Lisbonne, 1625, in-4°, ch. LXXX, p. 286.

Stuom (Pedro). — Primera parte de las noticias historiales... Cuenca, 1626, ch XIV. p. 44.

Ruson (Alonso). — Historia general de la orden de Nuestra Senora de la Merced. Madnd, Vol. I, 1618, p. 89.

(421) L'histoire du pilote est aussi consignée dans des manuscrits aspagnols du temps, dont l'un, qui appartient à l'Académie Royale d'Histoire de Madrid, est peut-être le plus ancien document où en la trouve. C'est un manuscrit du xvr siècle formé de pièces réunies par un religieux nommé Antonie de Aspa. Il est décrit aux sources de cette IV Étude, n° 5. La mention de l'histoire du pilote sans nom qu'en y trouve est, après celle de Las Casas, la plus ancienne que nous ayons.

Le capitaine Duro, dans son étude sur la Tradicion de Alonso Sanches (Bolstin de la Real Academia de la Historia, Toma XXI, p. 48, Madrid, 1892), estime que cette mention de Aspa est antérieure de vingt-cinq ans à celle d'Oviedo. Oviedo est cependant nommé par le P. Aspa, mais c'est dans les femillets qui suivent la relation de Chanca, qui sont évidemment de date postérieure. (Voyes ci-dessus, Sources, vol. II, p. 5.)

plupart des auteurs espagnols du temps tenaient pour authentique l'histoire de ce pilote.

III. — Protestation de Benzoni et de F. Colomb. Sileme d'Herrera.

Dès cette époque même, cependant, une voix s'était élevée pour protester contre l'authenticité de l'histoire et surtout contre les conséquences qu'on en tirait. En 1565 le Milanais Benzoni, qui avait voyagé en Amérique et en Espagne, publia son Hutoire du Nouveau Monde, dans laquelle il releva avec amertume ce qu'avait dit Gomara de l'aventure du pilote et n'hésita pas à l'accuser d'avoir dénaturé les faits pour faire tort à Colomb, qui n'était pas Espagnol (432).

Le livre de Benzoni fut suivi de près par celui de Fernand Colomb (1571), où il mentionne l'histoire du pilote pour en donner une explication incompréhensible (\$23).

<sup>(422)</sup> La Bistoria del Mundo Virero, Venisa, 1545, Liv. I, ch. V. Édition française de 1576, pp. 52-46. Benzoni, qui revint de son voyage en Amérique avec des sentiments peu favorables nux Espagnola, n'est pas un térmoia imperial. Il accuse Gomara de mauvaise foi et un donne pour preuve le récit attribué par Remusio à Pierre Martyr, d'après lequel Colomb aurait offert son projet à Génes avant de passer en Portugal, récit dont aucun des écrite du chièbre Milaneis ne garés trece, et conclut ainsi :

e En quoy l'ou peut voir que sent auteur hespagnol, Gomera, en messant e et obscurousennt le vérité par plusieurs inventions, se prétond à autre e chose qu'à diminuer le renom immerial de Christophe Colomb. Car aussit sois fait mal au cour à plusieurs et ne peuvent supporter que l'on due qu'un estrenger, mesmement issu d'Italia, att sequis tant d'honneur et tant « de gloire, non seulement per-dissus la nation hespagnole, mais sur toutes « les outres nations. » (Histoire namelle du Nameau Monde... Ganàva, 1579, 5-, p. 38.)

<sup>(425) «</sup> Don Gonsalvo d'Oviedo reconte dem son Histoire des Indes que « l'amirel est un écrit deus lequel il trouve les Indes décrites par quelqu'un « qui les evait découvertes auparevant, on qui n'est pas et n'etviet pas, sinon « de la mamère suivante, » (Historie, ch. IX, fol. 23, recto.) Fernand Colomb reconte alors l'histoire de on Vincente Dies, exposée précédemment, qui m'a

Cet ouvrage, qui donna une forme précise et autorisée à la légende colombienne, jusqu'alors un peu flottante, c'est-àdire à l'histoire des origines de Colomb et de celles de son grand dessein, telle qu'il voulait qu'on la connût, eut une influence considérable sur les idées que l'on s'est formées depuis sur le découvreur de l'Amérique et sur son œuvre. A partir de ce moment l'histoire de Colomb, d'après Colomb lui-même, fut acceptée à peu près par tout le monde et lorsque quelques années plus tard Herrera entreprit de faire connaître, dans un ouvrage devenu classique, les conquêtes d'outre-mer des Castillans, il était si complètement sous l'influence de la tradition colombienne, qu'il passa entièrement sous silence l'aventure du pilote anonyme, qu'il avait sependant trouvée dans l'œuvre manuscrite de Las Casas, dont il cut communication et à laquelle il emprunta à peu près tout ce qu'il dit de Colomb,

Il faut constater, toutefois, que le nouveau courant d'idées sinsi formé n'eut guère d'influence sur les auteurs portugais et espagnols de notre temps, qui, à peu d'exceptions près (\$24), ont continué à considérer l'histoire du pilote anonyme comme ayant un fondement historique assez solide pour la faire accepter (\$25). La plupart cependant se sont bornés à reproduire l'histoire, sans chercher

sucun rapport avec celle du pilote anonym. Les Casas, qui raconte aussi l'histoire de ce Dies, no fait aucun rapprochement entre les deux aventures, bien qu'il cut sous les yeux le texte original de Pernand Colomb, il faut donc croire, ou qu'il n'almettait pas la rectification de F. Colomb, ou, et c'est plus probable, que cette prétendus rectification ne se trouvait pas dans le texte original des Historie.

<sup>(424)</sup> Parmi des exceptions citons i Navanners, Coleccion de los riages... Vol. I, Madrid, 1823, 8°, pp. XLVII et 5 et 6; Cladens, Incestigaciones hisforicas... Madrid, 1794, 4°, p. 44 et passim; Santanes, Essai sur l'histoire de la cosmographie... Paris, 1839, 3 Vol. 8°, Vol. I, p. 257

<sup>(425)</sup> Parmi les auteurs espagnole ou portuguis du xvm\* et du xvx\* siècle qui out ajouté foi à l'histoire, on peut citer : le P. Tonnowa, chroniqueur ancien de l'ordre dus Franciscoire; Bernard de Estana, enteur estimé d'une histoire anonre manuscrite des découvertes et conquêtes faites au Nouveau

à l'élucider. Seuls M. Cordeiro, alors président de la Société de Géographie de Lisbonne (426), et M. Duro, secrétaire perpétuel de l'Académie d'Histoire de Madrid (427), la soumirent à un examen critique sérieux et apportèrent à la discussion des arguments et des faits nouveaux, qui, malheureusement, passèrent inaperçus.

## IV. — Saus connaître Les Casas, la plupart des auteurs anglais. français et italiens rejettent l'histoire

Ailleurs qu'en Espagne, on jugea les choses dans un tout autre esprit. Influencés par le livre du fils de Colomb, et par l'œuvre magistrale d'Herrera, qui pendant longtemps ont été les principaux, pour ne pas dire les seuls guides de tous ceux qui écrivirent sur Colomb, les auteurs français, italiens et anglais ou américains, ont considéré l'histoire du pilote comme Benzoni l'avait fait, et l'ont mise au nombre des calomnies auxquelles les grands hommes sont souvent en butte de la part des envieux. C'est

Monde , le pécute brésilien, Avans de Carat (Corografia Brazilie) ; Aband de Lina, Hemoria sobre as colonias de Portugal

Dans les deux ouvrages suivants la question est trailée spécialement. Couro (D. José Forrer de), Colon y Alonso Sanches, Madrid, 1837, 8°, Last (Baldomero de Lorenzo y , Cristobal Colon y Alonso Sanches à et primer descubriente del Nuevo Bundo, por el presbitero... Jerez, 1831, 8°. Ouvrage dont la principale utilité est de réunir un grand nombre de textes

<sup>(436,</sup> Conomino Lucien). — La part des Portugais dans la déconserte de l'Amérique Lisbonne et Paris, 1874, in-6° l'ravail érudit, le premier qui ait été fait sur la question. Le Cristofore Colombo in Portugallo de l'abbé Peragallo est presque entièrement consecré à la réfutation de cet ouvrage.

<sup>(437)</sup> Duno (Casareo Fernandos). — La tradicion de Alonso Sanches de Huelva (Boletin de la Real Academia de la Historia. Madrid, 1892, tomo XXI, pp. 33-65) Etude critique très judicieuse. Le très érudit et très obligeant secrétaire perpétuel de l'Académie d'Histoire de Madrid s'est occupé plusieurs fois de cette tradition, notamment dans : Colon y la historia postana . Madrid, 1895, in-8°; da is Nebulosa de Colon Madrid, 1690, 8°; et dans Pinzon en el descubrimiento de las Indias, Madrid, 1892, in-8°.

dans ce sens qu'en ont parlé Robertson, d'abord (428), Washington Irving, ensuite (429), Humboldt, après (430), puis Roselly de Lorgues (431), M. Harrisse (432), M. Gaffarel (433), sir Clements R. Markham (434), Tarducci (435), Ruge (436), Haebler (437), et la plupart, sinon tous ceux qui, en deçà des Pyrénées, eurent l'occasion de traiter la question.

Les uns affirment que l'histoire n'a pour source que le récit d'Oviedo, copié par tous ceux qui l'ont racontée après lui (438) ; les autres sont certains qu'elle est née de l'en-

1902, nº 6, p 508 )

<sup>(428)</sup> History of America (1777). Note XVII au Vol. I. Édition française de 1828, Vol. I, note 25.

<sup>(129)</sup> A History of the life and voyages of Christopher Columbus, Londres, 1828, 4 vol. 8', Vol. IV, appendice XVII.

<sup>(430)</sup> Examen critique. Paris, 1836-1839, 5 vol. 8", Vol. I, p. 225; Vol. II, p. 155.

<sup>(431)</sup> Christophe Colomb.. Vol. I, p. 17; Histoire posthume de Christophe Colomb... Paris, 1885, 8°, p. 83.

<sup>(433)</sup> Christophe Colomb... Vol. I, p. 106 et p. 207.

<sup>(433)</sup> Histoire de la découverte de l'Amerique... Paris, 1892, Vol 1, p. 49-52-

<sup>[434]</sup> Ce critique, le plus compétent assurément de coux qui en Angleterre se sont occupés de Colomb, a parlé plusieurs fois de cette histoire : Dans une note à son édition anglaise de Garcilase, Vol. I, pp. 24-26, où il se montre moins aceptique qu'il no la été plus land; dans sa Life of Christopher Columbus, Loadres, 1812, 8°, pp. 37-38; et dans la lettre qu'il a bien voulu mécrire : A letter from sir Clements II. Markham, Londres, 1898, p. 31

<sup>(435)</sup> Vila di Cristoforo Colombo. Milan, 1885, 2 Vol 8°, Vol I, pp. 80-85. [436) Ruge appelle cette histoire a un conte de matelot » et la range parmi les fables « qui ne peuvent en imposer qu'aux esprits crédules ». (Die Echtheit des Toscanelli-Briefes in Zeitschrift der gesellschaft für Erdkunde,

<sup>(487)</sup> Co savant trouve l'histoire d'une fabrication si grossière qu'il s'étonne qu'on y ait eru si longtemps: Il is su clamsy a fabrication that it is surprising that it has been so long credited. (America, dans la History of the world, de Helmolt, p. 349)

<sup>(438)</sup> M Harrisse est le premier, croyons-nous, qui ait formulé ce jugo-ment, que tant d'autres depuis ont copie : « C'est également dans l'Historia e general (Oviedo) que so trouve pour le première fois le conte du pilote an« dalou, portugais ou basque qui sorait mort dans la maison de Colomb à « Madère ou su Cap Vert, et lui aurait communiqué le secret de l'existence « des terres transatiantiques. Las Casas, Gomara et Garibay répètent cette

vie et de la Jalousie et qu'elle était propagée par des gens sans aven.

On a vu que c'est Benzoni qui le premier avanca cette opinion. Washington Irving, pour qui Colomb était impeccable, n'a pas hésité à accepter cette manière de voir et lui a sinsi donné généralement cours (439). Après le célèbre historien américain, cette opinion devient monnaie courante et on la retrouve un peu partout. Humboldt nous parle de l'aventure comme d'un événement dont « les en-« nemis de la gloire de l'Italie s'efforcaient d'oxagérer l'ime portance » (440); et Roselly de Lorgues n'y voit qu'une ignoble calomnie... digne du vieux Ferdinand » (441); Tarducci, qui s'étend longuement sur l'histoire, et qui croit qu'elle vient d'Oviedo, qu'il accuse de malveillance pour Colomb, nous assure qu'elle a été inventée pour enlever à un Italien la gloire d'avoir découvert l'Amérique afia de l'attribuer à un Espagnol (442). Peragallo pense comme Tarducci (\$43) et Gaffarel suit le même courant d'idées (444), auxquelles le très érudit géographe italien, Luigi Hugues, a donné la forme la plus nette et la plus

e légende en copient presque mot à mot Oviede, qui est évidemment leur e seule autorité » (Christophe Colomb, Vol. I, p. 104.) Ailleurs, M. Harrisse mestionne encore la c fameuse histoire du pilote qu'Oviede fut le premier à c recenter » et dit qu'il le donne comme un « bavardage du vulgaire, » (Op. cit., p. 397.) « C est Oviede, » écrit M. Gaffarel, » qui le premier "reconta « dans son Histoire... » (Op cit., Vol. II, p. 31-52.) M. Thacher répèta : « He (Oviede) narrates for the first time a story of a priote » (Lotombus, Vol. I, p. 126.) Sir Clementa R. Markham fait de même : « Gomara..., copying ne doubt from Oviede, » (A Letter from sir., Londres, 1903, p. 13.)

<sup>(430)</sup> Among the various attempts to injure Colombus by those who where annous of his fame, was one intended to destroy all his ment as an original discoverer, (Op. est., Vol. IV, p. 197.) Suit Phistoire du pllote

<sup>(446)</sup> Examen critique, Vol. II, p. 136.

<sup>(441)</sup> Christophe Colomb, Vol. I, p. 17, et Histoire posthume, p. 83.

<sup>(462)</sup> Vita, Vol. I, p. 80-85.

<sup>(448)</sup> Cristoforo Colombo in Portagallo, Génes, 1863, pp. 123-275.

<sup>(444)</sup> a Déponiller un héros su profit d'un inconnu, il y avait là de quoi a satisfaire blen des envieux s (Op. cit., Vol. I, p. 55.)

vigoureuse (445). Plus récomment, à propos de la campagne menée contre notre *Toscanelli*, plusieurs auteurs et desplus autorisés se sont exprimés dans le même sens (446).

Avec les scales informations qui étaient alors à la portée de tout le monde, ces auteurs étaient fondés à porter un tel jugement. Pour eux l'histoire n'avait d'autres sources que les témoignages contradictoires d'Oviedo et de Gomara, entre lesquels on ne pouvait hésiter. L'un venuit d'un historien judicieux et généralement impartial, l'autre provenait d'un écrivain auquel ces qualités manquaient.

(445) a Que fout il déduire de tout cela ? Rien autre chosa, si ce n'est qu'en a l'anode 1502, il circulait è ffispaniola l'histoire d'un pilote jaconne, leguet e on se sait en qualle unnée narait précédé Colomb dans la découverte des « Indee occidentales, Mais et l'instere viest véritable, pourquei ne la-t-un g pas connus plus lói el méme immédiatoment oprès le premier voyage \*Au a lieu de cela ca a est que plutiques années après que colte légende se produit e at on le vost prendre une consistence de plus en plus grande quand toutes g les trames aurdies contre Colomb étaient étyk (isméss, quand l'envis estude e par la gloricese entreprise accomplie par lui était acrivée à son comble , quand e un l'enchaizant avec ses frères. Diego et Barthélemy, par ordre de Bovee dilla et qui on le condensait amus en Espagne ; quand il écriveit de Cidia à « dons Juans de la Torre la lettre famouse dans laquelle se refièle tout antier e l'état de son seprit dans l'année 1980, si triste pour lui; quand sofin, précie siment daza les dermers jours de juin 1502, Ovende, nouveau gouverneur e de l'ite Espagnole, lus refessit avec berharie i accès de cutte tie, que i état e prigyable d'une de ses carevelles, à morté brasse, conduit nécessaire, Cost e su un mot dans l'histoire même du grand navigateur, connue de tous-qu'il e faut chercher l'origine de la légrade du pilote inventée de Loutes pièces e par ses encomis, a La lattera di Pacio dal Pozzo Toscanelli... Cassia Mont, 1002, pp. 30-41.

(448) Galiois m's dit à cotte occasion que s'in moisseillance des enumpsysons e de Colomb, leur hostilité qui s'est traduite par des faits blos connus, n'exe pique que trop ces légendes huncuses » (Toscaneils et Christophe Colomb,
Entreit des Annales de Geographie, mars 1902, p. 110), et mon éminent adversaire, ser Clements II., Markham, e bien voulu, à ce même propos, me
donner l'assurance que l'histoire tout antière devait être écaréée comme une
fable maiveillante : a The whole story must be dismissed as an il nature
fable, a (4 Letter from ser Clements II Markham, etc. Londres, Sanda, 1903,
p. 21.) Dans sen Colombus, il avait dit de l'histoire qu'elle avait été inventée
pour obscurcir la gloire de Colomb. (Op. cil., p. 37.)

Quelle sanction pouvait donner à ce dernier témoignage celui des autres auteurs du temps, qui ne savaient rien par eux-mêmes et qui ne pouvaient être que l'écho de bruits dont la véritable source leur était inconnue? Comment croire au récit circonstancié et si précis de Garcilaso, qui, bien qu'écrivant après les autres, sait ce qu'ils ont tous ignoré? Comment tenir pour vraie une histoire qui paraissait si invraisemblable, dont les particularités étaient rapportées de diverses manières; une histoire contre laquelle protestait un témoin aussi digne de foi qu'Oviedo et qui était en contradiction manifeste avec tout ce que l'on savait alors de la vie de Colomb?

Dans ces conditions, on devait tout naturellement pencher pour cette conclusion que tous ceux qui avaient rapporté l'histoire après Oviedo n'en connaissaient que ce qu'ils lui empruntaient, que des gens sans aveu seuls y ajoutaient foi et qu'elle n'était pas croyable. C'est à cette opinion que s'arrèta le plus grand nombre de ceux auxquels leur compétence en ces matières donnait quelque autorité, mais qui n'avaient pas connu ou avaient négligé d'étudier la plus importante de nos sources d'informations sur cette tradition, celle dont nous allons maintenant parler.

#### V — Production du récit de Las Casas, qui regarde l'histoire comme vraisemblable.

La question semblait être jugée en dernier ressort, lorsqu'un document de la plus haute importance, le récit de Las Casas, qui avait passé inaperçu jusqu'alors, fot apporté au débat.

Ce document n'était pas nouveau et on avait eu maintes fois l'occasion de le connaître. Las Casas en avait recueilli les éléments à Haîti dès son arrivée dans cette île et il est probable que c'est vers 1527 qu'il le mit en

écrit (447). Son Historia de las Indias, dont il forme le chapitre XIV, ne fut publiée, il est vrai, qu'en 1875, mais dès l'année 1600 les érudits avaient obtenu communication de l'œuvre manuscrite, et les plus notables historiens de Colomb la connurent. Herrera lui fit des emprunts considérables; Muñoz en avait une copie ; Washington Irving cut à sa disposition celle que Rich avait fait faire : Prescott, Bancroft et Helps en avaient chacun une et M. Harrisse compulsa le texte original lui-même. Cependant Herrera et Muñoz passent entièrement sous silence l'aventure du pilote ainsi que les conséquences qu'on en tirait à l'époque, sur lesquelles Lus Casas s'arrête longuement : Washington Irving dit que ni iul ni Fernand Colomb n'en ont parlé (448) et M. Harrisse, ainsi qu'on l'a vu, le met au nombre de ceux qui n'ont fait que copier Oviedo. La publication de l'ouvrage ne changea rien aux choses ; la conviction que l'histoire de ce pilote n'avait été inventée que pour faire tort à Colomb était si profondément

<sup>(417)</sup> Las Cous dit qu'il commença son here en 1937 et nous sevons qu'il en écrivit une partie à l'ils Espagnole, on il arrive pour la première fois en 1962 avec Ovando. C'est lus-même qui dit qu'il apprit l'histoire dans les première temps de son séjour dans cette île a Je veux écrire îci ce que l'ondisait e et l'on croyait commensument à cette époque (commensument en aquellos q temper se deria y cress) et ce que j'ai pu obtenir moi-même à ne sujet, e me trouvent là à un moment très capproche de cas première temps, . Parmi e nous, qui à cette époque nous trouvions là, et qui étions venus au commen-e cement, il était fréquent, comme je l'ai dit, d'en parler [de cette histoire] et e de s'en entretante comme d'une obose curtains »; Tractario y platicario ceme per cose cierte. (Historia, Vol. I, p. 163.)

<sup>(448)</sup> a Las Caras, Fernando, the sen of the admiral and, , are all scient to a this report, a.A. History of the Life and copage of Christopher Columbias London, 1838, Yol. IV, appendice XI, p. 198-199.) No on que concerne Las Cases, cette assertion du célèbre historien set d'autant plus extraordinaire que son livre est en très grande pertie basé sur l'issure de l'évêque de Chiepas dont il avait une copie manuscrite. Son assertion n'est pus plus exacts en ce qui concerne Fernand Colomb qui, ainsi qu'on l'a vu, relive la mention qu'Oviodo avait faite de l'histoire, frving consainait copendant les Historie, qu'il cite fréquemment.

ancrée dans les esprits qu'on tint pour acquis que Las Casas ne pouvait que l'avoir écartée.

La révélation qu'il en était tout autrement et que l'apôtre des Indes, que l'on doit considérer comme le véritable historiographe de Colomb, avait rapporté l'histoire tout au long (449), obligeait à la considérer bien autrement qu'on ne l'avait fait Jusqu'alors, puisque son témoignage remettait en question les faits mêmes sur lesquels on s'était appuyé pour en nier l'authenticité. Il établit en effet que, contrairement à ce qu'on avait pu peuser, Oviedo n'était pas le premier qui connut l'histoire, qu'elle était généralement répandue de son temps et que ceux qui l'ont mentionnée après lui n'ont pas eu besoin de la lui emprunter; qu'elle n'a pas l'origine vulgaire que ce chroniqueur lui attribue (450), que ce ne sont pas non plus des ennemis ou des envieux de Colomb qui en parlaient (451), puisque

<sup>(449)</sup> La constatation que Lus Casas avait reconté l'histoire tout su long a été faite, je crois, pour la première fois par le capitaine Duré dans son mémoire precité sur la Tradicien de Afonce Sanchez, man elle était passes mapurque, luon que M. Travers eût donné, un français, un résumé étande des vues du critique aspagnol : Alonse Sanchez de Hueira, Paris, Picard, 1893, 87.

Nous avons refait cutte démonstration dans notes Tasesnells, en l'appuyant sur des extraits de Las Cases qui nuraient du la rendre indiscutable.

<sup>(450)</sup> Las Casas dit que l'histoire se repétait e non seulement permi ceux e qui étaient vouus avec l'amiral lui-même lors du premier voyage pour s y e établir à Haltij, au nombre desquels il y en avait qualques-une qui l'avaient

eachir a riskuj, su nomore desqueis il y en avait qualques-uns qui l'avaient
a sidé à découvrir l'île, mais encure parmi cent qui pen de temps après vin-

q rent y habiter » (Historia, Lav. 1, ch. XIV, Vol. 4, p. 163.)

<sup>(451)</sup> Les Casas no dit pas un mot indiquant que ceux qui contaient I histoire, et de qui lui-même la tensit, fusient des gens animes de mauvais sentiments pour Colomb. C'est use observation qu'il n'aurait pas manque de faire a'il y avait eu quelque raison pour cela. Gomera lui-même, qui donne l'histoire pour véritable et qu'on a mis à tort parmi les ennemis de Colomb, as lui a pas adressé des critiques aussi vives que celles d'Oviedo et de Las Casas. Il dit que, al sa découverte ne ini avait pas été suggirée son mêrite aurait été plus grand, male il s,oute qu'il afait néanmoins une grande chose, que son nome sera jamais oublié et que l'Espagne lui sera toujours raconnaissante, (La Historia, ch. XXV., fol. 32, recto.) Le déraier des quatres

lui, Las Casas, qui était son admirateur et son panégyriste, s'étend sur elle plus longuement que tous les autres auteurs du temps, puisqu'il admet qu'on peut y croire, et va jusqu'à donnée des raisons pour lesquelles on serait fondé à le faire.

Il admet aussi, il est vrai, qu'on peut ne pas y croire et ne se porte pas garant de l'authenticité des faits; mais le soin qu'il prend de dire, à plusieurs reprises, qu'il les a obtenus de première main, qu'ils lus viennent de gens qui étaient à même de les connaître et qui peut-être les avaient apprès de la bouche même de Colomb (452), son assertion qu'on les tenait pour certains (453), l'insistance qu'il met

sutern du temps de qui nous tenons l'histoire, Garollan, la donne execlemat dans le même espet. Ce qui est ancore plus estreordinaire, c'est
que l'un des plus illustres parmi les héritiers du nom et des titres de l'amirel, des Pedro Golon, Ille duc de Veragua, marquis de la Jamaique et vicarui da Mexique, n'écartait pas l'histoire, au contraire, il y fait allusion dans
un mémoire à la rome d'Espague, où il s'étend sur les grands services que
ses sieul avait rundus à la couronne, et le jurisconsulte Galardi, qui lui dédu
son Traité politique, rappelle, tout à l'honneur de Colomb, qu'il accueillit généremement le pilots malheuroux et que celui-ci lui donne une baute peeuve
de son estime en lui confiant la secret de se déconverte.

(452) Que se derivaria de alguno 6 de algunos que lo supiesen, a por senfara quien de la boca del mismo almirante... (Op cit., p. 104.)

Un érudit auquel on doit qualques études intéressaires sur Colomb, M. Emile Eude, que ces paroles de Les Casas embarrassaient, parce que, saturellement, il tient l'aventure du pilote pour apooryphe, les explique d'uns manére tout à fait ingénieure. Au cours de son fameux voyage, lors de a l'horrible additions qui faillit faire avorter son grand dessein, Colomb, à bout d'arguments, surait ou recours à un e sublime mensonge » pour vain-we les résistances des mécontents ; il leur surait reconté l'histoire imaginaire d'un pilote qui l'avait exactement renseigné sur les terres qu'ils cherchient. Grêce à cette héroïque supercherie, l'équipage reprit courage et consentit à continuer l'exploration. Voilà comment les compagnons de Colomb entendirent de sa bouche même l'histoire de ce pilote. (Emile Eure Les Compétiteurs de Colomb. Rev. Britannique, nov. 1891.)

(458) Voyes m-dessus note 452, Les Cases répète cels une sutre fois et d'une manère encore plus datégorique : a Voilà de qui s'est raconté... ce qui, à ce s mement, se répétait commonément parmi nous comme je l'es dit, et était e considéré comme certain s: Esto es lo que se dijo : y lo que entre nasotros.

Vinnagu Nouvelles Ktudes, Il

à montrer qu'ils ne sont pas invraisemblables et à énumérer des exemples du même genre (454), tout cela laisse clairement voir que, s'il ne garantit pas l'exactitude des choses qu'il expose, c'est que n'en ayant pas été témoin neulaire, il ne peut le faire; mais qu'il n'existe, à sa connaissance, aucon motif de les rejeter (455).

Las Casas ne fait qu'une réserve; il proteste contre la portée qu'on prétendait donner à cette aventure, et n'admet pas qu'elle ait été, somme on le disait alors, c'est luimème qui rapporte le fait, la cause déterminante de l'entreprise de Colomb (456). Pour lui, le découvreur du Nouveau Monde était un homme providentiel, auquel Dieu avait tracé sa voie et qui n'avait pas besoin pour la suivre des indications du pilote en question ou de celles de tout autre marin. Mais c'est là, évidemment, un point de vue spécial, que la critique n'a pas à prendre en considération et qui ne touche point aux faits mêmes. D'ailleurs, Las Casas, après avoir formulé cette réserve, la retire, en fait, quand il sjoute qu'il se peut que la Providence, dans ses inscrutables desseins, ait voulu envoyer à Colomb ce sur-croît de lumière, et il termine par cette remarque signifi-

los de aquel liempo y en aquellos dias comunmente, como ya dije, se platicaba y tenia por eserto. (Op. est., p. 104)

<sup>(454)</sup> Les Casas s'étond complaisamment sur ce point et va chorcher ses exemples jusque ches Aristote, Hérodote et Cornelius Nepes. Une des reseons qu'il donne à l'appui de la vraisemblance de l'aventure est que les Indiens de Cube assuraient que, pou d'années avent l'arrivée des Espagnole, ou aveit vu à l'île Espagnole des hommes blancs et barbus.

<sup>(455)</sup> Ca dernier point résulte du fait que Les Casas, qui voit taut de ratsons pour admettre la vrassemblance de l'histoire, n'en voit pas une seule qui pourrait la faira mettre en doute.

<sup>(456</sup> a Pour finir avec cotte question des motifs qui déterminérent Colomb, a nous allons rapporter la croyance qui était commune autrefois d'après e laquelle il était admis que la cause la plus efficace de se décision finale e (la cause mas efficaz de se final determinacion) cet celle qu'on ve exposer e dans ce chapitre, a (Historia, Liv, I, ch. XIV, Vol. I, p. 103.) Suit I histoire du pilote.

cative, qu'on peut assurer, en tous cas, que Colomb paraissait agir comme à coup sûr (457).

Il résults clairement de tout ce qui précède qu'on ne saurait, avec aucune apparence de raison, mettre Las Casas au nombre de ceux qui regardaient l'histoire de ce pilote comme apocryphe. Les réserves qu'il fait relativement à son authenticité, sont effacées par les termes de son récit qui laissent voir qu'il croyait à la réalité matérielle des faits rapportés et qu'il ne contestait que la portée qu'on prétendait leur attribuer. S'il en avait été autrement, il n'aurait pas donné une si grande place à cette histoire et il n'en aurait pas parlé comme il l'a fait. Avec la vivacité qu'il mettait dans l'expression de ses opinions, il n'aurait pas hésité à dire qu'il la tenait pour fausse ou pour douteuse, si telle avait été sa manière de voir. Son silence sur ce point est une raison de croire à l'authenticité de l'histoire qu'il n'est pas facile d'écarter (458).

#### VI. - Objections diverses.

Venant d'une source aussi autorisée, et recueillie dans les conditions qui ont été indiquées, cette histoire, telle que la racontait Las Casas, donnait au récit de Gomara, généralement discrédité, une vraisemblance qu'on avait

<sup>(457) ... «</sup> Quand il se décide, il était aussi certain de découvrir ce qu'il e « découvert que s'it l'aveit tenu sous clé dans en propre chambre » i cusado el se determiné, ten cierto iba de descubrir lo que descubrió y hallar lo que halló, como si dentro de una cámara, con su propia llave, lo taviera.

Ce sont les lignes par lesquelles Les Cases termine l'histoire du piloto sans nom. (Ch. XIV, Vol. I, p. 198.) Toute la fin du chapitre qu'il a consecré au sujet est très significative. M. Thacher, qui donne le texte espagnol de Les Cases, a supprimé cette parlie. (Columbus, Vol. I, pp. 232-233.) On trouvers à l'appendice le texte entier du récit de Les Cases.

<sup>(456</sup> L'autorité de la chose jugée est telle que, malgré les preuves du contraire, preuves déjà indiquées dans notre Toscanelli, on continue à ranger l'évêque de Chiapas parmi ceux qui n'admettaient pas l'authenticité de cette histoire, « Lus Casas himself, écrit M. Thacker, doss not consider the story

pu lui refuser et ajoutait une valeur inattendue à l'opinion de tous les auteurs espagnols du xv' et du xv' sièele qui ont pensé comme lui. Assurément cela ne suffit pas pour la faire accepter ; mais c'est assez pour changer les termes du problème tel qu'il se posait auparavant. Les faits se présentent maintenant dans des conditions différentes, qui ne permettent pas de les écarter sans les avoir soumis à un examen critique auquel ils ont échappé jusqu'ici.

Dire qu'Oviedo ne croyait pas à l'histoire (459) ; qu'elle nous est rapportée avec des particularités qui la rendent invraisemblable ; que sur la route d'Espagne à l'Angleterre il ne règne pas de vents et de courants qui auraient pu pousser un navire aux Antilles (460) ; qu'un pilote au-

as trus. » (Columbus, Vol. I, p. 335.) M. Gellous, qui n'est occupé sériousement de la question est également de cette opinion, que Sir Clementa R. Markbam n'éprouve aucune difficulté à partager.

(459) L'opinion d'Oviedo a une grande valeur ; il faut dons tanir compte de sa manière de voir. Il ne creyait pes, lui, à l'histoire, cela est certain , mans les passages suivants, que l'on ne cite jamais, montrent qu'il admet tait que d'autres pussent y croire :

« Poussé par ce désir (celui de faire des déconvertes), en bomme qui conà mit bien le secret de l'art de naviguer, - c'est-à-dire de suivre une route « déterminés, — Colomb, soit par l'effet de se science, soit qu'il fût certain « de son fail, é per estar certificade de la cosa, par la révélation de ce pl- lote, por ense del pilolo, qui premiéroment, diseit-on, lut aveit fait connet-■ tre, en Portugal ou aux lles, cette terre inconnue, et la chose est vraie, »

ï aquello fue seu, noit qu'il fât renseigné pur les auteurs mentionnés an cha-« pitro précédent, ou quel que soit le motif qui le détermine, il ..., etc. » (Hateria general, Liv. II, ch. IV, Vol. I, p. 18, col. 2. Edit. do 1851.) Ca languga indique un doute, non une certitude. Dans le chapitre suivant, racontent la discouverte de la première torre, il ilit e qu'on soupçonne beaucoup « qu'il avait été renscigné d'une manière certaine per le pilote qui mourut, < disait-on, dans sa maison > Se tuvo mas sospecha que el estaba certificado del peloto que as dino que marid en en cara: (Liv., 11, ph. V., Vol., I, p., 34.) Si Oviedo ne tenuit aucun compte de cette histoire, pourquei la mentionnet-il à trois esprison différentes ?

(460) Un marin américain, M. Tabor, qui, pendant des années, a navigué sur l'Atlantique, a fuit valoir cette objection ; mais elle suppose que le un-

quel une telle aventure serait arrivée n'aurait pu noter sa routest rapporter de son voyage des indications utiles (461); que si une parcille découverte avait eu lieu, le nom du découvreur ne serait pas tombé dans l'oubli (462); que la date tardive à laquelle on a sonnu l'histoire milite sontre son authenticité (463) et d'autres objections de ce

vire do pilote en quastion allait en Angleterre, cu qui ue sersit le cas que d'après l'une des versions de l'histoire, tantis que deux des quaire auteurs qui les premiers, l'ont recontée, disent que le navire se rendail des Causries à Madère ou du Portugal à la Mine, sur la côte d'Afrique Dans I un comme dans l'autre cas, l'objection de M. Taber tombs. (Columber and the Pilot aiory, The Evening Post. New-York, Feby. 21, 1903.)

(461) Cetta objection vient da M. Thacher qui en a fuit blon d'autres dont l'une des plus étonnantes ent cellu que ni co pilote evait fait le trajet qu'en lui attribue il aurait découvert le déclinaisen de l'auguille aimantée : World he not have discouvert the erraise conduct of the magnetic needle, (Tuacass, Colember, Vol. I, p. 336.) M. Thacher, qui semble croire que la grande découverte dont il parte était encore à faire, énomère une foule de choses que le pilote aurait faites, sui event récliement découvert l'une des Autilles. Ainsi, par exemple, il en aurait pris possession su nom de era souverains et, alors, voici ce qui serait arrivé : Si le pilote était Portuguis, le roi Joée II aurait représenté au pape qu'il avait mul piscé se lique de démarcation. Si, en contraire, il était Espagnel, le roi Ferdinand aurait cu une raison capitale à opposer aux incessantes revendications de Colomb. (Op. 211, p. 337.) M. Thacher u'éjoule pas que, dans en des, le Nouveau Monde se lieu de première le nom d'Americ Veapues aurait pris celui de ce pilote. C'est dommage.

(462) M Unie la a cousacré un travait spécial à la légende du pilote (Toscanelli, Colombe e la loggende del Pilote, Plorence, M., Ricci, 1962, 4°, pp. 38), où copundant il a'en paris guère Sas objections principales cont que les contemporains ont passé sons silonce le nom du personnage, que son pays est inconns et qu'en ne trouve pas trace de son aventure dans les archives, p. 8.

(483) M. Luigi Bugura crost que si l'histoire était vrais, elle sursit été comme dès le landamain de premier voyage de Colomb, tandis qu'elle n'e commencé à circuler qu'eu moment au les ennemis de Colomb su donnaient toute liberté contre lui, (La Lettera, p. 81.) Cette abservation aurait besesons de posts, su nous sevions que les choices su sont passées ainsi; mais mois ne la savons pas C'est à l'époque où les annemis de Colomb récriminaient contre lui que Los Casse requellit l'histoire, vere 1882, mais condama son récit n'indique que c'est à ce moment-là sculement qu'on commance à en parier, son langage supposes même le contraire, puisqu'il dit

genre, perdent toute leur force devant les particularités rapportées par Las Casas (464).

La vérité est qu'en s'inscrivant pour ou contre l'authenticité de cette tradition, les auteurs ont été influencés par l'idée que, selon qu'on adoptait l'une ou l'autre manière de voir, Colomb se trouvait diminué ou grandi. Ce ne sont pas les raisons qu'ils ont données et que nous avons exposées, qui font qu'ils regardent l'histoire comme un conte ou comme une calomnie, c'est une autre raison qu'on ne formule pas, mais qui, à elle seule, pèse d'un plus grand poids que toutes les autres ensemble. Cette raison c'est qu'en admettant l'authenticité de l'histoire on admet, implicitement, que l'objet de Colomb était de découvrir des terres nouvelles, et non de passer aux Indes. Il y a, en effet, une corrélation étroite entre les deux faits. Si ce sont les révélations du pilote qui décidèrent Colomb, si c'est là ce qui fut, comme on le disait, la cause déterminante de son entreprise, ce n'est pas pour se rendre aux Indes, comme il l'a affirmé, qu'il partit de Palos en 1492, puisqu'il est certain que le pilote n'était pas en position de lui donner aucune indication à ce sujet.

Cette considération, qui a pu longtemps arrêter la critique, n'eut aucune influence sur les auteurs du temps, qui, comme nous allons le montrer par des textes indiscutables, n'ont jamais attribué à l'entreprise de Colomb un autre objet que celui de faire des découvertes nouvelles, et qui parlent même comme s'ils ignoraient qu'il préten

qu'elle avait cours parmi les compagnons de Colomb qui paut-être la tenaiest de lui-même.

<sup>(66)</sup> Co fail a 612 reconnumer par le professeur Bourne, de Yale College, un juge des plus compétents en pareille matière : This Pilot story M. Vignand encessfully puts upon a new focting by bringing out the fact that Las Casse lestifies that it was generally betieved in Hispaniola as early as ten years after Columbus first voyage, (American Historical Review, New-York, janvier 1903, p. 846.)

dait avoir eu un autre dessein. Garibay, le P. Acosta, Mariana, Torquemada, le P. Simon, le P. Aspa, le P. Remon et bien d'autres, qui ont rapporté l'histoire du pilote, ne l'ont pas fait dans un sentiment hostile à Colomb, qu'ils tiennent tous en grande admiration. Ils n'ont rien vu là que de très naturel, et cela se comprend aisément. Une entreprise organisée expressément pour aller à la recherche de terres nouvelles devait nécessairement être basée sur des indications diverses, parmi lesquelles il y en avait de plus exactes que les autres. Celles attribuées au pilote sans nom étaient de ce nombre. En quoi cela pouvait-il faire tort à Colomb d'avoir compris leur importance et de les avoir mises à profit ? Au contraire, il y aurait plutôt lieu de le louer de sa perspicacité.

Nous connaissons Colomb maintenant mieux qu'on ne le connaissait il y a vingt ou trente ans ; nous savons qu'il était capable de dissimuler et d'altérer les faits, et la supposition qu'il a pu vouloir cacher les véritables origines de son entreprise en taisant l'histoire du pilote n'a rien qui soit de nature à nous surprendre. On oserait presque dire qu'il était dans son caractère qu'une telle idée lui vint.

L'histoire du pilote sans nom nous apparaît donc aujourd'hui sous un jour différent (465). Ce qui semblait calomnieux et incroyable, quand on était convaincu que Colomb

<sup>(465)</sup> On le voit par le langage tenu dans des écrits postérieurs à la production du témoignage de Las Casas. Ainsi, comme nous le distons tout à l'heure, le professeur Bourne, dont nous regrettons la mort prématurée, reconnaissent que l'histoire du pilote sans nom repose maintenant sur des hases différentes. M. Gabriel Marcel admet qu'elle a « un fond de vérité qui anous est attesté par l'évêque de Chiapas ». (La Géographie, 15 av. 1902, p. 271); le derni « hingraphe de Colemb, M. Filson Young, dit qu'elle n'est ni impossible ni invraisomblable (Columbus, Vol. I, p. 79) et Lord Dunraven ajoute que les probabilités sont qu'elle soit vraie (Même ouvrage, Vol. II, p. 294)

n'avait Jamais en d'autre but que de passer aux Indes et qu'il était indifférent à tout autre objet, prend un caractère différent devant les nombreux faits qui montrent que, pendant toutes ses démarches, il ne paraît avoir en en vue que la découverte de nouvelles îles. De pareils faits ont une portée considérable; ils changent complètement l'aspect des choses en laissant voir clairement que Colomb avait des indications précises qu'il ne voulait pas faire connaître, mais qui lui donnaient la certitude de réussir dans l'entre-prise qu'il proposait.

On suppose que cette certitude lui vensit des informations que lui aurait communiquées le pilote sans nom, parce que de telles informations ne ponvaient lui venir que d'une source de ce genre, et parce que tous les faits quimontrent que son objectif était la découverte d'îles dont l'existence ne faisait pour lui aucun doute, sont autant de raisons de croire que l'histoire de ce pilote n'est pas une invention des ennemis de Colomb. Si elle est fausse, il n'est pas faux qu'elle circulait à l'époque même de la découverte et que c'étaient des gens qui avaient pris part à cette découverte, ou qui avaient connu les premiers compagnons de Colomb, qui la répétaient, ce qui suppose, chez coux qui l'auraient imaginée, la croyance que c'était pour découvrir des terres nouvelles, et non pour aller aux Indes, que l'expédition de 1491 avait été organisée. L'invention même de l'histoire serait ainsi une indication contraire à l'opinion généralement admise sur lebut qui était alors poursuivi.

Nous nous sommes longtemps strêté à cette histoire de pilote parce que tous les auteurs lui donnent une importance exceptionnelle et parce qu'en réalité elle en a une grande. Dans les spéculations sur les origines du projet de Colomb, elle tient une place trop considérable pour qu'on puisse l'écarter sommairement. Il était dons nécessaire de montrer sur quelles bases elle repose véritablement et de faire connaître les raisons pour lesquelles tant d'auteurs la rejettent.

On a vu que ces raisons ne sont pas de celles qui autorisent à dire qu'elle est inadmissible, et que s'il n'est pas possible de prouver qu'elle est authentique, il y a certainement bien des motifs de croire à sa réalité. Remarquons bien que l'authenticité de cette histoire particulière importe peu, au fond. Ce qui est essentiel, ce qu'on doit tenir pour certain, c'est que Colomb avait des renseignements d'une nature particulière qui lui paraissaient absolument sûrs, et que c'est la confiance qu'il avait dans leur exactitude qui explique ses démarches persistantes, au milieu des circonstances les plus décourageantes, et ses exigences, autrement incompréhensibles. Que ces renseignements lui vinssent du pilote sans nom ou de toute autre manière, cela ne change rien à cette conclusion suggérée par tant de faits concordants: que le projet présenté aux Rois Catholiques et accepté par eux était basé sur des données matérielles et non sur des conceptions d'ordre spéculatif.

Nous terminons ici la partie de ces Études consacrée à l'examen critique des actes de la vie de Colomb pendant la période qui se termine à sa première découverte. Dans les deux Études suivantes, nous chercherons l'explication des faits que notre enquête a mis en lumière.



Dig bized by Google

Ongos in UNIVERSITY OF MICHIGAN

## CINQUIÈME ÉTUDE

# LES DEUX LÉGENDES

COLOMB CHERCHANT LE LEVANT PAR LE PONANT.

TOSCANELLI, INITIATEUR DE LA DÉCOUVERTE

DU NOUVEAU MONDE.





#### SOURCES D'INFORMATION

Jusqu'à présent, nous avons pu suivre strictement la inéthode qui s'impose dans les recherches historiques : bien établir les faits d'abord, et en tirer ensuite les conséquences légitimes. L'application rigoureuse de cette règle a conduit à cette constatation, à laquelle on ne s'attendait guère, qu'en ce qui concerne le caractère et le but de la grande entreprise de 1492, les informations obtenues des sources colombiennes sont en contradiction avec toutes celles que l'on peut recueillir per d'autres voies.

On a vu, en effet, qu'il résulte de l'enquête, rendue nécessaire par la constatation de ce fait extraordinaire, que cette fameuse entreprise avait en pour objet, non le possage aux Indes en traversant l'espace maritime s'élendant à l'ouest, mais la découverte de nouvelles fles, sur lesquelles Colomb avait obtenu des indications, et que les pièces, publiées sous le nom de Toscanelli, qui prouveraient que les choses se sont passées comme le rapporte la tradition colombienne, ne viennent pas de ce savant. Mais on a vu sussi que cette constatation, qui change complètement le caracière que l'on était en droit d'attribuer à l'œuvre de Colomb, n'épuise pas la tâche de la critique et qu'il reste encore à donner l'explication des faits ainsi établis. Elle doit montrer comment cette incroyable légende de Colomb cherchant une nouvelle route pour niler aux Indes, contre laquelle s'élève tant de faits avérés, a pu se former, s'accréditer et entrer dans l'histoire; et il lui incombe de dire comment il se fait que les biographes autorisés de l'heureux navigateur, les dépositaires de ses papiera, les interprêtes de sa pensée, les défenseurs de sa mémoire, ont été amenés à produire des pièces aussi extraordinaires que celles que l'au dit venir de Toscanelli, dont l'existence n'était même pas soupçonnée, dont l'authenticité ne peut être

établie, et qui, si elles étaient authentiques, enlèveraient à celui même dont ils sont les panégyristes, le mérite auquel il tenait par-dessus tout, qui est d'avoir seul conçu le plan de l'entreprise qu'il a mise à exécution.

C'est à ces questions que nous allons essayer de répondre dans ces deux dernières Études. Mais, en entreprenant de le faire nous ne pourrons pas toujours nous appuyer sur des faits positifs et bien avérés; il nous faudra quelquefois entrer dans la voie des hypothèses qui onvre de larges perspectives et qui souvent laisse voir des vérités eachées, mais qui n'est pas toujours sûre. lei, en effet, il ne a'agit plus seulement de montrer que les faits dont se compose la vie de Colomb ont été mal connus ou complètement ignorés; il faudra les concilier entre eux et chercher leur signification en montrent les conséquences qu'ils comportent. Il nous arrivera ainsi d'abandonner parfois le terrain de la critique pure pour entrer dans le champ des conjectures, ce qui est souvent dangereux; mais c'est une nécessité de l'histoire. Les faits en eux-mêmes ne sont rien; ce sont des lettres mortes, lant qu'une explication ou une interprétation ne leur a pas donné la vie.

Nous espérens que celles que nous proposerons confirmeront les propositions précédemment formulées et expliqueront les points restés encore obscurs.

Nos sources d'informations sur les faits embrassés dans cette V. Étude sont, pour la plupart, celles déjà indiquées aux Études précédentes. Les auteurs contemporains qui ont parlé de la découverte de Colomb sont assez nombreux; mais nous ne leur empruntons que quelques lignes et ce que nous en disons aux notes suffit. Les documents sur lesquels il convient de s'arrêter ici sont ceux énumérés ci-après.

## 1. CULOMB. — Lettre à Santangel, contrôleur général.

Archivos royales de Simencas, liene Despacho y correspondencia general interior de Estado al numero I. Quatre femillets in-follo. Aucus titre; commenca par la mot Senor. Pas d'alinéa; date 1 15 févrior, à la hauteur des Canaries [ou de Santa-Maria]. P. S. daté de Lisbonne, 14 [ou 4 mars] 1493. Note de l'archiviste du temps portant que Colomb envoya cette lettre à l'Escribano de Racion avoc une autre pour Leurs Alteses, Reproduction par Navanneza, Viages, Vol. I, pp. 161-175, d'après une copie authentique faite

on 1919, our l'original — El dormmente arreval — déclare l'Archiviste de Simanote, Thomas Genzales déclaration confirmée à dons reprises diférentes par Navarrete epp. 174 et 175). Navarrete constate que certaines partem du donnment, les indecetions noméraques notamment, se lasent difficiement. Pour la dete du P. S. d'a la 4 mars, florgoureth qui e copié le même document à la 14. (Calcuder of Spanish papers, Vol. I., q. 60.) Le copiete de la pièce mentionnée ai-après a également lu 14.

If n y a nomine reproduction photographique do not important dominant, mais if on crists une autre copts authestique fasts en 1846 per les mins du consurvatour des Archives de Simenens. Due Hilario de Ayale y Ayale, en van de consurver la pièca, dont il constate à état de détérioration Catio mopie, faits ligne pour ligne, et qui mentiont des observations marganiles sur les passages devenus difficiement listères, appartient également oux Archives de Simenets. Elle a été expessée à Madrid, en 1692, à côté de document dit et ariginal et nous en avons fait foire que photographie, en qui a cét empossible d'obtenir pour l'autre, en caises du matuvais état de conservation dans lequel it était alors. Nous n'avons pu nous ésatter » il existe commes et où il en trouve.

L'authenticité de ce document est établie par la note administrative, officielle on peut dire, ind quant sa destination et par le place qui lui est essignée dans les archives royales. Le fait mentionné per cette note, que la lettre envoyée par Co'emb était accompagnée par une autre destinée aux souvernies, se concilie avec l'assection de Fornand Colomb et de Las Casas, que Colomb les avisa de sa découverte aussité après son arrivée. On comprend qu'avant à leur faire parvenir une communication comme celle-là, il l'ait confiée au haut fonctionnaire qui rempliment emprès d'eux une charge importante, et qui avait si grandement contribué au succès de son entreprise. Il était tout nature qu'il procédit ainsi, et il u était pas nécessaire, dans ce cas, de nommer ce, us qui remplissait alors cette charge. C'était au fonctionnaire et non à l'homme qu'il s'adressait.

Malgré l'opinion des archivistes Gonzalez et Ayala, opinion confirmée par Navarrete et par les auteurs de la Bibliografia Co-lombina, publiée par les soins du gouvernement espagnol en 1692, p. 195, les critiques sont à peu près tous d'accord pour se refusee à voir dans le manuscrit de Simunens un document original. Si on entend par la que ce manuscrit n'est pas de la moin de Colomb, cela na peut guere faire l'objet d'un doute, et il est vraisemblable que les archivistes et hibliographes espagnols n'ont pas prétendu dire cela. Mais s'ils ont simplement voulu dire que le document de Simancas est une copie authentique, faite sur la lettre même envoyée par Colomb, nous ne voyons aucune raison pour écurter cette manière de voir, bien que cette copie puisse être incorrecte sur quelques points,

comme le cont toutes celles qui n'out pas été obtenues par des procédés mécaniques. On se murait, en tout cas, lus préférer aucun des autres textes sepagnois que nous possédons aujourd'hui.

Ces textes cont, comme on le unit, les deux suivants :

Incolous, en 14 G, dans l'otécine du P. Pedro Posa. (Hazulen, Iber deutsche Kolombushnief.) Documents an 1893 par Maisonneurs et publiés en fac similé par cet éditeur d'abord, puis par Quaritch qui en avait fait l'acquisition, la lettre, d'après cette édition, est destinés, comme dans le manuscrit de Simonneu, à l'Éscribano de Racion et n'a aucun litre, elle commence aussi par le mot Señor.

2º telus de l'édition m-4º de l'Ambronome de Milan, que le baron l'ietre Contodi fit connetire en 1852 et qui fut publié d'abord en 1863, puis par le unerquie d'Adda, qui en donne en 1866 une édition figurée, et en dermer lieu par l'hacher, qui le reproduisit en fac-similé dans son Columbus. Ce teste, qui aussit été imprimé à l'époque même, à Lisbonne, selon Pasqual de finvanges, à Naples d'après Quaritch, à Séville neien Assume, et à Barcelone, suivant Varnhagen et Harrisse, no ditte, en réalité, que de l'année 1497 et est norti des presses de Pietro listalei imprimeur stalien étable alors à Valladond (Harrisse, lier deustche Kolumbus brief, p 9 et Dequelques incumables , pp 15-30.) Comme dans le manuscrit de Simancas et dans l'édition in-folio, le destinatoire de la lettre, qui n'a aucun ture, est l'Escribane de Racion.

Nous passons sous science le texte d'Ellis dont il n'y a pas à

tenir compte, puisqu'il est faux. (Londres, 1939).

Pour les raisons suivantes, sans parter de plusieurs autres, ni l'un mi l'autre de ces deux textes ne peut avoir la priorité sur celui de Simancas. L'in folio, parce qu'il contient nombre de cala lanismes que Loiomb n'a pir commettre et dont le texte de Simancae est exempt, l'in-quarto, parce qu'il est manifestement la

reproduction, evec quelques changements, de l'in-folio.

Lit-ce à dire que le texte de Simancas est une reproduction fidéte de celui de Colomb même? Diverses raisons nous feru ent bésiter à reconnaître ce cerutère à cette pièce. Nous n'en mentionnerons que doux. La promière porte sur la date. Dans le texte de Simans se, comme dans cetui des deux éditions in-folio et in-querto, la lettre est dates den l'es Canaries, 15 février. Or, à cette date Colomb n'était pas dans le voisinage des Canaries, mais au large des Açores. On a cherché à expliquer cette date un disant que Colomb a per croire qu'il était récilement sux lles qu'ind que sa lettre, mais il suffit de lire son Journal pour voir que tel n'était pas le cas Colomb n'e jamaie cru qu'il était près des Canaries, il sevait parfaitement, su contraire, que il lie qu'il

symit on vue le 13 février était l'une des Acores, et le 18, rangel al y abueda al appeit que e était colle appeiée. Sante-Maria: (Novez le Journai à ces differentes dates i li semble donc impossible que Columb ait douad à us lettre la date qu'elle porte dans le texta du manuscrit de Simonens et dans trux qui out été imprimée à Lepoque. Nous se frouvons à cette a nguilère méprise, qui est manifesta, que deux expuest ona valables. On Colomb a réellement commin la grande erroue de croire que le 15 il avait devant lui l'une des Cangrios et a arrangé son Journal, après coup, de façon à no pas lauser voir qu'il s'alait trompé aussi grossié. rement, ou sa lettre oraginale portait la date du 18, que le premiet copiste aura mai que, ainsi que le nom de Sante Marie qui s pu être pre-pour Canaria. Cetts ingénieuse supposition qui nous vient de M. Justo Zaragoza, secrétaire général du l'A-Congrés des Americanistes et que sir Clements Machham a également faito (Columbus, p. 131), trauve une certaine confirmation 1sus lo testo de Valence, qui seul poete la duto de Santa-Maria, 18 févr er. Si nous étions cortains de l'authonise té de ce texte, la question cornil tranchée; malheurousement il a en est pos niqui. L'ependant, il finat dira qu'on ne voit pas ou le copiate da co manuscrit a prio cette date, puisque de non tempo le Journal de to cmb, ou il purnit pu la frouver, nétait per const. La supposition que le teste original de Colomb, sujourd hui perdu au macremble aurait été mas a par relui qui le copia pour les Archives de Simancas n'a donc rien d'inveniemblable. Le serait, dans ce cas, sur crite copie défectueuse qu'avrait été imprimée l'édition in foin, typo de celle in-quarta et murco éga émont, comme on le verra plus loin, des différentes éditions lat neu-

L'autre objection que nous avions en vue est la dete du P.S.; Lisboure, il mars. A cette date Colomb n'était plus depuis vingt-quaire heures dans les aaux du Tage qu'il avait quittées la veille. D'un autre côté, nous anvons par Colomb lui-même que c'est le 1 mars qu'il entre dans le port de Lisbours et on voit par la tesseur du P.S. qu'il aété rédigé es jour là La vériable date de ce P.S. no peut donc être que celle du 4, et l'acrour s'explique par la remorque de Navarrete que, dans le teste original, cette date est écrite d'une manière confuse (biages, Vol. I, p. 175 i lei encore le premier copiete aura mai la. Navarrete et M. de Loite ont lu : 4 mars.

Quoi qu'il en noit, nous estimons que le texte du manuscrit de Simancas est celui qui se rapproche le plus du document original envoyé par Colomb à l'Escribano de flacion.

Lettre & Sanchez Texte espagnol de Vallence. Santa-Maria, 18 lévrier 1493.

Fait partie d'un rurnait manuacrit de la fin du 11.2 ou du nommencement « u Vinnaire. Nommilies Études, 11. gur, ayant appartents à D. Juan de Sanfelices, du Collegio Mayer de Cuence, acheté en 1836 par Varahagen qui le publia îmmédiatement s-us le posudenyme de Vollagen (Primera Epistola...) at que la republia en 1769 aves des notes et quelques mobilications auggé des par les autres textes (Carta de Cristobal Colon).

Le texte de Valence différe de celui du manu≡-sit de Simoncas ot dos in-folio et la quarto por la date attribuée à la leitre, per la suppression du P. S., par l'absence de la signature qui est rem-placée par la lettre V, et par la substitution du t-tre Cortadel Almirante à D. Gabriel Sanches, à la ment on : envié Colon al Lacerbano de Bacron. Autrement, il a'accorde avec la texte de Simages of so termine comme co'u -ci, avant le P. S. et minddialoment avant la dace. Isla de Santa-Maria, 18 de febraro de 93, par les mots, esto segueso ha fecho ser may bross - on sucond récit, a été fait très sommairement, tan les que dans les deux textes imprimes la mot segan (selon) se lit à la place de segundo, co qui donne un sens tout différent. Cette particularité n'est pas sans intérêt, car, ai la leçon des deux manuscrits de Simaness et de Valence est préférée à celle des imprimés, cela suppose l'existence d'une nutre relation autérieure et plus étendue. En effet, pourquoi Calomb prendrait-il le mia de mentionair que cette secunde relation est sommaire, aut ne voulait pas la distingue r d'une autre qui n'était pas aussi abrégée? On a suppose qu'il voulait parier de son Journal de bord , mais ce's est fort peu probable, car, à la date ou il cerivail, ce journel n'élait pas termine et on ne voil pas pourques Colomb y aurest fell mission dans cette circonstance. Nous estimons, quant à nous qu'il syait en vue la lettre destinée aux Rois Catholiques qui, d'agrès l'annotatiria de Larcher ste da Simancas, accompagnast cello envoyée à l'Es ribano de Racion.

Plusieurs cratiques ont pensó que le tente de Valence est celui sur lequel la traduction latine a été faite, mais cette opinion, que Varahagen avait tout d'abord pactagée, a a plus aujourd his créance, cer una comparamen attentive des textes saisse voir que, il le copiste de celui de Valence avait sous les yeux un socien manuacrit espagnol de la lettre en question — ce qui est possible — il a dù emprunter aussi quelques traits de la version latine donnée per Cosco.

Lettre & Sanches. Lisbonne, 14 mars 1493.
 Texte latin.

Il y a buit éditions de cette lettre imprimées en 1693, trous à flome, une à fièle, trois à Paris et une à Auvers. Voies le litre de l'édition princeps : Epistole Christofors Galom; cus miss nectra multum debet, de Insuise Indian supra Gangen asper insentis. Ad ques perquirendas velavo enten menni auspicije et uro invectimina Fernandi Hispaniarum Regis missus fuerat : ad Magnificum dam Raphasiem Sanzis : suodem berenissima Regis lesaurarium misse quam nobilis ac titleratus ur Aliander de Cores ab Hispano ideomate in latinum convertit i tertio Kal's Maij. MCGCXCHI, Pontifica fue Alexandrisazis tuno prima Lettro de Christopho Colomb suquel notre sibile doit hunicoup. Due ties nouvellement découvertes dans l'indo, su dată du Gange, à la recherche desquelles și a été envoyé il y a huit mois anus les magnifique sugneur Raphati Sanzis, trésorier du dit rel, ch traduite de l'espagnol en latin par le noble et savant Asander de Coreo. La trois des extendes de mai [29 evril] 1492. Première année du pontificat d'Alexandre VI. Sans lieu m state [Rome, Stephonus Flanach, 1493], lu-ir, 4 featilete de 34 lignes chaque.

Les sept saires éditions intinces de l'année 1955 sont l'aites d'après colle-ci, mais aven quelques variantes, particulièrement dans le titre. Dans toutes, la setre set datée de Lisbonna, 24 mars 1993; elle est adressée à Sanches et porte le signeture de Colomb Les principeux thangements sont les survents. Le destinaisies est tour à tour opposé Sanxis, Sanchis et Sanches. Son prénom est quelquelois Raphabl et a sutres fois Gabriel. Le prenom du traducteur prend aussi des formes différentes. Tantôt c'est pour le compte du roi l'ordinand soul que la découverte a été faite, tantôt, c'est pour ochis de ce monarque et de la reine l'acheile, Mais la plus importante du ces variantes est la substitution de sa mars. Indico, à supra Gangem. Cette correction appareit dons le seconde édition ne la lettre imprimée à Rome par Silber prosque immédialement après l'autre.

Les habliographes no unet past d'accord nor l'ardre dans lequal les àdi ions du xv° mècle de cette luttre latine se nont succèdé; mus tous admettent maintenant que cette de Plaonck, dont le titre précède, est l'outime princeps. Il ne reste qu'un très petit nombre d'azemplaires de charune de cen éditions at ils alimenant dans les ventes des pris extrêmement élevés. Tout a ont été reproduites en foc-aimed. On trouvers dans le curioux volume de M. Harrisse sur Colomb et les aradémicieus espagnels une hibliographie complète de toutes ces éditions, avec l'indication des hibliothèques en en les trouve, de leurs fac-aimelé et de leurs troductions. Pour la chronologie de ces éditions voyes aussi l'Huistrasière et Decemente II, de M. de Lellis (Scriffe, Vol. II, notemment pp. 1 X et LXI) et le chap. LXIV du Colombus de Thacher, Vol. II, pp. 46 et eq.

Par un singulier concours de circonstances, la première relation de Colomb, envoyée certainement par lui, en duplicate dés son retour des Antilles, et imprimée immidiatement après dans son texte original capagnol, n'a eté rapandue dans le monde que sons la forme d'une mauvaise version latine donnant des indications complètement erronées et adressée à un personnage auquel tout indique qu'elle n'était pas destinée. C'est, en effet, estte vernon latine, imprimée et réimprimée nombre de foir à la fin du avente le ct au commencement du ave, qui seule a fait connaître la découverte de Colomb i à relation unig naie en langue espagnaie est rentée à cet egard sans influence perceptible. Aucun auteur n'en parie, ceux du temps comme coux des épaques postécteures. Un sen ble avoir ignoré qu'e le avait eté imprimée et, de fait comme on l'a va ce n'est que de nos jours qu'en a découvert qu'il y en avait eu su moins deux éd tions du temps même de Colomb. Ni Muñaz, ai Navarrote, ni Washington leving n'ent soupconné ce fait.

If ea est tout autrement du texte latin de cette relation, communous le nom de lettre à banchez. Avant même la fin du set médie la version latine de Losco avait été imprimée huit fois en 14°G et une fois en 14°E. De plus elle avait donné naissance à cinq éditions différentes d'une traduction dalienne en vers par Deti publiée de 14°G à 14°G, et à une traduction allemande qui est de l'année 11°G. Le seul texte espagnol que l'un conna set de cette lettre est celui decouvert à basence en 185°C, qui n'a ôté imprimée que de nos jours et qui n'a qu'une vaieur relative.

Malgré les variantes indiquées et dessus, et d'autres du mêmi cora tere que les premières rendaient nécessaires il n'y a au fond au une d'flérence entre la lettre à Santangel et ce le à Santhes. Les deux lettres sout identiques. Cette identité de frappe pas, au premier abord, parce que le passage d'une langue à une autre et les l'hertés que le traducteur s prises données une physicale et l'es l'héreste à la pièce, mais elle n'est pas m'uns incontestable et l'ou peut avancer que si Col imb à écrit une lettre à Santangel qu'une autre à Santhes, l'inqu'etnit l'exacte cape de l'autre.

Main tolomb a t-il écrit à Sanchez ? On le suppose générale ment, bien qu'il n'y nit aucune ruions sérieuse pour cela. Que tolomb ait écrit à Santangel et qu'il l'ait en même temps charge du soin de remettre aux souverains la première lettre par laquelle il leur annonçait la résente de non entreprine, cela se conçoit aisément. Santangel était en supports étroits avec Leurs Aiteases et, au dernier moment, c'est sun influence et non appui llunnéer qui avaient en raison de leurs héaltations. Dons em conditions, il alieit de soit qu'il a adressét à lui il n'en était pas de même pour Sanchez qu'il n'evait aucun mous partientier de renneigner avant les mitens.

Si l'authonicité du texto de Valence ôtait bien établie, il faudrait voir le, maigré l'invenissmblance du fait, une preuve que Colomb écrivit aussi ou trésorier d'Aragon : mois ui ce toxte a été copié sur une lettre même de Colomb, il porte des traces «i évidences d'interpolations et d'autres changements, qu'on no paut être certain que se nom de Sancties, qui y figure, n'e pas été emprusité au tites de la version latine de C mon Orice tière conbout de teiles autantitudes, qu'il n'est pas possible de commitéerer cette partie du document comine authentique. Si Colomb évait lui même éceit que c'est à Sacchez qu'il doitinait cotta lettre, il no se eccut pas trompé sur le nom du personange, et is n'aurait pas dit que c'était aux frois du roi Ferdinand que son

entreprise avait on lieu.

Cas errours extraordinairos qui nont certainament voulors, na pourant vegir de Culomb, on s'est demandé us a les ne vousient pes du traducieur de la lettre Cuco était Catalan et comme tej il ne dépendant que de la couronne d'Aragon. Aurant-il voulu par ser faleitecations faire reporter à Ferdinand neul I bonneur d'avoir ordonné la grande découverte? (Manneus, Christ, Colomb, Vol. II, p. 19.) Il semble cepundant que si Cuco avait en cette rolonties il avenit montré plus d'ateritagence, il un se arrait pas borné à effacer le nom de la reine du tente qu'il tradiuent, il en aurait auses modifié toutes les phranes en Leura Aitenses cont mention nées au pluriet, il n'aurait pas non plus commis la bourde de faire partir l'expéd tion de Cadim. Enfia il aurait écrit correctement is nom du destinataire de la lettre, ainsi que son propre nom. Si Catalan, qui i fût, Cuco n'aurait pas accumulé tant d'arreurs dans un document de cutte importance bistorique.

Les errours, intentionnelles ou non, doivent venir d'use sutre source et cette source pourveit hier être L. de Corbaria, évêque de Montepelass, qui spinita à la lettre de Colomb une épigramme en vers qui en trouve dans les premières éditions latines. Ce Corbaria, qui était originaire de la région de Corbières, sur les frontières de l'Aragon et du Roussilion, et qui, par conséquent, était Catalan, a pu suggérer à l'éditeur ou à l'imprimeur de la

lottre le titre qu'elle porte.

Que co soit iui on un nutre qui en soit l'auteur, un fait que Varnhagen et Major avaient déjà mgnalé at aur lequel M.M. de Lolles et Hoobler out appolé l'attention, peut expliquer comment on a été amene à designer Sanchor comme le dontinataire de la lettro. il existe è l'Ambrosienno una ancienno traduction italionne, particile, de la lettre de Colomb qui porte en tôte qu'elle a été cavoyés par la trésurier général d'Aragon à son frère Juan Sanches qui était alors à l'Exence (Scriffe, in Baccolta, Vol. 1, Allegato A. p. LXVIIII. U est dong sa on touto pribablisé, par cette vois que la lettre de Lolomb, à Santangel arrive en Italie ot, comme elle ne porte nucua nom de declinataire, coux qui it ficent traduire et imprimer out pu croire qu'elle avait été écrite à celus qui l'avait egyoyée à son frère. Le n'est li évidemment, qu'une hypothèse, mais M. de Lolisi no la repousse pes (illestrazione al Documento II, Scritti in Reccotta) di la professour Haobier lui est favorable (Sur quelqueexscuasibles espagnols p. 7).

Le que cette supposition n'explique pas, c'est où l'auteur du titre leun a trouvé que les lies découvertes par Colomb élaient estuées au delé du Lange, car les textes espagnois que nous connaissons ne disent rien de cela Celte indication viendrait elle de la lettre perdue de Colomb aux Rois Catholiques, que Januarius dit avoir vue, lettre dont l'existence parett avoir été connue en Italie avant même celle que Cosco traduist! Quoi qu'il en soit de ces diverses suppositions, il faut dire qu'il n'y a aucune preuve que Colomb ait communiqué directement avec Succliez à son relaur et que toutes les indications que nois possédons sur les lettres qu'il écrivit, en arrivant en Espagne, ou au moment d'y arriver, pour faire connaître sa decouverte, se rapportent aux suivantes.

1º Celle qu'il écrivit sur parchem n et qu'il adressa aux Rois Cutholiques, le 14 février 1493, alors qu'il était en danger de périr et qui fut jetés à le mer dans un tonneau, avec une note prient celui qui la trouvernit de la faire parvenir à son adresse. (Journal de bord, 14 lévrier, F. Colome, Historie, ch. XXXVI, fol. 76, verso.) Cette pièce n'a jamais été requeille.

2º Cello que, le même jour, il adressa de la même manière et qu'il arrima sur le post de la Arria de façon à ce qu'elle pût flotter si le navire porissait dans la tourmente (F. Cocoun. foc. cit) Le navire syant échappe à ce danger, celle seconde lettre resta à Colomb, et c'est, sans doute, une de celles qu'il utilise plus tard.

3º Celle qu'il envoya à lours Alterses le 4 mars jour de son arrivée à Lisbounc. (Journai de bord, 4 mars, et le P. S. de la Lettre à l'Escribano de Racion.)

4º Celle qu'il envoys le même jour à l'Escribano de Racion, qui est datée des Canaries ou de l'I'e Sainte-Marie le 1º février 1493, — selon le manière dont on déchiffre le manuscrit — et à laquelle il ajouta un post-a riptum daté du 4 ou du 11 mars. C'est cette lettre qui contenait la précédente destines à Leure

Allegres.

bt 5° outin, celle que, tres vramemblablement, i. écrivit encore, aux souvement à son arrivée à l'alon. Nous disons vraisemblablement, parce que l'ernand Colomb se borne à dire qu'il
avisa les Rois de son retour (ch. XLI, foi 81, verso); mais Herrera ajoute qu'il leur envoyaun résumé de tout ce qu'il avait fait
(Doc. I, Liv. II, ch. VIII, et nous voyons Ferdinand et Isabelle
accuser réception à Colomb de ses lettres ou puriel, ce qui
muspone qu'il leur en écrisit au moins deux (Lettre des Rois Catholiques à Colomb, Bercelone, 30 mars 1493, Navantura, Vol. II,
p. 21.)

 JANUARIUS (Humibal). — Lettre & non frère. Barcelone, 9 mars 1493.

Archives de Midéne, l'ablieu pour la première fain par M. Manuese, even

traduction française, dans non Christophi Colomb, Vol. II, pp. 7-9, Autraterte, tiré des Archives de Modéne et denné par Bencour, Janis, su flacsella, Vol. I Ferrare, a° 1, pp. 141-143, d'après une suire copie contenant quelques lignes de plus, insignificantes d'allieurs.

Cette lettre fut envoyée de Barcelone à Milan, où Giacomo Trotti, conseiller du duc Hercule d'Este, en obtint une copie et l'envoya le 21 avril 1493 au duc Hercule d'Este. Voyez chapitre I, nº 7.

 ALEXANDRE VI. — Sos trois Bullos de mai 1493 : Intercetera, 3 mai ; Eximie, 3 mai ; Inter cetera, 4 mai.

Fac-somile et transcription dans Harwann et dans Thagnan ; texte latin soul dans Banguar (Bascolla), Vol. I, un 1, 2 et 5. Traduction angleise fans Thagnan, Vol. II, et dans for Philippines Islands de Brain et Rounnaus, Vol. I, p. 97 et sq. Le texte latin de la Bulle Infer celora du 6 mai se transce dans tous les Bullarium, dans Raynamu et dans le coden de Lameira. Il q été imprimé pour la premiere fois dans Socienamo, De Indiarum Jure, Liv. II, ch. XXIV Excellente traduction française dans Gome, Charles Colonisies, Vol. I.

Ces trois bulles, promulguées immédiatement après les protaières decouvertes de Colomb et à la demande des Rois Catholiques, sont des documents de la plus grande importance pour l'instoire de la prise de possession des régions nouvelles et pour la définition des conditions auxquelles les puissances chrétiennes pouvaient les possèder légitimement. Elles ne nous occupent ici que parca qu'elles montrent ou l'on plaçait, à Rome, su lendemain même de la découverte, la région qui en avait été l'objet.

La premère bulle, celle Inter celera du 3 mei, explique que l'objet des Bois Catholiques, en entreprenant de nouvelles déconvertes, était de servir la religi met reconnuit à eux et à leure successeurs des droits de souveraineté sur les terres de l'Ouest, ainsi découvertes ou à découverir, identiques à ceux qui ont été reconnus aux rois de Portugal à l'occasion de découvertes du même genre. La deuxième bulle, Eximie dessionis, a le même objet que la précédente, dont elle semble être le résumé. Plusieurs critiques la considérent cependant comme ayant précédé l'autre, qui en serait le développement. La troisième et plus importante des trois, Inter cetera, 4 mai, répète la première, avec cette addition qu'elle trace une ligne de dumarcation entre les régions ouvertes à l'activité des Portugais et des Espagnols.

6. MARTYR (Pierre). — Opus Epistolarum Petri Martyrii Anglerii Mediolanensis, Protonotarii Apostolicii... eui accesserunt Epistolæ Ferdinandi de Pulgar... Editio postrema, Amsterdam, Elzevir, 1870, in-fol.

Contient 616 lettres écrites de 1486 à 1515. La première édition de ce recuril est de 1536, mais celle de 1676 est généralement préférée et c'est celle que nous citons. Sur les différences entre les deux éditions, voyes l'étode de Thacher sur P. Martyr dans son Columbus, Vol I, notamment pages 45 et sq. Celles relatives à Colomb on au Nouveau Monde sont en nombre de 51, M. Berchet les a toutes reproduites dans le Vol II de ses Fouts. Thacher en a donné une vingtaine, en fac-similé, d'eprès l'édition de 1510, avec traduction anglaise (Columbus, Vol. I pp. 55 et sq.). M. Galleret et l'abbé Louvot ont traduit en français 48 de ces lettres qu'ils out publiées, avec d'intéressantes notes, dans la Revus de Géographie, en 1865.

Les lettres de Martyr embrassent mille sujets; tout l'intéressait et il écrivait sur tout, souvent avec une légératé et une précipitation qui ne sont pas une garantie d'exectitude. Elles ont été réunies avec quelque difficulté et Ranke et Halam ont misen doute l'authenticité de certaines d'entre elles. Peut-être ontelles été retouchées. Il y a sûrement de l'incertitude sur la date de plusieurs d'entre elles. A tout prendre, néaumoins, elles formeat, en ce qui concerne Colomb et les premiers découvreurs, une source précieuse de renseignements à laquelle on peut se fier.

 ESTANQUES (Alonso).—Cronica de los reyes D. Fernando y Dona Isabel, reyes de Castilla y de Aragon, compuesto por... cosmographo mayor. Dedicada al principe D. Felipe (cl Hermoso).

Manuscrit appartenant au British Misseum, dont Pascual Gayangos a fait une copie pour la Bibliothèque de l'Académie d'Histoire de Madrid, C'est le 2º 582, p. 386, de la Bibliografia Colombina. Le capitaine Dune a donné un long extrait de ce document dans son Colon y la Historia Poetama, note 189, p. 279-284

Nous ne savone rien de la vie de cet Estanques, mais comme sa chronique est dédiée au prince Philippe-le-Beau qui ne devint roi de Castille qu'en 1501 et qui mourut en 1506, elle est antérieure à la première de ces deux dates. Il est évident qu'Isabelle était encore vivante quand il l'écrivit, ce qui reporte la composition de l'ouvrage à une date plus ancienne encore. En tous cas cette chronique est antérieure aux ouvrages de Fernand Colomb, d'Oviedo, de Gomara et de Les Casas.

 CUNEO (Michele de). — Latters. Savone, 15-28 octobre 1498.

Fonts Italiano (Raccolla Colombiana), Vol. II, nº LXV, pp. 95-107. Rome, 1033, in-fol. Co document, qui fait partie des manuscrite de l'Université de Belogne, a été signalé pour la première fois ca 1855 et M. Hanness, qui en ent commanisation, l'a mentiunné dans non Qualrième sentenure de la désenverte du Nouvau-Monde, p. 8, puis dans non mémoire sur Christophe Colomb à Savene, pp. 36-37, et enfla dans ne Discovery, pp. 163-164, et il en donne un pessage. M. Bancary l'a reproduit satégralement dans le volume de la Raccolta esté ci-dessus

C'est une très curieuse relation du second voyage de Colomb adressée, sous forme de lettre, à Jérôme Annars qui était Savonéssen comme Cuneo, lequel avait accompagné Colomb pendant ce voyage, dont il a rendu compte en homme instruit. Colomb, qui lui témoignait beaucoup de considération, lui fit cadeau de l'une des petites Antilles, à la découverte de laquelle il assista. Nous devons à ce témoin un renseignement précieux sur les conditions dans lesquelles fut signée la fameuse déclaration portant que Cuba était une partie de l'Asie.

 NUNCIBAY (D. Francisco Medina). — Genealogia de la Casa de Portugal.

Mennecui de la collection Vargue Ponce, Vol. 51, appartenant à l'Académia d'Esstaire de Madrid.

Lorsque Vargas Ponce réunissait de nombreux et précisez documents qui devaient servir de base à l'histoire de Colomb qu'il se propossit d'écrire, il obtint communication de ca manuscrit dont il fit prendre une copie. L'original a disparu, mais il est certain que l'auteur de ce document puisait à des sources authentiques. Colomb y tient une grande place, parce que sa potite fille, Isabel, était entrée dans la maison royale de Portugal en épousant Jorje, comte de Gelves, petit-fils de Ferdinand, deuxième duc de Bragance Malheureusement la copie fournie à Ponce a été faite avec peu de soms, car on y relève des erreurs qui ne peuvent venir de l'auteur. Telle qu'elle est, cette généalogis est un document précieux qui contient, outre des indications curieuses sur Colomb, le texte d'un mémoire qu'il avait adressé à son fils Diego au moment de partir pour son quatrième voyage. Ce mémoire, qui n'est connu que par cette transcription, a été publié par le capitaine Duro dans sa Nebulosa de Colon et dans la Raccolta Colombiana, Scritti, Vol. II, nº 36, p. 168. Nuncibay a constaté, bien longlemps avant que la critique n'ait établi le fait, que c'est en 1476 seulement que Colomb arriva au Portugal; il mentionne avec intérêt l'aventure du pilote anonyme et il nous renseigne sur ceux qui prétèrent à Colomb l'argent nécessaire pour faire les frais de son premier voyage. C'est aussi par Nuncibay que nous apprenons qu'on avait publié du temps de Charles-Quint des écrits préjudiciables à Colomb, que l'Empereur autorisa l'amiral Don Luis Colon à faire saisir pour les déliruire. A côté de nombreux faits intéressants, Nuncibay en avance d'autres qui sont absolument controuvés et qui obligent à lire son mémoire avec précaution.

#### CHAPITRE PREMIER

LA LÉGENDE DE COLOMB CHERCHANT LES INDES PAR L'OUEST

I. - Les assertions du Journal de bord sur le dessein de Colomb.

La légende de Colomb à la recherche des Indes en prenant par l'ouest ne s'est pas formée tout d'une pièce et, avec quelque attention, on peut suivre les différentes phases par lesquelles elle est passée. A ne s'en rapporter qu'aux documents et à les prendre par ordre de date, on la voit apparaître pour la première fois dans le Journal rendant compte de la grande découverte. Si Colomb a avancé antérieurement que c'est aux Indes qu'il voulait aller et qu'il n'avait pas d'autre dessein, le fait n'a laissé aucune trace. C'est donc dans ce même Journal de bord, où nous avons releyé tant de particularités démontrant que l'objet du voyage était la recherche de certaines lles ou terres, sur lesquelles on avait des indications, que nous allons maintenant relever des assertions qui contredisent formellement les inférences que les faits semblent clairement justifier.

Jusqu'à présent, on l'a vu, il n'a rien été dit des Indes. Colomb a conduit toutes ses négociations, tant avec le roi de Portugal qu'avec les souverains de Castille, sans prononcer, que nous sachions, le nom de cette région; il a organisé son expédition et mis à la voile sans en parler, et une grande partie du voyage s'est faite, non seulement sans qu'il ait été question d'y aller, mais dans des condi-

tions qui indiquent qu'on ne pensait pas à cela. Cependant, on va maintenant voir Colomb s'inscrire en faux contre son propre Journal en affirmant que la destination de l'expédition est les Indes, que c'est là que les Rois Catholiques l'envoient et qu'il n'a d'autre souci que d'y arriver.

Ces singulières assertions, - singulières en raison de ce quiest constaté dans d'autres passages de ce Journal, et que Colomb avance ici pour la première fois, -- se trouvent dans deux parties différentes et bien distinctes de ce document: dans le corps du Journal même, indiquant jour par jour les diverses particularités du voyage, et dans une lettre adressée aux Rois Catholiques, qui en forme l'introduction ou le prologue. Chose remarquable, dans le Journal même, c'est incidemment que Colomb fait cette importante déclaration, inattendue dans les circonstances connues, que son objectif était les Indes, et c'est seulement le 19 septembre, quarante-huit jours après son départ de Palos, qu'il la fait. Sa flottille se croyait alors dans le voisinage de quelques fles qu'on ne trouvait pas et Colomb nous dit qu'il ne voulut pas s'arrêter à les chercher parce que sa volonté était de poursulvre sa ronte jusqu'eux Indes (1). C'est la première fois que cette expression figure dans le Journal de Bord

Le 3 octobre, parlant de ces mêmes lles qui étaient marquées sur sa carte et sur lesquelles il avait des données, mais qu'on n'apercevait pas, Colomb répète qu'il n'a pas voulu s'attarder à les chercher parce que « son but était « de se rendre aux Indes » (2). Le 10, il répond à ses gens qui se plaignaient de la longueur de la route, qu'il était venu dans ces mers « pour se rendre aux Indes et qu'il « entendait poursuivre son voyage jusqu'à ce qu'il les eût

(3, Pasa su fin ara parar à les Indias. (Op. sit., 2 de octobre, p. 54)

<sup>(1)</sup> Porque en voluntad era de seguir adelante hasta las Indies (Frimer Viage, 19 de settembre, Navannurs, Viages, I, p. 11.)

« trouvées » (3). A partir de ce moment, il ne parle plus d'alter aux Indes parce qu'il croit y être arrivé. Le 13, il exprime l'intention de pousser jusqu'à Cypangu, le 21 il projette de se rendre auprès du Grand Khan, et s'il ne tente pas de le faire c'est que diverses circonstances l'en empéchèrent.

#### L'expression de « Las Indias ».

Avant d'aller plus loin arrêtons-nous à cette expression de las Indias qui revient à plusieurs reprises dans le Journal de bord de Colomb, et que l'on regarde comme désignant les Indes Orientales. Si elle a réellement ce sons, et si elle n'a pas été ajoutée après coup, on est fondé a voir là une preuve que le but originaire de l'entreprise était de se rendre aux Indes des Épices, mais alors les passages où on la trouve, passages dont aueun ne dépasse deux ou trois lignes, et qui figurent dans le texte d'une manière incidente, sont en contradiction avec la teneur générale du Journal de Colomb, où les particularités relatives à la recherche de nouvelles îles ou terres tiennent la première place. Si nous avions le texte original de ces singulières assertions, nous pourrions probablement mieux en mesurer la portée. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Nous ne connaissons le Journal du premier voyage de Colomb que par l'analyse que nous en a donnée Las Casas. Sans doute l'évêque de Chiapas n'apas sciemment altéré le texte de ce document; mais, dans toute analyse ou résumé, il entre une part d'interprétation et, comme le

<sup>(8)</sup> Pass que el habia venido à las Indias, y que an lo habia de proseguir hasta hallarias. (Op. cit., 10 de octubre, p. 19.) Il faut renouveler ici l'importante observation de, à faite, que dans tous les documents du temps l'expression las Indias, les Indea, signifie les Antilles; c'est par ce nom seul qu'on les désignait. Quand Colomb s'en sert, on ne peut assurer qu'il ne parle pas des l'es mêmes qu'il voulait découveir et qu'il a découvertes.

bon évêque avait adopté avec enthousiasme la thèse de Colomb que son objet était de montrer qu'on pouvait aller aux Indes Orientales en naviguant à l'ouest, on peut se demander si, inconsciemment, il n'a pas donné aux assertions qu'il reproduit, en les abrégeant, un tour plus ou moins favorable à sa propre manière de voir.

Mais ces expressions de las Indias sont-elles réellement employées dans le texte du Journal, tel que nous le possédons, dans le sens que nous leur donnons sujourd'hui. celui des Indes Orientales? Il est permis de se le demander. Le dépouillement de tous les documents postériours au premier voyage de Colomb montre que c'est par l'expression de las Indias que tout le monde désignait les îles nouvellement découvertes. Dans les procès dits de Colomb. quand les témoins appelés à déposer parlent de las Indias, où l'on voulait aller, qu'on cherchait et qu'on découvrit, ce sont les Antilles qu'ils appellent ainsi, et non les Indes Orientales, dont il n'a jamais été question dans celles de ces dépositions relatives à la première entreprise de Colomb. Quand les marins de Palos, de Moguer et de Huelva discutent entre eux, ainsi qu'avec Colomb et Pinzon sur l'existence et la possibilité de découvrir les îles qui furent ensuite découvertes par eux-mêmes et qu'ils appellent las Indias, c'est encore des Antilles qu'il est question. Quand les héritiers de Pinzon d'abord, et le fisc ensuite, soutiennent que Colomb n'a trouvé las Indias que sur les indications et avec le concours de l'ainé des Pinzon, c'est toujours des Antilles qu'ils parlent et non des Indes Orientales. Il est dong permis de se demander si Las Casas, quand il se sert de cette expression de las Indias, dans son analyse du Journal de Colomb, a entendu lui donner un sens différent de celui dans lequel tout le monde l'employait de son temps ? Si telle n'était pas son intention, quand il nous dit que Colomb voulait aller aux Indes, que son but était les Indes, il ne fait que confirmer ce que

toutes les dépositions prises dans les procès en question montrent clairement : à savoir que le but de l'entreprise de 1492 était la découverte des îles appelées ensulte las Indias.

En tous cas il est permis de s'étonner que, dans un journal qui serait celui d'un voyage entrepris expressément pour exécuter une chose aussi extraordinaire que celle de passer d'Europe en Asie par une route que personne n'avait faite et qu'on s'était tracée uniquement d'après des données théoriques, les choses y soient présentées de cette manière. Ce n'est pas, il semble, incidemment et par deux ou trois membres de phrase de quelques mots chacune, qui tiennent à peine au sujet, et qui sont faciles à ajouter ou à supprimer, qu'on y ferait connaître l'objet même de l'entreprise, alors surtout que cet objet avait une si grande importance et était d'un caractère si exceptionnel. Ce n'est pas là, il est vrai, que Colomb nous a révélé toute sa pensée, mais on va voir que la pièce dans laquelle il le fait soulève aussi de graves objections.

### III. — Ce que dit de ce dessein le prologue au Journal de bord.

C'est, comme on l'a vu, dans la lettre aux Rois Catholiques qui précède son Journal de bord que Colomb déclare catégoriquement que les Indes asiatiques sont l'objet de son expédition et que c'est sur l'ordre des souverains qu'il y va. C'est sur sa proposition, nous dit-il, qu'ils lui auraient donné cette mission. Il les avait renseignés sur les contrées de l'Orient; il leur avait dit qu'il existait là un Grand Khan qui, à plusieurs reprises, avait demandé qu'on lui envoyat des docteurs versés dans la foi chrétienne, et Leurs Altesses, frappées par ces considérations, lui auraient commandé, en leur qualité de princes chrétiens, qui s'intéressaient au triomphe de la foi, de se rendre dans ces contrées de l'Indo et de se mettre en rapport

avec leurs souverains en vue de les convertir. Ils lui auraient enjoint aussi de ne pas y aller par l'est, comme on le faisait communément, mais d'y aller par la route de l'Occident, qui n'avait jamais été prise (4).

Au premier abord ces déclarations semblent mériter toute créance : elles émanent du Découvreur lui-même, elles sont destinées aux souverains qui lui ont confié la mission qu'il explique et dont il leur rappelle l'objet ; comment douter de leur exactitude? Si l'expédition n'avait pas eu le caractère que lui donne Colomb, comment aurait-il osé tenir un pareil langage à ceux qui, mieux que personne, savaient à quoi s'en tenir à cet égard?

Cette remarque scrait justifiée, si nous étions certains de connaître le Journal de voyage de 1492 tel qu'il a été écrit originalement; mais, comme on va le voir, l'analyse par laquelle nous connaissons cet intéressant document n'a pas été faite sur le texte original, que Las Casas ne paraît pas avoir connu. C'est sur une copie que l'évêque de Chiapas a travaillé et une copie qui, elle-même, était défectueuse, puisqu'il y relève des erreurs et des omissions. Quelle preuve avons-nous que cette lettre ait été remise aux Rois Catholiques? Sa transcription par Las Casas? Ce scrait peut-être suffisant, si le texte authentique des espitulations intervenues entre Colomb et les souverains n'existait pas, ou si ces documents, qui sont des papiers d'État, s'accordaient avec les termes de cette lettre. Mais il n'en est pas ainsi. L'objet de l'expédition, d'après la lettre, était de faire des choses dont il n'est pas dit un mot dans les capitulations (5), et auxquelles, ni ces actes ni ceux qui les

<sup>(4</sup> Bien que nous ayons déjà cité ce passage, nous la reproduisons ici à capes de son importance: Y ordenaron que yo no fusse por terra al Oriente, por donde se costumbre de ander salvo por el camino de Occidente, por donde hasts hoy no sabemos por cierta fé que haya pasado nadia (Op. cit., Vol. 1, p. 2 Lettre prologue)

<sup>.5</sup> Thacher dit qu'il n'est pas question de passage sur Indes dans les ca-

auivirent, ne font aucuns allusion, de sorte que, si cette lettre est authentique, elle rappelle aux Rois Catholiques qu'ils ont donné à Colomb une mission de la plus haute importance, que non seulement aucune pièce officielle ne constate, mais encore dont l'existence se concilie bien difficilement avec celles que nous possédons.

Cette objection n'est pas la seule qui milite contre l'authenticité de cette pièce. D'où vient-elle? Les archives espagnoles n'en ont gardé aucune trace; elle n'existe pas dans les papiers de famille des héritiers et descendants du Découvreur, et, son propre fils, qui avait sous les yeux le Journal de bord de son père, auquel il fait de larges emprunts, la passe sous silence. Elle valait cependant la peine d'être mentionnée. Las Casas seul la connaît, mais il n'est pas sûr de son texte, car les deux transcriptions qu'il en donne varient dans nombre de particularités, peu importantes, il est vrai, mais qui suffisent pour montrer qu'il ne possédait ni la pièce originale, ni le brouillon de Colomb, ni même une copie exacte, à moins, ce qui serait encore plus grave, qu'il se soit permis d'y faire des changements (6).

L'évêque de Chiapas l'a sans doute trouvée dans les papiers que Marie de Tolède et Luis Colon lui avaient con-

Vionami, Nouvelles Etuder, II

pitulations parce que cala avait été complétement stipulé dans d'autres plécost et une fully included and incorporated in other documents. (Columbus, Vol. I, p. 155.) Malheurousement, personne ne conneit ces autres documents que l'heureux hibitophile américain, ils auraient cependant richement silusiré la spiendide histoire de Colomb que nous devons à sa munificance.

<sup>(6)</sup> La première transcription de cette pièce donnée par Les Casas est celle qu'il a faite pour son résumé analytique du Journal de bord; on la trouve es tête de toutes les reproductions et traductions de ce document. Le so-conde est celle qu'il a insérée dans son Historia de les Indias, Liv. I, uh. XXXV, Vol. I, pp. 261-263. Les différences entre les deux textes sont asses nombreuses, mais peu importantes; elles sont toutes indiquées en note de le reproduction du Journal de bord dans le Raccolla Colombiana, Scrulti, Vel. 1.

siés ; mais ce n'est pas une preuve qu'elle ait été écrite au moment du départ de l'expédition et qu'elle ait reçu na destination nominale. Toutes les pièces auxquelles Luis Colon a touché sont suspectes et nous savons qu'il a touché au Journal de son grand-père, comme aux *His*torie de son oncle ; il voulait publier l'un et il a fait publier l'autre. Si la lettre est authentique, pourquoi n'estelle pas datée? et qui l'a mise en tête du Journal ? est-ce Colomb on son petit-fils ?

Ce n'est pas tout. On relève dans cette lettre extraordinaire des anachronismes bien singuliers dans une pièce adressée aux Rois Catholiques. Colomb leur dit que c'est dans le mois de janvier 1402 qu'ils mirent fin à la guerre contre les Maures et que c'est dans ce même mois de Janvier, après avoir chassé les Juifs d'Espagne, qu'ils lui ordonnèrent de partir pour les Indes (7). Or, c'est bien en janvier 1492 que Ferdinand et Isabelle firent leur entrée à Grenade ; mais c'est en mars que le décret d'expulsion des Juife fut rendu et c'est en avril que les capitulations furent signées. Si la lettre est authentique, elle a été écrite au mois d'août, c'est-à-dire quelques mois seulement après les événements considérables qui y sont mentionnés, et Colomb, qui en avait été le témoin oculaire, aurait ainsi confondu les dates de faits auxquels il était particulièrement intéressé (8).

Ces différentes observations font perdre à cette lettre la

<sup>(7)</sup> Este presente año de 1424, despues de Vuestras Alteras haber dado fin à la guerra de los Meros — y haber acabado la guerra en la muy grande ciudad de Granada, adonde este presente año à dos dias del mes de Enero por fuerza de armas vida poner las banderas Reales... en las terres da Alambra... Así que despues de haber schado fuera todos los Judios de todos reestros reinos y señorios, en el mismo mes de Enero mandaron Vuestras Alteras à mi que con urmada suficiente me fuese à las dichas partidas de Indias. (Primer Viage, Navanura, Vol. I, p. 1 et 2.)

<sup>(8)</sup> Navanners, Loc. cil., note, at Hanniers, Christophe Colomb, Vol I, pp 381-382, ant appelé l'altention sur ces anachronismes.

valeur historique qu'il faudrait lui reconnaître autrement. Si Colomb l'a réellement écrite, dans les termes que nous lui connaissons, elle doit dater de l'époque, où ses idées ayant changé, il voulait faire prévaloir l'opinion que, contraîrement à ce que l'on était en droit de conclure des termes de ses capitulations, l'objet de son entreprise était uniquement la découverte d'une route nouvelle pour se rendre aux Indes Orientales.

IV. — Faits qui indiquent que le Journal de bord a dû être remanié et complété après le retour.

Cette circonstance que la lettre prologue rappelle aux Rois Catholiques des choses dont les capitulations, qui devraient en témoigner, ne disent rien, est de nature à faire naître quelques doutes sur l'authenticité du texte que nous possédons du Journal de hord.

Si Las Casas eut sous les yeux le document original, ou simplement une copie fidèle, on peut s'étonner que lui, qui se montre si soucieux de reproduire in extenso de nombreuses lettres de Colomb, ne crut devoir faire connaître que sous une forme abrégée le plus important de ses écrits, celui qui importait le plus à sa gloire. Le fait, facile à constater, qu'il a introduit dans ce document des remarques qu'on n'est pas toujours certain de distinguer du texte, et celui qu'il y manque des parties intéressantes, sinon importantes (9), est une autre raison de se deman-

<sup>(9)</sup> Parmi les interpolations de Las Casas notons, entre autres, la remarque qu'il y avait des lies, comme le croyait Colomb, à l'endroit où la flottille se trouvait le 19 septembre (voyez le Journal de Bord à cette date) et cette observation que, contrairement à ce qu'avance Colomb, il ne pouvait faire chaud par le 42° degré de latitude Nord (Journal de Bord, 21 nov.). Markham a supprimèce passage, qu'il regarde avec raison comme une bévue (blander) de Las Casas. (The Journal of. C. C., p. 82, note.) On le trouve dans Navan-mets, et dans la flaccolle. Le 6 septembre, Las Casas écrit dans son analyse

der s'il ne travaillait pas sur une copie qui avoit déjà subi des suppressions et peut-être aussi des modifications.

Un fait qui, à ce point de vue, doit fixer l'attention, s'est celui, déjà mentionné, que le Journal de Colomb remis à la reine différait du texte que nous en possédons aujourd'hui. Cela résulte de deux lettres d'Isabelle à Colomb lui-même, l'une en date du 5 septembre 1493, l'autre du 16 août 1494. Dans la première, la reine, qui vient de lire le Journal, se plaint du vague des informations qu'il donne sur la situation des îles découvertes, ainsique du manque d'indication des degrés, et demande une carte qui la renseignerait davantage. Dans la seconde lettre, qui est très affectueuse d'ailleurs, la reine revient sur ce sujet et dit qu'elle ne connaît ni le nombre des lles découvertes, ni la distance à laquelle elles se trouvent les unes des autres. Le Journal de bord ne contenait donc pas à ce moment ces divers renseignements qui s'y trouvent aujourd'hui l

du Journal, que le roi de Portugal était sans doute jeloux que Colomb fût entré au service de l'Espagne, ce qui n'était sûrement pas dans le texte de Colomb. M. Harrisse a aussi remarqué que les dénominations de Lucayes, Paña de los Enamerados, Rio Tejo, Cabo Frances, sont également des interpolations. (Christophe Colomb, Vol. I, p. 417, n.) Elles sont, en effet, postérieures à la découverte. Le 6 octobre Las Casas constats la distance percourus, d'après le Journal, et fait cette remarque singulière : ai le texte dit vrai : si ne ceta mentiresa la letra. Dans ces exemples les interpolations se litesent voir facilement ; mais dans bien d'autres cas elles peuvent nous échapper.

Quant nux suppressions, elles sont nombreuses, son plan l'y obligant d'ailleurs ; mais on peut se demander si elles ont toujours été faites avec le tect si l'à-propos nécessaires. Ainsi, il a omis le passage, conservé dans les Hisferie, où Colomb dit qu'il avait préparé une seconde lettre, relatant se déceuverte, destinée aux Rois Catholiques pour le ces où son navire se sersit perdu ; il omet aussi de dire que la grande quantité de facus rencontrée le 21 septembre avait fait croire à Colomb qu'ou était près de la terre, particularité qu'il mentionne dans son Historie, Vol. I, p. 171, et qu'il a son intérêt, parce qu'elle reppelle ce que Vesquez de La Fronters avait dit à Palos avant le départ de l'expédition. Voyez ci-dessus, Étude IV, note 21. Tous ces faits autorisent la supposition que la rédaction définitive du Journal de bord n'a eu lieu qu'après le retour de l'expédition. Les observations que la reine fit à Colomb, à propos des indications qu'elle ne trouvait pas dans ce document, ne s'expliqueraient pas autrement. Ce serait alors que le Journal aurait été remanié et complété pour le mettre au point où Las Casas le trouva. Dans ces conditions, on comprend la brièveté des passages relatifs à la recherche des Indes, qui n'ont pu être introduits facilement dans une relation, déjà rédigée, dont chaque page, pour ainsi dire, indique que ce n'était pas là l'objet que l'on avait en vue. De là, aussi, la nécessité de la lettre prologue qui, en précisant nettement le caractère attribué à l'expédition, suppléait à l'insuffisance du Journal sur ce point.

## V. – Autre fait de ce genre : le double compte de distances que Colomb surait tenu.

Parmi les diverses particularités enregistrées dans le Journal de bord qui sont de nature à entretenir les doutes que les remarques précédentes font naître, sur l'authenticité du texte dont Las Casas a fait l'analyse, il faut mentionner celle relative au double loch que Colomb aurait tenu pour dissimuler une partie de la route que l'on faisait à ceux qu'il voulait entraîner jusqu'aux Indes sans trop les effrayer. Pour peu qu'on y réfléchisse, on reconnaîtra aisément que cette tromperie, qu'on s'est habitué à considérer comme une ingénieuse supercherie, n'était pas praticable. En premier lieu, ce n'est pas le capitaine d'un navire et encore moins l'amiral d'une flottille qui relève le compte des distances parcourues chaque jour. C'est là le travail des pilotes. Il y en avait plusieurs à bord de la Capitana, qui, sans doute, faisaient le point à tour de rôle.

Colomb se serait done entendu avec sux pour tenir son compte en partie double. Cela semble déjà assez invraisemblable. Mais en admettant que cette entente ait pu se faire, à quoi cela aurait-il servi, puisqu'il y avait deux autres navires dont les pilotes tensient, indépendamment les uns des autres, le compte des distances parcourues? Cette observation suffit pour montrer que la ruse dont on fait honneur à Colomb, - y a-t-il bien de quoi? - d'après le Journal, tel qu'il existe aujourd'hui, n'a puêtre pratiquée. Le Journal même le laisse voir, car, à la date du 25 septembre, il constate que le pilote du bord et quelques-uns de ses marine se mirent à pointer la carte routière. Il y a là évidemment, une aupercherie; mais elle pourrait bien consister dans l'invention d'un fait qui a pu trouver difficilement place dans le Journal original de ce mémorable voyage et qui a dû y être introduit à dessein.

Remarquons à ce sujet que Las Casas, dans son analyse, donne quelquefois les distances parcourues par les deux autres navires. Où prend-il ces indications? Dans le Journal qu'il résume ? Mais alors ce Journal n'a pas été tenu jour par jour comme il devait l'être, car Colomb n'a pu apprendre que plus tard les calcula des pilotes de la Pinta et de la Niña. Il y a là une autre preuve que le Journal de bord de la fameuse expédition a été complété après coup.

Supposons, cependant, que Colomb ait réellement tenu son Journal en partie double, ce procédé, assez singulier de la part d'un amiral, ne pouvait le mener bien loin, car s'il était possible d'escamoter de crite manière quelques dissines ou même quelques centaines de lieues, on ne pouvait en dissimuler 800 ou 4.000, ce qui aurait été nécessaire, si Colomb avait voulu franchir la distance à laquelle lui-même a placé les extrémités de l'Asie Orientale, dans l'exposé qu'il a fait, plus tard, de sa thèse cosmographique. D'après cet exposé, l'espace maritime qui séparait les

Açores ou les îles du Cap Vert des extrémités orientales de l'Asie, formait le tiers de la circonférence du globe, soit 120 degrés (10). Mais, dans son voyage, Colomb comptait ses distances des Canaries (11) qui sont à 10 degrés plus à l'est. C'est donc, d'après ses propres calculs, 130 degrés ou 1.950 lieues qu'il avait à franchir pour atteindre l'Asie, puisqu'il ne donnait au degré que 15 lieues ou 60 milles (12). S'il avait donné au degré sa longueur véritable, 20 lieues marines, la distance à parcourir eût été bien plus grande. Eh bien! prenons le Journal de bord de Colomb et voyons à quelle distance il nous dit être arrivé au but qu'il poursuivait.

Nous avons vu qu'il avait d'abord estimé que la terre qu'il cherchait se trouvait à 700 ou 800 lieues, au plus, des Canaries. Admettons, puisque cette thèse a été soutenue, que la terre ainsi cherchée n'était pas le but qu'il poursuivait et que l'on doit y voir seulement cette terre de « grande utilité », dont parle Fernand Colomb, qui devait se rencontrer sur la route de son père. Colomb ne la trouva pas et continua son chemin. Le 1<sup>cr</sup> octobre, il n'avait encore fait que 707 lieues. Dix jours après il dé-

<sup>(10)</sup> F. Colonn, ch. VI. Nous evons exposé, evec toutes les preuves à l'appui, le système cosmographique de Colomb dans la première de ces Nouselles Études, ainsi que dans notre Toscanelli and Colombus, p. 91 et sq. Il n'y a d'ailleurs aucune contestation à ce sujet.

<sup>(11)</sup> Le Journal de bord montre cela nombre de fois. Les Cases précise la fait : en disent que Colomb comptait ses distances à partir de l'île de Fer, la plus occidentale des Canarios : las cuales estaban de la isla del Bierro, que es la més scridental de les islas de Canaria (Historia, Liv. I, chap. XXXVI, Vol. I, p. 244.)

<sup>(12)</sup> Pour ses théories accentifiques, Colomb avant adopté, comme on l'a vu ci-dessus, le module d'Alfragen de 56 milles 2/2 au degré. Mais, dans la pratique, il en comptait en Son Journal de bord donne à chaque instant le conversion des lieues en milles d'après cette règle. Le mille de Colomb était le saille italien, dont il entrait quatre à la lieue, Ausen de ces faits n'est contesté. Il me s'agit sel que des distances d'après Colomb et non des distances véritables.

couvrait San-Salvador; il avait fait alors 1.116 lieues et considéra qu'il était arrivé à la région qu'il cherchait (13). Saus pousser sa navigation plus loin, dans la direction de l'ouest, il se met à la recherche d'autres îles et découvre successivement Cuba et Haîti. Il revient alors en Europe et raconte qu'il est allé jusqu'aux extrémités de l'Asie, où il s'était proposé de se rendre, et qu'il a découvert les Indea. Or, d'après son propre système cosmographique, il lui restait plus de 800 lieues à faire pour atteindre cette région.

Que devient, devant tous ces faits, dont rien ne peut détruire la portée, la thèse que Colomb était parti pour aller à la découverte d'une route nouvelle conduisant aux Indes et qu'il ne chercha pas autre chose?

VI. - Dans les lettres à Santangel et à Sanchez, Colomb se borne à dire qu'il revient des Indes.

On est tout d'abord porté à croire que c'est par la lettre prologue du Journal de bord, où Colomb a si nettement affirmé que le passage aux Indes était l'objet de son entreprise, que cette opinion s'accrédita; mais, outre que nous sommes en droit de croire que cette lettre a été ajoutée plus tard au Journal, ce Journal même étant resté inconnu aux contemporains, n'a pu exercer aucune influence sur l'opinion qu'on se fit de l'entreprise de 1492, au moment où on en connut les résultats. C'est donc par les premières lettres que Colomb écrivit pour annoncer sa découverte et par ce que lui et ses compagnons rappor-

<sup>(13)</sup> Il l'écrit aux Rois Catholiques et son Journal de bord témoigne du fest. Ce journal ne dit pas expressément le nombre de heues qu'on avait faitos à l'arrivée à San-Salvador; mais il fournit les éléments du calcul. Ainsi, il y est constaté que le 1° octobre en avait fait 707 lieues et en y trouve le nombre de hauss fait chaque jour jusqu'au 12 à 2 heures du matin.

tèrent que cette opinion se forma. La lettre qui précède le Journal de bord, tel qu'il existe aujourd'hui, ne put exercer aucune influence aur la manière de voir des contemporains.

Nous connaissons deux de ces premières lettres de Colomb, écrites toutes deux dans les derniers jours du voyage de retour. L'une est celle à l'Escribano de Racion, Luis de Santangel, l'autre, celle adressée au trésorier Raphaël Sanchez (14). Reçues à Barcelone en avril 1403, avant l'arrivée de Colomb dans cette ville, où se trouvaient alors les Rois Catholiques, ces deux lettres furent immédiatement imprimées, la première, celle à Santangel, à Barcelone même, vraisemblablement; l'autre, celle à Sanchez, à Rome et ailleurs, dans une traduction latine faite par Leandro Cosco, datée du 29 avril 1494 (15).

Il n'est pas douteux que ce sut principalement par ces deux versions, notamment par la seconde, qui eut une grande et rapide publicité, que le monde apprit l'étrange découverte et que se sonne la première idée qu'ont eut de son importance et de son caractère. Colomb y dit qu'il est passé aux Indes; qu'il y a découvert de nombreuses ties dont il a pris possession aux noms des Rois Catholiques; que ces sies ne sont pas éloignées des possessions du Grand Khan et que leurs habitants sont des Indiene; mais il ne dit ni qu'il avait été envoyé aux Indea, ni qu'il s'était proposé d'y aller. Cette réserve n'est pas sans signi-

<sup>(14)</sup> Nous princes ici ces documents tels qu'ils étaient connes à l'époque. La lottre à l'Ascribano de Recion et celle au trésorier Sanches n'en forment qu'une sous dout adresses différentes. Il est certain que cette lettre fut envoyée par Colomb à Santangel, meis on ne peut affirmer qu'il l'ait enssi adressée à Sanches et il se peut que ce soit après sa réception à Barcelone qu'on en eit fait une copie qui fut publiée sous le nom de lettre à Sanches. Pour notre objet cela importe peu, et il est utile de maintenir le distinction, perce que, dans les publications du temps, il y a quelques différence s'entre ces doux versions du même document.

<sup>(15)</sup> Voyes our ces deux lettres les Sources de la présente Étude,nºº 1, 2 et 3,

fleation, quand il s'agit de déterminer comment s'accrédita l'opinion que les Indes avaient été l'objectif de Colomb et qu'il s'était tracé d'avance un plan pour s'y rendre. Il faut donc noter que ce n'est pas par les deux lettres dites à Santangel et à Sanchez que Colomb émit la prétention, qu'il soutint plus tard, d'avoir mis à la voile pour se rendre aux Indes par une route nouvelle.

Mais la distinction entre le fait qu'on revient d'une région et celui qu'on s'était proposé d'y aller, ne se laisse pas facilement saisir, et Colomb va pouvoir passer facilement d'une assertion à l'autre. Dans les deux lettres en question il se borne à la première : c'est le point de départ de la légende.

#### VII. - Relations perdues de Colomb où il dit que son intention était de sa rendre aux Indes

La lettre à Santangel, sous ses deux formes, n'est pas la seule que Colomb écrivit pour annoncer son retour et l'heureuse issue de son expédition.

Le 14 février, se croyant en danger de périr, il prépare deux relations sommaires de sa découverte, dont l'une est jetée à la mer dans un tonneau. Le 15 ou le 18, il écrit ou date de l'un de ces deux jours celle de ses relations connue aujourd'hui sous le nom de lettre à l'Escribano de Racion (16). Il est à croire qu'il se proposait de l'expédier

<sup>(16)</sup> La lettre, telle qu'elle est publiée sous ses deux formes, est datée du 15 février 1493 en vue des îles Canaries. Mais on a vu au paragraphe des Sources qu'il y a des raisons très sérieuses de croire qu'il y a une erreur de copiste dans cette mention. La première, c'est que le 15 février Colomb n'était pas dans le voisinage de l'une des Canaries, mais près de Sainte-Marie des Açores, et qu'il s'en était parfaitement rendu compte, ainsi qu'en témoigne son Journal de bord. Colomb n'a donc pu dater sa lettre d'un lieu où il savait qu'il n'était pas. Une autre raison, c'est que Colomb était malade et que la mer était encore très grosse, deux circonstances qui rendent peu probable la réduction ou la copie autographe d'une lettre de l'importance et

après avoir atterri à l'île où il arriva le 18; mais, si telle fut son intention, il ne put la réaliser, car l'attitude bostile des autorités portugaises l'obligea à s'éloigner. Il y cevint le 21, et, ne pouvant encore débarquer, il reprit la mer. Du 25 au 26, il navigua à l'est par un temps assez favorable. Le 27, la tempête commence à s'élever et pendant plusieurs jours de brusques sautes de vents le jettent tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Le 3 mars, après avoir essuyé une bourrasque qui le mit dans un péril imminent, il se trouva à proximité des côtes du Portugal. Le lendemain, è mars, malgré la tempête qui avait encore augmenté, il parvint à entrer dans le Tage et alla mouiller à Rastello, à quelque distance dans l'intérieur du fleuve.

Le jour même de son entrée dans ce petit port, qui est celui de Lisbonne, Colomb ajoute à sa lettre du 15'18 février un post-scriptum dans lequel il dit qu'il a résolu d'écrire de là à Leurs Altesses (17). Du à au 13 il communique avec les autorités; il voit le rol, puis la reine, ainsi que nombre d'autres personnages, et envoie un courrier aux Rois Catholiques avec une lettre leur annonçant sa découverte (18). Le 13 il remet à la voile, le 15 il arrive à Palos et envoie un autre courrier aux souverains (19).

de l'étendue de celle qui nous nocups. Ajoutons que l'un des deux manuscrite anciens de cette lettre que nous possédons, celui de Simancas, porte : Sobre les Islas de Canaria, quince de Febrero, l'autre, celui de Velence, porte : Sobre la isla de Santa-Maria, 18 de Febrero 33. Il est donn possible que le copiste du tente reçu de Colomb ell pris un 8 pour un 8 et que de Santa-Maria ou Stamaria, comme il semble y avoir, il ait fait Canaria. Voir le Colombes de Markham, p. 121, note, et ci-dessus le me 1 des Sources.

<sup>,17;</sup> Asiende acordé de escribir à sus Aitesas, (Post-acriptum de la lettre à Sanlangel, Navanaura Vol. I, p. 174)

<sup>(</sup>F. Colour, Historie, ch. XXXIX, fol. \$2 rocto.) Co témoignage est complété par celui de Januarius, sur lequel nous revenons plus loin, où l'on voit qu'an errivant à Lisbonne, Colomb écrivit aux souvereins de Castilla. (Fanti da-liane, Vol. I, p. 143, in flaccolta.)

<sup>(18)</sup> F. Colomb, Historie, ch. XLI, fol. 54 verso; Hunnuna, Déc. I, Liv. II, ch. III.

Après être resté quelque temps dans se petit port, il part pour Séville, où il arrive le 31 mars et où il reçoit une missive des souverains, datés du 30, lui accusant réception de ses lettres, — simos suestras letras, — au pluriel, et l'invitant à se rendre à Barcelone (20).

De quelles lettres les souverains parlent-ils ? On a supposé qu'il s'agissait de celles adressées à Santangel et à Sanchez (21) ; mais la forme de ces deux lettres ne prête pas à cette hypothèse. Colomb s'y adresse, il est vrai, à une personne qui n'est pas nommée, mais qui n'est assurément ni le Roi ni la Reine, pulsqu'il l'appelle: Monsieur - Sañar, -- et qu'à différentes reprises il mentionne à la troisième personne les souverains, dont il parle dans un style qui indique bien que ce n'est pas à eux qu'il s'adresse. Pourquoi, d'ailleurs, Colomb aurait-il pris cette façon détournés de faire connaître aux Rois Catholiques une nouvelle de l'importance de celle qu'il avait à leur annoncer? Dans la position qu'il occupait, il ne pouvait y avoir aucune raison de procéder ainsi. Son rang d'amiral lui donnait le droit de communiquer directement avec ses souverains. Il avait déjà été en rapporte personnels avec eux ; il n'était pas timide et revenait triomphant d'une entreprise qu'il avait eu bien de la peine à faire accepter. A tous ces titres, il devalt tenir particulièrement à annoncer lui-même sa découverte. Enfin, ne nous dit-il pas lui-même qu'il écrivit à Lours Altesses et n'est-ce pas à elles que son Journal de

<sup>(20)</sup> Carle mansagere de les Setores Reyes Catelices a Bon Cristobal Cólon, (Navanaxx, Vol. II, nº XV, p. 21.) La phrase some resstras letres ne signific per nécessarement que les lettres dont parlent les conversant leur étalent personnellement adressèes ; mais, pour les raisons indiquées, cela pareit certais. Dans l'hypothèse contraire, si faut supposer non seulement que Colomb n'avies pes directement les Rois, mais que coma-ci qui, suz, lui écrivaient directement, répondaient à des lettres qui ne leur aveient pas été adressées.

<sup>(21)</sup> Hannison, Christophe Colomb, Vol. I, p. 419. Voyez aussi, Vol. II, pp. 12 st 12.

bord est adressé? Pourquoi aurait-il agi autrement en leur envoyant le résumé de ce même Journal?

Il faut donc admettre que ces lettres de Colomb par lesquelles les souverains apprirent sa découverte, et dont ils parlent dans leur communication du 30 mars, leur étaient directement adressées, et ne peuvent être confondues avec celle remise à Santangel, que l'on suppose avoir été adressée également à Sanchez. Il est évident, dès lors, qu'il s'agit de la lettre expédiée de Lisbonne que mentionne le post-scriptum de celle à l'Escribano de Racion, et de la lettre qui dut être envoyée de Palos. En ce qui concerne la première, cela est certain. En effet, le texte des Archives de Simaneas de la lettre à l'Escribano de Racion, que Navarrete a publié le premier et qu'il dit être le texte original (22), porte la suscription suivante, de la main d'un bibliothécaire ou archiviste de l'époque : « Cette « lettre concernant les îles trouvées dans les Indes fut « envoyés à l'Escribano de Racion par Colomb, avec une autre pour Leurs Altesses (23). » Ainsi qu'il le dit dans le post-scriptum mentionné ci-dessus, Colomb écrivit de Lisbonne aux souverains et leur fit parvenir sa lettre sons le couvert de celle qu'il adressait en même temps à Santangel.

Cette lettre et celle envoyée de Palos étaient vraisemblablement copiées l'une sur l'autre, et, comme elles n'existent plus, nous n'en connaissons pas la teneur; mais il existe un témolgnage qui montre que Colomb y disait ce qu'il ne dit pas dans la lettre à Santangel, à savoir que

<sup>(23)</sup> Está copiado literalmente del documento original que obra en este fical Archivo de Simancas. (Navannere, Vol. I, p. 175.)

<sup>(23)</sup> Esta carta envió Colon al Escribano de Recion de las islas halladas en las Indias d otra de Sus Altesas. (Navannera, Vol. I, p. 175.) D'après la transcription de Navarcute il y aurait d otra , mais il devait y avoir e, avec le tilde, (en ou dans). Les deux textes imprimés de cette lettre, l'in-folio et l'in-quarto, portent a.

son expédition avait eu pour objet le passage aux Indes par l'Occident. Ce témoignage est celui de ce Januarius, cité plus haut, qui dit avoir vu la lettre de Lisbonne (24). Ici encore, donc, ce serait de Colomb seul que viendrait l'assertion que son entreprise avait le caractère scientifique qui lui est attribué, et son assertion à cet égard reste toujours dépourvue d'une sanction provenant d'une autre source.

## VIII — La témoignage de Januarius.

Voyons maintenant ce que dit ce Januarius, dont le témoignage contredit celui de tous les documents connusrelativement au but que se proposait Colomb et confirme celui de ce dernier.

Januarius était le frère de l'ambassadeur du duc de Ferrare auprès de Ludovic le Maure, de Milan; il avait pour instruction d'écrire à chaque courrier, et la lettre par laquelle il apprend à son frère la grande découverte est du 9 mars (25). Il y dit « qu'au mois d'août dernier le « roi, à la prière de ce Colomb, fit équiper quatre petits « navires pour naviguer, d'après ce qu'il disait, en ligne « droite vers l'ouest, pour aller aborder en Orient »: per dritta linea per Ponente per fine che venesse allo Oriente. La terre étant ronde, ajoutait Januarius, il devait forcément arriver à la partie orientale (26).

Si Januarius tenait ces renseignements de quelque per-



<sup>(24</sup> Voir sur la lettre de Januarius le paragraphe suivant.

<sup>(25)</sup> Comme Januarius parle d'une lettre de Colomb venant de Lisbonne où elle n'a pu être écrite que le 4 mars au plus tôt, M. Harrisse a supposé qu'au heu de mars il faut lire avril . Christophe Colomb, Vot. II, p. 6), ce qui est assez vraisemblable, quoiqu'il soit possible, à la rigueur, qu'une lettre parvienne de Lisbonne à Barcelone en quatre jours.

<sup>26)</sup> Voyez la lettro de Januarius, dans Bencher, Fonts, Vol. I, p. 141, in Raccolla, et dans le Christophe Colomb de Harnisse.

sonnage en position d'être renseigné à cet égard, nous aurions, dans sa lettre, un témoignage authentique que l'expédition de 1409 avait réellement les Indes pour objet et qu'elle était motivée par des considérations d'ordre théorique ou scientifique. Malheureusement, il y a lieu de douter que ce soit là la source de ses informations, car il termine sa lettre en disant que de Lisbonne, Colomb, « a « écrit ceci an seigneur roi » — ha scripto questo a questo S" Re. - et que lui, Januarius, a vu la lettre - io ho custa la littera. Ce seruit done par cette lettre de Lisbonne, aujourd'hui pêrdue, que ce Januarius aurait appris ce qu'il écrit à son frère, et nous aurions là une autre preuve que, dans cette première relation adressée aux Rois Catholiques. Colomb s'est montré plus explicite et plus aftirmatif que dans sa lettre à Santangel ou à Sanchez, sur le but qu'il donne à son entreprise. Mais, dans ce cas aussi, la confirmation que nous cherchons des assertions de Colomb sur ce point, et que l'on trouverait autrement dans la lettre de Januarius, nous échapperait encore.

Il faut dire, cependant, que Januarius paraît avoir mélé aux informations qu'il emprunte à la lettre de Lisbonne, d'autres indications qui n'ont sûrement pas cette provenance, car il n'a pu lire dans aucune lettre venant de Colomb que son expédition se composait de quatre navires et qu'elle passa par le détroit de Gibraltar. Il reste donc quelques doutes sur l'origine des informations que Januarius communiqua à son frère; elles ne viennent certainement pas toutes de Colomb; mais viennent-elles d'une source plus sûre? En tous cas, il erut, comme nous voyons que les Rois Catholiques le crurent, tout d'abord, que les découvertes de Colomb avaient été faites aux Indes.

IX — C'est après le retour de Colomb que les documents mantionnant pour la première fois les Indes.

Nous avons dit que la légende de la recherche des Indes par Colomb s'était formée graduellement, et que Colomb lui-même semble n'être arrivé que par étapes successives à dire ou à croire que les Indes avaient toujours été son but. On voit la thèse apparaître dans la lettre à Santangel et à Sanchez, destinée à faire connaître la grande découverte, mais là elle n'a pas encore une forme bien nette. Si Colomb est fixé sur ce qu'il croit avoir découvert, il ne dit pas que c'est cette découverte qu'il avait originellement en vue. A Lisbonne, où il s'arrête, il n'est question que de Cypangu et d'Antilia. A Palos, où il arrive le 15 mars, il écrit au duc de Médina-Celi qu'il a réussi dans son entreprise (27) et se prépare à aller trouver les souverains qui sont à Barcelone, Avant de quitter son navire il y recoit la visite des Inquisiteurs et d'un habitant de Moguer, Cabezudo, avec lequel il avait été en rapports lors de son départ, et il s'empresse de leur donner des renseignements sur son expédition. Il leur montre l'orqu'il rapporte, il leur fait voir les Indiens qu'il ramène ; mais il ne leur dit pas qu'il revenait des Indes Asiatiques et qu'il avait trouvé une nouvelle route pour y aller; il ne leur parle que des îles qu'il a découvertes (28).

<sup>(37)</sup> Ceci n'est qu'une supposition, hasée aur le fait que le 18 mars, cinq jours après l'arrivée de Colomb, le duc écrivait aux Rois Catholiques que ce Génois, qui était parti pour aller aux Indes, en était revenu. Comme la tettre du duc est datée du château de Cogolludo, qui est à deux pas de Palon, il est évident qu'il avait déjà communiqué even son ancien protègé. L'asser, ilou du duc que Colomb était parti pour aller chercher les Indes aurait une grande importance si sa lettre était autériours au retour de l'aspédition; man comme il sjoute que Colomb avait trouvé en qu'il cherchait, ce qu'il ne pouvait savoir qu'après avoir communiqué avec lui, son témoignage lei ne fait que refléter celui du Colomb même. Voyez cette lattre, note 110, de l'Étude III ci-dessus.

<sup>(16)</sup> Dépondson de Cabracio, Mognor, 12 lévrier 1515, dens les Playles de

On a vu qu'il y a toute raison de croire que Colomb avait tenu un autre langage aux Rois Catholiques dans la lettre de Lisbonne, aujourd'hui perdue, que Januarius assure avoir vue, et d'après laquelle c'était aux Indes que l'expédition devait se rendre et que c'était là que se trouvaient les îles dont le nouvel amiral annonçait la découverte.

Comme Januarius, les souverains semblent avoir tout d'abord ajouté complètement foi à tout ce que Colomb leur avait dit à cet égard, car dans la lettre du 30 mars 1493 mentionnée ci-dessus, qui est la première qu'ils lui écrivirent après son retour, et où ils l'engagent à venir les rejoindre à Barcelone, ils parlent de ses découvertes comme ayant en lieu aux Indes mêmes : en las Indias. Jusqu'alors lls n'avaient donné à Colomb que le titre de capitaine : nuestro capitan (29). Maintenant, ils l'appellent «notre amiral de la mer Océane, vice-roi et gouver- « neur des îles qui ont été découvertes dans les Indes (30) », formule qui montre qu'à ce moment les souverains croyaient que Colomb avait conduit son expédition jusqu'aux Indes et que les îles découvertes par lui se trouvaient aux extrémités de l'Asie Orientale.

Remarquons ici que cette lettre du 30 mars est la première des pièces officielles, se rapportant à l'expédition de 1492, où figure la dénomination des Indes. On ne la rencontre dans aucun des documents antérieurs au départ de Colomb; mais, dès son retour, on la retrouve dans tous.

Colon, Vol. II, pp. 17-30. Cabemido se sert de l'expression d'Indiens ; mais c'est en 1515 qu'il faisait se déposition et, à cette époque, c'est par ce nom qu'on désignait les indigênes des Antilles ; pour les contemporains cette expression n's pas d'eutre sens.

<sup>(29)</sup> Voyes les ordres du 30 avril 1452 pour armer et équiper les caravelles de Colomb, Navanuers, Vol. II, nº VII, VIII et autres

<sup>(20)</sup> El Rey é la Beina . D. Cristobal Colon, nuestro Almirante del mar Oceano, é Visorey y Gobernador de las Islas que se han descubierto en las Indias... (Navanues, Viages, Vol. II, nº XV, p. 21.)

Ainsi, Colomb, auquel, avant son expédition, on donne un titre qui n'indique que d'une manière vague l'espace maritime dans lequel il doit faire ses déconvertes, Colomb auquel on interdit de se porter du côté des possessions portugaises de la Mine, ce qui indique qu'on ignorait si les mers d'Afrique devaient faire partie du champ de ses recherches, Colomb, aussitôt après avoir annoncé sa découverte, est désigné officiellement par des titres qui, pour la première fois, font de la mer des Indes le théâtre de ses explorations.

Ou les mots n'ont aucune valeur précise, ou cela signifie que les Rois Catholiques ne savaient pas, à l'origine, dans quelle partie de la mer Océane Colomb se proposait d'entreprendre des recherches, et qu'ils n'ont su qu'il avait été aux Indes — ou qu'il croyait y avoir été, ce qui revient au même, — qu'après avoir pris connaissance de ses premières relations (31).

Que devient alors le grand dessein de Colomb, ce dessein qu'il aurait succssivement proposé à diverses cours et qui consistait à aller directement aux Indes en traversant l'Atlantique? Il semble donc que cette soudaine apparition du nom des Indes dans les documents officiels, immédiatement après le retour de Colomb, doive être considérée comme une indication équivalant à une preuve

<sup>(31)</sup> Dans le rapport que le licencié Villalobos fil au Conseil des Indre sur le procès que Diego Colomb et après Luis Colomfirent à la couronne en reventication de cortains droits, il est dit que Colomb, su retour de son premier voyage, affirma avoir découvert les Indes et que les souverains le prurent. Ce mémoire est très hostile à Colomb et est d'une grande pertisité pour Pinson, qui, d'après le rapporteur, surait ou le premier l'idée d'aller sux Indes. Mais cela ne détruit pas la portée de l'assertion de ce magistrat qui, après svoir conduit en personne l'enquête ordonnée à propos de ce procès, dit que c'est à son retour que Colomb parla de le découverte des Indes et que c'est ce qui motiva le renouvellement de ses privilèges. Le rapport de ce Villalobes est du 31 mars 1536, M. Duro l'a donné à l'appendice I de son Pinson, 1892, in-18, p. 129.

qu'il n'avait pas été question originairement d'un passage à la région des épices ou aux possessions du Grand Khan. Nous verrons tout à l'heure ce que les contemporains ont pensé de la prétention de Colomb d'avoir voulu aller aux indes et d'y avoir été.

## X. — Les Rois Catholiques reviennent sur leur première opinion au sujet des Indes.

La croyance que Colomb avait été aux Indes, croyance que les Rois Catholiques partagèrent tout d'abord et qui fut aussi celle de ceux que les premières relations du héros du jour avaient si vivement impressionnés, ne tarda pas à faire place à une appréciation plus judicieuse du grand fait qui venait de se produire.

Et il est curieux de noter que ce sont les Rois Catholiques qui semblent avoir été les premiers à revenir de leur erreur. A peine Colomb était-il arrivé à Barcelone et leur eut-il rendu compte de sa découverte, qu'on remarque qu'ils n'en parlent plus comme ils l'avaient fait auparavant. Quand ils lui écrivaient, le 30 mars, de venir les trouver à Barcelone, c'est aux Indes mêmes qu'ils placaient sea découvertes - en las Indias; mais sous cette forme et avec cette signification, cette expression caractéristique ne se retrouve plus dans aucune pièce subséquente. Moins de deux mois après la lettre du 30 mars, quand les souverains mentionneront les îles nouvellement découvertes, ce n'est plus aux Indes qu'ils les placent, mais simplement dans les parages des Indes - en la parte de las Indias. C'est ainsi que dans la cédule du 20 mai 1493, accordant à Colomb de nouvelles armes, il est appelé : « notre ami-« ral des iles et terre ferme découvertes par nos ordres et « à découvrir dans la mer Océane, dans les parages des « Indes (32) ». Notons que dans cet acte, destiné à hono-

<sup>(32)</sup> Navacrate, Vol. II, nº XX, p. 36.

rer celui qui venait d'ajouter de nouvelles possessions au domaine royal, il n'est fait aucune allusion à la découverte qu'il aurait faite d'une nouvelle voie pour se rendre aux Indes des Épices, alors que c'était nécessairement le cas de le faire s'il revenait, comme il le disait, des tles de l'Asie Orientale. Les Rois auraient-ils omis une mention aussi importante si elle cût été justifiée ?

Trois jours plus tard, les souverains, prenant des dispositions pour armer une nouvelle flotte, disent qu'elle est destinée « aux îles et torre ferme qui ont été décou-« vertes et seront découvertes dans la mer Océane, dans « les parages des Indes (33) ». Enfin, le 28 de ce même mois, lorsqu'ils confirment à Colomb les privilèges qui lui avaient été accordés antérieurement, ils répètent qu'ils lui sont acquis pour les régions découvertes et à découvrir « dans les parages des Indes (34) ».

Ce changement de langage laisse clairement voir que, si les souverains crurent, d'abord, que Colomb avait accompli le passage aux Indes, qu'il croyait avoir fait, ils ne tardèrent pas à considérer les choses autrement. Leurs négociations avec le Saint-Siège en sont une preuve.

XI. — Les Bulles confirmant aux Rois Catholiques la possession des nouvelles terres découvertes ne les placent pas aux Indes.

Conformément aux usages du temps, les Rois Catholiques devaient demander au Pape de reconnaître et de sanctionner leur droit de possession sur les nouvelles contrées que Colomb venait d'ajouter à leur couronne, ainsi que sur celles qu'il pourrait encore découvrir ; ils ne perdirent pas de temps à le faire.

<sup>(33)</sup> Op. cit., Vol. II, at XXII, p. 38

<sup>(34)</sup> Op. cst., Vol. II., a. XLI., p. 57. Cette expression de sa la parte de las l'adess n'est d'ailleurs qu'une forme de langage à laquelle on ne donnait pas-un sens littéral.

Nous ne connaissons pas les instructions qu'ils envoyèrent à cette occasion à leurs ambassadeurs à Rome, qui
étaient alors Bernardino de Carvajal et Ruix de Medins;
mais nous connaissons un discours que l'un d'eux fit à
Rome trois semaines après avoir obtenu les Bulles qu'il
était chargé de demander, et nous voyons que les îles nouvellement découvertes y sont décrites, non comme étant
aux Indes, ni même comme se trouvant dans les parages
des Indes, mais simplement dans la direction des Indes —
sersus Indes (35). On est donc fondé à dire que c'est ainsi
que les instructions des ambassadeurs désignaient ces
îles, et que c'est ainsi qu'ils en parlèrent au Saint-Père.
Le langage des bulles confirme cette induction.

Ces bulles sont au nombre de trois; dans la première, celle Inter cætera, qui est du 3 mai 1493, il est dit que le roi Perdinand et la reine Isabelle dépéchèrent Colomb avec des navires et des hommes qui « faisant toute difi« gence, naviguèrent par les régions occidentales de la mer « Océane, vers les Indes, et, à ce que l'on dit, découvrirent « des îles très éloignées et même des terres fermes qui, « Jusqu'à ce temps, n'avaient pas été découvertes (36). »

<sup>(35)</sup> Canvasas (Bornario), Oratio super presidende solemni obedientia sanctuermo D. N. Alexandro paper VI. - Discours touchant l'assurance sulenmelle d'obédience ,. e. l. n. d., petit in-4°, 8 feuillets non chiffrès.

Ce discours fut prononcé le 29 juin 1415, c'est-à dire six somaines après la promulgation des Builes demandées. Il fut imprimé aussitél; mais on n'on connaîtaujourd'hui que six exemplaires, dest l'un est à la Bibliothèque untiquale, un autre appartenuit à M. Harrisse qui a décrit l'ouvrage dans le plaquette suivante; L'u rerissime americannes Paris, Tachner, 1897, 8°, p. 10. Voici la passage cité : nous l'emprentons à celle brochure:

Subegit quoque aub eis Fortunatas Insuins, quarum fertilitatem mirabilem esse constat. Ostendit et nuper alias incognitas versus Indos: (Lo Christ a noumis à leur domination les ties Fortunées, dont le fertilité admirable a été constatée. Et il a révélé dernièrement d'autres iles vers les Indes

<sup>(80)...</sup> Per partes occidentales, at dicitar, versus Index, in mari Occano naugantes, certes insular remotusimas et stiam terras firmas que per elies hactenus reperim non fuerant. (Navanaura, Vol. II, n. XVII, p. 24, Beschur, Ponti, Vol. II, p. 5.)

Dans la seconde Bulle, celle Eximie devotionis, qui est également du 3 mai, et qui n'est qu'un abrégé de l'autre, il est simplement dit que le Saint-Père reconnaît au roi Ferdinand et à la reine Isabelle la souveraineté de « toutes « les terres fermes et îles lointaines et inconnues, situées « vers les régions occidentales, dans la mer Océane, et « qui ont été ou seront découvertes par vous ou par vos « soins... qui ne seraient pas sous la domination de quel« que prince chrétien (37). »

La troisième Bulle, qui fut accordée le lendemain des deux autres, le 4 mai, commence comme celle Inter catera qu'elle répète en grande partie; c'est la plus explicite et la plus importante des trois, celle qui établit la ligne de démarcation entre les régions ouvertes à l'activité de l'Espagne et du Portugal (38). L'objet que se propossient les souverains d'Espagne y est clairement défini et la situation des nouvelles îles non moins clairement indiquée. S'adressant au Roi et à la Reine, le Pape leur dit qu'il sait qu'ils se proposaient depuis longtemps « de chercher et de « trouver des îles et terres continentales éloignées et incon- « aues, — insulas et terras firmas remotas et incognitas — « dont personne encore n'a fait la découverte », et que fort occupés d'assièger le royaume de Grenade, ils n'ont pu conduire à bonne sin cette louable entreprise, mais qu'ayant

<sup>(37)</sup> Cette Bulle, que na donne pas Navarrete, forme le nº 1 de Bancsev. Fonts, Vol. I, p. 3, texte des Archives du Vatican. C'est auest le nº 1 des Anneles sociémentiques de Rayasidi, Vol. XI, édition de Lucques, 1754; mais M. Harriste a montré que, d'après une phrase du document même, c'était un abrègé de la première Bulle dits Inter enters (Diplomatic History..., note 28, p. 183.) C'est le nº 3 de Thecher, ep. cit. Voyez les sources de la présente Étude, nº 5.

<sup>(38)</sup> Les autours ne sont pas d'accord sur l'ordre dans lequel ces Bulles ont été accordées. Nous suivons la classification de M. Harrisse, qui est celle du P. Ehrle et de Heywood. Pour sux, comme pour Berchet, la Bulle principals, celle du 4 mai, est le troinième. Thacher en fait la secende. Pour l'objet qui nous occupe ici, ces différences importent peu-

recouvré ce royaume, ils ont voulu accomplir leur dessein :

Vous avez envoyé notre cher fils, Christophe Colomb,

homme très digne, recommandable à plus d'un titre et

apte à une si grande entreprise, avec des navires et des

hommes équipés dans ce but... pour rechercher soigneu
sement — diligenter inquireret — des terres continen
tales et îles éloignées et inconnues » — terras firmas et
insulas remotas et incognitas — « dans une mer où jusqu'à

ce jour nul n'avait encore navigué » — per mare ubs hacte
sus navigatum non fuerat. — « Et ces hommes, Dieu sidant,

ont trouvé certaines îles éloignées — certas insulas remo
tussimas, — et même des continents — et etiam terras fir
mas — que nul autre n'avait encore découverts. »

Plus loin, précisant les limites du domaine ouvert à la Castille, le Pape indique où doit passer la ligne idéale à l'ouest de laquelle toutes les îles ou terres, découvertes ou à découverir, appartiendront à leur souronne, « qu'elles « soient situées dans la direction de l'Inde ou vers tout « autre pays » — sint sersus Indiam aut versus aliam quamemque partem (39).

On voit que le grand dessein attribué à Colomb disparait complètement dans ces importants documents, écrits immédiatement après l'arrivée du Découvreur et sur des indications venant des souverains eux-mêmes, car le Pape n'aurait pu préciser, comme il le fait, l'objet qu'ils avaienten vue et celui qui avait été atteint, si leurs ambassadeurs ne l'avalent pas renseigné à cet égard. Un passage des Bulles montre bien que le Saint-Père connaissait la lettre à Santangel et à Sanchez, qui était peut-être déjà imprimée à ce moment et dont, en tous cas, les deux ambassadeurs ne

<sup>(39)</sup> Calle finance Bullo a été reproduite nombre de fois On la trouve dans lous les Bullarium, ainsi que dans Navanaura A part quelques modifications verbales, elle ne diffère de la Bulle n° 1 que par l'addition du passege fixant la ligne de démarcation.

manquèrent certainement pas de lui remettre une copic, mais ce n'est pas là qu'il a trouvé que les îles nouvellement découvertes étaient seulement dans la direction des Indes, et que c'était pour découvrir ces îles et terres inconnues que l'expédition de Colomb avait été organisée.

Nous avons donc, dans ces Bulles, une preuve documentaire authentique, à ajouter à tant d'autres, que le roi Fordinand et la reine Isabelle n'avaient pas chargé Colomb d'aller à la recherche d'une route nouvelle pour passer aux Indes, et qu'ils ne considéraient pas que les tles qu'il avait découvertes se trouvassent aux Indes.

XII — Raisons de croire que c'est après être arrivé aux Antilles que Colomb s'imagina avoir atteint les Indes.

Si nombreuses et si frappantes que soient les raisons qui montrent que Colomb n'était mû, dans tous ses efforts pour faire agréer et pour mettre à exécution son projet, que par la certitude de découvrir quelques terres nouvelles sur lesquelles il avait recueilli des renseignements, la critique reste néanmoins en présence de sa déclaration formelle qu'il n'eut jamais d'autre objet que de se rendre aux Indes des Épices. Bien que cette déclaration ne se concilie point avec nombre de faits exposés dans le Journal même où on la trouve, elle est si catégorique, et Colomb, ainsi que ses biographes autorisés, l'ont si souvent répétée, qu'elle a fini par prendre avec le temps une autorité qu'il semble téméraire de mettre en question.

On ne peut, cependant, admettre que l'objet des négociations de Colomb avec les Rois Catholiques ait été de passer aux Indes sans soulever des objections insurmontables. Si tel était le cas, comment expliquer que le fait soit en contradiction avec tout ce que nous savons des origines et des préparatifs de la grande expédition, ainsi qu'avec les parties essentielles de la relation que Colomb lui-même en a donnée? S'il ne voulait aller qu'aux Indes, et s'il ne voulait pas s'attarder à chercher des iles ou terres nouvelles, comment se fait-il que son propre Journal témoigne que lui et Pinzon faisaient précisément le contraire ? S'il ne pensait qu'aux Indes, pourquoi, avant de partir, promet-il à ses compagnons de trouver terre à 700 ou 800 lieues des Canaries ? Pourquoi, lorsqu'il rapporte que Pinzon lui proposa de faire voile vers une lle qu'il croyait être Cypangu, Fernand Colomb nous dit-il que son père connaissant l'existence et la situation de ortte fle et que c'était celle qu'il cherchait ? Y-a-t-il rien, d'ailleurs, de plus invraisemblable et de plus contraire à l'évidence même que cette prétention de Colomb d'être resté indifférent à la découverte d'îles nouvelles, alors qu'il avait tout intérêt à cola et aucun à aller aux Indes!

On voit combien il est difficile d'admettre que l'unique objet de Colomb était, comme il le dit, de passer aux îndes. Serait-il plus facile d'admettre qu'il cherchait à la fois un passage aux Indes et des terres nouvelles ? Dans ce cas, son grand dessein se serait doublé d'une entreprise commerciale qui n'aurait eu pour lui qu'un intérêt pécuniaire, et on s'expliquerait ce que dit le Journal de la recherche des lies et de l'intention de Colomb de se rendre aux Indes. Plusieurs critiques en ont jugé ainsi ; mais il faut remarquer que cette espèce de compromis entre des faits contradicioires ne répond pas aux prétentions de Colomb, qui repousse absolument l'idée qu'il a pu penser un seul instant à autre chose qu'à aller droit aux Indes. Les îles nouvelles lui étaient indifférentes : les Indes soules avaient de l'intérêt pour lui et pour les Rois Catholiques qui l'y envoyaient expressément pour tracer une autre route y conduisant, et pour entrer en relations avec le Grand Khan. auquel on voulait apporter les bienfaits du christianisme. Colomb est, à cet égard, aussi affirmatif qu'explicite, et

on sait que ses plus éminents biographes modernes ont adopté sans hésiter sa manière de voir, Harrisse et Ruge entre autres.

Toujours est-il qu'au cours de ses négociations, on ne peut relever aux un fait indiquant que son dessein était d'aller aux Indes, et que c'est seulement dans son Journal de bord, qui ne fut terminé qu'après sa découverte, qu'on trouve pour la première fois la déclaration qu'il n'eut jamais d'autre objet ; déclaration qui est en si flagrante contradiction avec nombre de faits consignés dans ce Journal même, qu'on peut supposer qu'elle y a été introduite après coup. En tous cas, il est bien acquis que s'il a été question d'aller aux Indes en prenant par l'ouest, avant le départ de Colomb, le fait est resté inconnu de tous ceux qui devaient le connaître, excepté de lui. Mais dès son retour, tout change; personne auparavant ne pensait aux Indes ; il revient, tout le monde en parle.

A défaut d'autres faits, cette circonstance significative suffirait à montrer que s'est seulement au sours de son expédition que les idées de Colomb subirent l'évolution qui le conduisit à former le système qu'il s'est efforcé de faire prévaloir à son retour. Parti avec le dessein arrêté de chercher des fles qu'il croyait trouver à 700 ou 800 lieues des Canaries, il entre à Palos après en avoir fait plus de 1,100, et déclare non sculement qu'il revient des Indes, mais que c'est aux Indes qu'il s'était proposé d'aller. Que s'était-il donc passé pour motiver ce languge nouveau? Le Journal de bord nous le montre. Au lieu de 800 lieues qu'il comptait faire au maximum, il dépasse de beaucoup cette distance sans obtenir aucun résultat, et ce n'est qu'après avoir changé sa direction et pris une route qui, selon Pinzon, devait conduire à une île que celui-ci croyait être Cypangu, qu'on découvrit Española, que Colomb pensaètre celle dont parlait Pinzon, conviction qu'il garda Jusqu'à sa mort.

Jusqu'alors Colomb n'avait pas paru s'occuper de cette ile; mais dès ce moment il semble ne plus penser qu'à elle. Soit qu'il cut perdu l'espoir de trouver l'île sur laquelle il avait des indications que rien n'avait confirmées, soit qu'il ait fini par croire que la Cypangu de Pinzon était celle même qu'il cherchait, ainsi qu'on peut l'inférer du langage de son fils, on le voit se préoccuper uniquement de la découvrir. Il la cherche partout. Ne pouvant la reconnaître dans la petite fie de Guanahani, il se persuade qu'elle n'en peut être éloignée, et se remet aussitét en route pour la trouver (40). Il croit d'abord que c'est Cuba, parce que cette île occupe, à ce qu'il assure, la situation de Cypangu sur les sphères et les mappemondes qu'il a vues (41); mais il ne persiste pas dans cette opi-

<sup>(40)</sup> Journal de hord, 14 oct. 1492

<sup>(41) ...</sup> En las esperas que yo si y en les pinteres de mapamandos es ella en esta comerca (Journal de bord, 24 oct. 1492) Ce passage, ou Les Casas cite Colomb textuellement, montre que notre Génois parle des sphéres et mappomondes qu'il avait vues et non, comme ou l'a dit, de celles qu'il avait à son bord. Il est évident que se Colomb s'élait proposé de traverser tout l'espece séparant les deux extrémités de monde connu, il aurait pris avec lui au moins un globe. Le fait qu'il n'en evait pas, qui se déduit logiquement de la phrèse cl-dessus et d'une autre ayant le même seus qu'en trouve sous la date du 14 novembre, est une indication de plus que son objectif n'était pas les extrémités orientaire de l'Asie.

A part le giobe de Beham, qui est postériaur en voyage de Colomb, en a'en connaît aueun où Cypengu figure dans cette situation. Il en est de même des mappemendes, celle de Fra Mauro est la seule qui indique cette ille ; s'il on a existé d'autreu, elles ont disparu. Les auteurs qui considérant la carte dite de Toscanelli comme authentique pensent que Colomb faisait allusion à elle. Peut-être avait-il en vue quelque carte que Pinzon aurait conque à Rome et dont il lui surait parlé, ou dont il aurait rapporté une copie. On voit, en effet, dans le questionnaire de l'enquête du 1º novembre 1533, à l'alos, qu'il est demandé aux témoins a'lls savant que Pinzon rapporta de Rome des extraits d'une mappemende relative à des terres occidentales et que Petro Alonse Ambrosio répondit affirmativement, ainsi que Pedro Arias. Dans un autre questionnaire il est dit que Pisson rapporta de Rome un livre — ou écrit — sur les îles de la mer Océana. (Duno, Informe, pp. 30 et 37.)

nien et finit par l'identifier définitivement avec Haïti, à laquelle il donne le nom d'Española (\$2).

Dans de pareilles conditious, il n'y a pas à s'étonner que Colomb, qui n'avait, alors surtout, que de très rudimentaires connaissances en géographie générale et en cosmographie, ait eru qu'il s'était avancé jusqu'aux Indes et ait fini par se persuader que c'était ce qu'il avait voulu faire. De là à dire que c'était aussi ce qu'il avait promis de faire, il n'y a qu'un pas, et Colomb l'a franchi, de bonne foi peut-être : il y a des dispositions d'esprit qui rendent les illusions faciles aux hommes d'imagination (43).

On a vu que dès les premiers rapports de Colomb avec Pinzon, il avait été question de Cypangu. Ce marin avait rapporté de Rome des renseignements sur cette île qui, d'après ce que quelques témoins ignorants en ont dit, paraissent absurdes, mais qui, cependant, avaient inspiré à un homme sérieux et expérimenté comme il l'était, l'idée que sa découverte serait une opération profitable. On lui prêtait même l'intention de tenter l'aventure lui-même, et ce qui donne à croire qu'il voulait réellement le faire, c'est qu'immédiatement apres s'être entendu avec Colomb, on le voit mettre tout en œuvre pour persuader aux gens de mer de Palos et des localités voisines, qui hésitaient à



<sup>(42)</sup> Le 24 décembre Colomo écrit dans son Journal que les ludiens donnent à Cypangu le nom de Civae, qui designait, en réalité, une partie de l'île Espagnele. Le 26 il répete cets. A partir de ce moment il n'est plus question de Cypangu dans le Journal, mais nous savons par d'autres documents qu'il tensit pour certain que son lle Espagnele était blen Cypangu, il le dit dans l'acte du 22 fevrier 1498 constituent son majorat, sinsi que dans une note de sa main su Pline de la Colombine (Sentrei, Postille a la Historia di Plinia, n° 23) et son frère Barthélemy confirme le fait dans se carte de 1305 Voyes la note 206 de notre Toscanelle and Columbins.

<sup>(43,</sup> Qu'il en faut pen, dit judicieusement M. du Lollie, pour se donner à soi-même et pour donner aux autres, comme sûr et certain, ce que l'on désire vivement ! Il se persuede qu'il allait d'un moment à l'autre mettre la main sur Zaiton et Quinny, ¡Qui a décousert l'Amérique, p. 151.,

s'engager dans la grande entreprise, qu'ils avaient tout intérêt à le faire, parce que la déconverte de Cypangu les enrichirait (44). Enfin, nous avons vu qu'au cours du voyage il voulait qu'on se dirigeat du côté où il croyait qu'on trouverait cette fle et que son avis finit par prévaloir.

Il est permis d'inférer de cette série de faits que, lorsque les deux navigateurs se communiquèrent à Palos les renseignements qu'ils avaient relativement à l'existence de terres inconnues à l'ouest, Pinzon représents que son tie de Cypangu devait être celle sur laquelle Colomb avait de son côté réuni des indications, et que celui-cise laisse persuader. S'il en avait été autrement, Fernand Colomb n'aurait pu écrire le passage si curieux et al peu remarqué, cité à un chapitre précédent, d'où il résulte que Cypangu, vers laquelle Pinzon voulait qu'on se dirigeat lorsque le 6 octobre il fit changer la direction suivie, était la même qu'Española, et que son père savait aussi bien que son lieutenant où se trouvait cette île, qu'il aurait pu découvrir auparavant s'il l'avait voulu (45).

Ce qui est certain, c'est qu'on croyait à l'époque que la recherche de Cypangu était l'objet ou l'un des objets de l'expédition, ainsi qu'on peut le voir par plusieurs des témoignages donnés dans les diverses enquêtes qui nous ont fourni de si curieux détails, tant sur l'organisation de l'entreprise que sur la suite du voyage. Une autre preuve du fait c'est que les historiens portugais, Ruy de Pina et Resende, racontant l'entrevue que le roi João II socorda à Colomb à son retour de sa grande découverte, disent l'un et l'autre que l'objet de l'expédition était la recherche d'Antilia et de Cypangu (46). Ruy de Pina et

<sup>(11)</sup> Voir pour le justification de ces assertions le ch. V, I VII, de la IV-de ces Neurolles Étades

<sup>(45)</sup> Voir ci-dessus, Étude IV, ch. V, f VII,

<sup>(48)</sup> Voyer ce-dessus, Etude II, chap. I, § III.

Resende étaient des témoins oculaires, qui n'ont pu connaître ce qu'ils disent là que par Colomb lui-même ou par ses compagnons. A cette époque, la légende de la recherche de la route des Indes n'était donc pas encore née!

Il est difficile de ne pas voir dans tous ces faits une preuve que l'influence des idées de Pinzon sur Colomb fut plus grande qu'on ne le suppose généralement, et il est à croire que si cet intelligent et énergique marin n'était pas mort en arrivant à Palos, il aurait revendiqué sa part dans l'honneur d'avoir découvert l'Amérique.

Quelle que soit, en tous cas, la manière dont Colomb arriva à former son opinion sur la proximité des Indes des côtes d'Europe et d'Afrique, il faut insister sur ce fait que rien n'indique qu'il nourrissait quelque idée de ce genre quand il s'ouvrit aux Rois Catholiques, tandis qu'il est bien certain qu'il rentra à Palos, après son heureuse découverte, avec la conviction qu'il revenait de ces riches contrées.

# CHAPITRE DEUXIÈME

# TÉMOIGNAGE DES CONTEMPORAINS SUR L'OBJET DE L'ENTREPRISE

Les faits exposés jusqu'ici suffisent assurément pour justifier l'assertion que Colomb n'a eu, à l'origine, d'autre objet que de trouver les îles ou terres dont l'existence lui paraissait démontrée et que la recherche des Indes ou d'une route y conduisant était alors étrangère à ses préoccupations. Nous allons montrer maintenant que les contemporains n'ont jamais compris autrement l'entre-prise de Colomb et que sa croyance que les îles qu'il avait découvertes faisaient partie des Indes n'a obtenu aucune créance. La première nouvelle du retour et du succès de l'expédition ayant été donnée par Colomb lui-même, il est tout simple que l'idée qu'on s'en fit tout d'abord fût celle qu'il voulait faire prévaloir. Mais on va voir que cette première impression ne dura pas longtemps.

## I. - Témoignage de Pierre Martyr. Ses doutes.

Si les Rois Catholiques donnèrent à Colomb des navires pour aller aux Indes par une route autre que celle suivie par tout le monde, ce fait, en raison de son importance, n'a pu passer inaperçu pour ceux qui fréquentaient la cour de Castille, ou qui étaient en rapports, soit avec les Rois eux-mêmes, soit avec ceux auxquels de grandes charges gouvernementales étaient confiées.

Nous possédons le témoignage d'un homme qui se trouvait précisément dans ce cas : c'est celui de Pierre Martyr. C'était un homme instruit et très empressé de renseigner ses nombreux correspondants. Il était à Barcelons quand Colomb y seriva, et connut de suite sa prétention d'avoir été Jusqu'aux extrémités de l'Asie Orientale (47).

Le 14 mai, il annonce le grand événement dans une lettre où il se borne à dire que le Découvreur arrive des Antipodes, mais où il l'appelle un certain Colomb: Christophorus quidam Colomb (48). Le 13 septembre, écrivant à une autre personne, il rappelle que Colomb était venu au camp royal, devant Grenade, pour demander « l'auto-« risation de parcourir l'autre hémisphère jusqu'aux Anti-« podes » et ajoute qu'il a exécuté son projet. Il donne ensuite sur sa découverte quelques détails qui ne peuvent venir que de Colomb lui-même, qu'il a pu voir, ou de la lettre dont parle Januarius, puisqu'ils ne se trouvent pes dans celle à Santangel et à Sanchez (49).

<sup>(4&</sup>quot;) Colomb, qui était resté qualques jours à Palos, as rendit à Séville où it arrivé, det Berusides, le 21 mars ? et c'est là qu'il reçui la lettre des souvernies, datée du jour précédent, lui desant qu'ils l'attendatout à Barcelous. M. Harresse pense qu'il ne put guère y arriver avant le 20 avril (Christ. Colomb, Vol. it, p. 13.) Mais à la date du 11 mai Martyr écrit comme s'il y avait seulement quelques jours que Colomb se trouvait à Barcelous. Ce serait donc vers le 18 mai qu'il y arrive et il aureit mes quarante jours pour se rendre auprès des souvereins qu'il devait être pressé de voir, Cein set d'autent moins probable que l'ernand Colomb dit que son père s'arrête peu en route et arrive à Barcelone vers le mois d'avril, (Historie, ch. 41, fol. 24, verse) il doit donc y avoir orreur dans la date de la lettre de Martyr. On sait d'ailleurs que la chronologie de ces lettres q'est pen bieu établie.

<sup>(48,</sup> Luttre à Jean Borromée, n° 136 de l'édition de 1676 de l'Opus apistolarium, p. 17, Edit. Auonno Cetts expression un pau dédaignaum se retrouve plusieurs fois dans les premières lettres de Martyr et même dans la première décade de l'Orès nous Martyr, è cette époque, n'était probablement pas hé avec Colomb, comme il le fut plus tard. L'expression des autipodes revient agesi plusieurs fois sons la plume de notre chroniqueur.

<sup>(49)</sup> Lettre & Tandilla at & Parchavégua de Granado (Talavera), nº 123,

Dans une autre lettre datée du même jour, Martyr se montre plein d'enthousiasme pour la découverte de Colomb: Jusqu'à présent on ne connaissait que la moitié de la circonférence du globe, maintenant, ce qui depuis l'origine du monde était resté incounu, commence à se dévoiler. Colomb est parti dans la direction du soleil couchant et il est parvenu aux antipodes après avoir franchi 5.000 milles (50). Le 1<sup>est</sup> octobre, il devient plus précis et avance nettement que Colomb a navigué « jusqu'aux anti- « podes de l'Inde », mais il se reprend aussitôt en ajoutant : « du moins ille croit » — ut ipse credit. Il a découvert, pour-suit-il, plusieurs îles que « l'on croit voisines de l'Inde », et lui, Martyr, est assez disposé à le croire aussi « quoique la « grandeur de la sphère soit contraire à cette supposi- « tion (51) ».

Effectivement, Martyr, qui vient d'écrire que la moitié seule de la sphère était connus (180 degrés), et que Colomb a trouvé ses antipodes à 5.000 milles, ne pouvait croire qu'il avait franchi les 480 degrés de la circonférence du globe qui restaient à connaître. Les expressions dont il se sert dans toutes ces lettres montrent clairement que, d'après les informations qu'il avait recueillies, il ne s'agissait, pour Colomb, que de faire des découvertes dans la seconde moitié du monde restée inexplorée, et que sa prétention d'avoir été jusqu'aux Indes soulevait de graves objections. Martyr n'admettait certainement pas, en tous eas, que les îles et terres nouvellement découvertes fissent partie des Indes, car il en fait distinctement un monde nouveau, et il paraît même avoir été le premier à se ser-

p. 18, Edit. Assesso Entre autres particularités que ne mentionnent pas les léttres imprimées notons ce que Colomb dit du nom de la racine (le manioc) dont se nouvrissent les Indiens.

<sup>,50)</sup> Lettre à Ascanto Sforza, nº 134, pp. 19-20. Assasso.

<sup>(51)</sup> Quamvis spherm magnitudo aliter sentire videstar. Lettre à l'archevêque de Braga, nº 135, p. 21. Edit. Asensio.

vir de cette expression dans le sens que nous lui donnons aujourd'hui (52).

On ne saurait voir, dans aucun de tous ces passages, une confirmation de l'opinion que l'expédition de 1492 avait pour destination les extrémités de l'Asie Orientale et qu'elle était parvenue jusqu'aux Indes. Pour Martyr, les îles nouvellement découvertes étaient situées dans la partie du monde qui n'avait pas encore été naviguée, mais elles ne faisaient pas partie des Indes (53).

Les documents que nous avons cités montrent que c'est ce que pensaient les Rois Catholiques et c'est aussi ce que disent les Bulles.

## II. — Les propres compagnons de Colomb ne croyaient pas avoir été jusqu'aux Indes.

Les lettres et les propos de Colomb ne forment pas la seule source par laquelle on connut sa découverte. Quatre-

<sup>(12)</sup> On la trouve pour la première fois dans une lottre en date du 1º movembre 1493, écrite, par conséquent, sur les seules données rapportées par Colomb de son premier voyage et où il l'appelle, cette fois, l'illustre découveur du Nouveau Monde : Colomne ille nove arbie reperfor. (Lettre ne 138, p. 21.) Il se sert plusieurs fois de l'expression dans ses lettres des amées 1493 et 1494, Le 26 octobre 1493 il écrit : « Chaque jour on nous apprend « des choses étonnantes sur le Nouveau Monde, » (Lettre ne 142.)

Le 29 décembre, même année, il écrit : « Caux qui reviennent du Nouvent Monde...» A ces différentes dates Colomb n'était pas encore revenu de son second voyage. (Lattre n° 152.)

<sup>(13)</sup> Dans plusieurs autres de ses latires, postérioures à celles-ci, Martyr responte on que Colomb dissui relativament à la proximité de l'Asie des lies et terres qu'il avait découvertes; voir notamment le latire se 142, Mais nulls part il n'exprime une opinion favorable à cette thèse, qu'il présente toujours sous une forme dubitative : a L'amiral prétend. Colomb pouse, etc. Notons, dependant, que dans l'une de ses décades, après avoir dit que Colomb se proposait de trouver des ties qui avoidinaient l'Inde, il écrit que les objets resportés par lui, semblent indiquer que ces fies appartiennest à cotte région; mais il n'est pas sèr de son fait car, dans le même passage, il constate, ancore une fois, que cette opinion de Colomb est en contradiction avec le grandeur de le terre i Quameis haius Christophers Colomi spinio, magnitudini aphares et opinioni seterum de submanigabili orde esdentur adversari. (De arbo nove, déa, I, p. 74, Edit, Assensio.)

vingts personnes environ, sur les cent vingt qui firent partie de sa première expédition, revinrent à bord de la Niña et de la Pinta, et on pense bien que ces quatre-vingts témoins du grand événement auquel ils avaient pris part, ne manquèrent pas de parler de ce qu'ils avaient fait ni de dire où ils croyaient avoir été. Malheureusement, il ne reste guère de trace de ces récits, qui durent être très nombreux et qui contribuèrent certainement à former l'opinion courante sur le résultat de l'entreprise.

Notons, cependant, que Allegretto Allegretti, qui habitait Sienne, et qui tenait un journal des événements de son temps, y a mentionné la grande découverte, à la date du 25 avril 1493, d'après des lettres de marchanda italiens, établis en Espagne, qui ne parlent que d'îles nouvelles situées au delà des Canaries (64). Ces marchands ne pouvaient connaître la découverte par les lettres de Colomb, qui, à la date à laquelle ils écrivaient, n'étaient pas encore imprimées; Allegretti parle aussi, d'ailleurs, de récits faits de vive voix.

Une autre et plus importante information ayant une origine analogue est celle donnée par Juan de Agron, qui dépose, en 1552, qu'il se trouvait à Moguer, lors du départ de Colomb pour la découverte des Indes, lesquelles s'appelaient alors, nous dit-il, Antilia - que entonces nonbraban Antilla. En revenant d'Afrique, l'année suivante, Agronrencontra le navire de Pinzon, par lequel il apprit que Colomb et ses compagnons avaient découvert les Indes, c'est-à-dire les Antilles, qui, en 1552, n'étaient connues que sous le nom des Indes (55). Ce précieux témoignage

<sup>(54)</sup> Diari Sensii, document manuscrit des Archives de Sienne, formant le n' 3 du Corpus de Berchet (Fonts, Vol. II, p. 3) Allegretti fut, en 1491, l'un des gouverneurs de la République de Sienne.

<sup>35)</sup> Informacion de los servicios de la familia de los Ninos, document des erchives des Indes de Séville découvert en 1889 par l'archiviste F. Belmonte et publié en partie per Asensio, Cristabal Calon, Vol. I, pp. 262-264.

montre, non seulement que ce n'était pas pour aller aux Indes asiatiques que l'expédition de 1492 fut organisée, mais qu'on ne croyait pas y avoir été. Il est évident que si les gens de la caravelle de Pinzon avaient cru que les îles découvertes étaient aux Indes et qu'ils revenaient des extrémités de l'Asie, ils n'auraient pas manqué de mentionner un fait aussi important et aussi extraordinaire.

Voici un autre témoignage qui est encore plus significalif.

En 1512 Diego Colon intenta un procès à la couronne en revenducation de ses droits sur le territoire de Paris, que son père avait découvert à son troisième voyage. Ce procès donna lieu à plusieurs enquêtes dans l'une desquelles Diego fit demander aux témoins s'ils savaient qu'il était public et notoire qu'avant la découverte des Indes par Colomb, c'est-à-dire des Antilles, beaucoup de savants, de lettrés et de marins tenaient pour certain qu'il n'y avait pas d'îles dans les parages où il voulait aller, et considéraient son entreprise comme vaine (56).

Ainsi, voilà le second amiral des Indes, le propre fils et héritier de Colomb, qui reconnaît implicitement que le projet de son père consistait à aller à la découverte de terres à l'existence desquelles on ne croyait pas l

On voit qu'il y a de bonnes raisons de penser que les récits des gens qui accompagnaient Colomb ne s'accordaient pas avec cette partie de ses relations où il avance que les Indes asiatiques avaient été l'objet de son entre-prise et qu'il y était allé. En tous cas, la preuve manque qu'aucun de ses compagnons ait jamais admis l'une ou l'autre de ces deux assertions.

<sup>(56)</sup> Piegios, Vol. I, p. 37.

### III — La déclaration que Colomb fit signer à son équipage. Le témolgrage de Cunec.

Nous avons, d'ailleurs, une preuve décisive que les compagnons de Colomb ne partageaient pas ses illusions sur la proximité de l'Asie des fles découvertes par lui, dans l'étrange déclaration qu'il leur fit algner, lors de son second voyage, que Cuba faisait partie du continent asiatique et que c'était là que se trouvait la province de Mangi, appartenant au Grand Khan. Les circonstances dans lesquelles cette déclaration, dont nous possédons le texte authentique, fut arrachée à l'équipage entier de Colomb, forment l'un des épisodes les plus suggestifs de la carrière du grand navigateur : il est nécessaire de s'y arrêter.

Ayant rapporté de son premier voyage la conviction que Cuba était l'une des extrémités du continent saiatique, Colomb voulut constatee le fait par lui-même à son second voyage. Dans ce but, il prit trois des navires de la flotte avec laquelle il avait quitté Cadix, et partit de l'île Espagnole pour la côte cubaine le 24 avril 1494. Laissant le cap Maysi à droite, il commença, le 1º mai, l'exploration de la côte méridionale de Cuba en se dirigeant vers l'ouest. Après s'être détourné un instant de sa route pour découvrir la Jamaïque, il revint à la côte cubaine, qu'il suivit pendant une quinzame de jours, avec la persuasion, de plus en plus grande, que cette ile faisait partie de la province asiatique de Mangi, au sud de Cathay. La difficulté de la navigation, au miliou de récife et de bas-fonds continuels, l'obligea à ne pas pousser plus loin que la baie qui s'ouvre vis-à-vis de l'île de Pinos (57); mais avant de revenir en

<sup>(57)</sup> On identific le beu où Colomb n'arrête deux son exploration de la côle méralionale de Caba, et où l'on prit les fameuses déclarations dont nous allons parier, avec la Lagune de Cortes ou del Pirata, (Hummons, Essures

arrière, il voulut faire constator par un acte authentique le résultat qu'il croyait avoir acquis : à savoir que Cuba formait l'une des extrémités du continent assatique (58).

ercique, Vol. IV. p. 216.3 C'est th que Cortes réund se floite, pour éclasper sus tracasserses de Velesques, et partit ciendestinement pour le coquête du Mexique (tianumnos, Voyage aux régions équinaxieles, Vol. III p. 476, Edit, in-4°.)

(36 Voice, d'après les termes mêmes de cet acte autraordinaire, communi

tes choses so passérent.

a Co 11 juin 1484 à hard de la Caravelle la Nina. Don Christophe Colomb, g grand Amiral de l'Océan, ., m'e requis, moi, Pernand Peres de Lune . a Attenduquela quetté la velte d'Isobolia dans l'ile Espagnole; avec trois cerse velles pour découvrir la terre firme des Indos - la tierra firme de les Indiss qui il avait déjà découvorte à son premier voyage on 1493, mais sur laquelle a il n'avut pu se renseigner avec certitude s,,, et n'avoit pu per conséquent, a offirmer positivement que c'était que terre continentair ». Attende es 4 revenuit maintenant à cette terre dont il a suivi la côle e 5 cuinet 315 liones », que se navigation fait e fait voir e et qu'il proclemait qu'elle était continens tale o - y la pronunció, que arta era (terra firme ; . mais qu'il pourance) ndanmoine se navigation encurs plus tom suffin que tous possent acquérir la e certitude que cétait une terre continentale » - porque indes fueses may curtos que era fierra firme...La consequence, alta que de se voyage a un a sil g aveus prétoxte d'en mat parlor» — que nadie no longa consecon maliciós g lesit ameral m'a ordonné, à moi le dit notaire : d'aller à chacuse des tross a agravelles avec des témocas et du requérir le mattre, l'équipage et outres a presentes à lour bord, de dire ville avaient quelque doute que cette terre a fit continentsie at formét le commençament des Indes - que dijeses » terria dabda alguna que seta tipera no fuese la toerra firme al comienzo de las l'adias - parce que, s'il y un avait qui noncrissorat quelques doutes à cet âgard, q il irur forad voir qual est cortom que cette torre est la torre a fermo » - Y les faria ver que asle se eserto y ques la terra firme.

Le notaire poursuit en dieunt qu'it v'est confarmé à aut ordre, a anactement a nomme i Amerai lui avait present du le faire »— fode sa come si diche senor Alm rante a aut habia requerite, — déclarant à coux auxquete it a adressa qu'ils serment punes d'une ameade de 18 000 maravédis on de cant coups de verges, avec la longue coupée, — a certade la lengue, — chaque foie qu'ils direient, en n'importe quel lemps — en ningun tiemps — le contraire de ce qu'ils direient maintenant — el contraire de jour ayare direie Après est exposé le notaire donne la déposition des gras de chaque caravelle his voice le texte.

e Francisco N do, de Magoer, pulste de la seruvelle la Aina, déclaré sous e serment, qu'il n'a jamus enterdu parier d'une lie ni vu ancune lie qui normet e use languour de côtes, du Ponant au Lavant, de 333 lieues, et que n'étendroit

Cette déclaration, conçue en termes identiques pour tout le monde, ce qui montre qu'elle était rédigée d'avance, et qu'il n'y avait qu'à y mettre les noms, fut signée par tous les officiers et matelots des trois caravelles, soit 40 personnes, parmi lesquelles on relève des noms comme seux des Niño, d'Alonso Medel, de Juan de la Cosa, de Bartoiomé Perez et d'Alonso Perez Roldan, tous pilotes notoirement connus. Les circonstances dans lesquelles elle fut obtenue ne permettent has d'y voir l'expression d'une opinion sincère, et autorisent à dire que ceux qui la firent, ou pensaient le contraire de ce qu'elle porte, ou n'avaient aucune idée à cet égard, os qui devait être le cas pour la plupart des gens dont les noms figurent sur cette liste. Si Colomb aveit cru que ceux qui l'accompagnaient dans cette expédition pensalent comme lui qu'on se trouvait sur les côtes de l'Asie et dans le voisinage de Mangi, la solonnelle déclaration qu'il leur imposa aurait été inutile. Aucun de ceux qui la signèrent n'a jamais jugé à propos de la contirmer, tandis que l'un d'eux, le plus compétent de tous, probablement, en matière de cosmographie, Juan de la Cosa, son propre pilote, n'a pas hésité, malgré les pénalités harbares dont il était menacé, à dresser, du vivant même de Colomb, une carte où Cuba est représentée sous sa forme insulaire et est nettement séparée de l'Asie (59).

e oncore plus lois; qu'il voyait maintenant que cotte terre tourasit au S S O. e et au S.E.E., et que, certainement, il n'avait aucun doute que ce fât quele que terre ferme, ou plutôt qu'il affirmant cela et maintiendrait que c'était la
e terre ferme, et non une tie, et qu avant qu'on fasse bien des lieues sur la dite
e sôte, on trouverait une terre habitée par un peuple policé at intelligent eu
e rapporte avec le monde, a (Informacion y testimente de ceme et Almirante
fas à reconocer la tale de Cuba quedande persuadide de que era tierra.
firme, Navannera, Viegas, Vol. II, 142 148.)

<sup>(50)</sup> Voyez l'une des nombreuses reproductions ou réductions qui existent du Planisphère de Juan de La Cosa (1500), notamment le fragment donné par Humboldt pour son Examen critique et celui de Ramon de la Sagra dans l'Atlas de son Histoire de Cuba.

Les auteurs qui ont parlé de cette étrange procédure l'ont considérée de différentes manières. Washington Irving (60), Humboldt et d'autres, n'y ont vu qu'un acte dicté par les illusions qui obscurcissaient le jugement de Colomb (61). M. Harrisse paraît avoir mieux compris lu situation, en disant que Colomb craignait que les Rois Catholiques ne missent fin à ses entreprises, s'ils venaient à croire qu'il n'était pas allé aux Indes (62). Il est possible que Colomb ait eu quelques craintes à cet égard, car les souverains avaient déjà, comme on l'a vu, plus que des doutes sur la réalité du passage aux Indes de la première expédition, ce qui, d'ailleurs, n'excuse pas son procédé.

Ne pouvant justifier la manière dont fut obtenue cette fâcheuse déclaration, on a cherché à dégager la responsabilité de Colomb en disant qu'il n'y fut pour rien, que c'était le notaire qui avait tout fait et que lui, Colomb, n'avait jamais pensé à contraindre personne (63). Nous

<sup>(60)</sup> Invisio (Washington), A Mistery of the Life of Columbia. Liv. VII, ch. V. Vol. II, pp. 167-191, Le célèbre biographe de Colomb reconte cet événement comme et les gens qui signérent la déclaration étaient de honne foi et conyaient récliement que Cube faisait partie du l'Asia Franc, Directory of America, Vol. I, p. 476; Exrox, Career of Columbias, p. 251, peasent de même. C'était aussi l'opinion de Hoselly de Lorgnes. (Ch. Columb, Vol. I, p. 476.) Aucun de ces auteurs n'e connu la relation de Cuaso, mentionnée ciaprès, qui mot fiu à la légende.

<sup>(61)</sup> Humouer, Examen crelique, Vol. IV, pp. 237. Cependant Humboldt, qui ne connaissant per pourtant le récit de Canso a parfaitement vu que coux que nignéront le déclaration du 12 juin 1494 étuient des s lémoins com« placaute » (p. 239).

<sup>(42)</sup> M. Harrisse crost que Colomb int-même avait des soutes sur l'insularité de Cobs, mais qu'il na pouvait les faire connaître sans ôter beaucoup de leur importance aux résultate obtenue, et seus courrier risque de voir le Gouvornament Espagnol renoncer à l'entreprise (Discoury ..., p. 164.)

<sup>(\$1)</sup> Le plus récent des biographes américains de Colomb s'est prononcé sur ce point d'une manière extreordinaire e l'amirel n'e junes entorisé e cette expression forcée d'une opinion... il n'e même jamais suggéré men e de pareil, a Tout cele vient du notaire e qui a excédé ses instructions » — le exceeded his instructions. L'amirel, lui e n'e jamais n'exigé aucus ser-e mest al present ancune pénalité » — never required any seth and never

avons dans le témoignage d'un des membres de l'expédition la preuve du contraire. Michele de Cuneo, qui a laissé une relation intéressante de cette expédition, nous apprend, en effet, que parmi ses compagnons il y avait un ecclésiastique, instruit en cosmographie, qui pensait contrairement à Colomb que Cuba était une île, et que celui-ci ne voulut pas pour cette raison le laisser retourner en Espagne, à ce moment (64).

IV. — Arrivée de la nouvelle en Italie. La première impression est favorable à la thèse de Colomb

En Italie, où l'on apprit la découverte très rapidement, elle ne paraît pas avoir été comprise tout d'abord comme

empesed a penalty. (Tracam, Colombus, Vol. II, pp. 221-321) Avant lui Mac Kin avent dit la même chose. (The last Yoyages of the Admiral, p. 161.)

(61) Voici le lexte et la traduction de cel important pessage.

E il signor armirante dice che troparà il Cathayo ; et di questo molto. ciara in argumento cum uno abbate de Lucerna, homo eccentusimo el richissimo, la quale solum è venuto in quelle parte per ana piacere per videre cose nore, il quale d'hono astronomo el cosmografo; el argumentando de una casta dicta di sopra, la quale habesamo nepicata legha. D.L. che per questa grandesa era terra forma ; lai dices de non, cioù l'abbate, ma che era mollo grande isola. A la quale sentencia, centiderata la forma del nastro navicamento, le più parte de nuy altri se acordaramo. E per questa casone el signor armirante non lo ha voluto lassar venir in Spagna cum nou, acie rha, domandato di parere de la massià del ra, non causasse cum la sua riposta che dicio re non habandonasse la interpresa, e L'emiral disait qu'il < trouversit Calhay, et sur os point on discuta beaucoup avec un abbé de Lucerne, homme savant et riche qui étail veuu dans cotte région pour son a plaisir, et pour voir des choses nouvelles. Cet abbé était bon astronome < et cosmographe Comma la côte mantionnée ci-dessus avait été suivie e pendant 350 lieuse, on arguait de celle granda étandus que c'était celle d un continent. Lui, c'est-à-dire l'abbé, dwart que non, mais que c'était « une grando fa. La piupart d'entre nous, vu le caractère de notre naviga-« tion, élions de ce dermier avis. El pour cette raison le seignour amirel n'a e pas voulu le lameer vanir avec nous en Espagne, de crainte que, s'il était e appelé à paratire devant la majosté du Roi, il ne fût cause per ce qu'il e disait que le roi abandonnât l'entreprise » (Micasas un Cunso, Lettre du 34 octobre 1495, dans la *Raccolla*, n° 45 du Corpus de Berchet, Fonte, Val. II. pp. 98 of eq. pour le passage cité, p. 187.)

Colomb voulait qu'elle le sût. Le premier chroniqueur qui la mentionne, Tribaldo de Rossi, écrit, en effet, qu'on la connaissait à Florence, en mars 1403, par une lettre portant qu'en Espagne, certaines gens, partis avec des caravelles pour aller chercher des pays nouveaux — a cierchare di passi nuovi - s'étaient avancés plus loin que le roi de Portugal ne l'avait fait, et qu'ils avaient découvert de grandes tles (65). Rossi n'indique pas la source de cette nouvelle, mais elle vient sans doute de l'un de ces marchands italiens établis en Espagne, leguel l'aura apprise des compagnons mêmes de Colomb, qui rentrérent à Palos en beaucoup plus grand nombre qu'on ne le croit, et qui savaient parfaitement que l'expédition n'avait fait que chercher des îl es nouvelles. Un mois après, cependant, une autre version fut donnée. Le 18 mars la Chronique Delfinienne annonce qu'à Rome on a recu du Portugal une lettre datée du 15 février 1493, en vue des Canaries, relatant la découverte d'îles trouvées par les navires du roi qui allaient aux Indes (86). Ioi la nouvelle vient de Colomb, et la découverte prend un autre caractère. Dans cette même année 1403, Rolando Malipiero consigne le grand événement dans sa chronique et lui donne la même signification, en disant que la découverte a été faite par Colomb avec la

<sup>(65)</sup> Libro de conti (Livres des comptes), chronique manuscrite, appartenant à la Bibliothèque nationale de Fiorence, dont un extrait forme le n° 1 du Corpus de Barchet (Fonti, Vol. II, p. I, in Recroita.) Ce Tribaldo de Rossi était un cardeur de laine florentia, qui insérait dans son livre de comptes des notes sur les affaires publiques de son temps. Ce régistre fut term de 1482 à 1501.

<sup>(66)</sup> Compendio della Cronaca Delfina. Extrait fait par Marino Savero de la chronique de Pierre Dolfin Manuscrit de la Dibliothèque Marciane à Venise N° 2 du Corpus de Berchet "Fanti, Vol. 11, p. 2) Sanuto dit qu'il ne donne pas la lettre de Colomb, parce qu'elle se trouve dans la chronique qu'il résume, chronique sujourd but perdue. Sanuto a avast mentionné cette lettre dans se Cronaca sensta e vita des dogs. La lettre du 15 février est celle à Santangel avec un P. S. daté du 14 ou du 4 mars. Une copie en aurait donc été envoyer aussi de Lisbonne.

flotte des Indes du roi Ferdinand et de la reine Isabelle (67). En 1493, également, on trouve dans la chronique de Pregoso un passage plus explicite. On y lit qu'en trente et un jours Colomb parvint jusqu'aux Indes « comme il « avait dit qu'il le ferait ». « Il avait souvent discuté cela en « présence de Ferdinand, roi de Castille, et par ses rai- sonnements, il finit par le convaincre que non seulement « la chose était possible, mais même qu'il était facile, en « partant de Cadix, de naviguer en ligne droite jusque dans l'Inde (68). » Les idées, sinon les faits, avancées dans ces lignes, sont celles de Colomb, mais en 1403 il ne les avait pas encore exprimées, à moins que ce ne soit dans la lettre aux Rois Catholiques que Januarius dit avoir vue; mais est-il bien certain que ces lignes ont été écrites en 1493? Celui qui les traduisit en latin en 1509 avait-il le texte italien original sous les yeux et ne peut-il y avoir fait quelques changements?

En 1494, nous trouvons une autre assertion de ce genre. Bergamo, relatant la découverte de Colomb dans sa fameuse chronique, y écrit que le roi Ferdinand « ordonna à Co-« lomb de faire voile vers l'Orient... pour montrer à l'Orient « la puissance des Occidentaux... qu'il atteignit les mers « de l'Inde... et qu'il découvrit quatre grandes îles dans « l'Inde, en dehors du monde (69) ».

<sup>(67)</sup> Chronique manuscrite appartenant à la Bibl othèque Vittorie Emanuele de Rome. Bascher, Fonti, Vol. II, n° 5. Un autre Malipiero, le celèbre amiral Domenico, est aussi auteur d'une chronique dont nous n'avons qu'un abrégé où la dec inverte de Colomb est également montionnee. C'est le n° 4 du Corpus de Barchet.

<sup>(88)</sup> De Dictis Factuque Memorabilibus (Des dits et faits mémorables), Milan 1509. Extrait donne par Berchet dans son Corpus. Funti, Vol. II, nº 60.) Pregoso écrivit son livre en 1493, en italien, mais on ne le connaît que par la traduction latine citée par Berchet II en existe copendant un manuscrit incomplet qui parail etre de l'epoque.

<sup>(69)</sup> Supplementum Chronicarum Bencomensa (Jacobi) Ouvrage célèbre, imprimé et traduit plusiours fois, qui a servi de modèle à la fameuse Caro-

Bergamo cite à l'appui de ce qu'il avance une lettre de Colomb - sua epistola - et le reste du passage qu'il consacre à la découverte montre, en effet, qu'il a puisé dans la lettre à Sanchez dont il y avait déjà alors plusieurs éditions. Ce n'est pas là toutefois qu'il a pris que c'est sur l'ordre de Ferdinand que Colomb se rendit en Orient pour y faire connaître l'Occident, car cela ne s'y trouve pas, non plus que dans le discours d'obédience qu'il cite également. Il est donc possible que Bergamo ait eu sur ce point particulier des informations de sources colombiennos autres que celles imprimées alors. Mais il se pourrait aussi, et c'est ce qui semble plus probable, qu'il n'y alt là qu'une inférence suggérée par ce qui est dit dans les deux pièces citées, notamment par le titre latin de la lettre à Sanchez, où il est question du Gange; mais on ne voit pas où il aurait pu apprendre que Colomb s'était rendu aux Indes sur l'ordre des souverains d'Espagne, à moins que ce no soit dans la lettre perdue que cite Januarius.

Un autre document de la même époque, la relation de Scillacio (70), relation basée sur des informations communiquées par un nommé Coma, parle aussi des découvertes

nique de Nuremberg, où on ca retrouve de nombreux passages. La première édition est de 1483, la dernière est de l'année 1581. C'est dans celle de 1503, continuée jusqu'en 1566 que se trouve le passage relatif à Colomb, passage dont les termes mêmes indiquent qu'il a été écrit en 1491. Voyes Berchet, op. cit., p. 76, note. Ce passage forme le n° 41 de la collection de textes de Berchet Fonts, 76 à 78. Thacher en a donné le fec-similé avec une traduction anglaise. (Colombus, Vol. II, pp. 77-82.)

<sup>(76)</sup> De Insulis Meridiani, . u. d. (1196.), réimpression figurée donnée par Lenox. New-York, 1859. Niccolo Scillacio était un Sicilien qui avait voyage en Espagno et qui devint professeur de philosophie à l'Université de Pavis. Il reçut là des lettres d'Espagno d'un nommé Guillelmo Coma qui l'entretensit du second voyage de Colomb, lettres dont Scillacio fit un request qu'il publis sons le titre donné ci-dessus. On ne connell que cinq exemplaires de cet ouvrage qui a été réimprimé plusieurs fois de nos jours, notamment au 1858, per Olechi qui en a donné un fac-similé. Ef, sor ce document Hannisie, Christophe Colomb, 11, p. 63 et 83.

de Colomb comme ayant eu lieu aux extrémités de l'Orient et presque dans l'Océan Indien. C'est pour explorer les rivages de l'Orient — Orientis littora (71) — que Colomb entreprit sa seconde expédition, et les premières îles qu'il découvrit à ce voyage — le groupe des petites Antilles dites des Caraíbes — sont dispersées dans l'Océan Indien et s'étendent du côté de l'est vers le golfe Arabique (72). Ailleurs il se demande si l'une des îtes ainsi découvertes est une île arabique ou indienne (73).

L'ignorance et la crédulité de ce Scillacio et de son correspondant Coma ont lieu de surprendre, quand on réfléchit que cette relation est du mois de décembre 1494. A cette époque on trouve encore dans beaucoup d'écrits la croyance que Colomb était parti pour aller aux Indes, mais personne ne croyait plus que ses découvertes étaient asiatiques. Simon Verde, le D' Chanca et Michel Cuneo, qui ont aussi raconté le second voyage de Colomb, auquel ils prirent part, ne disent rien de pareil; le dernier dit même le contraire, comme on l'a vu plus haut.

## V — Parenti, Sabellicus, 1500; Gallo, 1506, Senarega, 1510 1513, ne font pas revenir Colomb des Indes

Fregoso, Bergamo, Sanuto et Malipiero, dont on a reproduit les témoignages au paragraphe précédent, n'ont fait qu'enregistrer la nouvelle de la découverte d'après des lettres de Colomb, mais à la même époque d'autres auteurs, qui se sont renseignés à d'autres sources, ou qui ont examiné de plus près les assertions de Colomb, tiennent un langage différent.

Ainsi, le Florentin Pietro Parenti, qui vivait à la fin du

<sup>(71)</sup> Op. cit , Edit, Lenox, p 10.

<sup>(72,</sup> Ibid , p. 42.

<sup>(13,</sup> Ibid., p. 70.

xv' siècle, consigne dans sa chronique, à la date de mars 1493, que le roi d'Espagne a découvert par ses navigateurs plusieurs grandes îles inconnues jusqu'alors, où abondent l'or et autres denrées précieuses. Cependant, ajoute-t-il, il y en a qui pensent que ces îles pourraient bien être celles qui étaient figurées sur une carte ayant appartenu au cardinal de Nicée (74). Parenti semble avoir emprunté ses informations à la lettre à Sanchez; mais les remarques qu'il fait montrent clairement qu'il ne croyait pas que les îles nouvellement découvertes fissent partie des Indes.

Après Pierre Martyr, le premier historien qui ait relaté en détail les nouvelles découvertes est Sabellicus. Il le fit dans un passage de sa grande histoire universelle écrit en 1500, où il dit que Colomb alla d'abord aux Canaries et découvrit ensuite certaines lies dont les produits ressemblent à ceux des Indes — indicis similes — remarque qui montre que l'auteur distinguait les fles trouvées par Colomb de celles des Indes (75). Ainsi, dès l'année 1500, c'est-à-dire avant que Colomb n'ait fait son quatrième voyage et bien avant la découverte du Pacifique, Sabellicus avait

<sup>(74)</sup> Ce passage de la chromique de Parents a été relevé et publié pour la promière fois par Uniells dans le n° 1 de son Toscaneill, p. 34. Il serait so-térement de savoir quelle était cette carte que possédait Bessarion, à laquelle Parenti fait allusion. On a fait à cet égard des suppositions qui manquont de base. Dans le seconde mostié du xv° siècle, il y aveit un grand nombre de cartes montrant des îles à l'ouest des Canaries et des Açores et nous en possédous plusieurs.

<sup>(75)</sup> Sanstucus (Marcus Antonius'. — Rapsodus historiarum ennesdum — L'ouvrage, qui a été réimpermé plusieurs fom, parut en deux parties, la première en 1498, la seconde en 1464 C'est dans la X° annéade, chapitre VIII, que se trouve le passage cité, qui date de 1500, puisque Sabellicus commence son récit en disant que c'est dans la huitième année avant celle pendant laquelle il écrit que Colomb mit à la voile. La seconde partie de cet ouvrage est asses rare. Le passage relatif à Colomb forme le n° 73 du Corpus de Barchet, Fonts, Vol. II, pp. 116-117. On la trouve aussi dans la Colomb bas de Thacher, Vol. II, pp. 518-522.

compris que les ties qu'on appelait les Indes n'étaient pas celles auxquelles ce nom appartenait réellement.

Quelques années plus tard, un Génois de distinction, qui entretenait des relations avec la famille de Colomb et qui avait des lettres de ce dernier, Gallo (76), rédigeait la première biographie qui ait été écrite du Découvreur, et y disait que Barthélemy Colomb étant arrivé à la conviction que si l'on s'avançait sur l'Océan vers l'Occident, on finirait par rencontrer une terre continentale, fit partager cette conviction à son frère, qui représenta alors à la Cour de Castille « que, si l'aide ne lui faisait pas défaut il avait l'in-« tention de faire mieux que les Portugais en découvrant « de nouvelles terres et de nouveaux peuples, là où on y « pensait le moins (77)». Racontant alors le voyage de 1492, Gallo dit que Colomb chercha avec persévérance des lles ou terres nouvelles, qu'il en découvrit un grand nombre et revint en Espagne avec la satisfaction d'avoir réusai dans ce qu'il avait plus particulièrement cherché (78). Plus loin, Gallo dit qu'on appela les contrées ainsi découvertes les Indes - quem Indiam vocabant (79).

Le récit de Senarega, qui est de la même époque, n'est autre que celui de Gallo, revu et corrigé, car il rectifie plusieurs de ses erreurs. Mais comme lui, et peut-être avec plus de précision encore, il dit que Colomb, influencé par son frère, alla à la découverte de nouvelles terres, et

<sup>(76)</sup> Voyez sur ce point l'article de Stantune, Antonie Galle e la famiglia di Colombo, dans le Giornale Ligualico, 1891, pp. 387 et eq. Voyez aussi non Eludes, sources nº 12, p. 41.

<sup>(77) ...</sup> Nus adjumenta defecerant, multo preclarius quam Lustiani fecusent, novas terras populosque novos unde minima putatur invenire

<sup>(78)</sup> Sed Chrutopharus, quod maxime quesiversi consequitum se existimans, retro ad Hispaniam remeare quamprimum constituit, ut instructiore deinde ad has easdem insulas tirrasque rediret.

<sup>(78)</sup> Galao. De manigations Columbi. La notice entière de Gallo est donnée par Bencaux, Fonti, Vol. II, nº 86, pp. 188-191. Pour d'autres reproductions voyes non Etudes, p. 41.

qu'après avoir abordé aux Antilles, il repartit pour la Castille, ayant trouvé ce qu'il cherchait. Il n'y a pas un mot dans ce récit indiquant que c'étaient les Indes Orientales que Colomb avait en vue (80).

## VI. - Témoignage de Giustiniani, 1514, et de Gereldini, 1522.

Les deux lettres que Colomb écrivit en 1898 et en 1501, lettres où il expose son système sur la proximité des Indes, et dont la seconde ne tarda pas à être imprimée et traduite en italien, contribuèrent grandement à accréditer ses assertions, et au commencement du xvr siècle on enregistre encore quelques témoignages favorables à la thèse que l'expédition de 1492 avait été organisée pour aller aux Indes.

Ainsi, Giustiniani, qui emprunte à Gallo le fait que c'est Barthélemy Colomb qui donna à son frère l'idée de son entreprise, présente les choses de la manière suivante. Colomb, dès qu'il eut compris qu'en faisant voile dans la direction du sud, on pourrait trouver en peu de mois, « soit une île, soit l'extrémité du continent des Indes » — aut insulam aliquam aut ultimas Indorum — entra en rapports avec la Cour d'Espagne et assura qu'il pouvait découvrir de nouvelles nations et pénétrer jusqu'à des régions encore inconnues, et cela bien plus rapidement que ne le faisaient les Portugais (81). Ce passage qui s'éloigne sonsiblement

<sup>(60)</sup> Senancoa (Bartolomeo). Commentario, in Raccolta, nº 67 de Bencuez, Fonti, Vol. II, pp. 192-196. Voyez nos Etudez, Sources aº 13, p. 42.

<sup>\$1)</sup> Que ubi salie execte percepit a fraire, serio infra se rem examinane, nonnelle regis hispani proceribus ostendit esse in animo sièi, modo ren necessaria conficiende rei subministrat, longa celerius quam Lucitani fecissent novas terras novosque adire populos, regiones postremo ante hac incagnifas penetrare. Aussitôt qu'il Colomb] out suffisamment bien compris les ribes de son frère et les eut prises en sérieuse considération, it fit conneltre à des personnages de la Cour du roi d'Espague qu'il pourrait, s'il obteneit du

du texte de Gallo, montre que Giustiniani croyait que Colomb avait proposé d'aller où les Portugais se rendaient en tournant le cap de Bonne-Espérance.

Geraldini est généralement compris parmi ceux qui témoignent en faveur de la réalité du projet de passage aux Indes attribué à Colomb. Examiné de près, son texte ne confirme guère cette manière de voir. Voici le passage où il s'exprime à cet égard.

- « Ayant compris, par le calcul qu'il avait fait de la cir-« conférence de la terre, qu'il était possible, en traversant
- « l'Océan, de trouver les terres équinoxiales ou les Anti-
- « podes, car il ne croyait pas que la partie de la terre sub-
- mergée par l'Océan fût aussi grande que le dit Platon
- « dans son Critias, qui la fait égale à l'étendue de l'Europe
- « ct de l'Asie, il se rendit en France, puis en Angleterre,
- · pour y proposer son projet de découverte d'un Nouveau
- « Monde (82). »

On voit qu'il n'est question ici ni de la route des Indes. ni du voisinage de Cathay ou de Mangi, mals de la découverte d'un Nouveau Monde — Novi Mundi, — ce qui suppose un tout autre dessein que celui de se rendre aux pays des épices par une route nouvelle. Geraldini ne dit pas où l'on s'attendait à trouver ce Nouveau Monde, mais le peu qu'il dit se rapporte à des lieux situés au delà des Canaries, dans la région équinoxiale, ou à celle des Anti-

roi les moyens de le foire, découvrir de nouvelles terres, de nouvelles natons et pénétrer jusqu'aux régions restées inconnues, et nels bien plus rapidement que ne le faissient les Portugnis, (Giustiniani, Peatterium, dans le Corpus de Berchet, Fonti, Vol. II, n° CXVII, pp. 245-247; pour un autre passage de Gius intant, voyez ci-dessus, II° Etede, note 152.

<sup>1821</sup> His com, dimenso celi et terre circuitu, comperisset in longa per Oceanum nuovyatione terras Equinoctii, vel Antipodum inveniendas esse, et lecto in Critia. Platone nullo modo crederet, magnam adeo partem mundi summersam esse, quam ille non minorem Europa, et Asia esse dicit, primo Galliam et postea Britanniam Insulam adivit, et proposita spe novi mundi inveniendo... (Genaldini. Itinerarium, LCXIV, pp. 202 et 203.)

podes, situées cependant en decà des côtes asiatiques ou des Indes, puisque s'il s'agissait de ces dernières, on n'aurait pas dit, ainsi qu'il nous l'apprend dans un autre passage, qu'on objectait à Colomb que les terres qu'il prétendant découvrir pouvaient ne pas être habitées (83).

Cela ne suppose pas nécessairement, il est vrai, que Colomb ne se proposait pas d'aller jusqu'aux Indes. Si tel était le cas, cependant, il est singulier que Geraldmi qui connaissait personnellement Colomb, dont il fut l'un des protecteurs, ait ignoré l'existence de ce dessein ou ne l'ait pas jugé assez important pour le mentionner. Prétendre aller aux Indes à cette époque, par une route autre que celle qu'ouvraient les Portugais, n'était pas une entreprise ordinaire, et il semble qu'un auteur qui écrivait pour faire connaître Colomb et ce qu'il avait fait, n'aurait point passé sous ailence un tel fait. Le témoignage de Gersldini n'a pu, en tous cas, exercer aucune influence sur l'opinion qu'on se sit à l'époque de la découverte de Colomb, car il ne sut imprimé qu'au xvii siècle, bien que datant de 1522 (84).

Remarquons que tous les témoignages favorables à la thèse de Colomb qui furent donnés en Italie, à la réception de la grande nouvelle, sont uniquement basés sur ses propres assertions, avancées dès son retour, et reproduites un peu plus tard dans ses lettres de 1498 et de 1501. On ne saurait voir là rien qui soit de nature à infirmer le silence éloquent des capitulations et des pièces officielles qui les suivirent, sur le dessein de passer aux Indes, que la grande entreprise aurait eu pour objet, selon la légende colombienne.

Nous allons voir, d'ailleurs, que d'autres témoignages plus

<sup>.81,</sup> Ibid . p 20-1

<sup>(84)</sup> Voir les Sources de la IV- Étude, nº 6

nombreux que ceux qui ont été mentionnés ci-dessus, et plus valables par leur source, contredisent ceux-là et confirment ceux de Sabellicus, de Gallo et de Senarega, tout en se conciliant bien mieux avec les faits relevés dans les chapitres précédents.

VII. — Témoignage du cosmographe Estanques, 1504 ? et du moine Aspa, 1511 1518.

En Espagne, nous allons trouver presque tous les auteurs du temps d'accord pour dire que l'entreprise de Colomb n'avait pour objet que la découverte de nouvelles terres ou lles dont il assurait connaître l'existence. Citons d'abord deux témoignages qui sont antérieurs à ceux des grands chroniqueurs du xvi siècle, celui du cosmographe Estanques et celui du moine Aspa, dont les ouvrages sont encore manuscrits.

Alonso Estanques, qui vivait à la fin du xv' siècle et au commencement du xvi', est auteur d'une chronique des Rois Catholiques, dans laquelle il dit comment Colomb entra en relations avec les souverains, et où il relate ses voyages, sans faire la moindre allusion au passage aux Indes (85).

- « Dans le temps, écrit-il, que la ville de Grenade fut
- « remise sux Rois Catholiques, ils furent très importunés
- « par Don Christophe Colomb, Génois, tant de vive voix
- « que par des pétitions. Il les suppliait de vouloir bien
- « l'aider de quelques navires, hommes et provisions, avec
- « lesquels il pourrait naviguer dans la mer Océane, où il
- « offrait à Leurs Altesses de découvrir plusieurs fies et
- « terre ferme ayant beaucoup de richesses en or et en
- « argent, en pierres précieuses, en perles et en épices ». Et,

<sup>85)</sup> Cronica de los reyes D. Fernando y Dona Isabel, reyes de Castilla y de Aragon, V. les Sources, nº 7.

ajoute notre auteur, Colomb disait que, « outre le grand « service que les Rois rendralent à Dieu en étant cause de « la découverte de telles terres et fles, peuplées de tant « de gens... qui viendraient ainsi à le connaître, ils pour-« raient ajouter à leurs royaumes bien d'autres acigneu-« ries et revenus (86) ».

Ainsi, non seulement ce cosmographe ne dit pas que Colomb se proposait d'ailer aux Indes; mais, parmi les raisons qu'il place dans sa bouche pour décider les souverains à accepter ses offres de services, il n'est pas question du grand avantage qu'il y aurait à pouvoir passer aux Indes par la voie de l'ouest. Il est donc évident que pour Estanques, la recherche de l'Inde n'entrait pas dans les plans de Colomb, et comme son récit est un des plus anciens que nous ayons sur les premières démarches du Découvreur en Espagne et sur ses premiers voyages, il a pour nous une grande importance (87).

Il en est de même de celui de Aspa. Ce religieux, dont nous avons déjà cité l'ouvrage, parle aussi de l'entreprise de Colomb comme n'ayant eu pour objet que la découverte d'îles nouvelles. Colomb se serait d'abord adressé au roi de Portugal auquel, toutefois, « il ne dévoila pas « tout son secret, tel qu'il le savait et le possédait par « écrit, sauf qu'il lui donnait, de loin en loin, quelques « renseignements et quelques raisons sur la manière dont

<sup>(85)</sup> En el tiempa que à los Reyes Catolicos fué entregada la ciudad de Granada, fucron mucho importante de D. Gristoval Colon, Genocés, and de palabra como peticiones, suplicandoles tauseum por bien de la ayudar con algunos navios, gente y mantenimientos con que pudites navigar en el mar Oceano, dondo el se preferia [ofrecia?] à aux Allenas à descubrir muchas islas y tierra firme, donde habia muchas riquesas de oro y plata, piedras preciosas y perías y sapecia, diciendo que allende de hacer muy gran servicio à Dios en que por su causa es descubrissan tales tierras é islas do tantos gentes como en ellos habia podrian tenir à conocimiento sego, y ellos podian acrescentar en sus reinos otros muchos señorios y rentes (Estanquia, Gronica, apud Dono, Colon y la Historia Postuma, pp. 270-230)

<sup>(8&</sup>quot;) Voyez les Sources, nº 7,

on savait qu'il existait certaines terres ignorées et non
connues, lesquelles une fois trouvées, seraient d'un
grand profit, si on les possédait ou s'en emparait, parce
qu'il y avait beaucoup d'or ». Aux souverains de Castille
auxquels il s'adressa ensuite il dit « que, dans les régions
occidentales, il y avait une infinité d'îles, et qu'il les
trouverait, si on lui venait en aide avec des navires, des
hommes et les choses nécessaires (88) ». On voit que ce langage ne donne pas du tout à penser que Colomb avait autre chose en vue que des découvertes de terres nouvelles.

Nous allons voir maintenant comment les grands chroniqueurs espagnols du xvr siècle ont jugé l'œuvre de Colomb.

## VIII - Témoignage de Bernaldez

Bernaldez, qui, le premier, recueillit des renseignements sur Colomb, obtenus de Colomb même, avec lequel il s'entretint dès son retour des Indes, où il disait être allé, et qui lui donna des indications sur les sources de son projet, en parle à peu près comme Estanques et comme Aspa.

C'est la connaissance de la sphéricité de la terre, nous dit-il, qui persuada Colomb que, quelque direction qu'on prit, « on ne pouvait manquer de trouver la terre (89) ». Convaincu de cette vérité, il vint l'exposer aux Rois Catho-

<sup>(88)</sup> No lo descubrio del todo el secreto como el lo sabia y lo tenia por memoria escrito, salvo dandole de texos alguna noticia y razones como se subia que avia ciertas tierras ygnotas y no conociudas las quales halladas seviam de mucho provecho si fuesen avidas e sojuzgadas e por que avia en ellas mucho oro... que a las partes occidentales avia ynfinitas yslas y que las hallaria si fuese nyudado de nnos e gente y las cosas necesarias. (Asra, Relacion de los dos primeros viages... Manuscrit de la Real Academia de la liistoria de Madrid, fol 1. Voyez ci-dessus IV. Étude, Suurces, n. 6.)

<sup>(89) ..</sup> Por cualquier parte del mar Oceano, and ando y travesando no so podia errar tierra... (Bennaune, Reyes catolicos, Vol. I, ch. CXVIII, p. 358.)

liques, auxquels il assura « qu'il était certain de ce qu'il « disait (90) », et leur inspira ainsi le désir de connaître les terres dont il parlait — de aquellas tierras (91). Ils s'informèrent alors auprès de ceux qui étaient renseignés en ces matières, et leur opinion ayant été que Colomb disait la vérité, ils lui donnèrent des navires et l'envoyèrent à la découverte.

- « Ils partirent de Palos et s'avançèrent toujours vers
- l'Occident, là où tous les marins croyaient qu'il était
- impossible de trouver une terre. Bien des fois les rois
- de Portugal avaient envoyé dans cette direction pour
- m faire des découvertes, car l'opinion de beaucoup de gens
- « était que, par cette voie, on devait rencontrer des terres
- " très riches en or, mais jamais on ne put rien découvrir...
- « Pour la bonne fortune du Roi et de la Reine, Dicu voulut
- « que, dans leurs jours, elles fussent trouvées et découver-
- « tes (92). La terre susdite ayant été découverte par le dit
- « Christophe Colomb, il revint en Castille et arriva à
- « Palos (93). »

Passant ensuite au second voyage de Colomb, Bernaldez raconte les efforts qu'il fit pour se rapprocher de Cathay et des extrémités de l'Asie et dit que sa croyance, à lui Bernaldez, est « qu'en faisant mille et deux cents autres « lieues... on n'y arriverait pas... Je le lui dis et donnai à

<sup>(90)</sup> Y dijo ser cierto lo que les decia (Ibid ).

<sup>(91)</sup> Ibid.

<sup>(91)...</sup> Por donde todos los marinos creian ser imposible hallar tierra, y muchas veces los reyes de Portugal enviaron por aquella via a descubrir tierras, pues la opinion de muchos era que por aquella via se habian de hallar tierras muy ricas de oro, y nunca pudieron fallar ni descubrir tierra alguna, siempre se volvian con el trabajo perdido, y la buena ventura del Rey y de la Reina, y su merecar, quiso Dios que en sus dias y tiempos se hallasen y descubrisen. (Op. cit., Vol. 1, p. 359.)

<sup>(95)</sup> Describerta la tierra susodicha por el dicho Cristobal Colon, se vino à Castilla, é llegó à Palos. (Op. cit., Vol. I, pp. 568-369.)

« entendre, ajoute-t-il, quand il vint en Castille la pre-« mière fois (94) ».

Ainsi, après avoir causé avec Colomb, Bernaldez ne crut pas qu'il avait été aux Indes, et entreprit même de lui démontrer que cela était impraticable, bien qu'il sût que la rotondité de la terre rendait la chose théoriquement possible. Il faut aussi remarquer que, dans cette conversation avec Colomb, qui eut lieu chez Bernaldez même, en présence de Fonseca, et qui fut très sérieuse, puisque c'est là que Colomb donna les indications, ainsi que les documents sur lesquels le curé de los Palacios rédigea les chapitres de son livre relatifs à la découverte du Nouveau Monde, il n'a été question ni de la route des Indes, ni de l'ordre du roi Ferdinand d'aller faire connaître l'Occident à l'Orient. Le récit de Bernaldez indique d'ailleurs très clairement qu'il ne s'agissait, lorsque l'expédition de 1492 fut organisée, que de la découverte de terres que l'on disait exister à l'Occident et que les Portugais avaient vainement cherchées.

Tout ce que dit ce véridique et consciencieux chroniqueur apporte donc une confirmation de plus à la supposition que c'est seulement après être arrivé aux Antilles que Colomb s'imagina qu'il se trouvait aux Indes et que ce n'était pas à y aller qu'il s'était engagé.

#### IX. - Témoignage décisif d'Oviedo.

Oviedo, auquel nous arrivons maintenant, est un témoin encore plus précieux que Bernaldez. Moins crédule et plus

<sup>(94)</sup> Es mu creer que con otros mil e docientas leguas, andando el firmamento de la mar é tierra en derredor no llegare alla, y ansi se lo dije é hice entender yo, el año de 1496, cuando v no en Castilla la primera vez-(Bernalosz, Reyes catholicos Vol. II, ch. CXIX, pp 48-44.) L'année 1496 que porte le texto est une erreur de copiste. C'est 1493 qu'il faut lire.

judicieux que lui, il avait, en ce qui concerne Colomb, des sources d'information plus nombreuses et plus sûres. Il était historiographe des Indes; il avait véeu longtemps à la Cour dans le commerce des grands; il vit Colomb de près et, s'il n'eut avec lui aucune relation personnelle, ce que nous ignorons, il en eut certainement avec son frère Barthélemy et avec ses deux fils. Il connaissait aussi plusieurs de ses compagnons, et nous savons qu'il leur demanda et obtint d'eux des renseignements. Personne donc, parmi les chroniqueurs espagnols du temps, n'était mieux en position de savoir ce que Colomb voulait réellement faire à l'origine, et ce qu'on le charges de faire.

Plein d'admiration pour Colomb, qu'il prend pour un grand cosmographe, et dont il expose avec sympathie les origines, ainsi que les découvertes, il ne dit pas un mot de la recherche des Indes, qui aurait été son objet, et explique cet objet d'une tout autre manière. Selon lui, les Autilles ne seraient que les Hespérides, dont tant d'auteurs anciens, qu'il se platt à citer, ont parlé, et il s'étend longuement sur cette prétendue identification parce que Colomb, en redécouvrant ces tles, les a replacées sous la domination de l'Espagne à laquelles elles appartiennent de droit.

Mais, nous explique-t-il ensuite, si Colomb a découvert ces îles, c'est parce qu'il eut le mérite de les chercher. Guidé par ce que les anciens auteurs cités précédemment en ont dit—conforme à estas auctoridades — « et peut-être « aussi par d'autres indications qu'il pouvait avoir », il se mit en peine de les chercher et les trouva — se puso en cuydado de buscar lo que halló — parce que c'était un homme qui avait l'expérience et qui ne craignait pas les périls certains d'un si long voyage (95). Revenant sur ce

<sup>(93)</sup> Voici le texte entier du passage: Assi que, fundande mi intençion con les ancteres que tenge empresados, todos atios escalen a estas amestres in-

sujet dans le chapitre suivant, Oviedo répète que, soit que Colomb ait été avisé de l'existence des îles en question (les Hespérides), soit qu'il les connût par les auteurs cités au chapitre précédent, soit enfin qu'il ait eu un autre motif, il s'adressa d'abord au roi d'Angleterre, puis au roi de Portugal (96). Ayant échoué auprès de ces deux puissances, il fit ses offres de services aux Rois Catholiques et s'efforça d'obtenir d'eux « quelques caravelles pour aller « en leur nom royal découvrir ce Nouveau Monde, ou quel- « ques-unes de ses parties, qui étaient inconnues à l'épo- « que (97) ».

Ces passages importants, qui n'ont jamais été remarqués que nous sachions, excluent, de la part d'Oviedo, toute idée chez Colomb de chercher les Indes par l'ouest et donnent à la grande entreprise de 1402 son véritable caractère. C'est pour chercher des îles, qu'Oviedo croit être les Hespérides, qu'elle fut organisée; c'est parce que Colomb avait sur ces îles les indications que donnent les anciens, et d'autres aussi probablement, qu'il se mit à leur recherche, et c'est parce qu'il était capable de mener à



dias. É por lanto yo creo que conforme à estis auctoridades à por centura à otras que con ellas Colom podria saber), se puso en cuydado de buscar lo que halló, como animoso experimentador de lan ciertos peligros é longuissimo camino. Sea esta à otra la verdad de se molivos que por qualquier consideraçion que ét es moviese, emprendió lo que otro ninguno hiso antes del en estas meres, si las auctoridades ya dichas no oviessen lugar. Ovinoo, Historia general, Liv. II, ch. 111, Vol. I, p. 16, col. 2.)

<sup>(96,</sup> Mocido, pues, Colomb con este desseo, como hombre que Alçançala el secreto de tal erte de navegar (quanto à andar el camino, como docio varon en tal açiençia, ó por estar certificado de la cosa por aviso del piloto que primero se dizo que le dió noticia desta oculta tierra en Portugal, ó en les islas que dize es aquello fad assi), é por las auctoridades que se tocaron en el capitato anies deste, ó en qualquier manera que se desseo le llamass. (Ibid, ch. IV, Vol. I, p. 18, col. 2.)

<sup>(\$7)</sup> Algunas caravelas, con que en su real numbre descubriesse este Nuevo Mundo, ó partes incognitas del en aquella saçon. (Ibid., ch. IV, Vol. I, p. 19, col. 1 )

bonne fin une entreprise aussi difficile et aussi dangereuse qu'il a réussi. Voilà l'opinion réfléchie d'Oviedo sur l'origine de l'idée qui amena la découverte de l'Amérique. On a pu voir déjà, et on le verra encore mieux plus loin, que c'est également celle de tous les auteurs du temps qui ne se soient pas renseignés aux seules sources colombiennes. Il faut dire aussi que le témoignage de tous les documents connus confirme ou plutôt inspire cette manière de voir. Ajoutons, que dans son récit de la réception solennelle de Colomb à Barcelone, lors de son retour de sa grande découverte, réception à la quelle Oviedo assista, il ne dit rien qui pourrait donner à supposer qu'on croyait alors que Colomb revenait des Indes. Il est donc bien clair qu'Oviedo n'ajoutait aucune importance à cette prétention de Colomb, qu'il ne pouvait ignorer, puisqu'elle est soutenue dans des lettres du Découvreur imprimées et réimprimées plusieurs fois avant la rédaction et la publication de l'Historia general.

#### X — Le témoignage de Gomara, aussi concluant que celui d Oviedo, 1553.

Gomara, qui était contemporain d'Oviedo, et qui avait comme lui de nombreuses sources originales d'information, donne sur l'objet que poursuivait Colomb, un témoignage encore plus explicite que celui du célèbre historiographe des Indes.

Pour Gomara, Colomb, ainsi que nous l'avons dit dans un autre chapitre, n'eut jamais d'autre dessein que celui d'aller à la recherche des îles ou terres dont un pilote, qui y avait abordé par hasard, lui avait indiqué la situation, et il ne proposa pas autre chose aux Rois Catholiques (98),

<sup>98)</sup> Pour es que dit Gomara de ce pilote voyez ses chapitres XIV et XV. Voyez ensei la 1Ve des présontes Études, ch. VI, note 40s.

- qui, la guerre de Grenade achevée, lui donnèrent ce qu'il
- « demandait pour aller chercher oes terres neuves, où il
- « promettait de trouver de l'or, de l'argent, des perles
- et pierreries, des épices et autres choses riches (99) ». Au chapitre XVII, parlant de la réception faite à Colomb
- à Barcelone, Gomara rapporte comment on interprétait alors sa déconverte : « Aucuns disoient qu'il avoit trouvé
- « la navigation qu'autrefois les Carthaginois avoient pro-
- « hibée et défendue, les autres que c'estait celle que Pla-
- « ton en son Critias met pour être perdue : d'autres en-
- « core croyoient qu'il avoit accompli ce qu'avoit deviné
- ≪ Sénèque dans sa tragédie de Médée, à savoir qu'il vien-
- « drait un moment où l'on découvriroit de nouveaux Mon-
- « des et qu'alors Thulé ne seroit pas la dernière terre (100). »

Un peu plus loin, expliquant comment les Antilles furent appelées les Indes, il dit que ceux qui prennent Colomb pour un grand cosmographe assurent qu'il leur donna ce nom, parce qu'il croyait qu'elles étaient Cypangu, qu'il cherchait, laquelle se trouve vis-à-vis de la Chine ou Cathay; mais, sjoute-t-il, ce nom leur fut donné par le pilote inconnu qui les vit le premier, et Colomb continus à les appeler ainsi (101).

On voit que Gomars, comme Oviedo, ignore ou passe sous silence la légende d'après laquelle Colomb s'était

<sup>(99)</sup> Y assi aprelò el negocio tento, en tomandose Granada, que le dieron lo que pidie para yr a las nueves tierras, que dexia traer oro, piata, piedras, especias, y otros cosas ricas. (Gomana op. cit., ch. XV., fol. 20., vorso.) (100) Gomana, Histoire générale des Indes occidentales; Traluction Fumée; Paris 1808, chap XVII., fol. 24 recto. Voici le texte espagael : lines dezian que avia hallado la navegación que Cartagineses redaron. Otros, la ene Platon en Critias pone por perdida cen la termenta, y mucho cieno que creció en la mare: y otros que avia camplido le que adevinó Seneca en la tragedia Medea do dize vernan tiempos de aqui a mucho que se descubriran nuevos mundos y entonces no sera Thyle la postrera de las tierras. (Iliatoria, édit., d'Anvers, 1534, fol. 21, verso.)

<sup>,181]</sup> GOMARA, op. cil., ch. XVIII, fol. 25, verso.

proposé d'aller aux Indes, et aurait fait agréer ce projet aux Rois Catholiques. Et son silence à cet égard est d'autant plus significatif qu'il énumère les différentes opinions que l'on se faisait alors de la découverte qui avait été faite. Si la légende avait eu alors quelque consistance, il est évident qu'il l'aurait mentionnée. Comme Oviedo, donc, il n'y croyait pas et n'y attachait aucune importance.

#### XI. — Témoignage de Garibay

Après Bernaldez, Oviedo et Gomara, et avant Herrera, l'historien ou le chroniqueur espagnol du xvi' siècle le plus marquant qui se soit occupé de Colomb et de ses voyages est Garibay, auteur consciencieux et érudit qui vaut mieux que sa réputation.

Garibay a parlé du découvreur du Nouveau Monde dans deux de ses ouvrages dont l'un est peu connu. Dans le premier, qui parut vingt ans après celui de Gomara, mais avant les *Historie* de Fernand Colomb (102), il s'exprime sur la grande entreprise de 1492 dans le même sens que ses prédécesseurs, c'est-à-dire qu'il ignore la légende de la recherche du Levant par le Ponant, et écrit comme si le premier voyage de Colomb n'avait en pour objet que la découverte de nouvelles îles ou terres. Il le dit même formellement. En cette année (1486), écrit-il, un homme de nation italienne nommé Christophe Colomb, « s'offrit de « découvrir, du côté de l'Océan occidental, des terres

<sup>(102)</sup> Gan max (Esteban de). Los XL libros del compendio historial de las chronicas y universal historia de todos los reynos de España Anvers, Flantin, 1571, 3 vol. in-fol. Le privilège est du 10 mars 1567; l'impression fut terminée en jui let 1571. Les Historie sont aussi de l'anaée 1571, mais la dédicace est du 25 avril. Garibay ne cite pas une seule fois cet ouvrage, înu tile de dire qu'il n'a pas connu Las Casas non plus, que Harrera n'a pu consulter qu'en 1509 ou 1600

« inconnues et de grandes richesses (103) ». Et, dans son récit de ce qui suivit cette proposition, récit très bref, d'ailleurs, mais plus exact que ceux d'Oviedo et de Gomara, il n'est fait aucune allusion à la recherche des Indes (104).

L'autre ouvrage de Garibay sur Colomb est très court, mais lui est spécialement consacré (105). L'historien dit comment Colomb s'adressa successivement au Portugal, à l'Angleterre, puis aux rois de Castille, « pour qu'ils l'aidas-« sent dans son entreprise de découverte », et ajoute qu'il

- « leur offrait en fait plus qu'il ne soupçonnait lui-même,
- « car il ne savait pas qu'il y eût autant de terres qu'il y en
- « avait » ofreciendo mas cosas de las que sabia (106).
   Garibay était grand admirateur de Colomb.

#### XII. — Témoignage des cartographes.

Au témoignage des chroniqueurs et historiens du temps, il faut ajouter celui des cartographes et des cosmographes qui, eux non plus, ne crurent point que Colomb avait été jusqu'aux Indes.

Le premier et le plus important de ces témoignages nous vient de La Cosa, qui avait accompagné Colomb à son premier voyage, et qui fut le cosmographe de sa seconde expédition. La Cosa nous a laissé un planisphère

<sup>(103)</sup> En este mesmo ano, un hombre, de nacion ylatiano, llamado Christouni Guion., preferiendo se de descubrir en la parte d'el oceano occidental tierras incognitas y grandes riquesas. (Op. cit Liv. XVIII, ch. XXX, fol. 1339 et 1310.)

<sup>(104)</sup> Op. ett. mêmes folios et Liv. XIX, ch. I, fol. 1371 et sq. Garibay suit strictement l'ordre chronologique.

<sup>(10</sup>b) De D. Cristobal Colon... Manuscrit de la collection Salazar, appartenant aujourd'hu. à l'Academie d'Histoire de Madrid. Duro l'a publié dans son volume Nebulosa de Colon, pp. 193-236. Cf. La Bibliografia Colombina, p. 250, n° 210 et nos Études, Sources, n° 22, p. 47.

<sup>(106)</sup> Op. cit., dans la Nebulosa de Duro, p. 197.

qui est le plus ancien monument géographique que nous ayons de l'époque des grandes découvertes. Il est daté de l'année 1800, et nous montre une ligne continentale s'étendant du nord au sud à l'ouest de Cuba, qui est représentée sous sa forme insulaire et non comme une projection péninsulaire de l'Asie, ainsi que le croyait Colomb (107). Ce témoignage est d'autant plus significatif que La Cosa lui-même avait cru, ou avait feint de croire en 1404, sous les menaces de Colomb, que Cuba faisait partie du continent asiatique. Personne ne pouvait mieux connaître la vérité sur les régions découvertes par Colomb (108).

Notre second témoignage est celui d'Albert Cantino, un Italien qui fit dresser à Lisbonne, en 1502, un planisphère où presque toutes les découvertes faites alors par les Portugais et les Espagnols sont marquées. Cette carte, qui est supérieure à celle de La Cosa, pour la nomenclature et pour les renseignements qu'on y trouve, indique aussi à l'ouest de Cuba, une partie continentale qui n'est certainement pas la fin de l'Asie, puisque celle-ci figure déjà sur la partie opposée de la carte. En dépit des assertions répétées de Colomb, Cantino ne croyait donc pas que Cuba fût une partie de l'Asie, ni que la contrée située à l'onest de cette île, touchée par Cabot et par Colomb lui-même, fût la fin de l'Asie (109).

Une autre carte d'origine portugaise, de la même épo-

<sup>(107)</sup> Quelques auteurs out pessé que cette ligne de côte, dessinée par La Cosa à l'ouest de Cuba, représentant l'Asie; mans cette opinion n'est pas leux-ble. Voyer ce que disent à ce sujet Humboldt (Cosmos, Vol. II, p. 222, et Hanames (The Discovery, p. 76).

<sup>(108)</sup> La carte de La Cosa a été plusieure fois reproduite ; la plus execte de ces reproductions est colle publiée à Madrid en 1493 par Vallejo et Trayros. Pour l'objet qui nous occupe ici, les différentes réductions qu'on en a dun-nées, notemment colles de Humboldt et de Kreischmer, sont suffisentes.

<sup>(169)</sup> Pour une discussion approfondie de cette question, voyes la Discourry de M. Harrisse, pp. 78 ot eq. La partie américaine de la carta de Caulino a été reproduite par M. Harrisse pour son Corte-Real. La carte entière est

que et du même genre, est celle de Canerio. Elle représente les découvertes faites jusqu'en 1502 et 1504, et donne un plus grand développement à la ligne de côtes continentales s'étendant à l'ouest de Cuba. Naguère encore, quand, sous l'influence de la tradition colombienne, que la critique n'avait pas encore ébranlée, on supposait que les contemporains de Colomb croyaient tous, comme lui, que les contrées qu'il avait découvertes appartenaient à la région asiatique, les auteurs de ces cartes furent considérés comme ayant partagé l'illusion du Découvreur, et l'on vit dans la ligne de côtes mentionnée ci-dessus, celle de l'Asie orientale. On ne peut plus aujourd'hui soutenir cette opinion et, avec M. Stevenson, nous devous dire qu'il est généralement admis que cette ligne est celle d'un continent nouvellement découvert (110).

Ces trois cartes, construites avec des documents portugais et espagnols, et très probablement aux lieux mêmes où l'on pouvait réunir tous les renseignements nécessaires pour les établir, montrent ce que les cosmographes compétents pensaient de la nature des découvertes de Colomb avant qu'il n'eût accompli son quatrième voyage. Ajoutons que les deux autres grands découvreurs du Nouveau Monde, Cabot et Vespuce, pensaient exactement comme La Cosa, Cantino et Canerio. L'un et l'autre ont pu partager un moment les illusions de Colomb, et cela cet certain en ce qui concerne Cabot, qui crut qu'on pourrait peut-être trouver un passage au nord-ouest pour

admirablement reproduite par M. Stevenson dans sa collection de Maps illustrating early discovery and exploration in America.

<sup>(110)</sup> It is now the generally accepted opinion that Canerio as well as Cantino, actually intended to represent here a newly discovered continent. (Marine World chart of Nicolo de Canerio., New-York, 1905, p. 30.) La carte de Canerio, que M. Gallois aveit d'abord fait connaître, a été reproduite intégralement dans la collection de M. Stevenson, mantionnée plus heut. Elle en forme le n. 5.

gagner la Chine et Cathay, mais ni l'un ni l'autre ne prirent jamais les côtes américaines auxquelles ils abordèrent pour les extrémités de l'Asie (111). Ainsi, comme le dit M. Harrisse, dès l'année 1501 l'opinion était faite en Europe que les régions nouvellement découvertes appartenaient à un continent que les navigateurs auraient à traverser pour atteindre les terres asiatiques (112).

Les cartes de La Cosa, de Cantino et de Canerio furent suivies d'un grand nombre d'autres, qui, toutes, distinguent nettement de l'Asie les Antilles et le continent à l'ouest (113). Dans les vingt-einq premières années du xvr siècle, on n'en connaît qu'une (114) dont l'auteur ait adopté une partie des idées erronées de Colomb en rattachant les extrémités septentrionales de l'Amérique du Nord à l'Asie; c'est celle de Ruysch, du Ptolémée de 1508 (115). Cette carte qui fit école, malheureusement, donna lieu à un certain nombre d'autres où l'Amérique est représentée comme une projection de l'Asie polaire. Telle est la carte de 1511 de Vesconte Maggiolo, lequel, d'ailleurs, ne tarda pas à abandonner cette hérésie (116) qui fut au contraire

<sup>(114)</sup> BARRESSE, The Discovery, p. 106.

<sup>(112)</sup> The Discovery, p. 169. A la page sulvante, M. Harrisse répète que, dès les premières années du avir siècle « on croyait généralement qu'il exise tuit un confinent à l'ouest des Autilles qui était distinct de l'Asses. Voyan aussi, p. 120.

<sup>(113)</sup> Inutile de les nommer, ce sont les cartes bien connues qui forment les monuments de l'histoire des premières découverles géographiques à l'ouest, dont les principales, droisées de 1510, à 1570 sont celles de Sylvanius, de Stobnicse, du Waklscomuller, d'Apies, de Frieius, de Mercator, de Cabot et d'Ortelius.

<sup>(114)</sup> Nous omeitons à desseit la carte de Barthélemy Colomb de 1306 qui, naturellement, traduit les idées de une frère sur l'identité des régions qu'il avait découvertes, avec l'Ame orientale Nous avens parlé de cette carte à un chapitre antérieur.

<sup>(115)</sup> Cette carte Sgura aussi dens le Ptolémée de 1567. Elle a été reproduite entièrement par Nordonskiold. Fac-Similé Allas, pl. XXXII.

<sup>116</sup> La partie de cutte carte représentant le N. O. a été reproduite par les soins de MM Émilo Paul et file, d'après le manuscrit appartenant a la

embrassée par Schoner (117) et par le moine Francis Monachus, l'un en 1523, l'autre en 1526 ou 1527 (118). Ces fantaisies eurent pendant un temps une certaine vogue et nous possédons encore une quinzaine de documents cartographiques qui en sont l'expression (119). Le dernier est une carte de Myritius qui est de l'année 1590 (120).

Nous n'avons pas à nous étendre davantage sur ce sujet; ce que nous en avons dit suffit pour montrer que, pas plus chez les cosmographes et cartographes compétents de l'époque des grandes découvertes maritimes, que chez les chroniqueurs du temps, les singulières illusions de Colomb sur la proximité des régions orientales de l'Asie ne furent partagées.

bibliothèque de M. de Heredia, dans le catalogue duquei on la trouve. Le grand l'ianisphère de ce cosmographe, daté de 1527, no reproduit plus cette erreur Voyez le fac-similé qu'en a donné M. Harrisse dans la Discovery, p. 217.

anno a No introdución a GA a

<sup>117,</sup> Il est contesté que Schoner ait edopté dès l'année 1523 cette idée, qu'il a exprimée dans un opuscule et dans un globe de l'année 1533. En tous cas nous avons au moins deux globes de lui, ceux de 1515 et ce 1520 où ou ne voit rien de pareil. Kretschmer et Harrisse ont donné des dessins de ces globes.

<sup>118)</sup> Voyez le Periplus de Nordenskiold pp. 193 et 194, et la Discovery de Harrisse, p 548 et sq.

<sup>(119)</sup> M. Harrisse en a douné la liste, The Discovery, p. 550. (120, Opusculum geographicum rarum... ingolstadt, in-fol

Vionavo, Nonvelles Études, II

Dia bized by Google

Ongrishing UNIVERSITY OF MICHIGAN

# CHAPITRE TROISIÈME

## ÉVOLUTION DANS LES IDÉES : LA LÉGENDE ENTER DANS L'HISTOIRE

 I. – Renaissance de la légende de la recherche du Levant par le Ponant. Le témoignage de Fernand Colomb.

Les nombreux témoignages contemporains que nous avons rappelés ont montré, qu'à l'exception de quelques auteurs qui, au premier moment, s'en rapportèrent uniquement à Colomb, personne, même parmi les plus grands admirateurs du Découvreur, n'a cru que son intention originelle avait été de frayer une nouvelle route pour se rendre aux Indes, et que la prétention qu'il émit à son retour d'avoir été jusqu'aux extrémités orientales de l'Asie a trouvé la même incrédulité.

En présence de l'état d'esprit que ces témoignages révèlent, il peut sembler étrange que la légende de la recherche du Levant par le Ponant sit fini par trouver généralement créance. Cela ne s'explique, en effet, que par un fait extraordinaire : la production insttendue d'un document nouveau qui infirmait le témoignage des contemporains et celui de tous les faits connus sur l'objet que s'était proposé Colomb. La lettre de 1474, attribuée à Toscanelli, dont il s'agit ici, n'eut pas, cependant, à l'époque de sa production, l'influence qu'on pourrait croire, et on ya voir que c'est seulement de notre temps que la légende qui avait pris

naissance dans l'imagination de Colomb et qui était devenue une réalité pour lui, finit par se substituer à l'Histoire.

Stà l'époque où parvint en Italie la nouvelle de la grande découverte, on crut tout d'abord que Colomb avait été aux Indes, c'est, comme on vient de le voir, qu'on connut le fait par ses propres lettres : celle que Januarius avait vue et celle que Leandro de Cosco traduisit en latin qui est précédée d'un titre décevant (121). C'est ainsi que Fregoso, que Bergamo et quelques autres furent induits en erreur. Mais on revint promptement sur cette première impression : ce que disent Sabellieus, Gallo, Senarega le prouve.

En Espagne, l'illusion que les îles nouvellement découvertes faisaient partie des Indes fut de très courte durée. Dès l'arrivée de Colomb à Barcelone, Pierre Martyr, qui s'entretint avec lui, exprimait ses doutes à cet égard et Bernaldez qui, comme Martyr, vit et interrogea le Découvreur, ne crut, ni qu'il était allé aux Indes, ni qu'il pouvait y aller.

La lettre de 1498 et celle de 1503, où Colomb entre dans quelques détails sur le système cosmographique par lequel il expliquait sa thèse de la possibilité de passer aux Indes en prenant par le couchant, semble n'avoir exercé alors aucune influence sur l'opinion qu'on se faisait de sa prétention à cet égard, car c'est après la publication de la seconde et de la plus importante de ces deux lettres, que Gallo et Senarega ont parlé de ses entreprises comme nous avons vu qu'ils l'ont fait.

<sup>(121)</sup> Le titre de toutes les premières éditions de la traduction latine de la lettre de Colomb à Sauchez, moins une imprimée en 1493, porte que Colomb trouva e les ties de l'Inde au delà du Gange » : insulte Indie supra Gangem.

Quant aux grands chroniqueurs espagnols du xvi'siècle, on a également vu qu'aucun d'eux n'a dit que Colomb avait été euvoyé aux Indes, ou était parti pour s'y rendre; aucun d'eux n'a cru non plus que les îles qu'il avait découvertes fissent partie des régions asiatiques.

C'est cependant au moment même où Bernaldez, Oviedo, Gomara et les autres auteurs que nous avons cités, s'exprimaient, sur l'entreprise de Colomb, en termes qui montrent que, de leur temps, l'opinion généralement accréditée était que le Nouveau Monde avait été découvert, non en voulant aller aux Indes, mais en cherchant de nouvelles îles ou terres, que se produisit la singulière réaction, qui eut pour résultat de faire revivre la légende de la recherche du Levant par le Ponant et de l'accréditer de manière à la rendre acceptable à tous.

On sait que le fils cadet de Colomb, Fernand, avait laissé à sa mort, qui arriva en 1539, une vie de son père écrite d'après des papiers de famille aujourd'hui disparus en grande partie. On sait aussi que cet ouvrage, dont le texte original est perdu, et que nous ne connaissons que par une version italienne dans laquelle la critique a relevé des traces indéniables d'interpolations, fut publié, à Venise, en 1571, par l'entremise de Don Luis Colon, petitfils du grand Génois et héritler de son oncle, Fernand. homme sans principes, dont la vie fut scandaleuse, mais qui avait la prétention de défendre la mémoire de son alcul. Nous ignorous quels changements, additions on suppressions il a pu faire au manuscrit original de son oncle, mais il n'est pas douteux qu'il en fit, car, tel que nous le connaissons, l'ouvrage n'a pu sortir des mains du fils de Colomb; tous les critiques sont d'accord sur ces points (122).

<sup>(122)</sup> Ristorie del S. D. Fernando Colombo... Venue, 1572. Voyez los Sources de la première Étuda, n- 1.

Naturellement, Fernand Colomb donna à l'entreprise de son père le caractère que celui-ci voulait lui donner. Il reprit la thèse d'une conception scientifique du monde qui rendait possible le passage aux Indes par l'ouest, développa les raisons qui pouvaient la justifier et affirma que c'est en voulant faire l'application de cette théorie que le Nouveau Monde fut découvert. Jusqu'alors personne n'avait dit cela, hormis Colomb lui-même et ceux qui lui avaient emprunté ses assertions sans les approfondir. Le témoignage raisonné de Fernand Colomb donna à la thèse une vraisemblance qu'on ne lui avait pas encore attribuée et fit plus pour la faire accepter que tout ce que Colomb lui-même avait dit.

Cependant, elle ne prévalut ni immédiatement ni sans résistance, car nous voyons nombre d'auteurs, qui ne pouvaient ignorer ce qui se trouvait dans les Historis à cet égard, continuer à parler de la découverte de Colomb comme l'avaient fait Oviedo, Gomara et les autres auteurs de la première moitié du xvr siècle. Le généalogiste Nuncibay, qui nous a laissé un document contenant de curieux renseignements sur les commencements de Colomb et sur sa famille (123); l'éminent historien Mariana (124); l'Inca Garsilaso de la Vega (125); le savant jésuite Tor-

<sup>(123)</sup> Geneslogia de la casa de Portugal, Manuscrit de la collection Vargus Pous appartanant à la bibliothèque de l'Académie d'élistoire de Madrid, dont nous avons fait prandre une copie. Voyez sur cet ouvrage les Sources de la présente Étude, n° 9.

<sup>(134)</sup> Historia general de España, Liv. XXVI, ch. III C'est dans l'édition de 1881 que parut pour la première fois ce livre XXVI. Il est à remarquer que Mariana, que connaissant la correspondance attribuée à Toscassilli, dit, adanmoine, que Colomb a demoura persuadé qu'au delé de cette veste mer e qui borne notre continent du côté de l'Occident, il y avait des terres et e des pays immenses » et c qu'il entreprit de découvrir ces régions jus-s qu'alors inconnues », (Liv. XXVI, § 10, Vol. V, p. 117, Édit, française de 1725.)

<sup>(125)</sup> Primera Parte de los commentarios reales... 1600, Liv. I, ch. III.

quemada (126) et l'érudit annaliste de Séville, Ortiz de Zunga (127) sont de ce nombre. Cette liste pourrait être allongée, s'il y avait quelque utilité à cela. En fait, on peut dire que jusqu'à la fin du xvi siècle, on ne croyait pas, en Espagne, que la question du passage aux Indes avait été soulevée entre les Rois Catholiques et Colomb, et on n'admettait pas non plus, que l'expédition de 1402 avait pénétré dans les eaux asiatiques, ce qui équivaut, en somme, à écarter les prétentions avancées par Colomb dans des écrits que tout le monde connaissait.

Il y a ici une importante remarque à faire.

Tous ceux qui ont étudié l'histoire de la découverte de l'Amérique se sont étonnés qu'aueun des auteurs du temps n'ait dit comment et guand on s'apercut que Colomb s'était trompé en prenant les Antilles pour des fles de l'Inde et l'Amérique du Sud pour le continent asiatique. Cela serait, en effet, fort extraordinaire, si les choses avaient eu lieu comme on se l'imagine, c'est-à-dire si on avait cru que les terres nouvellement découvertes faisaient partie de l'Asie, et qu'on pourrait désormais se rendre en peu de temps aux îles des épices, ainsi qu'aux riches provinces de la Chine. Dans ce cas, la révélation que ces terres formaient un continent, que personne ne connaissait auparavant et qui barrait la route de l'Asie, ne serait point passée inapereue et on n'aurait pas manqué de constater un fait aussi important et aussi singulier. Cela ne se produisit pas, parce qu'il n'y avait aucune raison pour cela. N'ayant eu à revenir d'aucune illusion, on voit les auteurs parler tout le temps des îles découvertes par Colomb comme s'ils les avaient toujours considérées de la même manière. On ne saurait donner une meilleure preuve du fait que, dès le re-

<sup>(126)</sup> Los sents y en libros rituales y monarchia Indiana... 1613. Liv. XVIII, ch. 1

<sup>(127)</sup> Amaias scissiasticos .. de Seville ... 1677. Vol. III, seb ann 1489 et 1482.

tour de Colomb, on comprit que ses prétendues îles indiennes ne faisaient en aucune façon partie de l'Asie.

## II. - Développement de la légende : Les Cases, Harrers, Toscanelli.

La légende de la recherche du Levant par le Ponant que les Historie avaient reprise, sans succès tout d'abord, trouva une oreille favorable chez Las Casas, qui, alors, préparait sa grande Histoire des Indes. Le célèbre dominicain, qui possédait le texte original de l'œuvre de Fernand, dont il reconnaît avoir copié des chapitres entiers, trouva sussi, sans doute, dans les papiers de Colomb que la famille lui avait confiés, des notes ou des écrits du Découvreur lui-même relatifs à la prétention qu'il tenait tant à justifier, d'avoir toujours voulu alter aux Indes et d'y avoir été; mais c'est certainement au fils de Colomb qu'il emprunta les arguments avancés à l'appui de la thèse (128).

L'Historia de las Indias, n'ayant été imprimée que de nos jours, n'aurait en, probablement, aucune influence sur la formation de l'opinion sur ce point, sans Herrera, qui accepta la thèse et qui la popularisa en la faisant entrer dans son livre célèbre. Herrera, qui écrivait au moment où expirait le temps pendant lequel Las Casas avait interdit la communication de ses manuscrits, y prit à peu près tout ce qu'il dit de Colomb. Il ne s'arrète pas aux raisons théoriques que Fernand Colomb et l'évêque de Chiapas s'étaient efforcés de donner; mais il expliqua de la même manière comment Colomb aurait conçu son dessein, et admit, comme eux, la fait caractéristique que c'est en cherchant le Levant par l'Oscident qu'il découvrit les Antilles (129).

<sup>(126)</sup> Nous avons donné à l'Introduction les textes de Las Cases à ce sujet.
(126) Aisende de que, presuponisade de huscar el Levante por el Pensente, i selande la India Oriental en el fin del Levante. 1 la Occidental que trataba

On peut dire qu'à partir de ce moment la légende prit place dans l'histoire, où elle devait finir par s'implanter profondément. Pendant longtemps encore, cependant, les auteurs continuèrent à voir dans la découverte de l'Amétique un fait du uniquement à des efforts persévérants pour trouver de nouvelles terres, et non une tentative hardie pour mettre à l'épreuve une conception théorique.

C'est ainsi, par exemple, que la présente le P. Pedro Simon, auteur d'un ouvrage précieux sur les premiers temps de la découverte, imprimé vingt aus après celui d'Herrera (130), et qui ne pouvait ignorer ni l'œuvre de

de basear, en el fin de el Pontenie, tambien se podia liamar India como la séra a Comme il prétendant chercher le Levant par le Ponant, et comme les a lades Orientales aont au hoot du Lavant et que les Indes Occidentales a qu'il so proposant de chercher, sont à la fin du Ponant, celles-en pouverent e aums bien s'appeler les Indes que les autres, a (Decade I, Liv. I, ch. VI, l'Ailleurs, parlant des objections que l'on fit à Colomb, il remarque qu'on lui objectait que le monde était si grand que trois ans de navigation ne sufficient par pour aller su bout de l'Orient, où Colomb disant qu'il voulait aller para llegar al pitimo del Oriente, para adonde decia D. Christoval, que querra savegar. (Op. csi., Déc. I, Liv. I, ch. VII.) Il faut remarquer, cependant, qu'à part ces deux phrases Horrers paris tunt le temps de l'entroprise de Colomb comme s il se s'agissait pour lui et pour les Ruis Catholiques que de la découverte de nouvelles ties et de nouvelles terres d'où ils comptaient turer beaucoup d'or.

(130, Primera parte de las noticias historiales de las conquistas de Tierra Pirme...Cuenca, 1626. Voyas las Sources de la IV\* de ces Nouvelles Études, a' 14, et pour ce que la P. Simon dit de Colomb, la première notice, ch XIV, pp. 44 et sq. édition originale.

Co religioux présente la découverte sanctement comme nous la compretons aujourd'hui et comme la plupart des autours du temps la comprensient: Un pilote qui avait poussé ses navigations plus foin que les autous affirma à Colomb qu'il y avait des terres à découvrir à l'ouest et lui donna de sérieuses indications à ce sujet. Colomb sa fut frappé ; il en chorcha d'autres du caème gaure et en trouva un certain nombre. Il les étudis et, après avoir mèrement médità le problème et s'être entouré de tous les renseignements possibles, il sequit le certitude de l'existence de terres incommes dans les parties éloignées de la mar Océane et résolut d'en faire la découverte Remarquous que le P. Simon, comme Comars, comme Les Cases et comme tous coux qui ont parlé des indications dont Colomb profits, ne le fait pas dans un esprit de déalgrament, et tient au contraire le découvreur de l'Amé Fernand Colomb ni celle de Las Casas dont les manuscrits étaient alors accessibles. Faria y Sousa, qui écrivait en 1666, ne mentionne pas non plus la légende de la recherche des Indes (131), et même en 1700 l'historien espagnol Ferreras la passe sous silence (132).

Ces exemples et d'autres cités aux paragraphes précédents, montrent que, malgré tout, la critique n'avait pas abdiqué ses droits, et il est permis de dire que la légende aurait fini par perdre toute créance, si dans les Historie et dans Las Casas on n'avait trouvé des documents dont personne jusqu'alors n'avait soupçonné l'existence, mais qui étaient d'une telle importance qu'ils devaient faire oublier tout ce que la légende avait d'invraisemblable et de contraire aux faits. Ce sont les fameuses lettres que Colomb est supposé avoir échangées avec le célèbre astronome florentin Paolo Toscanelli.

La production de ces pièces était de nature à changer l'aspect des choses, et pouvait modifier l'opinion qu'on s'était faite jusqu'alors des circonstances qui avaient amené la découverte du Nouveau Monde. En effet, si Colomb avait réellement entretenu avec le savant florentin la correspondance qu'on produisait; s'il lui avait écrit qu'il se proposait d'aller aux Indes par l'ouest et si celui-ci lui avait répondu en l'encourageant dans cette idée et en lui donnant des indications à ce sujet, il fallait voir là une preuve décisive que le projet soumis aux Rois Catholiques avait bien le caractère que son auteur voulait lui donner, et les prétentions de Colomb étaient justifiées.



rique en grande admiration. L'histoire du pilote qui aurait renseigné Colombina paru préjudiciable à sa gloire qu'après qu'on se fût persuadé que son dessein n'était pas de faire des découvertes, mais simplement d'aller aux Indes.

<sup>(131)</sup> Asia Portuguesa, Vol. I, p. 16. Europa Portuguesa, Vol. II, pp. 461. (132) Histoira d'Espagna, Édit françaisa, Vol. VIII, p. 28.

Pendant longtemps personne ne s'avisa d'examiner les circonstances dans lesquelles cette correspondance aurait eu lieu et d'étudier les pièces mêmes. Elles confirmaient ce que Colomb avait dit; elles semblaient avoir la garantie de son fils, ainsi que celle de son biographe le plus autorisé, et, sans entrer dans les raisons qui devaient les mettre en suspicion, on admit sans hésitation leur authenticité. Ce ne fut que de nos jours qu'on en comprit toute la portée et qu'on se rendit compte qu'elles obligeaient à voir dans l'entreprise de 1492 tout autre chose que ce que les contemporains y avaient vu et que montraient les capitulations.

Quelques mots d'abord sur les circonstances qui facilitèrent ce changement dans la manière de considérer et de juger l'œuvre de Colomb.

> III. — Acceptation de la légende : Humboldt, d'Avezac, Harrisse, Ruge, Lollis, etc.

Avec le temps, les événements changent de caractère, c'està-dire que nous les voyons autrement qu'on ne les voyait auparavant. L'histoire fourmille d'exemples de ce genre et la vie de Colomb nous en offre un qui est typique. Si le grand Génois eut conscience de l'importance de l'œuvre qu'il avait accomplie, il est certain que de son vivant on ne s'en rendit pas compte, en Espagne surtout, où on diminualt fort injustement la part qui lui revenait dans les résultats heureux que ses découvertes avaient eus. Après sa première expédition, Colomb jouit de quelque popularité : mais cela dura fort peu de temps. Il n'était pas de ceux qui savent se rendre sympathiques. Sa dureté avec ses inférieurs, son esprit dominateur, son apreté au gain, son abord froid et hautain éloignaient de lui le grand nombre. Son incompétence comme administrateur et les résultats négatifs de ses derniers voyages achevèrent de le déconsidérer, et, dans les dernières années de sa vie, ce fut la protection du roi Ferdinand, el injustement accusé d'ingratitude envers lui, qui seule le soutint contre la défaveur et l'indifférence dont il était devenu l'objet.

C'est trente ou quarante ans seulement après sa mort qu'un mouvement d'opinion favorable à sa mémoire commença à prendre de l'importance. A cette époque, les raisons qui l'avaient rendu impopulaire se faissient moins sentir, tandis que la révolution que sa découverte avait produite était devenue évidente et laissait entrevoir des résultats encore plus considérables. Sous l'influence de ce revirement d'idées, l'aventure de Colomb, qui échappait à toute comparaison, prit des proportions nouvelles, qui en faisaient quelque chose d'extraordinaire et de différent de toutes les autres. Les récits que Colomb avait donnés de sa découverte lui attribusient ce caractère exceptionnel, et la raison par laquelle il prétendait l'expliquer était si complètement justifiée par le langage prêté à Toscanelli, qu'il n'y a guère à s'étonner qu'on ait si facilement admis l'authenticité de ce nouveau témoignage, et qu'on ait été ainsi amené à donner à l'entreprise de Colomb un tout autre caractère que celui qui lui appartient réelle-

Si extraordinaire que cela paraisse, cette curieuse évolution dans la conception d'un des plus grands faits de l'histoire du monde s'est achevée sous l'influence des travaux des fondateurs mêmes de la critique colombienne, notamment de Humboldt, de d'Avezac et de M. Harrisse, auxquels nous devons, cependant, tant d'aperçus nouveaux, ingénieux et profonds, qui out renouvelé, sur bien des points, l'histoire de la découverte du Nouveau Monde.

Le premier, qui paraît n'avoir jamais soupconné que Colomb ne disait pas toujours la vérité, ajoutait si complètement foi à toutes ses assertions relativement à son dessein de se rendre directement aux Indes, qu'on le voit reprocher au fils même du découvreur d'avoir méconnu les intentions de son père. Le passage est curieux et vaut qu'on s'y arrête.

Fernand Colomb, qui écrivait à une époque où personne n'admettait la prétention du premier amiral de l'Océan d'avoir organisé son expédition pour aller reconnaître une route plus courte conduisant aux Indea asiatiques, et qui, mieux que tout autre, devait savoir que cette prétention était insoutenable, se garde bien d'insister sur ce point. Il s'attache à justifier la thèse de son père en donnent les raisons théoriques sur l'esquelles il s'appuyant ; mais il prend soin de dire qu'il voulait aussi découvrir des terres nouvelles et, fort adroitement, sans avoir l'air d'appuyer sur cette assertion, il fait passer au premier plan ces projets de découvertes, tandis qu'il glisse sur l'intention d'aller aux Indes. Dans l'un des chapitres où l'on voit percer cette tactique, il écrit que ce fut pendant que son père était en Portugal qu'il commença à se demander si « de même que les Portugais allaient si loin dans la di-« rection du Midi, on ne pourrait en faire autant dans la « direction de l'Occident, et que, vraisemblablement, on « trouverait des terres sur cette voie (133) ». C'était faire bon marché du fameux grand dessein et presque le désavouer. Humboldt ne s'y méprit point et fait à se sujet la lecon au fils de Colomb. « Il y a là, pour le moins, écrit-« il, de l'impropriété d'expression », parce que « le but « principal » de Colomb, « je pourrais presque dire de « son entreprise », était de « chercher l'Orient par l'Occi-« dent (134) ». Cet exemple est typique et montre l'influence de la chose jugée sur les esprits les plus clairvoyants. Il n'a pas manqué d'être suivi et a même été dépassé.

Humboldt avait laissé à Colomb le mérite de son illu-

<sup>(133)</sup> F. Cosoun, Historie, ch. V. fol. 12 recto.

<sup>(134)</sup> Humonor, Enomen critique, Vol. 1, pp. 20 21.

sion ou de son erreur. D'Avezac le dépouilla même de cela: Non seulement le grand Génois ne voulait rien découvrir; mais ce qu'il voulait récilement faire lui avait été suggéré. L'idée géniale de chercher l'Orient en prenant par l'Occident ne lui appartenait pas, c'était celle de Toscanelli, qui devenait ainsi l'initiateur de la découverte de l'Amérique, tandis que le pauvre Génois était réduit au mince rôle d'un acteur qui répète ce qui lui a été appris (135).

Ce système, qui substitue, en fait, Toscanelli à Colomb, et qui fait disparattre au profit du premier l'œuvre laborieuse, patiente et éclairée du second, fit fortune, et on vit nombre de Colombistes s'en emparer pour le développer, l'enjoliver et le répandre. L'astronome florentin que Las Casas et Mariana confondaient avec Marco Polo, que les contemporains de Colomb ne connaissaient pas, et que les modernes connaissaient fort pou, passa du coup grand homme, et peu s'en fallut que, comme à Vespuce, on ne lui élevât des statues.

Il semblerait qu'après cela il ne restait plus men à faire aux biographes de Colomb pour le dimmuer encore un pen; mais en ceci, comme en toute chose, il n'y a que le premier pas qui coûte, et, une fois entré dans la voie que Humboldt avait si largement ouverte, on devait aller bien plus loin. Ce n'était pas assez de priver Colomb du mérite qui lui appartient réellement et qui le place à juste titre parmi les grands hommes, d'avoir deviné, à l'aide d'indications plus ou moins authentiques, l'existence de l'Amérique et de l'avoir cherchée jusqu'à ce qu'il l'eût trouvée, on pouvait encore dire qu'il n'avait même pas pensé à faire aucune découverte. On ne manqua pas de le faire.

Malgré le témoignage unanime et explicite des auteurs

<sup>(135)</sup> D'Avezac, Congrès géographique d'Anvers en 4871,

du temps sur l'objet que se proposait Colomb, malgré les termes de son Journal de bord, qui montrent qu'on chercha tout le temps à faire des découvertes nouvelles, malgré la déclaration formelle du fils de Colomb que son père avait ce dessein, malgré enfin le texte des capitulations, qui sont sur ce point une preuve documentaire irrécusable, on voit la plupart des auteurs se mettre à l'unisson pour assirmer que l'idée même de faire de nouvelles découvertes était étrangère aux spéculations de Colomb, et qu'il n'eut jamais aucune intention de ce genre. Les plus éminents colombistes de notre temps, Harrisse, en France, Ruge, en Allemagne, et M. de Lollis, en Italie, sont à cet égard on ne peut plus explicites (136).

Ainsi, non seulement Colomb ne cherchaît pas à découvrir de nouvelles terres, mais il n'y pensa jamais. Tout ce qu'il voulait, c'était d'aller aux Indes par la route que lui avait indiquée Toscanelli. Tout ce qui ne se rapportait pas à cela lui était indifférent i Que reste-t-il donc dans cette manière de voir à celui qui « à Castille et à Léon « donna un Nouveau Monde » ? M. de Lollis nous le dit : il lui reste le mérite d'avoir compris Toscanelli et d'avoir intrépidement tenté de réaliser sa pensée (137).

Cette conception moderne du rôle de Colomb dans l'œnvre de la découverte du Nouveau Monde, qui est à la fo.s si contraire aux faits et si injuste, est la résultante logique et inévitable de la thèse que cette découverte a été faite par hasard en cherchant à passer aux extrémités de l'Asie Orientale. Tant que cette thèse n'eut d'autre garantie que des assertions qui remontaient directement à lui-

<sup>(136)</sup> Nous avons donné les références exactes à l'introduction

<sup>(137)</sup> Du Louris. Nous ne retrouvons plus le passage auquel cette citation est ampruntée, mais elle exprime très exactement les idées du savant colombiste. Voyes particulièrement son article: Qui a découvert l'Amérique! Resue des Revues, 15 jans. 1898.

même, elle fut considérée comme un écart de l'imagination ardente du Découvreur et n'eut aucune prise sur l'opinion. En la placant sous le patronage d'un savant comme Toscanelli, on lui donnait une autorité qu'elle n'aurait jamais euc sans cela, mais qui laissait néanmoins subsister le fait qu'elle est en contradiction avec tout ce que l'étude des documents nous apprend des origines, de la préparation et de la mise à exécution de l'entreprise de Colomb.

La critique, qui est sceptique par essence, ne pouvait négliger un fait de cette importance. Elle a soumis la témoignage en apparence si positif de Toscanelli à une analyse sévère et a montré que, non seulement son authenticité ne pouvait être établie, mais encore qu'il y avait bien des raisons de supposer que les pièces par lesquelles nous le connaissons sont apocryphes. De tels documents ne peuvent être opposés ni au texte authentique des capitulations, qui montrent quel était le véritable caractère de l'entreprise de Colomb, ni à tous les autres faits qui corroborent et confirment ce que portent ces actes.

### IV. — L objection que Colomb a pu parler d'aller aux Indes sans qu'aucun document le constate.

Avant de passer à l'examen critique de la seconde des deux légendes qui ont si grandement contribué à dénaturer le véritable caractère de l'entreprise de Colomb, celle qui fait de Toscanelli l'initiateur de la découverte de l'Amérique, écartons une objection préliminaire.

Au fait bien constaté qu'il est impossible de relever une seule circonstance pouvant donner à penser que Colomb a proposé aux Rois Catholiques d'aller aux Indes par l'Ouest, on oppose cette objection que l'absence de toute mention d'une proposition de ce genre dans les documents et les auteurs du temps n'est pas une preuve qu'elle n'a pas été faite.

En bonne logique, cependant, cette objection n'est pas recevable. On ne saurait opposer des possibilités à des faits acquis. Nous savons que Colomb voulait découvrir des lles et terres nouvelles ; nous avons du fait des preuves documentaires : nous n'en avons aucune que c'était aux Indes qu'il voulait aller, et l'absence de toute mention d'un dessein de cette importance, dans les circonstances qui ont été relevées, crée une présomption bien forte que tel n'était son objet. Une présomption si bien justifiée ne peut être détruite par la supposition que Colomb a pu dire aux Rois Catholiques qu'il irait aux Indes, bien que rien ne l'indique, et le fait que les deux premiers biographes du découvreur assurent que c'est ce qu'il fit ne saurait être allégué en preuve, puisque l'enquête instituée par la critique n'a d'autre objet que de vérifier l'exactitude de cette assertion. Si leur témoignage est accepté sur ce point, la question posée disparaît. S'il est rejeté ou simplement mis en suspicion, on ne peut l'invoquer contre ce qui le contredit

On est donc fondé à dire que les faits qui ont été exposés jusqu'ici établissent d'une manière incontestable, que Colomb a agi et parlé durant tout le cours de ses négociations pour l'acceptation de son projet et pendant tout le temps qu'il a consacré à la préparation de son entreprise, comme s'il n'avait en vue que la découverte de terres et tles nouvelles. S'il a été question pour lui, à cette époque, d'aller aux Indes, rien ne l'indique dans tout ce que nous savons de sa vie jusqu'au moment où il se mit en route pour exécuter son projet, et la simple possibilité du fait est elle-même des plus contestables, ainsi qu'on le verra plus loin.

W. — La date tardive de la conception cosmographique de Celemb montre qu'il na pu parier en 1486-1492 d'aller aux Indes par l'ouest.

La possibilité qu'il ait été question entre les souverains et Colomb d'un projet de passer aux Indes par l'ouest que ne mentionne aucun des documents que nous possédons, mais dont d'autres, aujourd'hui perdus, pourraient peut-être témoigner, suppose que le système cosmographique de Colomb sur l'extension de l'Asie vers l'est et sur le peu d'étendue de l'espace maritime compris entre les deux extrémités du monde, est antérieur à ses découvertes et même à ses premières démarches. Si cette supposition était fondée, il y aurait là un fait qui affaiblirait singulièrement toutes les raisons que nous avons de croire que c'est seulement après sa découverte que Colomb a soulevé la question de la route des Indes.

Il s'agit donc de savoir à quelle époque Colomb arriva à cette conclusion que les Indes pouvaient être atteintes en naviguant dans la direction de l'ouest,

On sait aujourd'hui que c'est aux traités du cardinal Pierre d'Ailly que Colomb a emprunté les traits fondamentaux de son système cosmographique et les raisons de sa croyance à la possibilité de passer aux Indes par l'ouest, qu'il assure avoir toujours été la sienne. La publication intégrale de toutes les notes que lui et son frère Barthélemy ont mises à ces traités, ne permet plus de mettre ce fait en doute, et si nous connaîssions la date de ces notes, si riches en indications de toutes sortes, nous connaîtrions l'époque à laquelle Colomb a commencé à réunir les éléments de son système cosmographique. Malheureusement, ce renseignement nous manque, et nous ne savons même pas d'une manière certaine quand ces traités ont été imprimés. Tout ce qu'on peut avancer

à cet égard, c'est que leur impression ne peut être ni antérieure à l'année 1480, ni postérieure à l'année 1487 (138). C'est donc, au plus tôt, entre ces deux dates que Colomb aurait pu annoter l'*Imago Mundi*, mais ce peut être aussi à une date postérieure et il semble bien que tel soit le cas.

Une seule des nombreuses notes qui couvrent les marges de cet ouvrage porte une date précise, c'est celle où il est calculé que l'équinoxe de la « présente année 1491 » — hoc anno 1491 — se plaçait au 11 mars aprèsmidi (139). Cette note a donc été écrite en 1491 et, bien que quelques auteurs aient cru qu'elle vient de Colomb (140), nous estimons qu'elle est de Barthélemy, d'abord parce que le volume où elle se trouve lui appartenait, ainsi qu'en témoigne Fernand Colomb, dans le catalogue de sa bibliothèque où ce volume prit place (141), et ensuite parce que le juge le plus compétent que nous connaissions en pareille matière, l'érudit conservateur de la Colombine, où ce volume se trouve encore, M. Simon de la Rosa, déclare que la note est de l'écriture du frère cadet de Colomb (142).

Mais les constatations de M. de la Rosa ne se bornent

<sup>(136)</sup> Voyez is note 186 & notre Toscanelli and Colombus, p. 102.

<sup>(139)</sup> Note 521 à l'Imago Mundi, classification de la Reccolta Colombiana, Scriffi, Vol. I., p. 419.

<sup>(144)</sup> M de Lollis, Antografi, p. XVIII, Scritti in Reccolts et M. Thacher, Colombus, Vol III, p. 444, soutsement qu'elle set de Colomb. Pour M. Suson de Le Ross, Catalogo, p. 35, et pour M. G. de la Ross, Solution, etc., p. 6, elle set de Barthúlemy et c'est également noire sentiment.

<sup>(141)</sup> Le conservateur de la Colombine dit qu'en examinant ce volume il trouve su dernier fouillet une note de la main de Fernand Colomb portant ce qui suit : Este libro era del Adelantado my lis. Esté registrado 3361. (Biblio-fica Colombina Catalogo, Vol. I, p. 63.) Fernand Colombina vest commencé plusieure catalogues de son importante bibliothèque; dans le plus intéressand de ceux qui nous restent le Registram librarum, dont M. Archer, M. Huntington a donné una magnifique reproduction fac-similée, l'ouvrage de d'Ailly est enregistré sous le n° 3123.

<sup>(143)</sup> S. nz an Rosa, Libros y sufogrofos de Colombo, p. 38. M. de la Rosa a exprimá celle opinion à differentes reprison.

pas à cela. Une étude attentive de toutes les notes qui couvrent les marges de ce volume l'a amené à cette conclusion que la plupart viennent de Barthélemy et qu'elles datent principalement de l'année 1485. Ainsi, indépendamment de celles où l'année 1491 est mentionnée, ce qui en fixe la date, la plupart des autres notes de ce volume seraient aussi postérieures aux propositions que Colomb soumit au roi João et auraient été écrites après la séparation des deux frères, qui ne se revirent qu'en 1494.

La critique est en droit d'inférer de ces faits que c'est par Barthélemy que Colomb a connu le livre de d'Ailly et que c'est seulement après 1494 qu'il a pu l'étudier. Et, comme les notes dont l'exemplaire de la Colombine est couvert révèlent la source véritable des idées de Colomb sur la réduction du degré terrestre à 56 milles 23, sur la grande extension de l'Asie vers l'est, sur la proximité de l'Espagne des Indes et sur la préférence qu'il fallait donner à la mesure de Marin de Tyr sur celle de Ptolémée, idées qui sont toutes avancées dans l'œuvre de d'Ailly, et que les notes des deux frères mettent en relief, il y a là une preuve logique bien difficile à écarter, qu'elles n'ont pu prendre corps chez Colomb antérieurement à l'année 1494.

Il suffit, en effet, de parcourir ces notes pour voir que leur auteur, que ce soit l'un ou l'autre des deux frères, n'avait encore, quand il les écrivait, aucun système cosmographique. Toutes les particularités qu'il relève dans d'Ailly sont pour lui les éléments d'un système à construire et non ceux d'un système à rectifier ou à compléter. Colomb trouve là les faits et les opinions sur lesquels il va édifier sa conception cosmographique de la petitesse de la terre, du peu d'étendue de l'élément aqueux et d'une mesure spéciale du degré équatorial, données qui servent de bases à sa théorie sur la possibilité du passage aux Indes en prenant par l'ouest; mais remarquons bien

que ces notes se bornent à enregistrer, nulle part leur anteur ne critique ou explique, nulle part il ne montre qu'il a une opinion sur les particularités qui attirent son attention, et, à la manière dont il les note, on voit clairement que jusqu'alors elles lui étaient inconnues. On doit voir là une autre preuve qu'à l'époque où Colomb étudiait l'ouvrage de d'Ailly, ses théories cosmographiques n'étalent pas encore formées.

La date tardive à laquelle il les concut est confirmée par ce fait significatif que, dans le volumineux Journal qu'il nous a laissé de sa mémorable entreprise, on ne trouve pas un mot indiquant qu'il avait alors une théorie sur le peu d'étendue de l'espace maritime qui s'étendait à l'ouest. Il estassurément extraordinaire que dans la relation circonstanciée d'un voyage entrepris, selon lui-même, expressément pour (aller jusqu'aux extrémités orientales de l'Asie, et qui devait donner la demonstration de l'exactitude de son système cosmographique, il n'en dise rien. Si ce sont bien les Indes que Colomb cherchait, comment admettre qu'en consignant avec soin toutes les péripéties d'une entreprise de cette importance et de ce caractère, d'où dépendaient son avenir et sa renommée, il n'ait laissé voir nulle part les angoisses qui devaient l'étreindre à mesure qu'il avançait vers l'ouest. Les raisons qui lui faisaient croire qu'il ne pouvait manquer d'arriver aux Indes par la route qu'il suivait devaient être constamment présentes à son esprit, si tel était le but qu'il poursuivait. Dans cette situation, il lui était impossible de n'y pas penser à toute heure, de ne pas les repasser dans sa mémoire et de ne pas les peser avec anxiété pour s'assurer si elles concordaient ou non avec les différentes particularités de son voyage.

Eh bien! le Journal de hord ne trahit aueune préoccupation de ce genre. On y relève minutieusement une foule de petits (aits, très intéressants pour nous aujourd'hui, mais sans rapport aueun avec le vaste dessein que Colomb est supposé avoir eu, et qui montrent que celui qui le tenait, ioin d'être absorbé par un grand problème posé devant lui, n'y pensait pas du tout. N'est-on pas en droit d'interpréter ce silence du Journal de bord comme une preuve qu'à ce moment Colomb n'avait encore aucune théorie scientifique et que, s'il y avait un problème qui le préoccupait, ce n'était pas celui de la découverte d'une nouvelle route pour passer au pays des épices?

Il faut noter que, pas plus dans la relation de son second voyage, qui ne se termina qu'en 1496, que dans celle du premier, Colomb ne fait aucune allusion à ses théories cosmographiques, tandis qu'on voit qu'il est plein du sujet quand il rapporte ses deux dernières expéditions. C'est, en effet, dans sa lettre d'Haîti, de 1498, qui donne la relation de son troisième voyage, qu'il expose pour la première fois les idées qui forment le fond même de sa conception cosmographique : la petitesse de la terre, le peu d'étendue des caux par rapport à celle des terres (143), et e'est dans la lettre dite rarissime, quiest de 1503, qu'il écarte les rectifications apportées par Ptolémée aux calculs de Marin de Tyr et adopte la mesure extravagante que ce dernier donne au monde habitable connu ; c'est là aussi qu'il affirme que la longueur du degré équatorial est soulement de 56 milles 2,3 (144). Voilà, il somble, des raisons sérieuses de croire que l'Imago Mandi, source incontestable des idées cosmographiques de Colomb, ne lui a été connu qu'après ses grandes découvertes, et que c'est après son second voyage qu'il étudia cet ouvrage.

<sup>(143)</sup> Voyez ce document dans Navanners, Vol. I, pp. 242 et sq., et dans la Recolta, Scritte, Vol. II, nº XVI, p. 26 et sq. La partie de cette lettre relutive aux idées cosmographiques de Colomb est composée de phreses empruntées textuellement à l'Image Mande.

<sup>(144)</sup> Lettre do la Jamaique du 7 juillet 1503, Navanare, Vol. I, p. 276 et sq., Raccolta, Scritti, Vol. II, m. XXXVI, p. 175 et sq.

Les indications qui précèdent ne sont pas les seules, d'ailleurs, qui militent en faveur de notre conclusion. Le fameux cosmographe espagnol Jaime Ferrer, contemporain et grand admirateur de Colomb, nous en donne une autre. Dans un mémoire aux Rois Catholiques qui est de l'année 1495 (145), où il examine la question des points par lesquels devait passer la ligne de démarcation entre la région assignée au Portugal et celle attribuée à l'Espagne par la Bulle de 1493, il parle de l'opinion de Colomb en termes qui montrent que l'amiral comptait alors d'après la mesure de Ptolémée, qui donnait au degré 62 milles et demi (146). Or, tout le système cosmographique de Colomb est édifié sur la mesure d'Alfragan, qui ne comptait que 56 milles 2/3 au degré, mesure dont Colomb prétendait svoir vérifié l'exactitude, ainsi qu'on a pu voir à un paragraphe précédent, et qui réduisait sensiblement la circonférence du globe (147).

Il résulte de cette observation que lorsque Colomb partit pour son second voyage — 25 septembre 1493 — il n'avait pas encore abandonné le système de Ptolémée, que tout le monde suivait alors, ce qui prouve que sa théorie cosmographique, qui est inconciliable avec la mesure du géogra-

<sup>(145)</sup> Ce mémoire n'est pas daté; mais comme il répond à une demando des Rois Catholiques du 28 février 1495, il doit être de la même année. Les deux pièces sont données per Navanaure, Vol. II, pp. 99-103. Ferrer y parle d'une lettre de Colomb sur la matière, qui n'existe plus.

<sup>(140)</sup> Ptolémée comptait 500 stades au degré et, comme il fallait 0 stades pour faire un mile station, le degré mesurait 52 milles 2/3, ou 15 lieues 5/8. Tout le monde est d'accord sur us point. A ne compte la terre mesurait 25,500 milles soit 58,300,000 mètres.

<sup>(\$47)</sup> Catte mantère de compter ne donneit que 20.400 milles au pourtour équatoriel. Colomb tenest essenticilement à cette mesure, qu'il note un grand nombre de fois, en insistant sur son exactitude. Elle forme, en effet, l'un des doux pivois de son système; l'autre est la réduction de l'espace mandime séparant les deux extrêmités du monde et une extension corrélative de l'espace terrestre.

phe alexandrin, est postérieure à son premier voyage, et très probablement aussi au second (148).

Pour toutes les raisons qui viennent d'être exposées, nous croyons qu'on est fondé à dire qu'à l'époque où Colomb négociait avec les Rois Catholiques pour l'adoption de son plan, et jusqu'au moment où il partit pour le mettre à exécution, les idées géographiques qu'il pouvait avoir sur l'espace maritime s'étendant vers l'Occident et sur les terres qu'on devait y trouver, n'avaient pas encore pris la forme qu'elles prirent dans la suite et qui lui permirent de dire qu'en s'avançant directement à l'ouest, il trouverait l'Asie à une distance relativement courte. Si cette conclusion est justifiée, elle fait disparaître la possibilité logique que Colomb ait pu proposer aux souverains auxquels il s'adressa de leur découvrir une route nouvelle pour aller aux pays des épices.

VI — La prétention de Colomb d'avoir cherché le Levant par le Ponant est contredite par tous les faits connus, moins le témoignage attribué à Toscanelli.

Les paragraphes précédents ont montré que le fait qu'il n'y a aucune trace d'une proposition de Colomb de passer aux Indes ailleurs que dans les documents d'origine colombienne, conserve toute sa valeur, et que la possibilité même qu'il ait été question de cela avant 1492 disparaît devant la preuve que les conceptions cosmographiques du découvreur de l'Amérique, qui sont la source de ses idées à cet égard, datent d'une époque postérieure à celle à laquelle on suppose qu'il a entretenu les Rois Catholiques de ce dessein.

<sup>(148)</sup> M. Altolaguerre, qui a étudió ce point, ast d'avis que c'est sculement en 1498 que Colomb abandonna le module de Ptolémée pour celui d'Alfragan de 55 milles 2/3, que d'Ailly, par lequel il le connensait, avent adopté. (Auto-Laguerre y Dovair, p. 392.)

Nous avons d'ailleurs ainsi qu'on l'a vu à une étude précédente, une autre preuve que les propositions de Colomb ne visaient pas la recherche d'une route nouvelle pour aller aux Indes, dans le témoignage des deux seuls personnages du temps dont nous connaissions la manière de voir sur le projet de Colomb : Maldonado et Geraldini, qui en parlent comme d'un projet de découvertes d'îles ou terres nouvelles, situées au delà de la région maritime naviguée jusqu'alors, mais nullement comme étant aux Indes.

Aucun des actes de Colomb, ou de ceux auxquels il prit part à ce moment, ne donne à penser qu'il s'agissait d'autre chose. Ni les contrats passés avec les Rois Catholiques pour l'exécution du projet, ni les mesures prises à cette occasion, ni les pourparlers engagés avec ceux que l'on voulait entraîner dans l'entreprise, ni, enfin, aucun des faits connus de cette période de préparation, ne permettent de supposer qu'on se proposait d'aller aux Indes, tandis qu'il est clair que les organisateurs de l'expédition, comme ceux qui y prirent part, n'envisageaient que la perspective de découvrir de nouvelles terres. C'est sur la possibilité de découvrir de pareilles terres qu'on se renseigne, et c'est la probabilité qu'elles devaient contenir de grandes richesses qu'on fait valoir auprès de ceux que l'entreprise ne tentait pas.

L'expédition met à la voile dans ces conditions. Pour tout le monde, comme d'après les documents authentiques qui ont permis son organisation, elle va à la découverte d'îles sur la situation desquelles on croyait avoir des indications suffisamment sûres. Au moment du départ, Colomb annonce qu'il les trouvers à 700 ou 800 lieues des Caparies, et avant même d'avoir franchi cette distance on commence à les chercher. Tout le temps du voyage on ne fait que cela. On s'étonne de ne pas les trouver où l'on croyait qu'elles étaient; on s'écarte de la route que l'on

croyait être la bonne dans l'espoir de les rencontrer, puis on y revient. On s'en écarte encore et on finit par découvrir l'île Espagnole, dans laquelle Colomb reconnait celle qu'il croyait trouver à 700 ou 800 lieues des Canaries. Après la découverte de quelques autres îles voisines, l'expédition, ayant atteint son but, remet à la voile pour l'Espagne.

Voilà les faits, les faits réels, incontestables, tels que les présentent les documents, c'est-à-dire dégagés des interprétations et des amplifications dont ils ont été l'objet.

A côté de ces renseignements, puisés au Journal de bord même de Colomb, et qui concordent si exactement avec tout ce que nous savons des origines de l'expédition, on trouve des assertions qui les contredisent ou qui les dénaturent, auxquelles on ne s'attendait pas. Colomb déclare ici, pour la première fois, que son but était les Indes et que, pour cette raison, il ne voulut pas s'attarder à chercher des iles, alors que chaque page de ce Journal témoigne du contraire. Cependant, cette prétention de Colomb d'avoir toujours voulu aller aux Indes, ne semble pas avoir pris tout d'abord une forme définitive dans son esprit. Il hésite entre l'assertion qu'il a trouvé les Indes, et celle qu'il les avait cherchées, et ses premières communications trahissent ses hésitations à cet égard. C'est à la dernière qu'il s'arrête, et il va désormais s'efforcer de la justifier par des arguments d'ordre théorique.

Contrairement à ce qu'il pouvait espérer, et peut-être aussi à ce que l'on croit généralement, l'assurance donnée par l'heureux navigateur d'avoir été jusqu'aux Indes fut accueillie avec incrédulité. Tout d'abord on y ajouta foi, mais très promptement on revint sur cette première impression, et l'analyse des témoignages des contemporains montre que ceux-là seuls qui s'en rapportèrent uniquement à Colomb, admirent que c'est en cherchant à passer en Asie qu'il découyrit les Antilles. Les grands chroniqueurs

espagnols du xvr siècle et tous ceux qui avaient d'autres sources d'informations que celles d'origine colombienne ne virent dans ses découvertes que celles qu'il s'était engagé à faire pur ses capitulations avec les Rois Catholiques.

Ainsi, la prétention de Colomb que ses découvertes sont le résultat d'une conception qu'il s'était faite du monde et qui devait le conduire en peu de temps jusqu'auxextrémités de l'Asie, ne trouve aucune confirmation, tandis que tous les faits connus militent contre elle. D'un côté donc nous sommes en présence de l'affirmation bien nette de Colomb que l'objet de son entreprise était les Indes, et de l'autre nous trouvens toute une série de faits bien avérés qui la contredisent. Il n'y a pas de conciliation possible entre ces deux termes : ou Colomb nous en impose ou ce sont les faits qui nous induisent en erreur.

Pouvons-nous nous arrêter à cette dernière alternative? Est-il admissible que les faits qui forment l'histoire entière des propositions de Colomb depuis leur présentation jusqu'à leur mise à exécution soient tous trompeurs ? Est-ce que, si l'entreprise qu'il proposait avait eu le caractère qu'on lui attribue, quelque circonstance ne le ferait pas voir ? Est-ce que, dans ce cas, tous les faits connus montrersient que cette entreprise ne différait des autres du même genre que par son importance et que, comme celles-là, elle n'avait pour objet que la découverte de nouvelles terres ? Il semble bien difficile de croire que ce soient les faits qui sient tort et que ce soit Colomb qui ait raison.

Mais, en admettant que dans les diverses combinaisons auxquelles le découvrair de l'Amérique a pu rêver pendant ses six années de sollicitations, il y en ait eu une qui visait le passage possible aux indes des épices et qu'il ait entretenu les Rois Catholiques de cette chimère, cela ne changerait en rien le caractère de l'entreprise qu'il a fait agréer, car nous connaissons assex bien toutes les circonstances de cette négociation pour être assuré qu'aucuns

proposition de ce genre, si elle a été faite, n'a été prise en considération. Nous savons aussi qu'aucun de ceux qui prêtèrent leur appui à Colomb, soit à la Cour, soit à Palos, ne s'attacha à cette considération et que, pour tous, à commencer par Colomb lui-même, au moins jusqu'après son arrivée aux Antilles, la grande expédition de 1492 n'eut d'autre objet que de découvrir des îles nouvelles, que l'on croyait riches et peuplées.

Si l'on passe du témoignage des faits à celui des gens, le résultat est exactement le même. Hormis Colomb et ceux qui tiennent le fait de lui, personne ne sait, et personne ne croit que son expédition avait été organisée pour aller aux Indes.

Ensomme cette thèsesi ardemment soutenue par Colomb, ainsi que par ses deux premiers biographes, est dépourvue de toute confirmation et soulève des objections si nombreuses et si péremptoires, qu'il n'est pas possible de l'accepter sans méconnaître toutes les conditions logiques de l'admission de la preuve. Colomb a cru qu'il avait atteint les Indes et, à son retour, il a affirmé qu'il en revenait ; mais il a été le seul à le dire et on ne l'a pas cru; il a dit que son intention avait toujours été d'y aller, mais il ne l'avait pas dit auparavant, et les faits démentent cette assertion!

Que reste-t-il, après cet examen critique, de la thèse si souvent avancée que c'est en cherchant un chemin plus court pour aller aux Indes des épices que Colomb a découvert l'Amérique? Il reste une légende que contredisent toutes les données historiques qu'on a pu recueillir et tous les témoignages qui nous ont été conservés, moins un seul : celni que l'on déduit des pièces attribuées à Toscanelli. Nous allons voir ce qu'il vaut.

# CHAPITRE QUATRIÈME

LA LÉGENDE DE TOSCANELLI INITIATEUR DE LA DÉCOUVERTE DE L'AMÉRIQUE

I - Position de la question. Retour en arrière.

La légende de Toscanelli initiateur de la découverte de l'Amérique ne résiste pas mieux à l'examen critique que celle de Colomb à la recherche du Levant par le Ponant. Les deux légendes se tiennent d'ailleurs étroitement : on ne dit que Toscanelli mit Colomb sur la voie de sa découverte, que parce qu'on suppose que l'entreprise de 1492 avait les Indes pour objet.

Mais cette supposition ne peut être maintenue devant la masse de faits que le dépouillement des documents a mis en lumière, et d'où il résulte si clairement, d'abord que le projet si longtemps médité par Colomb et successivement soumis par lui à divers princes, n'avait pas pour objet le passage aux Indes, et, ensuite, que l'expédition de 1492 ne fut pas organisée dans ce but. Comment donc croire que l'astronome florentin ait pu fournir des indications ou faire des suggestions relativement à l'exécution d'un projet qui n'existait pas ?

Pour assurer qu'il a pu en être ainsi, il faut admettre que les raisons si nombreuses, si variées et si concluantes que nous avons de dire que Colomb ne se proposait pas d'aller aux Indes, tombent toutes devant les seules pièces attribuées à Toscancili, dont non seulement on ne peut établir l'authenticité, mais encore qu'il y a toutes sortes de vaisons de croire apocryphes. On a vu quelles sont ces raisons, et il est à peine nécessaire de répéter que la croyance à l'authenticité de ces pièces repose, eu dernière analyse, sur le témoignage unique de Fernand Colomb et de Las Casas, qui, seuls, ont dit, — sans dire comment ils de savent, — que Colomb avait correspondu avec Toscancili celativement à l'exécution du plan qui lui est attribué de passer aux Indes par l'ouest, et qu'il avait reçu de lui des andications qu'il mit à profit; encore n'est-il pas bien certain que Fernand Colomb ait rien dit de semblable.

Si respectables et si autorisés que soient ces témoignages, ils n'échappent pas à la critique, qui a démontré, d'abord, que rien ne les confirme, alors que tout les infirme, ensuite que Colomb lul-même les contredit, en ne mentionnant jamais le nom de Toscanelli et en indiquant exactement les sources de ses idées sur la possibilité de passer aux Indes par la voie de l'Occident. Comment hésiter entre des assertions dont en ne connaît pas la source et que contredit le fait même que le but de l'entreprise de Colomb n'était pas les Indes, et les preuves que nous a fournies Colomb de la véritable origine de ses idées cosmographiques ?

Aujourd'hui, en esset, la lumière est faite sur ce dernier point. Si nous n'avions pour nous éclairer à cet égard que les déclarations de Colomb, on pourrait hésiter à les accepter, car la bonne soi du Découvreur peut, maiheureusement, être mise en question. Mais tel n'est pas le cas. Ce ne sont pas les lettres où il explique son système, en citant un grand nombre de noms pour faire étalage d'une érndition qu'il n'avait pas, qui nous renseignent sur ce point : ce sont les notes manuscrites qu'il a mises aux trois ouvrages qui faisaient l'objet de ses lectures favorites. Ces notes, dont la forme même indique qu'elles n'étaient pas

destinées à la publicité, et qui étaient à peine connues avant leur publication dans la Raccolta Colombiana, sont en nombre considérable. La plupart n'ont aucune valeur et rien ne montre mieux que leur insignifiance l'absence de sens critique chez Colomb et le caractère superficiel de ses connaissances. Mais elles ont pour nous le rare mérite de nous permettre de suivre sa pensée, de voir les points qui fixaient son attention et ceux qu'il retenait. Au moyen des passages qu'il se bornait le plus souvent à souligner, ou à répéter en marge pour s'en mieux pénétrer, nous pouvons reconstituer toute sa théorie de la possibilité du passage aux Indes par l'ouest. Ces notes, malgré leur banalité, révèlent done l'origine véritable des idées auxquelles il attachait le plus de prix et établissent d'une manière irrécusable qu'aucune des parties de son grand dessein ne vient de Toscanelli ou des pièces qui lui sont attribuées.

Ce fait, resté si longtemps ignoré, commence maintenant à être reconnu, et des critiques récents, dont l'opinion compte en parcille matière, n'hésitent plus à écrire que Colomb a trouvé dans les passages des livres qu'il a annotés des raisons pour croire à la proximité des Indes, bien plus convaincantes que tout ce qu'on lit dans les lettres de Toscanelli (149). Ainsi, ceux mêmes qui admettent l'authenticité de ces lettres, ne croient plus que Colomb leur ait rien emprunté.

Ces précienses notes, dont l'objet ne se laisse voir qu'après un examen attentif, nous révèlent encore que, con-



<sup>(149)</sup> So far as making out a planeible case for seeking the east by the west is concerned, Columbus accumulated in the marked passages of is own books a far more communing body of facts than anything in Toscaneili's letters. (Bounna, Spain in America, p. 15.) Un nutre non moins competent, borst. There is nothing in Toscaneili's letter which Columbus could not have obtained from other sources. (Granning, The planting of the American Nation, 1900, p. 17.)

trairement à ce que les premiers biographes de Colomb ont avancé et à ce que lui-même a affirmé, son grand dessein, comme disent les auteurs modernes, n'est pas le résultat de l'étude patiente et suivie d'un nombre considérable d'auteurs, dont les noms se retrouvent fréquemment sous sa plume, ce qui suppose une longue application, mais de celle de trois ouvrages seulement, dont aucun n'est volumineux, et dont un seul, l'Imago Mundi, lui a fourni à peu près tout le savoir cosmographique qu'il ait jamais montré.

Co fait n'est pas sans intérêt, car il apporte une nouvelle raison pour rejeter la légende d'après laquelle Colomb ne serait arrivé à la formation de son plan de passage aux Indes qu'après des années de voyages, de méditations et d'études. Nous savons déjà qu'il avait très peu voyagé quand il arriva en Portugal; nous savons aussi qu'il n'avait pas reçu une instruction qui le préparât à l'étude des savants, des philosophes, des théologiens et des classiques qu'il se plaft à ester, et nous avons de bonnes raisons de croire que ses nombreuses lectures se réduisaient à bien peu de choses. Nous savons maintenant que ce sont l'Imago Munds, l'Historia rerum et la relation de Marco Polo qui lui ont fourni toutes les données de son système, et qu'il ne lui a pas fallu des années pour les connaître.

Quelle meilleure preuve peut-on donner de ce que nous avancions tout à l'heure, que les pièces produites sous le nom du célèbre astronome florentin sont restées étrangères à la formation de son système et du plan auquel il sert de base!

Quelque prévenus que nous soyons contre cette manière de voir par des habitudes mentales prises et par la longue possession d'une opinion contraire, basée sur des témoignages respectables, il faut se rendre à l'évidence et reconnaître que la prétention de Colomb d'avoir élaboré lui-mème le système géographique, système sans aucune valeur d'ailleurs, dont il avait tiré de si importantes conséquences, est pleinement justifié.

En résumé, deux faits considérables et qu'il est impossible d'écarter, ne permettent pas d'admettre que les pièces attribuées à Toscanelli aient exercé aucune influence sur la formation des idées cosmographiques de Colomb et sur l'objet de sa grande entreprise.

Le premier, c'est que nous pouvons déterminer exactement l'origine du système géographique de Colomb, aiusi que celle du projet de passage aux Indes qui en est la conséquence, et que ni Toscanelli ni les pièces qu'on lui attribue n'y sont pour quelque chose.

Le second, c'est que le projet que Colomb a fait agréer par les Rois Catholiques et qu'il a mis à exécution est complètement différent que celui que Toscanelli est supposé avoir recommandé, puisque l'un avait pour objet de nouvelles découvertes et l'autre le passage aux Indes par l'ouest. Nous pouvons donc conclure, en toute sécurité, qu'il n'y a aucune preuve qu'il y ait jamais eu des rapports entre Colomb et Toscanelli, et qu'il y a au contraire de nombreuses et excellentes raisons pour dire que la correspondance qui leur est attribuée est apocryphe et qu'elle a dû être fabriquée dans un but que nous allons chercher à déterminer.

## II. — Objet de la production des pièces attribuées à Toscanelli

La recherche des motifs de la singulière supercherie, que dénoncent si clairement les nombreux faits analysés dans les chapitres précédents, est une des plus difficiles que nous impose l'histoire critique des véritables origines du projet qui a amené la découverte de l'Amérique.

A la rigueur, on pourrait s'en tenir à la simple constatation du fait. On pourrait dire que, du moment qu'il est

VIGNAUD, Nouvelles Études, II

démontré que les pièces produites comme venant de Toscanelli n'ont eu et n'ont pu exercer aucune influence sur la formation des idées qui conduisirent Colomb à sa grande découverte, le reste importe peu. Ces pièces, dans ce cas, sont comme si elles n'avaient pas existé et il faut les rayer du catalogue des faits qui impriment à l'histoire un caractère spécial ou une direction particulière.

Mais à s'en tenir là, on laisse de côté une des parties du problème qui, bien que secondaire, est du plus grand intérêt, et dont la solution achèverait de faire la lumière sur les causes cachées de l'entreprise de 1493. Nous subissons, d'ailleurs, cette condition subjective qui nous porte à mettre en question les faits les mieux avérés, quand leur origine n'est pas expliquée, et tel est ici le cas. On voit bien toutes les raisons qui indiquent la supercherie, mais on ne voit pas facilement celle qui l'a motivée, et tant que cette raison n'apparaîtra pas clairement, on pourra sonserver quelques doutes. Voyons dons ce qu'il y a à dire à cet égard.

Arrêtons-nous d'abord au motif qui a déterminé la production de ces pièces. Sur ce point, il n'y a aucune incertitude. C'est dans les deux biographies originales de Colomb, celles qui sont les sources de la tradition colombienne, qu'on les trouve pour la première fois. On n'en avait pas entendu parler auparavant, et on ne les aurait jamais connues, si elles n'avaient pas été insérées dans ces deux ouvrages. C'est à la suite des raisons par lesquelles les deux auteurs expliquent comment Colomb arriva à concevoir le dessein de passer aux Indes par l'ouest qu'ils les donnent, Après avoir énuméré longuement ces raisons, ils en donnent une autre : la correspondance que Colomb aurait eue avec Toscanelli à laquelle ils attribuent une influence décisive, Las Casas, surtout, qui s'emballe littéralement sur ce point, disant et répétant que Colomb avait toute confiance dans les indications recues

de Toscanelli et qu'il se dirigeait entièrement d'après elles.

Il est donc évident que ces pièces, qui seraient restées inconnues autrement, n'ont été produites que pour appuyer les assertions de Colomb que son dessein avait toujours été d'aller aux Indes, en montrant que ce dessein avait eu la sanction d'un savant renommé et qu'il était antérieur à ses découvertes.

A première vue, cela semble tout naturel; mais en y réfléchissant, on trouve là quelque chose de singulier. Colomb avait dit et s'était attaché à prouver que son plan de passage aux Indes par l'ouest était le fruit de ses études et des réflexions que lui avaient suggérées ses propres voyages. C'était une explication rationnelle de ses théories géographiques et cosmographiques, d'autant plus acceptable qu'elle était vraie. Colomb exagérait en citant à tort et à travers un tas d'auteurs dont il n'avait jamais vu les ouvrages, en parlant d'une longue expérience de la mer qu'il n'avait pas et en prétendant avoir pris des mesures astronomiques qu'il était incapable de prendre; mais il disait vrai en assurant que son système était son œuvre; nous avons une preuve irrécusable du fait dans ses notes marginales aux trois ouvrages qui lui en ont fourni les éléments.

Il est donc assez surprenant de voir ses deux premiers biographes contredire indirectement toutes ses assertions à cet égard, par la publication de pièces dont personne ne soupçonnait l'existence, et qui avaient pour effet de dépouiller Colomb d'un mérite auquel il tenait par-dessus tout, mérite qui lui appartenait en somme, pour le reporter à un autre, qui devenait de cette manière, ainsi que les auteurs modernes l'ont très bien vu, l'initiateur de la découverte de l'Amérique.

Là est le point obscur et mystérieux de cette affaire. Notons qu'ici l'authenticité des pièces importe peu. Vraies ou fausses, elles ne pouvaient avoir que le même résultat. Nous devons admettre, que pour Las Casas et pour Fernand Co-

lomb — si ce dernier a réellement inséré cette correspondance dans son livre, ce qui est douteux, - elle était authentique. Mais, ce qui est inadmissible, c'est que leur publication ait eu un autre objet que l'intérêt de Colomb. Ni l'historien des Indes, ni l'auteur des Historie, n'auraient prêté la main à un acte qui, dans leur pensée, pouvait porter préjudice à celui dont ils écrivaient la vie. Nous ne pouvons pas douter qu'en produisant ces pièces qui prouvaient, cependant, que Colomb avait demandé à Toscanelli et obtenu de lui des indications précieuses qui diminuaient la part de gloire que lui avait value sa grande déconverte, on ait eu un autre objet que de servir sa mémoire. Mais comment se fait-il qu'on ait era atteindre ce but en prenant cette voie, que rien, en apparence, n'obligeait à prendre, puisque Colomb n'avait jamais parlé de Toscanelli et qu'on ignorait son existence ? Voilà ce qu'il faut expliquer.

## III. — Date de la production des pièces.

Rappelons d'abord quand, comment et par qui on connut cette correspondance.

Ainsi qu'on l'a fait voir ci-dessus, les pièces suspectes apparaissent pour la première fois à Venise, en 1571, dans une version italienne des Historie, de Fernand Colomb, qui mourut en 1530, et dont l'œuvre manuscrite espagnole passa à Las Casas, qui, seul, paratt l'avoir connue. Las Casas, qui termina son Histoire des Indes en 1561, y inséra aussi ces pièces ; mais il y a plusieurs raisons de croire qu'elles ne se trouvaient pas dans le manuscrit original de Fernand Colomb, dont l'une est que, dans ce cas, c'est là que Las Casas les aurait prises, puisque c'est à cet ouvrage qu'il reconnaît avoir empruté presque tout ce qu'il dit des commencements de Colomb et des origines de son

projet. Non seulement Las Casas ne dit pas qu'il a tiré ces pièces du manuscrit des *Historie*, ce que vraisemblablement il n'aurait pas manqué de faire, si tel avait été le cas, mais il dit expressément qu'on les lui a comuniquées, assertion que confirme cette particularité que la version espagnole qu'il donne contient des incorrections et des italianismes que le fils de Colomb, qui était un lettré, n'aurait pas commis.

Pour cette raison et pour d'autres qui ont été données ci-dessus, notamment celle-ci, que la version insérée par Las Casas diffère de celle qu'on trouve dans le volume imprimé de Fernand Colomb, nous estimons que ce dernier, qui, d'ailleurs, était bien trop avisé pour publier des pièces dont le témoignage pouvait être invoqué contre les prétentions de son père, est resté étranger à leur production et qu'elles ne figurent dans le volume de 1571 que parce qu'on les y aura introduites. Enfin, comme les expressions de Las Casas montrent que c'est à une communication spéciale qu'il doit la connaissance de ces pièces, on est fondé à dire qu'elles ne viennent pas non plus des papiers de Colomb, et qu'elles ont été produites pour la première fois dans l'Histoire des Indes, terminée en 1561.

Sans chercher encore qui a pu communiquer à l'évêque de Chiapas ces documents, voyons à quelle époque on doit placer cette communication.

Nous savons que c'est à Haïti que Las Casas écrivit la plupart des chapitres de son *Histoire des Indes* relatifs à Colomb, et qu'il avait alors sous les yeux les papiers de la famille du Découvreur, y compris le manuscrit des *Historie* (150). Comme Las Casas avait accompagné à Haiti,



<sup>(150)</sup> Le premier fait se deduit des frequentes expressions de satasulas, estas tierras, aquesta uta, aque et autres de ce genre, employées dans le seus partir culter à l'espagnol, qui radique que celui qui en fait usage sa trouve au lleu qu'il mentionne. Ces expressions, il est vrai, a'ent pas toujours ce sons ; mala dans les ces sunquels nous nousréférens, cela n'est pes douteux. Nous savons,

en 1844, la veuve de Diego Colomb. Marie de Tolède, et que celle-si était alors seule détentrice des papiers de la famille, il n'est pas douteux que e'est d'aite qu'il en obtint communication (181).

Mais Las Casas revint en Espagne en 1847 et ne retourna plus au Nouveau Monde. A cette époque, une partie des papiers de Colomb était déposée dans une caisse de fer confiée au monastère de Las Cuevas et les autres étaient restés en la possession de Marie de Tolède, veuve de Diego, fils ainé de Colomb. Marie de Tolède mourut à Haiti en 1849, et en 1831 son ûls, Don Luis Colon, III' amiral, de-

d'allieurs, par d'autres nourons, que Les Cann écrivel une partes de me livre à Maits, nú it séjourne longtemps. Le second fast set établi par les nombreuses missions textuelles de documents colombiens. Mans il faut foire une distinction. Quand Les Cants commança con fivre en 1927, il de pouveil avoir à se disposition lous les documents précises qu'il cits, ce n'est que bles surés, et quend il rentre es Espagne, qu'il put y avoir accès, u'est qui qui explique les nombreuses interpolations qu'il det lui-même avoir faites à non menuscrit.

(181) Maria de Tolède avant de quitter l'Espagne pour se rendre à Belli, migo de un vice-royauté, avait fait transporter au couvent de San Pablo la fameuse hibliothèque de Fernand Colomb léguée à sen fils Luis, dont sile dial la intrica Nous savous que las papiers de Colomb et le menuecrit des Historia no faimient pen partie de la hibliothèque einsi léguée, car l'exèautour testamentaire de Fernend prit sum que seuls les ouvrages insurts an Catalogue dressé par Fernand fussent extevés. Et comme les papiers de Colorab, ainsi que le manuacrit des Mistorie ne figurent pes è ce précieux anislogue, que nous possédons, on doit conclure qu'ils restèrent à la femille, représentée alors par Marie de Toléde et une dis messur Don Lais Caton, Le fait que Les Casas écrivit une grande partie de son hvre à Halli et qu'il aveit alore some les youx les papiers de Colomb et le manuscré des Historie, prouve que la vice-rume avait emporté avec elle les archives de sa famille, moins les documents que Colomb lui-même avait commis à le garde des coligious du monastère de Las Cacsas, où ils rectérent jonqu'on 1809. Sur les municions diverses des archives selemblesures, voyez notre travail sur is Maison d'Albe et sur see archives, Journal de la Société des Américanistes, L. im, un a, 1904, et le chapitre : The sources of Los Cosas documents, dean notre Toscansili negless, London, 1902, pp. 142 at sq., på nous avons ski que c'est par Marie de Tolode que Las Casas obtint communication des documenta colombions. M. Altologuerra a troité ce sujet avec homocoup d'érudetion, pp. 181 et sq. de son Cristobal Colon y Toscanelli.

vanu soul héritier des titres et des biens de son grandpère, ainsi que de ses papiers et de la fameuse bibliothèque de son oncle Fernand, revint en Espagne et prit possession de son héritage. C'est à ce moment que Las Casas mit la dernière main à son Historia de las Indias, en la complétant par de nouveaux renseignements et de nouveaux documents qu'il n'avait pu obtenir à Haïti, où cet ouvrage fut commencé et écrit en grande partie. Les interpolations qu'on constate qu'il y a faites et ce qu'il dit lui-même, ne peuvent laisser aucun doute sur ce point, Et, en ce qui concerne les pièces attribuées à Toscanelli. les deux passages déjà signalés où, après avoir parlé de la carte par oui-dire, il en parle ensuite comme s'il l'avait sous les yeux, ce qui montre bien que le second passage a été écrit postérieurement au premier, autorisent à dire que c'est au moment où il revisait son œuvre (c'est-àdire vers 1552), qu'il recut communication de cette carte at des lettres dont elle était le complément.

Dans ces conditions, il semble que ce ne puisse être que par Luis Colon que Las Casas eut connaissance des pièces vraies ou fausses que Colomb aurait obtenues de Toscanelli, car il n'est pas admissible que ce soit par la main d'un étranger que cette communication ait été faite. Elle s'explique d'ailleurs. Las Casas écrivait alors un livre qui devait faire autorité pour tout ce qui concernait la découverte de Colomb, et la famille du grand Génois, qui avait mis à sa disposition tous les documents qu'elle possédait, devait tenir particulièrement à ce que la postérité ne mît point en doute ce qu'il avait dit de l'objet de son entreprise et de la source de ses informations. Il était donc tout naturel que ce fût à Las Casas que l'on confiât les pièces en question, que personne ne connaissait alors, et qui ne pouvaient manquer de donper toute créance à l'assertion de Colomb que son dessein originel était d'aller aux Indes.

La supposition que c'est seulement après son retour définitif en Espagne, en 1547, que Las Casas eut connaissance des pièces attribuées à Toscanelli soulève capendant une objection (152) qu'il faut mentionner. Le chapitre XXXVIII, où Las Casas dit qu'il a en sa possession la carte de Toscanelli, paraît avoir été écrit à Haïti; c'est du moins ce que l'on infère des expressions estas Indias et estas islas qui s'y trouvent et qu'il faudrait traduire par ces Indes-ci, ces iles-ci, c'est-à-dire les Indes et les îles où se trouve la personne qui écrit. Ce serait, dans ce cas, entre les années 1531 et 1539, ou entre 1544 et 1547, si l'on veut, que Las Casas aurait écrit os chapitre (153), et ce ne pourrait être alors de Luis Colon qu'il aurait reçu les pièces attribuées à Toscanelli.

Mais la raison sur laquelle on se fonde pour dire que Les Casas a écrit ce chapitre à Halti n'est pas décisive. Esta et estas, cette, ces, n'indiquent pas nécessairement que celui qui parle se trouve au lieu représenté par cet adjectif démonstratif. Il n'en est ainsi que dans certains cas que la forme de la phrase détermine (154) et, comme

<sup>(152)</sup> Elle a 846 faile par M. Altolaguere, Cristobal Colda, pp. 196-200 et 200.

<sup>(194)</sup> Le XXXVIII du livre I, Vol. I, pp. 275-263. Les Casas, qui avait babié Española de 1520 à 1536, retourns cette année en Español. et revist l'année d'après au Nouveau-Monde où il reste jusqu'en 1536. Il fit un dernisr séjour en Amérique de 1546 à 1547.

<sup>(</sup>iii) Outre le sens purement démonstratif qu'on retrouve en français, l'adjectif démonstratif ests ou estas, a en espagnol, dans certains ces, une acception apécials relative à la personne qui parle. Dans les cas de ce genre, il n'indique pas seulement le chose dont il est question, mais encore qu'il y a un repport entre cutte chose et celui qui parle, rapport qui exprime le plus souvent une idée de possession. Ainsi estas islas, et estas Indias peuvent aignifer plus que ces iles, plus que ces Indes; ils peuvent aignifer ces iles-ci, ces indes-ci, c'est-à-dure celles qui m'appartiennent, celles et je me trouve, celles que j'et près de moi; mais il n'en est ainsi que lorsqu'il n'a pes uncore été question de ces îles et de ces îndes. Si, su contraire, ou en a déjà parlé, cas expressions indiquent aimplement qu'il s'agil des dite îles, des dites Indes.

la langue de Las Casas est diffuse et qu'il affecte les longues périodes, il n'est pas toujours facile de fixer avec exactitude l'acception dans laquelle il fait usage de ces adjectifs démonstratifs. Les exemples que l'on trouve à cet égard dans le chapitre XXXVIII ne sauraient être considérés comme concluants (155).

Si c'est bien à Haîti que ce chapitre fut écrit, comment Las Casas connut-il les pièces en question ? Par les papiers de Colomb ou par le manuscrit des *Historie* ? Mais outre les raisons indiquées ci-dessus, qui montrent que ces pièces ne pouvent avoir eu cette origine, le fait ne se concilierait pas avec le langage de l'historien, qui suppose une communication particulière et non un emprunt fait à des manuscrits de Colomb, qu'il cite fréquemment à propos d'autres sujets et qu'il ne mentionne pas ici.

La communication lui scrait-elle venue de Barthélemy Colomb que Las Casas connut personnellement? Cela semble également improbable, car Barthélemy qui vivait à Española mourut à la fin de l'année 1514, longtemps avant

<sup>(155)</sup> Ainsi dans la phrase : del almirante mismo que desegòrió cetas Indias, nes deux derniers mois ne peuvent être traduits per ces Indes, parce qu'il a eu a pas execte été question et que le rapport evec la personne qui parte doit être indiqué; mais il l'est quand on traduit per nos Indes, ou platôt per ces Indes qui sont les nôtres, ce qui ne suppose pes du tout que Les Casas s'y trouvait quand il écrivait cette phrase.

Pius bas, parlant des lles qui figuraient sur la carte attribuée à Tourneill, Les Casas det; segun si paraje que en la diche figura é seles que le pinté, sin dude perves que ya estaban en citas, y ansi estan todas estas uries casas en aquella distancia e D'après le situation des ties qu'il lui avait marquées deux la c dite carte, il parait, sans aucun doute, que déjà de se trouvaient parmi elles, e car toutes ces lles y sont marquées à cette distance o (Historia, ch. XX XVIII, Vol. I, p. 278.) Il est évident qu'ici l'expression estas usias se rapporte seu-lement aux fies dont it vient dêtre question et se courait être traduite par aes fies-ci, d'autent plus que ses ties a'ont jamaie axisté que sur la carte attribuée à Toucanelli.

Il en est de même de fodar estas numéros indias; le repport à la porsonne qui parie qu'indique le mot setas est exprimé quand on donne à la phrese le sens de fautes nos indes, foutes ces indes qui seni à nous. (Los. c.t.)

que l'évêque de Chiapas ne songeât à écrire l'Histoire des Indes. Nous savons cependant qu'il possédait ses papiers, qui étaient passés, probablement, à son neveu Diego et à la veuve de celui-ci, par laquelle Las Casas dut les connaître. Il ne semble donc pas que la communication à laquelle Las Casas fait allusion ait pu avoir lieu à Haïti. Nous allons voir, d'ailleurs, qu'outre les raisons précédemment indiquées, il y en a d'autres qui obligent à reporter le fait à l'époque tardive où Las Casas revisait ses manuscrits pour les mettre à point (156).

#### IV. - Les motifs de la supercherie.

On peut avancer, dès maintenant, que la raison qui détermina la production des pièces attribuées à Toscanelli doit être celle même qui a motivé leur fabrication, car s'il y avait un intérêt assez grand pour obliger à produire un témoignage qui réduisait considérablement le rôle personnel de Colomb dans l'entreprise à laquelle il avait attaché son nom, cet intérêt devait être assez puissant pour qu'on ne reculât pas devant un faux de ce genre. L'explication de ce faux doit donc se trouver dans les motifs qu'on avait de croire qu'il importait à la mémoire de Colomb de ne laisser subsister aucun doute sur la vérité de ses assertions relativement au but et au caractère de son entreprise.

Les circonstances dans lesquelles les pièces en ques-

<sup>(158)</sup> Nous avons, dans un autre ouvrage, admis l'hypothèse que les pièces attribuées à Toscanelli pouvaient dater de 1494 (La lettre et le carte de Toscanelli, p. 168 et sq.i, parce qu'à cette date le duc Hercule d'Este prescrivit une enquête sur des notes ou lettres de Toscanelli relatives à des découvertes, dans lesquelles plusieurs critiques ont reconnu celles de Colomb et ont conclu de là qu'il s'agissait des pièces données par Las Casas; mais un examon plus attentif de la lettre du duc Hercule montre qu'il n'avait pas en vue des pièces comms celles qui furent communiquées à Las Casas.

tion furent produites pour la première fois, vont nous faire connaître quel était ce motif.

On a vu que, dès son retour à Palos, Colomb avait déclaré qu'il revenait des Indes, - dont il n'avait jamais été question jusqu'alors —, et que l'objet de son expédition avait été de s'y rendre ; mais on a vu aussi que ces assertions avaient trouvé bien peu de créance. Généralement, on n'avait vu dans son entreprise que ce que la critique a montré qu'elle était réellement : un voyage à la recherche de terres nouvelles. On a également montré que, dès cette époque, on prétendait que les îles découvertes par Colomb lui avaient été indiquées, et que l'histoire qu'on rapportait à ce sujet était admise par la plupart des auteurs du temps qui parlèrent de la découverte du Nouveau Monde, que Aspa l'enregistrait bien avant Oviedo, que celui-ci, tout en disant qu'il ne la croyait pas authentique, ne la rejetait pas absolument, que Las Casas, qui la recueillit de la bouche même des compagnons de Colomb, la croyait vraie, sans y voir rien qui fût préjudiciable à Colomb, et que Gomara, qui pensait de même, la tenait pour parfaitement authentique.

Nous ne mentionnons ici que ceux des auteurs espagnols de la première moitié du xvi siècle dont nous connaissons l'opinion à cet égard; mais il n'est pas douteux que cette opinion était généralement partagée, puisque les auteurs de la période suivante enregistrent tous l'histoire sans la contredire.

Ainsi, immédiatement après le retour de Colomb, nous voyons se former deux courants d'opinions relativement au caractère et à l'objet de son entreprise : l'un, très faible à l'origine, qui prenait sa source dans ses propres assertions et qui tendait à disparaître ; l'autre, presque général, qui s'était formé de tout ce qu'on disait alors ouvertement des indications que les chefs de l'expédition avaient obtenues sur les îles à découvrir, et des rapports que faisaient

ou qu'avaient faits ceux, en très grand nombre, qui y avaient pris part. A cette époque, on ne considérait pas l'entreprise de Colomb comme nous le faisons aujourd'hui. Pour la majorité de ses contemporains et même pour ses propres compagnons, il avait déconvert les îles et les terres qu'il était allé chercher. Rien de plus. On parlait beaucoup de cela, mais pas du tout de la route des Indes et de la proximité des côtes prientales de l'Asie. Colomb disait bien que c'est aux Indes qu'il était allé ; mais à part le très petit nombre de ceux auxquels il avait fait partager ses vues, ses assertions sur ce point loin d'être acceptées, n'étaient même pas discutées. Ce qu'on discutait de son temps, et même assez longtemps après sa mort, c'est la priorité de sa découverte des Antilles, que les uns revendiquaient pour Pinzon et d'autres pour le pilote inconnu dont on parlait tant.

Telles étaient les opinions qui prévalaient vers le milieu du xvº siècle, c'est-à-dire au moment où tout indique que l'on communique à Les Casas les pièces attribuées à Toscanelli, qui ne permettaient plus de douter que le projet de Colomb avait réellement consisté à aller aux Indes et qui mettaient fin aux histoires qu'on racontait sur les renseignements dont il avait profité. Au point de vue où s'était placé Colomb, la production de ces pièces avait une importance considérable. Colomb, qui s'était féru de l'idée qu'il avait découvert les Indes orientales, et qui employa les dernières années de sa vie à édifier un système cosmographique pouvant la justifier, tenait par-dessus tout à cette Illusion. Pour lui, son œuvre consistait à avoir vouln aller aux Indes, et, en dépit de toutes les raisons, si faciles à voir, qui montraient que cette prétention était chimérique, il persista à croire, ou tout au moins à dire, qu'il y était allé; mais malgré tous ses efforts, il n'avait pu faire accepter cette thèse par personne. Son fils et Las Casas, qui ne pouvaient, évidemment, le suivre jusque-là, mirent néanmoins tout en œuvre pour établir que son dessein consistait réellement à aller su pays des épices par la vois de l'ouest.

Il semble que cet état d'esprit chez les contemporains de Colomb explique naturellement l'invocation du témoignage de Toscanelli, qui, antrement, était inutile et peut être dangereux. Pourquoi, en effet, en aurait-on appelé à ce témoignage, dont l'existence même n'était pas soup-connée et qui diminuait la part de Colomb dans la grande découverte de 1492, si ce n'était pour apporter une confirmation décisive à des assertions auxquelles il attachait le plus grand prix et que l'on se montrait si peu enclin à accepter?

Si cette explication vant pour la publication des pièces, elle vant également pour leur fabrication. Du moment qu'on s'était imaginé qu'il importait à la gloire de Colomb de ne pas laisser s'accréditer davantage l'opinion, de plus en plus prépondérante, que l'objet de son entreprise n'avait pas été, comme il le disait, de chercher une route nouvelle pour aller aux Indes des épices, mais de déconvrir des îles sur les quelles il avait des indications certaines, et que pour atteindre ce but on ne reculait pas devant la nécessité d'attribuer à un autre l'initiative de la grande entreprise, on pouvait tout aussi bien, à défaut de preuves qui n'existaient pas, recourir à des pièces apoeryphes.

Il est clair que ce raisonnement emprunte toute sa force aux faits qui ont été avancés et que nous croyons blen établis. Si on conteste que la prétention de Colomb d'avoir organisé son expédition pour aller aux Indes n'était pas admise, si on soutient qu'on crut qu'il avait atteint les côtes orientales de l'Asie, si on nie que l'histoire du pilote qui l'aurait renseigné trouvait créance, on fait disparaître les motifs assignés à la supercherie dont tant de traces ont été relevées ; mais on supprime en même temps l'unique raison de la production des pièces suspectes. En effet, si, contrairement à ce que nous croyons avoir mon-

tré, on crut que Colomb avait récilement déconvert ce qu'il assurait avoir voulu découvrir, la production du témoignage de Toscanelli devenait inutile et ne pouvait alors que faire tort à celui qui aurait dû l'avoir soigneusement eaché s'il était authentique.

Les raisons que nous avons de nier l'intervention de Toscanelli dans le projet de Colomb sont d'ailleurs indépendantes des motifs qui ont dù déterminer le faux. Il peut y avoir quelque incertitude sur ce dernier point ; il ne saurait y en avoir sur le fait que Colomb n'avait originairement aucun dessein de passer aux Indes et que son expédition ne fut pas organisée dans ce but. Là est la raison décisive obligeant à écarter comme apocryphe toute correspondance qui aurait eu lieu entre lui et Toscanelli à ce sujet. Ainsi, outre toutes les raisons qui militent si fortement contre l'authenticité de cette correspondance, il faut encore, pour l'accepter, écarter le témoignage de tous les documents qui établissent que l'entreprise pour laquelle Colomb traita avec les Rois Catholiques n'avait aucun rapport avec un projet de passage aux Indes par l'ouest.

En résumé :

Il y a deux faits qui sont absolument inconciliables avec l'authenticité des pièces attribuées à Toscanelli.

Le premier, c'est que, contrairement à ce que dit Colomb et à ce que ces pièces impliquent, l'expédition de 1492 n'a pas eu pour objet d'aller aux Indes.

Le second, c'est que nous savons où Colomb a pris tous les éléments de sa thèse sur la possibilité et la facilité du passage aux Indes en prenant par l'ouest, et que les pièces attribuées à Toscanelli n'y sont pour rien.

L'authenticité de ces pièces suppose donc deux faits dont l'un n'est pas vrai, ou tout au moins ne peut être prouvé que par ces pièces mêmes, et dont l'autre est en tous points faux. En d'autres termes, s'il était démontré que les pièces attribuées à Toscanelli sont auihentiques, cela ne prouverait pas que l'entreprise de 1492 avait pour objet le passage au Levant par le Ponant, et il faudrait admettre que Colomb s'est amusé à chercher dans les auteurs qu'il a annotés les passages contenant des choses qu'il savait déjà, ce qui serait absurde.

#### V. – L'objection que le faux était préjudiciable à Colomb.

Au cours des chapitres de ces Études consacrés à l'examen des raisons qui donnent lieu de croire que les pièces attribuées à Toscanelli sont apocryphes, nous avons fait connaître les objections qu'elles ont soulevées, et il n'y a pas à y revenir ici. Mais on a aussi fait valoir des objections d'un caractère général qui n'ont pas été mentionnées et qui ne peuvent être passées sous silence. Parmi celles-là, les plus importantes visent les motifs de la supercherie, motifs qui ont échappé à la plupart des critiques, ou qui ne leur ont pas paru acceptables.

Pour écarter comme apocryphes des documents dont Fernand Colomb et Las Casas attestent l'authenticité, il ne suffit pas de dire, fait-on remarquer, qu'ils ont été fabriqués pour détruire l'impression préjudiciable au grand navigateur, causée par l'histoire du pilote qui l'aurait renseigné (157); ou pour relever aux yeux de la postérité

<sup>(157) «</sup> Les amis de Colomb. pense Vignaud, voulaient combattre le bruit « qui, dès 1502, s'était répandu et d'après lequel un certain pilote, dont on « n'a jamais su su juste le nom ni le pays, et qui serait mort dans les bras « de Colomb, lui aurait donné connaissance de la découverte qu'il avait faite « du Nouveau Monde. Par la production d'une correspondance entre Colomb « et Toscanelli, datant de l'année 1474, ils espéraient assurer au Génois la « priorité de l'idés. » Ruos, Die Echtheit des Toscanelli-Briefes dans Zeitschrift der Gesellschaft jür Erdkunde ≈ Berlin, 1902, n° 6, pp. 498-511.

le caractère de son entreprise (158), ou encore pour montrer qu'il ne devait pas sa découverte à un hasard heureux ou à des renseignements positifs qu'il aurait recueillis (159). D'autres, allant plus loin encore, déclarent nettement qu'il n'y avait aucun intérêt pour Colomb à ce qu'on recourût à une telle supercherie, au contraire (160), et qu'il n'existe aucune raison plausible pouvant l'expliquer (161).

En s'expriment ainsi, nous n'hésitons pas à dire qu'on méconnaît les termes du problème et les conditions des choses, telles que les faits les révèlent. Bien que l'ignorance où nous pouvons être des motifs d'un fait qui a été constaté, ne puisse être une raison suffisants de mettre ce fait en doute, la recherche de ses causes déterminantes n'est pas inutile, et nous croyons avoir montré que, dans le cas présent, elle n'est pas impossible.

<sup>(154)</sup> L'éminent professeur, Harmann Wagner, résume somme suit la ration que jaurais assigné à la seperchérie : 4 On aurait imaginé cette lettre e pour relever aux yeux de la postérilé les idées de Colomb, »

On e vouleit relever par ce faux les mérites de Colomb en faisant dériver e ses plans de vastes idées cosmographiques ». Hannann Waorun, La lettre et la carle de Torcanelle, dans Gottinguschen gelehrten Anseigen, Berlin, 1902, pp. 100-121

L'auteur d'une récocte et importante Histoire des États-Unes présente la même idéc sous la forme suivante : One of the Columbian senociasta accounts for the atleged frand as the fruit of the namety of the great discoverer, sole whished to appear as the correspondent of scientific men. (Avent, A Bistory of the United-States, Vol. I, p. 115.)

<sup>(159)</sup> Pourquot et au profit de qui le faux norait-il été commie? Au profit de Colomb nécessairement et pour « montrer qu'il ne devait pas su décen« verte à un hasard houroux ou à des renseignements positifs qu'il sursit « rocue.ilis. Autrement dit, l'hypothèse du faux en appaile une sutre, c'est « que Colomb aurait voulu distimuler après coup, ou qu'on nurait voulu dis« simuler pour lui le véritable inspirateur de su découverte ». (Gainous, Toucaneils et Christophe Colomb, Annaise de géographie, 15 mars 1992, p. 101)

<sup>(160)</sup> My this objection is that the supposed forger of the document had no possible inducement to commit such a dechonast and, quite the contrary. (E. G. Ravensrein, Leller & l'enteur, 25 mai 1902.)

<sup>(161)</sup> L. Gallott, La lettre de Toscanelli à Christophe Colomb, (Annalm de géographie, 13 nov. 1992.)

A voir les choses, telles que la tradition et les documents d'origine colombienne les montrent, le découvreur du Nouveau Monde n'avait certainement aucun intérêt à ce que l'on inventât une correspondance qui reportait à un autre un mérite qu'il s'attribuait entièrement et auquel il tenait par-dessus tout : celui d'avoir conçu le grand dessein d'aller aux Indes par la voie de l'Occident et d'avoir trouvé les raisons théoriques qui donnaient à ce dessein toutes les apparences d'une conception scientifique déduite de principes incontestables. Mais il est essentiel de faire remarquer que l'authenticité de cette correspondance ne la rendait pas moins préjudiciable à Colomb et que, vraie ou fausse, elle lui faisait également tort, de sorte que, dans l'un comme dans l'autre cas, sa publication avait les mêmes inconvénients et reste inexpliquée.

On répond que la raison de cette publication se trouve dans l'authenticité même des pièces, et on fait à ce sujet le raisonnement suivant : que Colomb n'ait jamais parlé de cette correspondance, cela s'explique, puis qu'elle aurait révélé qu'il avait dissimulé tout ce qu'il devait à Toscane.li ; mais on conçoit que ses deux biographes, qui écrivaient pour la postérité, aient cru devoir la faire connaître par scrupule d'exactitude, bien qu'elle diminuat un peu le mérite de leur héros. Ce qu'on ne conçoit pas, c'est qu'ayant à inventer de telles pièces, si elles n'existaient pas, on les ait fabriquées de manière à montrer celui même dans l'intérêt duquel on avait resours à cette supercherie, puisant chez un autre l'idée de son grand dessein, ainsi que des indications sur la manière de le mettre à exécution. Le fait seul que cela s'y trouve est une preuve de l'authenticité de la correspondance ; si elle était apocryphe, on n'y lirait rien de semblable.

Cette objection, qui paralt irréfutable à première vue, n'a de valeur qu'à la condition d'admettre au préalable la chose même qui est en question : à savoir que l'entre-

Viduano, Norveiles Éludes. Il

prise de 1492 avait pour objet la recherche d'une route plus courte pour aller aux Indes. Dans ce cas, malgré toutes les raisons qu'il y a de croire que la correspondance attribuée à Toscanelli est apocryphe, on pourrait admettre qu'elle est authentique. Mais il n'est pas téméraire d'ajouter que la démonstration que Colomb a réellement cherché le Levant par le Ponant est et restera impossible, tant que l'on ne pourra produire d'autres documents que ceux qui nous sont connus. Et, comme nous n'en sommes pas là, il faut chercher ailleurs la raison de la publication de cette correspondance, qui n'est autre que celle même pour laquelle on l'a fabriquée.

Cette raison, que nous avons déjà indiquée, est claire pour celui qui a constaté, par l'étude des documents pe provenant pas de source colombienne, avec quelle incrédulité furent accueillies les prétentions émises par Colomb, à son retour de sa grande découverte. A côté de l'intérêt qu'il y avait incontestablement pour loi à ne pas laisser attribuer à Toscanelli une part considérable dans la formation de son dessein, il y en avait un autre qui alors primait celui-là. C'était la nécessité où l'on se trouvait de montrer que son entreprise avait réellement eu pour objet le but qu'il lui assignait. Cette nécessité était impérieuse, et on ne pouvait s'y soustraire sans laisser s'accréditer tous les bruits qui circulaient au détriment de Colomb et sans voir son entreprise réduite à ce qu'il ne voulait pas qu'elle fût : une aventure heureuse. Nous avons exposé les circonstances qui ont réduit à cette extrémité les auteurs inconnus de la supercherie, et on a pu voir qu'il était impossible d'atteindre le but visé sans imaginer que le projet de passer aux Indes par l'ouest avait fait l'objet d'une correspondance entre Colomb et quelque savant dont le nom cût de l'autorité en ces matières.

Coux qui disent qu'il est contraire à la vraisemblance qu'on ait fabriqué de telles plèces, simplement pour faire eroire que le projet de Colomb avait un caractère scientifique, posent donc mal la question. Évidemment, ces pièces prouvaient cela, mais elles prouvaient aussi bien autre
chose. A l'accusation que Colomb n'avait fait que découvrir des terres sur lesquelles il avait des indications, on
répondait en soutenant qu'il ne se proposait aucune découverte, qu'il voulait alier tout droit aux Indes, et on produisait des lettres qui établissaient réellement la fait, si
elles étaient authentiques. On est certainement fondé à
dire que, si ces lettres n'avaient pas été produites, personne n'aurait eru que Colomb avait cherché le Levant
par le Ponant, et ce qu'on appelle la légende du pilote
sans nom aurait trouvé parmi les modernes la même
créance qu'elle trouve parmi les contemporains.

En imaginant que Colomb avait été en correspondance avec Toscanelli, il ne s'agissait donc pas de faire de sou entreprise aventureuse une expédition scientifique; il s'agissait, non seulement de mettre fin aux histoires qui circulaient au sujet des indications qu'on lui avait données, mais encore, et surtout, de ce qui fait, d'après bien des auteurs modernes, l'essence même de cette entreprise, de ce qui la différencie de toutes les autres, de ce qui trace entre elle et les nombreuses aventures maritimes de l'époque des découvertes, une ligne profonde : celle qui sépare une conception de génie d'un accident heureux.

En dernière analyse, le fait que l'expédition de 1492 n'avait d'autre objet que la découverte de terres nouvelles, est un bloc contre lequel viennent se briser toutes les raisons que l'on peut avancer en faveur de l'authenticité des pièces publiées sous le nom de Toscanelli.

Wi. — L objection que Fernand Colomb et Las Cases n'out pu se tromper dans se qu'ils disent de Tousanelli.

Une autre objection aux données qui vicunent d'être exposées, c'est la contradiction qui en résulte entre le témoignage des deux premiers biographes de Colomb et celui de Colomb même.

Effectivement, si tous les points que l'examen critique des documents et des faits a mis en lumière sont bien établis, s'il y a des impossibilités, ou tout au moins de grandes difficultés d'ordre chronologique à admettre que Colomb et Toscanelli aient pu entretenir une correspondance scientifique, si les prèces qui sont attribuées à cet astronome ne répondent, ni par le fond ni par la forme, à ce que l'on devait attendre d'un savant comme lui, s'il est avéré, enfin, que Colomb a réellement tiré des trois ou quatre ouvrages qu'il a lus et annotés, tous les éléments théoriques et pratiques de son plan de passage aux Indes par l'ouest, il faut bien reconnaître que Fernand Colomb et Las Casas se sont trompés en donnant, comme venant de Toscanelli, des pièces d'après lesquelles, contrairement à ce que dit Colomb lui-même, ce serait cet astronome qui lui aurait fourni tout ce qu'il y a d'essentiel dans ce plan.

Mais les solutions logiques ne s'imposent pas toujours facilement, surtout quand elles étonnent par leur nouveauté ou par leur rigueur. Il y a quelque chose de si invraisemblable, de si contraire à toutes les idées reçues, dans la contradiction qu'on constate entre les assertions de Fernand Colomb et de Las Casas et celles du principal intéressé, qu'on se refuse à l'admettre, malgré l'évidence même. L'évêque de Chiapas et l'auteur des Hustorie, penset-on, ne peuvent pas être en contradiction avec Colomb sur un fait de cette importance; ils étaient, l'un et l'autre, ses admirateurs, ses panégyristes, et les dépositaires de

ses papiers ; l'un était son fils, l'autre le confident de sa famille. Comment supposer qu'ils se soient trompés en nous parlant des relations qu'il aurait eues avec Toscanelli ? Si l'attitude et le langage de Colomb semblent démentir ce qu'ils rapportent à cet égard, ce doit être par suite de quelque malentendu dont il faut chercher l'explication.

C'est ainsi qu'on suppose que Toscanelli et Colomb ont pu avoir la même conception, qu'ils ont échangé leurs idées à ce sujet et que, malgré les ressemblances étroites qui existent entre les deux plans, Colomb a imprimé au sien un caractère personnel qui lui donnait le droit de le considérer comme étant son œuvre. La contradiction qui existe entre lui et ses biographes serait alors plus apparente que réelle.

Outre que cette explication ne justifie pas Colomb d'avoir passé complètement sous silence le nom de Toscanelli, alors qu'il nommait un grand nombre d'autres auteurs ousavants auxquels, dans l'hypothèse même avancée, il devait bien moins qu'à l'astronome florentin, elle n'est pas recevable parce qu'il n'y a aucune différence entre le plan attribué à Toscanelli et celui de Colomb; ils sont en tous points identiques et, si Toscanelli a réellement écrit à Colomb dans le sens qu'on dit, celui-ci ne peut revendiquer que le mérite d'avoir tenté de le mettre à exécution, c'est ce que disent, d'ailleurs, de grands admirateurs de Colomb, M. de Lollis entre autres.

Une autre supposition, celte que Toscanelli et Colomb ont pu se rencontrer, non seulement dans l'idée fondamentale de leur plan, mais aussi dans toutes ses particularités, est également inadmissible. Une ressemblance aussi complète est contraire à toutes les vraisemblances ; elle ne pourrait s'étendre, en tous cas, jusqu'au langage même dont auraient fait usage les auteurs des deux plans, et nous avons vu qu'il y a su moins un passage dans l'exposé de l'un d'eux qui est exactement le mème dans celui de l'autre.

Enfin, on ne résout pas davantage la question en disant, avec Ruge et avec d'autres, que Colomb s'est délibérément emparé du projet de Toscanelli et qu'il ment quand il s'en attribue la paternité. Dans les conditions des choses, une pareille imposture est impossible. Si les notes de Colomb n'existaient pas, cette thèse serait soutenable ; elle paraitrait même tout à fait vraisemblable. Mais, en présence de ces preuves écrites de la main de Colomb et de celle de son frère, qui montrent si clairement que ses idées cosmographiques ont une tout autre origine que les pièces attribuées à Toscanelli, onne voit pas comment elle pourrail obtenir créance. Pour l'admettre, il faut supposer que Colomb, après s'être emparé des idées de Toscanelli s'est attaché à chercher les sources où celui-ci avait puisé et qu'il les aurait toutes trouvées et notées afin de masquer son plagiat. Mais ces notes informes, et si peu propres à faire bonneur à l'esprit critique de Colomb, n'étaient pas destinées à la publicité. Le travail machiavélique auquel Il se scrait ainsi livré était donc inutile.

Il ne suit pas de tout ce qui vient d'être dit que Fernand Colomb et Las Casas aient réellement vu qu'ils mettaient Colomb en contradiction avec lui-même, en faisant à Toscanelli une part plus ou moins grande dans la formation de son grand dessein; ils ont pu admettre l'hypothèse d'une rencontre entre les idées du Florentin et celles du Génois, ou même celle d'une collaboration partielle, sans croire, pour cels, diminuer Colomb et, pour nous, il n'y a pas de doute que tel a été le cas. Nous avons montré, d'ailleurs, que la publication des pièces en question, vraies ou fausses, était motivée par des raisons impérieuses qui primaient toutes les objections que pouvait soulever cette publication, et qui la rendaient nécessaire dans l'intérêt de Colomb.

Un autre point sur lequel il convient d'insister, c'est que la responsabilité de Fernand Colomb dans cette affaire n'est pas établie comme celle de Las Casas. Il n'est pas du tout certain que ce qui se lit aujourd'hui dans les Historie, au sujet de Toscanelli, se trouvait également dans le manuscrit original, et il faut noter que le fils de Colomb attribue peu d'importance à ce que l'astronome florentin a pu écrire à son père, tandis que Las Casas se plait à mettre en relief cette importance et à montrer que Colomb devait absolument tout à Toscanelli.

Quoi qu'il en soit, toutes les raisons avancées pour expliquer l'identité indéniable du projet de Colomb avec celui que l'on dit appartenir à Toscanelli, doivent être écartées. Pour la critique il n'y a eu ni rencontre entre les spéculations cosmographiques de l'astronome florentin et celles du navigateur génois, ni plagiat du côté de ce dernier. Tout ce que nous disent à ce sujet Las Casas et Fernand Colomb, — en admettant que ce dernier ait parlé de Toscanelli, ce que nous regardons comme douteux —, ne peut donc être que le résultat d'une erreur qu'il est difficile de s'expliquer, mais que démontre clairement l'impossibilité de concilier leur témoignage avec celui de Colomb même, qui, ici, est inattaquable.

VII. – Ce n'est pas Colomb qui a copié le plan attribué à Tescanelli; c est le pseudo Tescanelli qui a copié Colomb.

Nous pouvons maintenant faire un pas de plus dans notre enquête.

Le fait que Fernand Colomb et Las Casas ont été mal renseignés dans ce qu'ils disent de la part que Toscanelli aurait eue au grand dessein de Colomb, laisse néanmoins subsister entre les deux projets une ressemblance tellement étroite, qu'il faut en chercher l'explication. S'il est avéré que Colomb n'a rien pris aux pièces attribuées à Toscanelli, et al l'on admet qu'il n'est pas dans la nature des choses que deux auteurs se soient rencontrés dans la formation de deux plans indépendants au point qu'on soit fondé à dire que l'un procède nécessairement de l'autre, on se demande si, contrairement à ce qu'ont avancé Las Casas et l'auteur des Historie, ce ne serait pas l'auteur de ces pièces qui aurait emprunté à Colomb sa conception cosmographique, ainsi que son plan de passage aux Indes. et les aurait attribués à Toscanelli.

Au premier abord, la supposition semble invraisemblable, mais, al l'on y réfiéchit, on verra qu'elle découle si naturellement de la nécessité où l'on se trouve d'opter entre l'assertion justifiée de Colomb, et celle dépourvue de toute preuve de Fernand Colomb et de Las Casas, qu'on ne voit pas comment on pourrait faire autrement. Dans l'hypothèse que c'est Colomb qui a'est inspiré des idées de Toscanelli, l'identité des deux plans s'explique sans efforts; mais, du moment qu'il est démontré que c'est silleurs que le Découvreur a puisé tous les éléments de son système et du plan qui en découle, on ne peut plus avoir recours è cette explication.

Nous sommes ainsi conduit à l'autre hypothèse, qui est tout aussi valable que la première. En effet, tout ce qui se trouve dans les pièces attribuées à Toscanelli se trouve dans des lettres de Colomb, notamment dans celles bien connues de 1498 et de 1801. Il est vrai que, dans aucun des écrits qui nous restent du grand navigateur, il ne parle d'Antilia, qui tient une place importante dans la première des lettres données comme venant de l'astronome florentin; mais nous savons que Colomb s'était occupé de cette île fameuse, car Las Casas dit, d'après les notes trouvées dans ses papiers relativement aux îles lointaines dont on soupçonnait alors l'existence, que les anciennes cartes plaçaient Antilia à 200 lieues des Cana-

ries et des Açores, et que les Portugais leur donnaient le nom d'îles des Sept Cités (162). Remarquons, en passant, que ce dernier fait n'est connu que de Toscanelli et de Colomb; aucun auteur portugais, que nous sachions, n'a donné ces deux noms à la même île, ce qui est une raison de plus de croire que ce sont les idées de Colomb qui sont passées dans les lettres publiées sous le nom de Toscanelli.

Le fait que ces documents ne font que traduire les idées de Colomb résulte, d'ailleurs, des conditions dans lesquelles ils ont été publiée. Si c'est, comme tant de raisons l'indiquent, pour apporter une preuve décisive aux assertions de Colomb sur l'objet de son entreprise qu'on eut recours à ce moyen, il faut bien qu'on ait fait dire à Toscanelli tout ce que Colomb prétendait avoir voulu faire ; la preuve, autrement, aurait manqué de force. Cette conclusion logique ne s'impose, il est vrai, qu'à la condition d'admettre les deux faits exposés précédemment, à savoir : l'identité des deux plans de passage aux Indes et l'origine que Colomb donne au sien ; mais ce sont là deux points qui ne peuvent plus être sérieusement contestés. Pour le faire, il faudrait trouver entre les deux plans des différences assez sensibles pour justifier la supposition qu'ils peuvent provenir de deux sources dissérentes, ce qui n'est pas possible, ou mettre en question l'authenticité des notes révélatrices des origines du projet de Colomb, ce qui est également impossible. Toutes choses considérées, il semble donc qu'on puisse avancer avec sécurité que l'un des deux plans a été copié sur l'autre, et que le copiste n'est pas Colomb.

<sup>(162)</sup> Las Casas, Liv. I, ch. XIII, Vol. I, p. 99

#### VIII — Les auteurs possibles du faux : Las Casas, Fernand Colomb.

Il reste une dernière question à examiner, avant de clore ce chapitre : c'est celle de l'auteur ou des auteurs présumés des plèces suspectes. Bien qu'il n'importe pas essentiellement de savoir par qui la supercherie a été commise, la question ne manque pas d'intérêt, et puis-

qu'elle a été posée il fant s'y arrêter.

L'époque à laquelle les lettres attribuées à Toscanelli ont été produites limite le champ de nos recherches à est égard. Si les déductions que l'on a tirées des faits précédemment exposés sont justifiées, si le faux a su pour objet de donner à l'entreprise de Colomb un autre caractère que celui qu'elle avait réellement, on ne peut chercher son auteur ou ses auteurs que dans la période comprise entre l'année 1493, date du retour de Colomb de sa grando découverte, et l'année 1552, date approximative de la communication des pièces à Las Casas. A moins que de nouveaux faits ne viennent s'ajouter à ceux qui ont été relevés, on ne voit dans cette période qu'un certain nombre de personnes auxquelles on puisse attribuer cette supercherie : Colomb, à qui le faux devait profiter, son frère Barthélemy qui était plus capable que lui de le faire, son fils Fernand, qui était le seul lettré de la famille, son petit-fils Don Luis Colon par qui les pièces furent vraisemblablement produites, et Las Casas, qui les inséra dans son Histoire des Indes.

Écartons d'abord ce dernier. Il n'y a aucune raison de croire que Las Casas ait trempé dans cette supercherie ; la perpétration d'un pareil acte n'était pas dans son caractère. Il manquait de sens critique, mais pas de sens moral ; il a pu être le complice inconscient de la fraude, mais il ne l'aurait pas favorisée s'il l'avait soupgonaée. Sa bonne foi à cet égard ressort pleinement du fait qu'il a raconté l'histoire du pilote inconnu sans en rien cacher et sans en contester l'authenticité, au contraire. Il l'aurait tus s'il avait en l'intention de nous induire en erreur sur les véritables motifs de l'entreprise de Colomb (163).

Écartons aussi Fernand Colomb, non pas qu'il eut hésité à commettre une supercherie de ce genre, s'il l'avait jugée utile aux intérêts de sa famille, mais rien n'indique qu'il ait connu celle-ci ou qu'il y ait contribué. Fernand, qui était un lettré instruit, ne peut être l'auteur de la mauvaise version espagnole que Las Casas a donnée, et, s'il en avait donné une autre. Las Casas l'aurait trouvée dans le manuscrit original des Historie, auguel il avait si souvent recours, et, certainement, c'est celle-là qu'il aurait prise. Rappelons encore à ce sujet, ce qui a été dit précédemment, que, tandis que Las Casas revient fréquemment sur ce que Colomb doit à Toscanelli, qu'il nomme vingt fois. Fernand glisse sur ce point et ne nomme l'astronome florentin qu'une ou deux fois. On dirait qu'il évite de parler de lui, ou qu'il y a là, comme nous sommes disposé à le croire, un chapitre ajouté à son livre par une autre main que la sienne (164).



<sup>(163)</sup> Nous se faisons escune difficulté de reconnaître que cette appréciation du role de Les Cases dans la publication des pièces dites de Toscanelli, diffère un pou de celle que nous avons donnée dans nutre premier ouvrage. Une étude plus attentive des écrite de l'évêque de Chiapas nous a convaince qu'il n'a pas coupçonné la supercherie que tant de faite mis en lamière par la critique dénoncent. Voyez notre Lettre et carte de Toscansiti, pp. 160-162.

<sup>(184)</sup> M. Attoisguirre, qui print Persand Colomb sous de très noires couleurs, et qui lui attribue nombre de méfeste, croit que c'est lui qui a fabriqué le billet par lequel Toscanelu est supposé avoir envoyé à Colomb une copie de le lettre à Martine, ainsi que le seconde lettre ettribuée à ce savant. Ces dous pièces ont été cortainement fabriquées, mais nous ne recognaissons pas là la mein de Pernand. Si ce fils de Colomb avait voulu fabriquer une lettre destinée à faire croire aux relations de son père avec Toscanelli, il m'aurait pas écrit une pièce aussi décousue et aussi inconciliable avec la lettre à Martine que celle-là.

#### IX. -- Les suteurs possibles du faux : Christophe Colomb.

Le fait si significatif que la version espagnole de la lettre à Martins, qui fut communiquée à Las Casas, trahit par ses italianismes la main d'un Italien, suffit pour exonérer Pernand Colomb, Las Casas et Luis Colon de l'accusation d'avoir commis le faux. Mais cette particularité pe s'applique ni au découvreur du Nouveau Monde ni à son frère Barthélemy.

Colomb, on ne le sait que trop bien aujourd'hui, était capable d'un tel acte et, en se plaçant au point de vue qui a été exposé au paragraphe où l'on a cherché les motifs de la publication des pièces suspectes, il avait peut être intérêt à le faire. Ce fait, ainsi que celul déjà signalé des italianismes de la lettre à Martins, et cette autre particularité, fâcheuse pour lui, que l'écriture du texte latin de cette lettre ressemble considérablement à la sienne, semblent le désigner somme étant l'auteur de la supercherie. C'est à cette conclusion que s'est arrêté M. de la Rosa, qui, le premier, a posé cette question et qui l'a soumise à un long et minutieux examen, dont, malheureusement, nous n'avons qu'un aperçu (165). Telle qu'on la présente, cette opinion ne s'impose pas et bien que plusieurs critiques aient pensé que si le faux était démontré, cela suffirait pour incriminer Colomb, nous ne saurions partager cette manière de voir (166).

<sup>(165)</sup> La Rosa, La solution de tous les problèmes 1962, Toute la première partie de ce mémoire est consacrée au faux ; mais l'auteur ne l'attribue pas en termes exprès à Colomb même, bien que cela résulte de son langage.

<sup>(106)</sup> If the Toscanelli correspondence is fraudulent, we need seek no further for the perpetrator than Christopher Colombus himself. Si la correspondence de Toscanelli est spocryphe, il est mutile d'en chercher l'asteur ailleurs que dans Colombin. Colombin. (Tuacaux, Colombas, Vol. I, p. 878.)

M. Filson Young, qui admet que les pièces sont fausses, croit que Colomb ent recours à cette supercherse quand il recount qu'il s'avait aucune chance

Les raisons qu'on relève à la charge de Colomb, dans cette affaire, sont certainement bien compromettantes pour lui; mais il y en a d'autres qui diminuent singulièrement leur portée. Comment concilier les faits qui semblent l'incriminer, avec le silence complet qu'il a toujours gardé à ce sujet? On ne commet pas un acte de ce genre pour le cacher, autrement il était inutile de le faire. Si Colomb avait pensé qu'il était nécessaire pour lui de fabriquer une correspondance qui établissait que son dessein n'avait eu ni l'origine ni le mobile vulgaire qu'on lui attribuait, il l'aurait produite, il l'aurait mentionnée, ou tout au moins, il y aurait fait allusion, et le nom de Toscanelli serait quelquefois sorti de sa bouche ou de sa plume, parmi tous les autres noms qu'il se plaisait à citer comme lui ayant suggéré des idées qui l'avaient conduit à son grand dessein. Ces faits sont inconciliables avec l'hypothèse que Colomb aurait lui-même fabriqué les lettres attribuées à Toscanelli.

Il est permis aussi de douter que le premier amiral de l'Océan, qui tenalt tant à l'idée que les Indes se trouvaient au bout de la route qu'il disait avoir faite pour les chercher, aurait consenti, sans motifs tout à fait impérieux, à sacrifier ses prétentions à la priorité de cette idée pour en faire honneur à un autre. De son temps, ces motifs n'avaient pas l'importance qu'ils prirent plus tard. De 1493 à 1508, date de sa mort, tout ce qu'on racontait du pilote qui l'avait renseigné, n'avait pas encore pris place dans l'histoire. Les grands ouvrages d'Oviedo, de Gomara,

de se faire écouler, tant qu'il no pourrait produire à l'appui de ses assertions qualque document provenant d'une source autorisée Casarait vers 1488 qu'il se serait résolu à cela. (Christopher Colombia, Vol. I, pp. 108-108.) C'est une ingénieuse supposition; mais elle noulève cette objection qu'il n y a aucune trace que Colomb ait jamais nommé Toscanelli ou se soit jamais appuyé sur les pièces qui lui sont attribuées. Cette objection n'a pas d'ailleurs échappé à M., Young.

de Garibay, de Las Casas, et d'autres de moindre valeur, où l'histoire est enregistrée, n'étalent pas écrits, et les longs procès, où compararent ses propres compagnons et où aucun u'eux ne parla de son dessein de chercher les Indes, n'étaient pas encors commencés. A ce moment l'intérêt qu'il pouvait y avoir pour lui à montrer que cette grande idée avait été l'âme de son entreprise, en invoquant le témoignage de Toscanelli, n'était pas évident. Plus tard, il en fut autrement, la légende de la recherche du Levant par le Ponant avait perdu toute créance, et il n'y a pas de doute que, saus la production des lettres de Toscanelli qui la fit revivre, elle se serait éteints dans l'oubli-

Ceux qui oroient à l'authenticité de ces lettres pensent que Colomb, en ne mentionnant jamais le nom de l'astronome florentin, a voulu cacher la source de son idée mais qu'il a trahi son plagist en transcrivant sur une des feuiles de garde d'un de ses livres la lettre qu'il avait reçue de Toscanelli, et en répétant, inconsciemment, quelques phrases de cotto lettre qui lui étaient restées dans la mémoire. Mais, comme on l'a fait voir, Colomb n'a pas seulement tu le nom de Toscanelli dans des circonstances où il aurait dù le nommer, s'il lui devait quelque chose, il s protesté indirectement, mais très efficacement, contre la supposition qu'il lui devait quelque chose en disant et en répétant que ses idées cosmographiques étaient bien à lui; et, lorsqu'on fouille dans ses papiers et qu'on étudie les notes manuscrites qu'il a mises à l'Imago Munds et à l'Historia rerum, on trouve que cette prétention est justifiée. C'est dans ce fait, qu'on ne pouvait établir avant la publication de la Raccolta Colombiana, que réside la preuve fondamentale de l'invention des pièces attribuées à Toscanelli. Si, malheureusement pour Colomb, les deux ouvrages où se trouvent ces précieuses notes avaient disparu, comme tant d'autres qui faisaient partie de la Colombine, l'assertion du Découvreur dans ses deux lattres de 1498 et de 1501, où il explique sa théorie cosmographique, et dit comment il en déduisait son plan de passage aux Indes Orientales, ne reposerait plus sur aucune preuve et personne n'y sjouterait foi.

### X. - Les auteurs possibles du faux : Barthélemy Colomb

Passons maintenant à Barthélemy Colomb. Au premier abord, rien ne le désigne d'une manière spéciale comme étant celui que nous cherchons, ai ca n'est que l'exclusion des autres personnes soupçonnées reporte l'ettention sur lui. Mais, en étudiant les faits, on note plusieurs circonstances qui donnent quelque consistance à la supposition qu'il pourrait hien être l'auteur de la supercherie.

Remarquons tout d'abord, et la remarque a son importance, que les diverses particularités qui sont à la charge de Colomb, pèsent également sur son frère. L'écriture de la transcription de la lettre à Martins, le mauvais latin dans laquelle elle est écrite, les italianismes que contient la traduction espagnole, et l'intérêt qu'il y avait pour Colomb à commettre la supercherie, sont autant de motifs qui peuvent tout aussi bien être portés à la charge de Barthélemy qu'à celle de son frère. En effet, la ressemblance ou plutôt l'identité de leur écriture ne peut faire aucun doute (167). Il en est de même pour le latin, que Barthélemy ne connaissait pas mieux que son aîné (168). Comme Barthélemy n'a laissé aucun écrit, nous n'avons aucune preuve que sa connaissance de la langue espagnole n'était



<sup>(167)</sup> La Rosa y Lores, Catalogo, Vol. I, p. 52, note 2, et Vol. II, p. XXIX L'trudit bibliothécaire de la Colombine dit que la ressemblance de l'écriture des deux frères est telle qu'on peut la confondre.

<sup>(168)</sup> Las Casas, Liv. I, ch. XXVII, Vol. I, p 214. La Hona v Lorse, op. cit., Vol. II, p. XXVII.

pas supérieure à celle de l'auteur de la traduction de la fameuse lettre, mais il est assez probable qu'il était resté sous l'influence de sa première éducation italienne, puisqu'il n'arriva en Espague qu'en 1493, à l'âge de trente-deux ans (169). Quant à l'intérêt qu'il pouvait avoir à soutenir son frère dans sa prétention d'avoir toujours voulu se sendre aux Indes, il est d'autant plus naturel, qu'il y a lieu de croire, comme on l'a vu ci-dessus, que le système cosmographique adopté par son ainé, est en grande partie tout au moins, son œuvre à lui.

Tout ced ne prouve pas, assurément, que Barthélemy sit fabriqué les pièces en question : mais cela indique qu'il était dans des conditions qui rendent cette supposition probable, alors surtout que les soupons ne peuvent porter que sur lui, si on doit les écarter de Colomb et de son fils Fernand. Il avait juste les connaissances nécessaires pour cela, et ce n'est ni la timidité ni les scrupules qui l'auraient arrêté, si les circonstances et le dévouement qu'il avait pour son frère lui enssent suggéré l'idée de recourir à un tel moyen. Or, les circonstances étaient de nature à donner une pareille idée à un homme comme lui : On contestait à son frère la priorité de sa découverte et on donnait à son entreprise un caractère vulgaire qu'il ne voulait pas qu'on lui attribuât. En avançant que Colomb avait été en correspondance avec un savant connu, relativement au grand dessein qu'il dissit avoir eu, on pouvait détruire l'opinion, qui s'accréditait de plus en plus en Espagne, que la grande aventure de 1492 n'avait pas eu les Indes pour objectif, et, en fait, c'est ce qui est arrivé, puisqu'en dépit de toutes les indications à ce sujet, on croit encore aujourd'hui que Colomb mit à la voile pour aller aux Indes (170).

<sup>(160)</sup> Voir nos Études, p. 116-115, et la 12º de cen Normalies Études, ch. III.

<sup>(110)</sup> The fleet then satisf forth, steering westward for Gipangu, Cathay and India (Casaman, A History of the United-States, 1903, Vol. I, p. 21.)

Mais ce sont là des indications d'un caractère moral qui n'ont qu'une valeur relative; il y en a d'autres plus sérieuses.

Dans l'entourage de Colomb, Barthélemy seul pouvait concevoir l'idée d'une telle supercherie et la mettre à exécution. Ce frère cadet du Découvreur était, en effet, si complètement identifié avec les projets de son ainé, qu'il n'est pas bien certain que ce n'est pas chez lui qu'on doive en chercher l'origine. C'est à lui que Gallo, qui était particulièrement bien placé pour savoir la vérité à cet égard (171) attribue l'idée première de l'entreprise de Colomb, et c'est lui que ce dernier chargea d'aller porter ses propositions en Angleterre (172).

Il nous reste, en outre, un document précieux qui confirme ce que Colomb dit de l'origine de son propre plan et ce que nous disons nous-même à ce sujet. C'est l'esquisse, trouvée à Rome par Wieser, d'une carte tracée à la plume, sinon par Barthélemy même, du moins d'après une autre carte qu'il avait faite, et qui traduit d'une manière fruste, mais exacte, les données essentielles exposées dans la lettre à Martins, qui sont, comme on l'a vu, les mêmes que celles de Colomb.

Sur la troisième des trois feuilles dont se compose cette esquisse, feuille qui représente l'Afrique, on lit, au-dessous du Cap Vert, une légende portant que, d'après Marin de Tyr et Colomb, il y a 225 degrés du cap Saint-Vincent à Cattigara, tandis que, d'après Ptolémée, il y en a seulement 180 (173). Le deuxième feuillet, qui fait suite au troisième et qui représente la partie à l'est de l'Afrique, montre l'extrémité orientale de l'Asie, telle que Colomb croyait

<sup>(171)</sup> Voyez ci-dessus II. Étude, ch. III, § 3.

<sup>(171) [</sup>I. Rtude, ch. III, § 1.

<sup>(173)</sup> Wissen i Die karie des Bartolomeo Colombo..., p. 7. Pour le texte de cette légende, voyez ci-dessus Étude I\*, sources, n° 21.

l'avoir découverte à son quatrième voyage, dont Barthélemy faisait partie, avec l'indication de Veragua (Beragua) aur la côte est de la péninsule formant la Chine méridionale et la Cochinchine, et celle de Cattigara sur la côte occidentale de cette péninsule, à l'ouest de laquelle se trouvent le Magnus Sinus de Colomb, qui correspond au Golfe de Siam et à l'Inde au delà du Gange.

Le premier des trois feuillets de l'esquisse est encore plus suggestif. Il représente l'étendue maritime séparant les côtes occidentales du vieux monde de ses côtes orientales. Les Antilles en occupent le milieu, mais sont plus rapprochées de l'Asie que de l'Afrique. Cypangu y figure sous le nom d'Española qui, dans les idées de Colomb, était cette île fameuse. Cette partie de la carte, qui n'est pas à la même échelle que les deux autres, est divisée en espaces dont on compte treize de Lisbonne à Cattigara. Aucan chiffre n'indique le nombre de degrés contenus dans chacun de ces espaces, mais ce nombre ne peut être que 10, puisque Colomb, comme l'auteur de la lettre à Martins, ne donne que 130 degrés à l'espace maritime séparant les deux extrémités du monde (174).

Cette carte qui, comme le dit Wieser, traduit exactement les idées géographiques de Colomb (175), traduit sussi non moins exactement celles de l'auteur de la lettre attribuée à Toscanelli. Elle montre que Barthélemy occupait vis-àvis de son frère une situation particulière, bien différente de celle que pouvait avoir toute autre personne et, qu'en ce qui concerne l'origine de ses concaptions géographiques et le caractère de ses découvertes, ils avaient tous

<sup>(174)</sup> Voyez le paragraphe mesure de Colomb, vol. I, p. 324.

<sup>(175)</sup> a Elle reflète plus exectement ses idées géographiques que tous les amonuments cartographiques qui nous sont pervenus de l'époque des gras des découvertes océaniques Elle révêle surtout, d'une manière très précise, a l'idée foudamentale de toutes les entreprises de Colomb, que les îles et les contrées qu'il a découvertes appartenaient aux territoires de l'Asse. »

les deux la même manière de voir. Ces raisons ne démontrent pas que Barthélemy soit l'auteur de la supercherie; mais si l'on admet cette supercherie, et c'est là le point de départ de notre recherche, qui, autrement, n'aurait pas d'objet, il faut aussi admettre que, dans les conditions indiquées, son auteur ne peut être que lui ou Colomb même.

On a vu, un peu plus haut, les raisons qui donnent à penser que cet auteur n'est pas ce dernier, et on vient de voir celles qui visent plus particulièrement le premier comme étant celui de qui vient la supercherie. Nous ne faisons cependant aucune difficulté de reconnaître que ces raisons ne sont péremptoires ni dans le premier cas, ni dans le second, et qu'il est permis d'hésiter avant de faire peser sur l'un des deux frères, plutôt que sur l'autre, la responsabilité d'un tel acte (176).

#### XI. - Rôle de Luis Colon dans cette affaire

Il nous reste à dire quelques mots sur la participation de Luis Colon à la supercherie que tant de signes dévoilent. Evidenment, ce n'est pas lui qui l'a commise; mais il semble bien que ce soit lui qui ait fait connaître les pièces suspectes et qui les ait utilisées.

A moins de supposer qu'elles viennent de quelque personnage étranger à la famille de Colomb, ce qui serait in-

<sup>(176)</sup> La plupart des critiques ont jugé qu'il n'y avait aucune bonne raison de croire que l'auteur du faux pouvait être Barthélemy, et, parmi ceux qui admettent avec nous la réalité de la supercherie, M. Marcel a fait remarquer que les raisons qui chargent Barthélemy chargent également Colomb. « Tous « les arguments mis en avant contre Barthélemy peuvent aussi bien être « employés contre son frère, avec bien plus de vraisemblance encors, car il « était seul en jeu et pou devait importer à Barthélemy que la découverte « de son frère fût ou non le résultat d'études antérieures, puisqu'elle était « faite et qu'on en tirait parh. » (Journal des Américanistes, tome IV, n° 2, 1903.)

compréhensible, il est certain qu'à l'époque où Las Casas revisait son Histoire des Indes et y introduisait les renseignements ou les documents nouveaux qui lui arrivaient, époque à laquelle nous croyons avoir montré qu'il dut recevoir communication des pièces données comme venant de Toscanelli, ainsi que « d'autres écrits de l'amiral qui « découvrit ces Indes », Don Luis Colon seul était en position de faire une telle communication. Il n'était pas seulement, alors, l'unique détenteur des papiers de la famille, il s'était érigé en défenseur de la mémoire de son grand-père et s'occupait de publications qui le concernaient. En 1554 il se proposait de faire imprimer le Journal de bord de son premier voyage (177), fait auquel nous devons, peut-être, la perte de ce précieux document, car ce petit-fils du grand Génois était un déséquilibre (178).

Vers la même époque, il obtint aussi de l'empereur Charles-Quint l'autorisation de faire saisir, pour les détruire, des écrits du temps, où l'on parlait de Colomb d'uns manière qui lui paraissait injurieuse (179). Enfin, nous savons que

<sup>(177)</sup> Voyes per on point les Sources de la le de ces Nouvelles Étudas, 24 2, Journal de bord.

<sup>(176)</sup> Don Luis en usui très librement avec les papters de son grand-père. A la demande de la comitése de Lamon, il en fit copier un pour la livrer au Portugal ¡Loiam, Berstia.. Illustrazione al documente l, p. xi), et nous savons qu'il a eu entre les mains le Testament de Colomb de 1496, dont le texte a dispara depuis. Harrisan a constaté, d'après le Memorial del Pleyfo (aº 1016), qu'en 1566 le chapolle de Sente Ann du Monastère de las Cuevas, où se tronvaint les papiers de Colomb, apparteneit encore à Don Luis. (Christophe Cotomb, Vol. II, p. 236.) La condamistant de Luis Colom à la déposition, cu 1565, na la priva pes de ses biess dont il continua à avoir la disposition.

<sup>(179)</sup> Nunchey, qui repporte ou fait, dit qu'à cette époque la mémour de Colomb était l'objet de bien des atteques injustes et que l'empereur Charies-Quint, qui se convainquit du fait, rendit une ordonnance autorisent l'amiret D. Leus Colon, petit-fils de Christophie, à faire seine lous les écrits qui par taient [mai] du vuillant emiral et à les brûler : una provision dirigida et Almirante D. Luis Colon su meta, para que haya licencia de racejer todes aquelles tratadilles que habiaban del valerese Almirante, y les quemass. (Deneale-que de la case de Portugal, par D. Francisco Mancae Nepomay. Manus-

c'est par ses soins que fut publiée à Venise une version italienne du livre de son oncle Fernand, dont il avait hérité, où se trouvent les lettres attribuées à Toscanelli, que Las Casas, qui avait le manuscrit original de cet ouvrage, ne connut pas.

Il semble que toutes ces raisons désignent Luis Colon comme étant le personnage qui donna à Las Casas les renseignements relatifs à Toscanelli, avec le texte espagnol de la lettre de 1474 qu'il a publiée, ainsi que la carte qu'il dit avoir possédée, et que c'est le même Don Luis qui fit insérer ce qu'on lit aujourd'hui, touchant Toscanelli, dans l'édition italienne de l'ouvrage de son oncle, ouvrage dont le texte original a peut-être disparu afin qu'on ne vit pus que rien de tout cela ne s'y trouvait.

Bien que rien n'indique de qui Don Luis tenait ces pièces, on peut hasarder la supposition que c'est dans les papiers de Barthélemy qu'il les trouva. Si les pièces sont fausses, comme tout l'indique, il faut bien qu'elles aient été faites par quelqu'nn, et, comme nous avons vu qu'il y a de nombreuses raisons qui ne permettent pas de mettre ce faux à la charge de Colomb, ou à celle de son fils Fernand, tandis qu'il y en a un certain nombre qui Incriminent particulièrement Barthélemy, la supposition que c'est dans les papiers de ce dernier que Don Luis a puisé, n'a rien qui soit contraire à la logique des choses. Dans cette manière de voir, rien ne s'oppose à croire que tout au moins la conception de ces pièces date de l'époque même de l'arrivée de Barthelemy en Espagne. A cette époque, on disait tout haut que les découvertes de son frère lui avaient été indiquées et il est possible qu'on ait pensé, dès ce moment,

ent de la Bibliothèque de l'Académie d'Histoire de Madrid.) Ces écrits n'existent plus, mais puisqu'on les jugesit préjudiciables à la mémoire de Colomb, il est évident que l'histoire du pilote anonyme devait y figurer, comme elle. figure obes presque lons les historiers du temps.

à réagir contre ces bruits en invoquant, sans le produire, le témoignage de quelque savant qui fût de nature à les faire taire. Les pièces seraient alors restées dans les papiers de la famille jusqu'au moment où Luis Colon les en anraît tirées pour les communiquer à Las Casas et à l'éditeur italien des *Historie*. Ce n'est là, d'ailleurs, qu'uns hypothèse qui n'affecte en rien le cours des choses, car, au fond, la date de la composition de ces pièces importe pen à la critique.

En effet, qu'elles aient été écrites au lendemain du retour de Colomb de sa découverte, ou senlement au milieu du ryr siècle, comme cela peut être le cas, elles n'ont eu, à l'origine, aucune influence sur l'opinion. Avant leur publication, on continuait à voir dans l'entreprise de Colomb une expédition qui avait eu pour objet des découvertes nouvelles, et, en Espagne, ausai bien qu'en Portugal, l'intervention de Toscanelli dans cette affaire et son nom même restèrent inconnus à tous les auteurs du xvr siècle. Ce n'est que de nos jours que l'objet pour lequel les pièces furent fabriquées, si elles sont apocryphes, ou divulguées, si elles sont vraies, produisit l'effet qu'on en attendait.

## XII. -- Considérations finales ; les vues de la critique.

Le nom de l'auteur ou des auteurs de cette correspondance importe peu à la critique. Nous sommes convaincu quant à nous, qu'elle n'a pas été fabriquée de toutes pièces. Un faux de ce genre est le produit des circonstances, et ceux qui en ont conçu l'idée ont dû connaître quelque particularité, ou quelque document, qui en a suggéré la pensée et qui leur a facilité la tâche. Autrement, pourquoi le choix de cet astronome florentin qui était si peu connu dans la Péninsule Ibérique, que Las Casas le confond avec Marco Polo et que tous les auteurs espagnols

et portugais du temps semblent l'ignorer complètement! Il est donc vraisemblable que celui qui a composé cette correspondance eut connaissance de quelque écrit de Toscanelli qui donnait lieu de croire que ce savant s'intéressait à la route de l'Inde et qui lui fournit ainsi l'occasion de se servir de son nom, ce qui pourrait être le cas, al nous nous en rapportons au témoignage du Florentin Voglienti, qui assure que Toscanelli conseilla aux Portugais la route de l'est pour aller aux Indes, témolgnage incohérent, d'ail-leurs et peu digne de foi (180). Cependant, si le fait est exact, il n'y aurait rien de surprenant à ce que Barthélemy, qui vécut longtemps en Portugal et qui fréquentait particulièrement les gens de mer, pour lesquels il faisait des cartes, en ait eu connaissance et en ait tiré parti (181).

Mais, quelles que soient les données ou les faits qui ont fourni le cadre et l'étiquette sous lesquels ces pièces existent aujourd'hui, il est certain qu'elles sont l'expression même des Idées de Colomb, dont nous connaissons exactement la source. Ce fait capital, qui est inconciliable avec l'existence de lettres venant réellement de Toscanelli où se trouversient toutes ces idées, et que confirme cet autre fait, non moins important, que l'expédition de Colomb n'a pas été organisée pour aller aux Indes, — ce qui supprime l'objet même de la correspondance, — est une preuve de la supercherie à laquelle il est difficile d'opposer quelque objection valable.

Dans ces conditions, le nom de l'auteur ou des auteurs de cette fraude n'a qu'un intérêt de curiosité. Ce qu'il im-

<sup>(180)</sup> Voyes la ir Einde, 2 partie, ch. II 4 8.

<sup>1151)</sup> M Shippley a fait une suggestion analogue au Congrès des Américanistes de New-York, de 1983, qui n'a pas été suffisamment remarqués et sur laquelle nous appalons l'attention de nos lecteurs. Elle est appuyée sur d'excellentes reisons et, bien que nous ne soyans pas en tous points d'eccord avec l'auteur, nous croyons que dens ses lignes générales son hypothèse set fondés.(Notas en the se called second letter of Tascansill..., In International Congress of Americanists, New-York, 1992.)

porte de connaître, c'est si les documents qui sont considérés depuis si longtemps comme authentiques et comme ayant provoqué ou déterminé l'expédition qui a eu pour résultat le plus grand fait de l'histoire moderne, sont réellement sortis de la plume de celui auquel on attribue le mérite d'avoir été l'initiateur de la découverte de l'Amérique, ou si, comme nous l'avons dit ailleurs, ils ont été fabriqués pour montrer, par le témoignage d'un savant autorisé, que la découverte du Nouveau Monde n'était pas due, comme on le disait ouvertement alors, à des indications positives fournies par un pilote resté inconnu, mais à une tentative pour passer aux Indes par une route nouvelle dont l'existence était déduite de considérations théoriques.

C'est ce point que s'était proposé d'établir l'auteur de ces lignes, dans l'ouvrage qui a soulevé la longue et ardente polémique résumée dans quelques-unes des pages précédentes, et dont les différents côtés ont été placés sous les yeux de nos lecteurs. Ceux d'entre eux qui ont bien voulu nous suivre dans nos efforts pour faire la lumière sur ce point important de l'histoire colombienne sont maintenant en position de juger par eux-mêmes de la valeur des motifs que l'on a de croire à l'authenticité des pièces attribuées à Toscanelli, et de la solidité des raisons qui nous font les tenir pour apocryphes. Ils peuvent voir s'il est exact de dire de ces raisons « qu'elles ne forment qu'une série d'hypothèses (182) », qui « s'évanouissent les unes après les autres (183) » ; s'il est vrai que tout ce qu'on avance à cet égard n'est qu'un « ingénieux édifice

<sup>(182)</sup> La plus décisive des preuves de l'authenticité du projet de Toscancill, écrit M. Altolaguirra, cel « la série d'hypothèses que M. Vignaud formule « pour démontrer qu'il y a là une supercherie » (Gristabal Colon... p. 176.) (183) « Toutes les raisons de douter ne s'évanoussent-elles pas sinsi les sunes après les autres? » (Gautois, La lettre de Toscanelle à Christophe Commb. Annales de géographie, 15 nov. 1962 )

- « de suppositions qu'on veut substituer à des faits très plau-
- « sibles (184) », et si l'on est autorisé à écrire que « la vé-
- « rité de la correspondance de Toscanelli est historique-
- « ment certifiés (185) ».

Ils examineront ensuitesi, contrairement à ces assertions téméraires, on n'est pas fondé à dire que les seuls témoignages de Fernand Colomb et de Las Casas, dépourvus, comme ils le sont, de toute confirmation directe ou indirecte, ne sauraient être considérés comme une preuve de l'existence d'une correspondance, invraisemblable en cile-même, et que nous savons maintenant n'avoir contribué en rien au dessein de Colomb (186).

(184) «Toutes les possibilités que fait passer devant nos veux cet intéres-« sant volume n'ont pas ébranlé en moi la conviction que nous sommes en « présence d'un ingenieux édifice d'hypothèses qu'on vout substituer à des « faits très plausibles, » (ii Wagnes, La lettre et la carte de Toscanelli, . Aux des Gottinguehen gelehrten Anxeigen, 1902, n° 1, p. 116)

(185) a La vertié de la correspondance de Toscane, la avec Colomb est historiquement cartifiée, et toute tentative pour soustraire Colomb a l'influence e du savant florent mémoure vaine. » (Sormus Ruus, Die Echtheit des Toscanelle-Brisfes ... Berlin, 1902, p. 511.)

(186) Parmi has critiques qui out toute qualité pour as prononcer en pareulle matiere, deux out fait la reserve suivante, « On ne sous admin stre e pas, del l'un, une preuve décisive, indiscutable. Notre conviction en est « colambe et nous arrivous, sinon à partager toutes les idées de M. Vigniud, « à accepter du moins la plus grande pertie de sa tièse. » (G. Mancel, Foscanelle et Chr. Colomb. La Géographie, Paris, 15 avril 1982.) Le second s'exprime dans le même sous : « This array of negative evidence et forme dable if not convincing. It certainly reveals much that et en a high degree perpisang... (Bounes, in American historial Revisir, January, 1905, p. 214.)

Un autre bon juge, l'éminent historien de la littérature capagnole, se prononce très nettement Jane le même sons que nous: All évidence externel, salarnal, direct, circumstantial, secentific and linguistic, combine la show that the famous Toscancili letter is a clumsy fabrication. Fixenaveren Kenay, The Columbus forgaries. The Morning Post. London, oct. 17, 1961.)

D'autres critiques, plus sois ou mieux affranchis de l'influence de la tradition colombienne, out considéré la question comme jugée. Parlent de notre praumer ouvrage, le président du la Société de gougraphie normande e écrit que nous aviense résolu dans colivre fortement document? l'une nos questions a les plus intéressantes de l'histoire de la découverte du Nouveau Monde ». (G. Guavan, Le lettre et la carte de Toscanelli, Rouen, 1988, 4°, p. 21.)

# CHAPITRE CINQUIÈME

SOMMAIRE DES FAITS RELATIFS AUX DEUX LÉGENDES COLOMBIENNES QUI FONT L'OBJET DE CETTE ÉTUDE

 I. – Faits qui montrent que l'entreprise de 1492 n'avait pour objet que la découverte d'îles et terres nouvelles

Le fait que le projet de Colomb lui fut suggéré par la connaissance des papiers de Perestrello, qui n'était ni cosmographe ni navigateur, et qui ne pouvait avoir recueilli que des indications sur l'existence d'îles ou terres nouvelles.

Le fait qu'il fut confirmé dans son dessein par des renseignements venant de pilotes et gens de mer, qui ne lui parlèrent que d'îles et terres nouvelles à découvrir à l'ouest.

L'accusation portée contre le roi João II, d'avoir envoyé secrètement une expédition pour s'assurer de l'exactitude des assertions de Colomb, ce qui se comprend s'il avait parlé d'îles dont il connaissait ou croyait connaître la situation, mais non s'il s'était agi d'un projet de passage aux Indes à travers l'Atlantique.

Le soin qu'il prit, après cels, de ne pas tout dire en exposant ses plans, de crainte qu'on ne les lui dérobât, ce qui était impossible, si son objet était réellement la découverte du Levant par le Ponant.

Le témoignage de Maldonado, le seul que nous ayons d'un membre de la commission à laquelle le projet de



Colomb fut soumis, qui dit qu'il s'agissait de découvertes nouvelles.

Les conférences de Colomb avec les gens de mer de Palos, après qu'il eut été congédié la première fois, conférences qui ne pouvaient avoir pour objet la possibilité de passer aux Indes, et à la suite desquelles il fut décidé que le P. Perez ferait une démarche auprès de la Reine pour reprendre les négociations.

Le succès de cette démarche, qui s'explique, si le P. Perez a pu donner l'assurance que des marins compétents et dévoués à la couronne, croyaient à l'existence des terres que Colomb proposait de découvrir, mais qui reste incompréhensible, si, comme le veut la tradition colombienne, il n'a parlé que du passage aux Indes par l'ouest, question à laquelle ni lui ni la reine n'entendaient rien.

Le discours de Santangel à la Reine qui achève de la convaincre, discours où il est censé faire valoir nombre de considérations à l'appui du projet, dont pas une seule ne se rapporte au passage aux Indes, qui en surait été l'objet principal, sinon unique.

Le fait décisif que les capitulations, intervenues entre les souverains et Colomb, n'ont d'autre objet que la découverte de nouvelles îles ou terres et ne font pas l'allusion la plus éloignée à un passage possible aux Indes.

Le fait que, dans les ordonnances rendues pour faciliter à Colomb l'organisation de son expédition, rien n'indique qu'elle avait les Indes pour destination. Le fait que les souverains le laissent libre de porter ses recherches où il voudrait, excepté dans la région des possessions portugaises qui se trouvaient en Afrique, ce qui montre qu'ils ne savaient pas qu'il devaitse diriger droit sur l'Asie.

Le fait que, parmi les nombreux témoins appelés à déposer dans les procès dits de Colomb, relativement à l'origine et à l'organisation de l'expédition de 1492, pas un n'a dit qu'il avait été question d'aller aux Indes Orientales, alors que tous parlent comme s'il était bien connu que l'objet en vue était la recherche des îles mêmes qui furent découvertes, qu'on désigna ensuite sous le nom des Indes, que Colomb leur avait donné.

Les témoignages donnés en cour de justice par des gens qui avaient été les compagnons de Colomb ou qui s'étaient entretenus avec eux, où l'on trouve de nombreux détails sur les péripéties du voyage, notamment sur les difficultés créées par la longueur de la route et par l'insuccès des recherches, mais où il n'est rien dit de l'intention qu'on aurait eue de pousser jusqu'aux côtes de l'Asie Orientale.

Le récit des auteurs portugais, dont l'un fut Ruy de Pina, témoin oculaire de l'entrevue de Colomb avec le roi João, en mars 1493, où il est dit que l'expédition revensit de la découverte d'Antilia et de Cipangu.

La déposition d'Agron et celle de Cabezudo qui causèrent, l'un, avec les gens de Pinzon, l'autre, avec ceux de Colomb, au moment de leur retour et qui n'apprirent d'eux ni qu'ils revenaient des Indes ni qu'il avait été question d'y aller.

La lettre de Colomb à Santangel, où il lui échappe de dire qu'avant lui on ne connaissait que par conjecture les tles qu'il avait découvertes, ce qui ne peut s'entendre que d'Antilia et autres îles à l'existence desquelles on croyait alors, mais sur lesquelles on n'avait que de vagues indications.

L'absence dans tous les documents officiels, antérieurs au retour de l'expédition, de l'expression des Indes, qui ne figure dans les pièces qu'à dater de ce moment.

Les Bulles de démarcation du pape, rendues immédiatement après le retour de Colomb, et où il n'est question que de la découverte de nouvelles îles.

La lettre de la reine, du 5 septembre 1493, à Colomb, lui demandant de nouveaux renseignements et lui recommandant le secret sur sa découverte. Si c'étaient les contrées du

JΝ

Grand Khan et les îles de l'archipel des Indes qu'il avait atteintes, quel secret y avait-il à garder à cet égard ?

Le fait que les grands chroniqueurs espagnols du temps: Oviedo, Gomara, Garibay, Mariana et autres ne disent pas un mot du projet de passer aux Indes attribué à Colomb, et disent, au contraire, qu'il ne s'agissait que de découvertes nouvelles.

Le silence sur ce point d'Oviedo, notamment, qui assista à la réception de Colomb à Barcelone en 1493, qui avait des relations personnelles avec nombre de gens ayant pris part à la découverte, qui vivait dans un milieu où on ne pouvait rien ignorer à cet égard, et qui parle des Antilles comme étant les seules terres cherchées.

Le fait que Colomb, quand il rappelle aux souverains les sacrifices qu'il a faits et les services qu'il a rendus, ne fait aucune mention de la découverte de la route des Indes par l'ouest, qui serait le plus grand de ces services.

II. — Faits qui montrent que les pièces attribuées à Toscancili, qui fersient croire que le dessein de Colomb était d'aller sun Indee, ne peuvent être authentiques.

Rappelons que les pièces attribuées à Toscanelli et qui prouveraient que le projet de Colomb était d'aller aux Indespar l'ouest sont : i'une lettre et une carte adressées, en 1474, au chanoine portugais, Martins, pour montrer au roi Affonso V que la route des Indes par l'ouest est préférable à celle par l'est; et 2 une lettre, sans date, transmettant à Colomb une copie des deux précédentes pièces. La carte est perdue; mais les deux lettres existent. Elles nous sont connucs par une version espagnole, recueillie vers 1552 par Las Casas, par une version italienne imprimée en 1571 dans les Historie de Fernand Colomb, et, en ce qui concerne la première, qui est la pièce essentielle, par un texte latin transcrit sur un feuillet d'un livre que Colomb a

annoté: le Pie II de la Colombine. Ces trois versions diffèrent entre elles ; ce ne sont pas des traductions d'un texte unique, et les variantes sont assez considérables.

L'authenticité de cette double correspondance est contestée pour les raisons suivantes :

Elle est inconnue de tous les auteurs du temps. On n'en a trouvé aucune trace dans les archives portugaises et dans les papiers de Toscanelli. Les contemporains et amis du célèbre astronome ne la connaissent pas.

Le chanoine Martins, confident du roi Affonso V, auquel les principales pièces auraient été adressées, n'a pu être identifié. Aucun personnage de ce nom et de cette qualité ne figure dans les documents portugais.

Seule Fernand Colomb et Las Casas connaissent cette correspondance qui est produite un demi-siècle après la mort de Colomb, sans indication de provenance. Ils ne disent ni l'un ni l'autre qu'ils en ont vu le texte original.

Elle ne devait pas leur venir, comme on pourrait le supposer, des papiers de Colomb, car ils l'auraient dit, ce qu'ils ne manquent pas de faire, quand ils empruntent à cette source quelque document important, et alors les versions qu'ils en donnent seraient identiques, ce qui n'est pas le cas.

Elle ne leur venait pas non plus du texte latin de la Colombine, car dans ce cas, leurs deux versions, qui en diffèrent singulièrement, y seraient conformes, puisqu'ils disent l'un et l'autre que la correspondance a su lieu en latin.

Les variantes nombreuses que présentent les trois versions de la lettre à Martins prouvent qu'elles ne viennent pas d'un texte authentique. De telles variantes s'expliquent dans un document ancien, maintes fois copie par différentes personnes et à différentes époques; elles ne se comprennent pas dans une pièce de date récente qui aurait été transmise directement par son auteur au destina-

taire et qui serait toujours restée en la possession de ce dernier.

Colomb, qui aimait à citer les savants dont il s'était inspiré, n'a jamais ni nommé ni fait aucune allusion à Toscanelli.

La supposition qu'il a pu vouloir cacher ce qu'il devait à Toscanelli est détruite par le fait qu'il indique les sources de ses informations et que, vérifications faites, elles sont exactes.

C'est après son mariage que Colomb aurait correspondu avec Toscanelli. Ce savant avait alors quatre-vingts ou quatre-vingt-un ans, et il aurait copié de sa main une carte et une lettre pour les envoyer à un homme qu'il ne connaisaut pas.

La fameuse lettre de 1474 n'est ni d'un lettré ni d'un savant. La langue en est mauvaise, la composition incohérente, l'argumentation puérile, et le fond sans valeur. Il est difficile d'admettre qu'un homme habitué aux spéculations des sciences exactes ait écrit une pareille pièce.

La seconde lettre ne se soncilie pas avec la première, qu'elle répète sans raison, et son analyse montre qu'elle a eté écrite de Rome, où Toscanelli n'habitait pas, et qu'elle était destinée à un Portugais.

Ces pièces ne sont pas l'expression des connaissances géographiques du temps. Elles sont basées sur la mesure du monde de Marin de Tyr, dont l'erreur avait été démontrée depuis longtemps, et supposent ches Toscanelli l'ignorance de cette rectification, alors que mieux que personne il devait la connaître.

Il y est question d'une carte marine graduée, alors qu'en 1474 les cartes de ce genre n'étaient pas en usage.

On y parle de la Chine, d'après des indications obtenues personnellement d'un envoyé du Grand Khan de Cathay, alors qu'il y avait plus d'un siècle que la Chine ne portait plus ce nom et n'était plus gouvernée par un grand Khan.

## PAITS RELATIFS AUX DEUX LÉGENDES COLOMBIENNES 401

Elles supposent qu'en 1474 les Portugais allaient déjà aux Indes par l'est et pensaient à y aller par l'ouest.

Enfin elles sont en tous points l'expression des idées de Colomb sur la route des Îndes par l'ouest, que nous savons ne pas avoir été empruntées à cette source et qu'il n'a formulées qu'après sa découverte.

- - Google

Nig R in First House

rigitized by Google

## SIXIÈME ÉTUDE

# LE PROJET DE BEHAIM ET CELUI DE MUNTZER

LEUR RAPPORT AVEC LE GRAND DESSEIN ATTRIBUÉ A COLOMB



### INTRODUCTION

La conclusion que Colomb ne pensait pas originairement à chercher les Indes par l'ouest, et que les pièces attribuées à Toscanelli, dans lesquelles on croit voir une preuve que tel était le but qu'il s'était tracé, sont apocryphes, conclusion à laquelle conduit inévitablement l'étude de tous les faits qui se rapportent à la période de gestation, de préparation et d'exécution du dessein qu'il a fait agréer aux Rois Catholiques, laisse un point obscur à éclaireir.

Il est certain qu'après ses découvertes, Colomb a soutenu que les Indes Orientales pouvaient être atteintes facilement par l'ouest; mais s'il est démontré que cette idée resta étrangère à la conception de sa grande entreprise, ainsi qu'à son exécution, et qu'elle ne peut lui être venue de Toscanelli, d'où lui venaitelle?

On a vu que c'est en arrivant aux Autilles que Colomb s'imagina qu'il se trouvait dans la région des tles de l'Inde, et qu'il n'avait plus que très peu de chemin à faire pour atteindre le royaume de Mangi, sur la côte assatique. Il est possible, comme nous l'avons dit, que le projet caressé par Pinzon de redécouvrir Cypangu, 1le que notre Génois reconnut dans celle à laquelle il donna le nom d'Espagnole, ait contribué à la formation de son erreur. Cela ne suffit pas, toutefois, pour expliquer l'ardeur avec laquelle il embrassa cette chiménque conception et s'y attacha.

Colomb connaissait Marco Polo avant d'avoir entrepris son grand voyage; les allusions qu'il fait dans son Journal de bord à des localités mentionnées par le célèbre Vénitien montrent cela très clairement; mais les notions sur l'Asie Orientale qu'i. a pu acquérir aiusi, bien que curieuses et pouvant frapper l'ima-



giustion, ne sont pas non plus de nature à donner la raison de l'évolution qui paratt s'être faite ou s'être achevée dans sa pensée au moment de la découverte.

On pout admettre que l'attention de Colomb ait été appelée sur la possibilité de faire des découvertes dans le voisinage des Indes syant gu'il ait connu les textes de Marin de Tyr, d'Alfregan et autres, cités par d'Ailly, auxquels il emprents les bases de sa théorie cosmographique. Mais cette théorie, étant postérieure à sa promière et à sa seconde expédition, tout au mouss, n's pu avoir aucune influence sur la formation de son dessein. tel qu'il l'avait conçu originellement. Nous connaissons, et nous avons indiqué à une Étude précédente, la nource des trois principes fondamentaux du système de Colombila petitesse du globe, la réduction du degré équatorial à 56 milles 2/3 at le peu d'étendus des eaux par capport à celle des terres, principes d'où il lui fut facile de déduire que l'espace maritime séparant les deux extrémitée du monde n'était pas connécrable ; mus cette théerie n'explique pas comment l'idée lui est venue de transformer une entreprise organisée uniquement pour découvrir des terres inconnues, en une expédition scientifique destinée à tracer une route nouvelle pour se rundre aux Indes.

il n'est pas vraisemblable, en effet, que ce soit simplement parce qu'il crut avoir découvert Cypangu, dont à cette époque ni l'identité avec le Japon, ni la véritable situation n'étaient contines, que Colomb a'imagina être parvenu jusqu'aux Indes et qu'il a cherché et trouvé des raisons qui pouvaient expliquer cette croyance. D'autres faits, d'autres considérations, ou suggestions, durent le pousser dans cette voie, et peut-être n'est-il pas impossible de dire quels sont ces faits et d'où lui vinrent ces suggestions.

Du temps même de Colomb, il y eut doux projets de découverte au delà de l'Atlantique et de passage d'Europe aux régions anuatiques, en present par l'ouest, dont il est impossible qu'il n'ait pas eu connaissance et qui n'ont pu rester sans influence sur lun; l'un est celui de l'Aporten Bulmo, auquel Behaim prit part, l'autre celui de Behaim même, dont Müntzer se fit l'interprète. Entrons dans quelques détails à ce sujet.

### SOURCES D'INFORMATION

## I. — L'expédition de Dulmo et d'Estrelto

 Donation du Roi João II à Dulmo, des tles, côtes ou terres qu'il pourrait découvrir. Santarem, 3 mars 1486.

Publiée pour la première fois par SENNA FREITAS: Memoria Historica, Lisbonne, 1846, pp. 68, 64, puis par VARRHAGER: La Verdadera Guanahani, Santiago, 1864, 8°, pp. 116-177, et en dernier lieu dans les Alguns documentos, Lisbonne, 1892, pp. 58-61.

 Lettres patentes du Roi João II approuvant un contrat passé entre Dulmo et Estreito pour la découverte des mêmes tles et terres. Lisbonne, 24 juillet 1486.

Publiées pour la première fois par Frantas, loc. cit., pp. 62-69, puis par Vanneagen, loc. cit., p. 117-120, et par M. E. no Canto: Archivo dos Açores, Vol. IV, 1883, p. 443-445, et enfin dans les Alguns Documentos, pp. 58-61. Ce document reproduit la concession du 3 mars et le texte entier du contrat entre les daux découvreurs.

3. Lettres patentes du Roi João II, approuvant un autre arrangement entre Dulmo et Estreito, 4 août 1486.

Publices pour la première fois par Francas, pp. 69-73, puis par Varnacas, p. 120, par M. de Canto, ep. cit., pp. 445-446, et dans les Algune Documentes, pp. 63-64.

 LAS CASAS (1527-1552). — Historia, Liv. I, chap. X!II, Vol. I, p. 101.

Emprunté par Las Casas au livre de notes (Libros de memorias) de Colomb.





5. FERNAND COLOMB. — Les Historie (1571), ch. IX.

Emprunté également aux écrits de Colomb. Mais l'un et l'autre sont brefs et peu explicites.

FRUCTUOSO (Le P.) (1590). — Saudades da terra,
 Liv. 6, ch. 7.

Partie médite citée par Cordeiro.

 CORDEIRO (Le P.)(1717). — Historia insulana, Liv. VI, ch. II, sq.

Emprunte tous ses matériaux aux ouvrages, alors entièrement médits, de fructuoso.

8. On peut consulter sur Dulmo et ses projets les ouvrages suivants:

Invino (W.), Life and Voyages of Columbus, 1828, Appendice 23. — Februs Senna, Memoria, etc., 1845, p. 25. — Tornes (D.), Originalidade da Navigação, 1857, fol. 33. — Varnhaobn, La Verdadera Guanaham, Santiago, 1864, p. 107-108. — Condeiro (L.), Part des Portugais, etc., 1876, p. 30. — Hannisse, Les Corie Real, 1883, p. 43. — Baito Rebello (J.-1), Archivo dos Açores, Vol. IV. 1883. pp. 446-447. — Hannisse, Christophe Colomb. etc., 1864, Vol. I, p. 312. — Hannisse, The Discovery of America, 1892, p. 660. — Garranel, Hist. de la déconverte de l'Amérique, etc., 1893, Vol. 2, p. 45. — Altolaguerre y Duvale (Angel de), Cristobal Colón y Pablo del Poszo Toscanelli, estudio critico... Madrid, Imprenta militar, 1908, 4°, pp. 405, 408. — Ravenstein, Martin de Bohemia, 1900, pp. 55-57; — Martin Behaim, 1908, pp. 26, 41, 47, 50, 77.

#### II. - Martin Behaim.

Notre objet étant de ne parler de Behaim qu'au point de vue de l'influence que ses idées ont pu avoir sur Colomb, nous serons sobre en indications de bibliographie critique. Les documents et ouvrages sur lesquels nous nous arrêtons ici sont ou essentiels ou peu et mal connus. Pour les autres nous renvoyons le lecteur aux notes du bas des pages et aux observations qui

JAIVERS TENTH JAV

accompagnent, quand il y a lieu, les titres des ouvrages dans la

liste de ceux qui sont cités.

La bibliographia des scrits sur notre personnage est assez riche. On en trouvers un bon aperçu dens la note 4 du Behaim de Guntagn. Permi les plus remarquables, il faut citer celui de Gunther lui-même, et surtout le grand ouvrage anglais de Ravanavain, Martin Behaim, his life and his 'globe, Londres, 1906. Les ouvrages antérieurs, où les documents relatifs à Behaim ont été donnés pour la pramière fois, sont celui de Munn et de Gint-Lany. Voyez ces noms à la liste des livres et documents cités.

 BEHAIM (Martin). — Son Globe terrestre, dit de Nuremberg, exécuté en 1492.

Giobe monté sur despiede en fer, eyent 107 millimètres de diamètre et appartenant à la famille de Behaim, qui l'a fait deposer au Musée germanique de Nuremberg. Construit en papier mêché formant carlon et recouvert d'une posu de vellu, sur lequelle furent copiés les dessine, légendes et inscriptions que Behaim avait tracés sur une carte plane, ce globe a subi les outrages du temps et a dû être plusieurs fois réparé, notamment en 1823. Malheureusement ces restaurations est été confiées à des personnes qui a avaient pas lus conscisuences géographiques et le seus cretique méconmires, de sorte que dans certaines de ses parties l'ancien giobe est à peine reconnaissable (Ravanerum, Martin Behaim, p. 56.) Nous en evens deux reproductions la relate, qui nont l'une et l'autre fautres, perce qu'elles out été faites à une époque où la pièce originale était déjà détériorée.

La première est celle du département des cartes de la Robiothèque nationale du Paris. Elle a été faite en 1847 sur les instructions de Jomard, qui était conssevatour du ce mobe dépôt. C'est un hom travait exécuté nvec soin par un jeune artiste nommé Jean Müller, nous le direction de l'École des Arts de Naramburg, mois qui contient néasmoins quelques inexactitudes, car il a failu recourir à d'autres documents pour remplir les lacunes des porties qui ne pouvaient plus être déchiffrées on qui l'étaient difficilement.

La secondo reproduction du globe est celle de Moséum national à Washington, qui a été faile en 1892, our l'exemplaire de Paris, et sous le direction de l'autourde ces lignes, par un pointre de merine nommé Gigot de Grandpré On n'est efforcé de reproduire le fac-similé de Paris aussi fidèlement que possible. Mathemeusement, se fac-similé, comme l'original de Nuremberg, est déjà détérioré, et, pour reproduire certaines de sus inscriptions, il a faille s'aider des indications fournies per la copie de Ghillany et par une carte que Jomani a justifie dans son atlas, carte qui donne une idée tout à fait inexacte du globe de Nuremberg.

Les reproductions in piane sont bien plus nombreves, mois à une exception près, ancore moiss conformes à l'original de Nuramberg que l'examplaire de Paris; ce sont, par ordre de date, les sulvantes :

- 1770. Dovetmarn, copie réduite faite pour anencapagner con Ristorische Nuchricht von den Nuraberguschen Mathematoris und Equatiern, Nuramberg, 1770, an-folio. Les légendes sont transcrites sur les marges.
- 1775. Menn Copie donnée pour ître fidèle et de le grandour même de l'hémisphére excidental du globe, fulle pour accompagnor l'Histoire deplomatique
  de Haries Beham de l'anteur, qui fut publiée en 1778, puis en 1787, en 1001
  et en 1888, La livre est excellent et la carte, si défectueune quelle sort, e
  pour ninel dire révélé l'existence du globe. Il y en e une réduction dans
  le Pigafuite français d'Anomeres, Paris, 1881.
- 1851. Ownsaw (W). Belle reproduction coloride, an daux homisphires, faite, am l'original même, si l'on en croyait l'autour, pour se Gezelechie des Sonfahrers Reiter Martin Baham. Wagner, an 1994 (Des Reimantruhtem der Toronnelle Karia) et nom en 1903 (Toronnelle and Colombus) avens appoid l'attention sur les différences qui existent entre l'original et no passado tecnimilé, qui paraisseit aveir été fait, et non pas très exectement, d'après le travail exécuté par Jean Multer pour la construction du globe de Pares. Revenstein, que à soumis les poèces à un régoureux exames, a démontré, avec prouves à l'appui, que tel était le nes. (Martin Baham, pp. 61-42.)
- 1836. Jouann. Controlroment à an que l'on suppose généralement la suppomende en deux hémisphéres qui figure dans les Monuments de la Geographie sous le nom de Behmm, a set pas une représentation du globe, mais comme l'a dit d'Avenne dans une communication à l'Académie des fencriptions et Belles-Lettres du 20 mût 1867, une copie d'une carte e qu'on supa poss à peu près contemporaine du globe même a, carte que Reventein à itientifiée aved un dessin en deux femilies sur vetin dont paris Murr tp.12), que le femille de Baham possédait, de sou temps, il servic intérassant de sevoir se que ce document est devenu.
- 1901 Revenues. Martin Behain Cet ouvroge downs pour la première fois une copie seacte du globe, faite evec un soin mitiavious sur les dont exemplaires que nous possidons de se ouvioux monument géographique, L'auteur l'a représenté comme il faliait qu'il le fût, un fuscaux coloriés, dont on pourrait faire un globe. Cosmographe sevant et cartographe behain, il a pu lire bina des nous que ses devenciers n'avanut pas compris, et a accompagné ses pitaches à un travail critique et explicatif qui résout d'une manière définitive la piupert des questions, acons toutes, que se represent à la vie de Bobeim et se caractère de son œuvre.
- Il y a un asses grand nombre de sopies réduites de ce globe qu'il est mutile de mentionner son Le lecteur en trouvers une liste dans entre Tessanelle and Colombus, p., 172 et eu.

Quelle que soit l'opinion que l'on se fiese de Behaim, comme explorateur et comme cosmographe, son globe est un des monuments les plus précioux qui nous restent de la géographie du moyen Age, bien qu'on ne puisse y voir un tableau fidèle des connaissances géographiques que l'on avait alors, car, sur nom-



bre de points, on était uneux renseigné que ne paraît l'avoir été

l'autour de ce globe.

L'œuvre de Boheim tiont quest une place considérable dans l'histoire de la découverte de l'Amérique, parce que s'est une thèse très généralement accrédités qu'on y trouve l'expression des idées cosmographiques que Toscanelli aurait communiquées à Colomb et que calui-ci se sernit proposé de mettre à exécution. Dans notre manière de voir, ce jugement est à reviser. Un ne peut soutenir aujourd'hul, sans soulever des objections formida-bles, que l'expédition de 1491 svast pour objet le découverte d'une route pour aller aux lades, et la thèse que Tescapelli est pour quelque chose dans la formation des idées que Colomb, aunsi bien que Behaim, ont formultos à cet égard, ne va pas non plus asus rencontrar de graves difficultés. Dans tous lesces, copendant, le globe de Nuremberg conserve son emportance et mon originalité, car c'est le seul document géographique du xvº mòcle que nous ayons qui montre l'Asia s'étendant considérabloment à l'est de ses limites véritables, et l'Océan occidental réduit à 120 degrés de largeur. Ce sont ces particularités qui donnent à l'œuvre de Behaim un caractère spécial, unique, et non la reproduction des ourneuses légendes qu'il a réunies, dont il y a d'autres exemples, us la répartition as souvent erronée de la nomenciature qu'il a empruntée, sans critique, à Marco Polo, à Ptolémue et à quelques auteurs mai lus et mai compets.

La conception éstraordinaire qui a présidé à la confection du globe de Nuremberg appartient-elle à Behaim, ou l'a-t-il simplement empruntée à quelque autre document cartographique qui n'existe plus aujourd'hus et qu'il s'est horné à copier? C'est cette question qui fait le grand intérêt qu'on attache au globe de Nuremberg. Elle sers conscienciausment examinée dans cette

Elude.

## Légendes du Globs de Nuremberg.

Les males qui mon intérmant ini mui actim relatives non nouveau d'activementes de Beham , il y on a trois qu'on trouvers aux notes ét-és. D'autres, un nombre de sing, se rapportent aux explorations qu'il turnit faties jusqu'aux extrémetés de l'Afrique Australe. On les trouvers en français dans Monn, en angime et en allemant dans Revenueurs une pages indiquées ni-après. Ce sont : 1º cette un-desseus de la ligne équinoussie : a li faut asseur, etc. s. Monn, p. 16, Revenueurs, p. 71 ; 2º cette an-desseus des fins du Prince et de Saint-Thomas : « ces fies, ale, », M., p. 16, It., p. 101 ; 2º cette à l'outrémaié de la cète d'Afrique près du Monte-Negro : « les farent, etc. », M., p. 66, 67, it., p. 106 : 4º su même endroit : « L'an 6461, etc. », M., p. 16, R., p. 76 ; 5º et celle à Porte Barthaie Vioge : « Jusqu'à ce less... » M., p. 17, R., p. 103.

Aux indications contenues dans les trois premières légendes, il faut ajonter celles données par Schedel dans sa note sur le globe, qu'on trouvera aux pièces justificatives. Les assertions avancées dans les cinq autres sont inconciliables avec les faits counus et font douter, non pas neulement de l'exactitude de Behaim, mais aussi de sa véracité. Si l'on s'en rapportait à ce qu'elles portent, Behaim aurait fait un voyage embrassant toutes les découverles accomplies par les Portugais le long des côtes de l'Afrique Australe de 1483 à 1489, c'est-à-dire celles que l'on doit à Diogo Cam, à d'Aveyro et à Barthélemy Diaz. Codine et Ravenstein ont soumis ces legendes à une critique sévère, l'un a la Société de Géographie de Paris (Déconserte de la côte d'Afrique... 1876), l'autre dans son grand ouvrage sur Behaim (pp. 20-30).

# SCHEDEL (D' Hartmann). — De globo sperioo terre. (Du globe sphérique de la terre.)

Note manuscrite de Schedel donnée par le D' Stavmen dans son mémoire mar la Bibliothèque de l'auteur de la Chronique de Naremberg (Stadien und Deretellungen, Vol. VI. Pribourg, 1908, pp. 61-62) et reproduite par le D' Grauget dans sa digression sur cette note (Exhure au den Aufseichnung über den Behaimschen Glabus dans Studien... p. 257-250) et par Ravanstum, Martin Behaim, p. 112.

Cette note, découverte par Stauber à la fin d'un volume ayant appartenu à Schedel, aujourd'hui à la Bibliothèque Royale de Munich, où il porte la côte 4º Incunable C. A. 97, est relative au globe de Nuremberg et semble avoir été rédigée pour y tigurer. Schedel dit que ce globe est l'œuvre de Behaim, mais parle au pluriel comme s'il en avait été l'un des auteurs, et nomme toutes les sources qui en ont fourni les éléments. Le D' Grauert, qui a examiné cette note critiquement a trouvé que la plus grande partie en a été empruntée textuellement à l'Historia rerum de Pie II, d'où l'on pourrait conclure que l'inférence tirée de la forme du pluriel employée dans la note n'est pas justifiée. Voyez ci-après la note 47.

SCHEDEL (Hartmann). — Libri cronicarum ou Chronique de Nuremberg. Un massif volume grand in-fol. imprimé dans cette ville par Ant. Koherger, en 1493.

Les titres qui précèdent sont oux par lesquels on désigne généralement une velumineuse histoire du monde qui a su son heure de célébrité et qui est uncore très recherchée, notamment pour ses nembreuses et sursuses gravarus sur bais, — il y en a 1.000, man compter collen qui cont répétées —, dues, pour la piupuri, à donz uristes de voienr : Michael Wolgemuth, le maitre d'Albert Durer, et son gendre Wilhem Pleydenvurff, C'est que histoire du monde que commente à la gréation et un termine à l'année 1493. Le deroise fint qui y soit mentionné est la prime de Gronede le 2 janvier 1491. Il n'y out question, naturellement, ni de la découverte de l'Amérique ni de Colomb.

L'apprage est imprimé an enractères golhiques et comprend 19 feuillets à dens colonges your in table at 200 fevil-te, dont on bigns, your le teste et les gravures, tous numérotés en chiffres romains, sis route antiquent, pius les faciliets, sons chiffres, qui formont un supplément sur le Burmatio. Les trois familiets partant les chiffres CCLVIIII, CCLX et CCLXI sont entièrement blance, l'auteur ayant veulu les loiseer ainsi pour qu'un y insgrivil les absess mémorables que pourrement advonir enrés hai. Ce aras outraga porta la aimple litre autrant i Augustram Auses opera febri crosinacarem cumfigures at ymagenibus ab inero munch, esan nom d'autour at d'éditane ou d'imprimour et eans milésime ; mais au fauillet 206, eacto, l'eutour prond congé du lauteur, à la dais du 4 juin 1403, et dance ann nom : doctoria Marenam Schums. La livre, asymplent, no se termine par là une dornière partie, forment 84 feuiliets, empruntée à l'ouvrege du papa Pie II (Auess Sylvius), De Europa, y est ajostée, non cans toutefois y avoir fast de nombreures corrections et additions, Rion n'indique dans la Chroappus que estie dernière partie n'est use de Schedel ; metr mune exvuns supeurd'hui qu'elle est due qu'D' Morresymus Mêntree. A in fin de l'ouvrage, sa vario d'una granda carte de l'Europe centrale, l'imprimeur preud \$ son tour congé da lecteur dans un colophon, daté du 12 juillet 1495 où l'on suit que est impriment était Anthonius Romanus, et aû as licent les nome des deux patrons de l'ouvre et coux des dans artistes qui l'ent. illustrio. La mimo tampo qu'il impropart quite ddition latine de la Chronigne, Koberger an Impriment une suiru, ou allemand, traduite par George Alt, inquette est deux éditions. Le texte letin original n'e jamais été réimprimi.

La Chrouque de Nuremberg contient un passage — folio CCXC verso — où est résumé le vovage que Behaim auruit fait aux côtes de l'Afrique Australe, et qui complète ce que le globe porte à cet égard, mais qui en diffère un peu Ici, le navigateur portugais, que Behaim aurait accompagné, qui n'est pas nommé dans les légendes du globe, serait le fameux explorateur Diogo Cam, le découvreur du Congo, et lui, Behaim, aurait commandé l'un des deux navires dont se composait l'expédition, qui se serait terminée par la découverte d'un autre monde, au delà des régions commes de Ptolémés. La date du voyage et le temps qu'il aurait duré ne sont pas les mêmes dans les deux versions, copendant, il est difficile de croire que celle donnée par la Chronique ait une autre origine que Besaim lui-même, car ce célè-

hre ouvrage ful propard, derit at imprime a Naromberg pondant que Behaun y était eccupé à la confection de son globs. Co globe out date, il out was, do 1492 et la Chron que de 1498, mais los deux ouvragas n'ont pu être conque et exécutés en peuda temps. Nous savons, par exemple, que le dansin et la gravure des pienches de la Chronique occupérent les artistes pendant deux ans et que, par conséquent, la préparation de cette importante publication romonte à l'année (49), il est donc certain que Behaim se trouvait à Nuremberg pendant qu'on s'en occupart et, comme nous savons aujourd hus qu'il s'était lié avec Schedol, qui mit as précieuse hibiathèque à an disposition, ainm qu'avec son collaborateur Muntzer, il ne peut y avoir aucun doute que c'est lus même qui fournit les renseignements donnés par la Chronique. Mais le communication qu'il fit à cet égord doit ôtro postáriouro à la rédaction des légandes du globe our la même sujet, car Murr, qui examina le manuscrit original de Schedel, y constela que le paragraphe relatif à Bebaim y svait ôté interpolé et qu'il était d'une écriture autre que celle de Schedel. Il faut encore remarquer que la partie de la Chronique en se trouve ce passaga, foiso CCXL, est celle dont s'était chargé Müntzer, qui paratt avoir eu des relations étroites avoc Behaim. Las différences relevõos entre les deux varmous sont dons du fait de Behaim et montrent qu'il ne s'était pes mis d'accord avec lui-même our les faits qu'il voulait que l'on arti.

## MUNTZER (D. Hieronymus). — Lettre au roi João II de Portugal. Nuremberg, 14 juillet 1493.

le Carta que sumon Humanimo Mantaro duntor alemão de relade de Norga. durga om Alemanda so excanissimo Roy do Johan, segundo da Portagul, liibre e descobrimento de mar Gossão el provinția du Gran Cam de Catau tirada de latim em linguagem por mestro Alauro de Torre ; maitre em thiolegas de ordem de sam Domingos pregador do deto Sunhor Roy, o Luttro que Jirôme Monetarses, doctour elemand de la veite de Nurembarg, en Alletingue, envoys an efebricaisme rui den Johan second, reintise à la désenverte dans is may Colone do la province du Grand Khan de Cathay, Trudante du laten dans la langue (portugaise) per muttre Alvare de Turce, mattre an théologia de l'ordre de finial-Deminique, prédicateur de dit rei, à Verann purtugues do la felica donnée dans l'ouvrage autvant : Tractade da apora do mendo tirada de latemam languagam peringuas, apas haa (me) caris. que hum grade deutor Alleman mandou a si Rey de Portugali Dum Juam hu regando. Potet in-4" mus liou ni data, fillimethèque d'Evers, - P & Carifa que angues Marconetto Monatarso, etc., etc., commo el-deseus, mais avec das # Sirragan dans l'orthographe, dans l'ouvrage anivent : Surmanto de estrolabio e do quadrante pera esser la declinaçam e he lugar de cell em cada huum din a ney pera sober ha cetrollo da norte, dont in acconde partie aut

ema reproduction do nº 1. Un exemplaire estato à la Bibliothèque de Montoh, dout le tites détériors no permet de voir al la date ut le lieu d'imgreemen. - > Teste istin original du Commemoment de la lettre, faulle menuscrité-de la main de Bubedel informatifs dans un volveur lui syant, appartonn, anyourfilms à le Bibliothèque de la Cour et de l'Mai é Monich. Cots C. A. 415 to-4\* Discovert at imprimi per Sinuber. Appending at 14 do ann mémeure dus dehodaische dub, (dindum und daretellangen, VI, 1901), - 6° Pailes do Sai, a° 48. Bours, 15 wars 1865. Reproduction feative do taxto d'Svors, di-dussio 🖈 t 🕳 🗁 Carlo cusida galo D' Jeronomo Montaro... Coimbre, 1874, in-62. Haproduction du tante d'Evers, donnée par les some do Atmetal Pernandos Thomas. - & Archies des Aperts, Vol. I, Punto Deigada, 1875-1880. Tiraga & part, 1879, in fui. 4 p. Toute d'Evera public gar M. Brootte to Canto -- 1º Carto do D' Jaronymo Monstario (Monamentar), a D. John II de 14 Julho de 1491, dans Cintenario da Dascoberta da Amsries, par II, se Garro, in-ful , 1602, - 8" Version purtugaise da teste d'Brorg ot tenduction anginise dans Hanning, Discovery of America, 1982, pp. 300-201. — 🐿 Vermon portugaise de toxte d'évers dons Penzozine. Diseguisatomi Colombias, up 8 of 3, 1004, pp. 00-03. - 10" Version portugatio du texte de Manich el traduction allemando, per la D' Veu Baranana Frorvesa. dana Onavar, Die Sudschung (Huterisches Ashrinah, Vol. XXIX, Munich, 896, pp. \$15-819), - 11\* Traduction (inglains du teste pertagnis corrigé par da que gous seuns du teste latin, par Aavenneus, dans son Martin Sphaim, Loudrus, 1908, in-fol., p. 118. - Pour une traduction frauentes. voyes noire appendics.

La pine ancionno improssion que nous consaissions de estre lettre est la version pertugaire den deux ouvrages mentionnés nuz qu' 1 et 2, dont nous retevons les titres d'après des fac-umihis cavovia à M. Harrisse et d'après les redications du DrOtte Hartig (Der Briof des D. Hierronymus; Hist. Jahrhuch, 1908.) Les deux covrages ne sont plus représentés que par un exemplaire du premier à la Bibliothèque d'Evora et un du second à la Bibliothèque de Munich Le premier ne parte ni date ni lieu d'impression, mais il y a hou de cruire que l'exemplaire d'Evera a été publié à Lisboune per un imprimeur français nommé Germain Galbard, dout on connett une impression de l'année 1500. L'exampiggre de Munich, dont le titre n'est pas complet, surant été unprimé, d'après Hæbier, à Liabonne, par Hernão de Campos dont on ne coonst d'éditions que du commencement du svi\* siècle. Les textes de ces doug ouvreges sont identiques, c'est la même version portuguise du domizicain Alvaro de Torre, mais l'orthagraphe diffère un pou, ce qui donne hou de croire que la nource des doux éditions n'est pas la même. Y on surait-il eu une anterieure que l'on ne counait pest Le professeur Grauert croit que cette lettre a du être imprimée pour la première fois ea 1494, et deus en ens on pourrait suppener que c'est. Behaim lui-mème au la fit publier.

Jusqu'à la publication de la monographie de Stauber sur la Bibliothèque de Schedel, on ne connaissait que la version portugaise de cette lettre, mais ce chercheur laborieux et perspicace a découvert une partie du texte original latin, qu'il a donné dans sa monographie. Ce n'est, malheureusement, que le commencement de la lettre, mais comme ce manuscrit est de la main de Schedel et que Müntzer était son ami et collaborateur, cela établit l'authenticité de ce document précieux.

## CHAPITRE PREMIER

LE PROJET DE DÉCOUVERTE ET D'EXPLOBATION DE DULMO ET D'ESTREITO. LA PART QU'Y PREND HEHAIM, 1484-1485.

I. - Projet de découverte à l'ouest, de Dulmo et d'Estreito.

On a vu, dans une antre partie de ces Études, comment, d'après la tradition colombienne, telle qu'elle est exposée par le fils du Découvreur et par Las Casas, qui écrivaient l'un et l'autre sur les notes mêmes de Colomb, celui-ci était arrivé à concevoir et à formuler son dessein de passer aux Indes par l'ouest; mais on a également vu que Colomb n'a pas compris dans ses Libros de memorias toutes les indications recueillies par lui et qu'il n'a rien dit, notamment, de celles qu'il devait au pilote anonyme, qui tiennent, cependant, une grande place dans ses plans de déconverte. Nous allons montrer, maintenant, qu'il y cut à l'époque une tentative d'exploration dans les régions lointaines de l'ouest, que Colomb a à peine mentionnée, bien qu'elle eût un caractère particulier qui ne pouvait manquer de le frapper, et qui dut exercer une influence considérable sur la formation de ses idées relativement à la proximité des Indes et à la possibilité de les atteindre en prenant par l'ouest. Il s'agit de l'expédition de l'Acoréen Fernam Dulmo.

Cette expédition, ou plutôt ce projet d'expédition, car il ne semble pas qu'elle ait eu lieu, a plus d'importance que les auteurs qui l'out mentionnée ne lui en accordent.

VIGNAUD, Nouvelles Études, II

21



C'est la première entreprise sérieusement conçue et préparée pour aller à la découverte à l'ouest, avant celle de Colomb, et ses organisateurs doivent être considérée comme les précurseurs immédiate du grand Génols.

Pernand Colomb et Las Casas, qui nomment Dulmo à propos du voyage de Pedro de Velasco, de Galice, et qui écrivent, l'un et l'autre, qu'ils vont parler de son entre-prise, n'en disent pas un mot. Cela est d'autant plus singulier que l'un d'eux, le fils de Colomb, motive son intention de « raconter fidèlement ci-après » l'histoire de ce Portugais, par cette raison qu'on en a tiré des conséquences exagérées (1). Nous pouvons heurousement suppléer au silence extraordinaire que gardent les deux premiers biographes de Colomb relativement à es personnage.

Dulmo, sur la nationalité duquel il y a quelques doutes (2), était capitaine donataire de l'une des capitaineries

Lee Historie l'appellent Fernaldolmos (ch. LK). Il fut certainement l'un des

<sup>(</sup>t) e Une terra,, qu'un certain l'ernaldelmes tents de découvrir de la mae mère que je recontern fidélement ci-après, comme je l'ai trouvée dans les e écrits de mon père, nile que l'on sache comment d'une petite chose sere tains hommes viennent à faire le fondement d'une plus grande, » (Hatterse, ch. IX, fol. 22 verse).

immédiatement après s'être exprimé aussi, F. Colomb entroprend de ripéter ce que Oviedo a det du pilote incomm qui aurait renseigné non plus sur la route des Indea. Il combierat, d'après cela, que c'est l'aventure de Duine qui mesit donné lieu à celle du pilote, mais Fernand det expressément que c'est celle de Vinceate Dias qui est la source de l'harteire. Dans le lexie correspondant de Las Casse, ou lit après la mention de la terre que voulnit découvrir Duime : « comme il seru det caraprèse (Las Casse, Harteria, Vol. I., p. 101), mais on se treuve reu de plus à ce sujet.

<sup>(2)</sup> Le P Cordeiro, qui cita in partie manuscrite de l'ouvrage de Fructuose, det qu'il était Flamend ou Français (*Huteria insulana*, Liv. VI, ch. II, eq.) et d'Avezac, qui panobe pour cette dernière opinion, crost que son véritable nom était Ferdinand de l'Orme (*Hes d'Afrique*, P partie, p. 85.) Drummond panse, comme Fructuose, qu'il était Flamend, parce qu'il s'inblit avec d'antres Flamends au lieu appelé Quatro-Ribeiras (Annaez de ille Teresira, t. I., p. 11), et nous sevons, par un suira document, qu'il devait estis concession su duu de Viseu, Las Casas désigns le personnage sous le nom de Hernen Dolinos. (*Historia*, Liv. I, ch. XIII.)

de Terceire. Les motifs qu'il avait pour entreprendre cette expédition ne sont pas connus, mais il était très convaincu de la valeur de son projet, car il déploya beaucoup d'énergie et de persistance pour le faire réussir. Au commencement de l'année 1486, il s'adressa à la couronne pour avoir les autorisations nécessaires, et le 3 mars il obtint des lettres patentes lui faisant donation « d'une Grande fle, des « îles ou terre ferme, par delà nos côtes, que l'on présume « être l'île des Sept Cités (3) » qu'il pourrait découvrir à ses frais. Il est à remarquer qu'il n'est pas dit dans cet acte que les ties ou terre qu'on devait aller chercherse trouvalent à l'ouest; peut-être que Dulmo voulait cacher la direction qu'il se proposait de prendre ; mais le fait que l'expédition était destinée à faire route vers l'oneat est établi par le point de départ, Tercelre, qu'indiquent les lettres patentes, et par la mention de l'île des Sept Cités. Le Portugal, d'ailleurs, n'accordait pas de privilège de découverte pour la région de la Guinée et du Sud.

L'expédition, somme on l'a dit, devait faire voile de Terceire. Des circonstances, restées inconnues, mirent obstacle au projet qui, cependant, ne fut pas abandonné, car le 12 juillet suivant Dulmo s'associa à un riche Madéréen nommé Joam Affonso do Estreito, pour tenter l'aventure en commun, et douze jours plus tard il sollicita et obtint du roi la ratification de cet arrangement (4). Le texte de ce

premiera colosa de Terceira. Dans les actes en lui dema la qualité de chevalier de la Manon du Roi.

<sup>(3)</sup> Hama grande yiha on yihas on terra firme, per costa, que se presume seer a giha das Seta Crisdas. (Lettros patentes du 2 mars 1486.) Nous traduisons per costa, per l'expression de c per delà nos côtes », parce qu'il n'est pas passible de randre autrement en français ces daux mots qui ont pour objet de donner une indication générale.

L'ile des Sept Cités, appelés sussi Autilia, dont il est question ici, étail l'une de ces lies fentastiques que l'on plaçali, su Moyan Age, dans les parties inexplorées de l'Atlantique. Elle figure dans ninq su sur portulais du xv° siècle à quelques degrés à l'ouest des Apores. Voir vul. II, p. 177,

<sup>(4)</sup> Lettres petentes du 24 juillet 1486. Nous ne savons rien de cel Estrejiu

document nous a été conservé, et nous y voyons qu'il s'agissait d'une expédition de long cours ayant presque les proportions que Colomb donna à la sienne. Elle ne devait être composée, toutefois, que de deux caravelles, dont l'une était placée plus spécialement sous les ordres de Dulmo. et l'autre sous ceux d'Estreito. Il était stipulé qu'on prendrait des vivres pour six mois et qu'on embarquerait un personnage dont il est dit seulement qu'il était Allemand, mais qui avait certainement une grande importance, puisqu'on lui laissait le choix de la caravelle sur laquelle il sujvrait l'expédition. Pendant quarante jours ce devait être la caravelle de Dulmo qui aurait la direction ; l'autre ne ferait que suivre. Dulmo estimait, sans doute, que ces quarante jours suffiraient pour conduire l'expédition à l'île ou aux terres qu'il avait en vue. C'était autant ou plus qu'il n'en fallait pour atteindre les Antilles et même le continent américain (5). Si, après ces quarante jours de navigation, on n'avait pas fait les découvertes sur lesquelles on comptait, la direction de l'expédition passait à la caravelle d'Estreito, et toutes les terres qui seraient découvertes pendant cette seconde partie de l'expédition appartiendraient au dit Estreito seul (6).

si con est qu'il fut le bailleur de fonds de l'entreprise, qui prit, dès qu'il y fut associé, de plus vestes proportions. Il y a lieu de croire, comme on le verra ai-après, qu'il était conseillé par Behaim, Bien qu'originaire de Medère, it habiteit Fayal.

<sup>(5)</sup> C'est tronts-six jours après avoir quitté la Gomera que Colomb attergut l'île de Guenahani.

<sup>(6)</sup> Par le contrat d'association de Dulme avec Estreito, en date du 12 juillet 1485, il était convenu que ce dernier aurait la moitié de toutes les iles et terres à découvrir, et c'est dans ces conditions que fut obtenue la confirmation de roi le 21 juillet. Mais dix jours plus terd, le 4 soût, le roi fait donstion à Estreite soul de toutes les lies et terres qui sersient découvertes pendant la période durant laquelle il devait avoir la direction de l'entreprise, Ceci indique qu'un nouvel arrangement était intervenu entre les deux associés

Les actes portent aussi que le départ devait avoir lieu au mois de mars 1487; mais il est certain qu'il n'en fut pas ainsi, puisque nous avons un document qui montre qu'en juin de cette même année Dulmo était encore dans sa concession de Praia (7). L'expédition mit-elle à la voile plus tard? Rien ne l'indique et il est probable que, comme tant d'autres projets de ce genre, celui-ci échoua au moment de la mise à exécution. Il est certain, en tous cas, que le projet, s'il reçut un commencement d'exécution, n'eut aucun résultat (8).

II — L'objet de Dulmo était la recherche de l'île des Sept Cités.

Il est singulier que l'importance de ce projet d'expédition ait échappé à la plupart de ceux qui en ont parlé (9). L'indication de l'île des Sept Cités, comme étant le but que ses organisateurs se proposaient d'atteindre, lui aura donné

<sup>.7)</sup> C'est une lettre du gouverneur des îles de Terceire au capitaine de la ville de Praia, datée du 18 juin 1487, disant que, si Dulmo quittait sa capitainerie, il perdrait ses droits sur les terres qui lui avaient été concédées (Archico dos Açores, t. 12, p. 388.)

<sup>8:</sup> Cela semble établi par une remarque de Colomb qui, à propos du voyage de Pedro de Velasco, parle des terres que Dulmo voulait decoavrir. (Las Casas, Historia, t. 1, p. 101, et F. Colomb, Historia, fol. 22.) Le général de Brito Rebello s'est cependant demandé si l'expédition n'avait pas eu lieu et si, comme tant d'autres, elle n'aureit pas échoué. (Archivo do Acores, Vol. IV, 1883, pp. 446-447.)

<sup>(9)</sup> Il fant toutefois excepter M Payne, qui s'est demandé si on ne pouvait pas considérer l'entreprise de Dulmo et d'Estreito comme ayant eu pour objet la réalisation du programme tracé dans la lettre de Toscanelli à Martins, mais qui écarte cotte idés. Pour M. Payne, il n'y a d'autre rapport entre les deux projets que la croyance commune à l'existence de l'île Antilia ou des Sept Cites (History of the new World called America, Vol. I. Oxford, 1890, p. 106., Ailleurs M. Payne émet l'opinion que les organisateurs de cette expédition dovaient avoir en vue la traversée de l'Atlantique jusqu'aux côtes d'Asie, (The age of discovery, dans The Cambrige modern history-Vol. I, p. 10.)

une apparence chimérique qui a fait négliger les particularités par lesquelles elle se recommande à l'attention. Une expédition préparée de longue main comme celle-là, pour laquelle on avait prévu une durée de six mois et qui avait pour programme de faire route pendant quarante jours d'abord dans une même direction, ne pouvait manquer, è moins de faire naufrage, de rencontrer quelque île ou terre américaine (10). Il est curieux de noter à ce propos que Dulmo faisait approuver son projet par João II très pen de temps après que Colomb eut soumis à ce monarque celui qu'il avait formé, qui, au fond, avait le même caractère, car, si Dulmo voulait aller à l'île des Sept Cités qui n'existait pas, mais qu'il supposait être très loin à l'ouest, Estreito avait certainement en vue d'autres îles ou terres, également éloignées des côtes européennes, ce qui nous reporte aux lieux mêmes que Colomb et ses compagnons déconvrirent quelques années plus tard.

Il faut remarquer, en esset, qu'il y a une dissérence essentielle entre l'objet de Dulmo et celui d'Estreito. Le premier, comme on l'a vu, ne se proposait de découvrir que l'île des Sept Cités; c'était l'objet formellement indiqué de son entreprise, qu'il pensait pouvoir mener à bonne sin en quarante jours. Les textes officiels ne peuvent laisser aucun doute à cet égard (11).

On s'est demandé cependant si l'expression de terre ferme, dans le privilège accordé à Dulmo, ne se rapportait

<sup>(10)</sup> M. Errera a fait remarquer avec raison que cetta sapédition était conque sur un tel plan que, at elle avait ou lieu, l'Amérique aurait été probablement découverte cinq ans avant Colomb. (L'Epocs delle Grandi Scoperie, pp. 832-888, note.)

<sup>(11)</sup> Dès les premières lignes de la concession originale faite à Dulmo, le 3 mars 1486, le roi précise, comme on l'a vu, qu'il s'agit de la découverte de l'île, des lies ou terres que l'on croit être l'île des Supt Cités (que se presuma seur a giha das Sepis Cidades). Dans le préambule de l'ecte d'association anire Dulmo et Estreite le notaire dit que c'est l'île des Sepi Cités que le premier se propose de découver avec l'autorisation du roi

pas à l'Asie, et si, dès lors, l'expédition que projetait ce Portugais n'avait pas le même objet que celui attribué généralement à Colomb (12). Examiné de près, le texte des lettres patentes accordées à Dulmo n'autorise guère cette supposition. On y voit, on effet, que, par cette expression de terre ferme, on n'entend indiquer que l'île des Sept Cités. C'est cette île que Dulmo veut découvrir et, comme on ignore ce qu'elle est en réalité, on la désigne comme étant soit une grande île, soit un groupe d'îles, soit même une terre continentale ; les trois expressions s'appliquent à la même terre mystérieuse qu'il s'agit de découvrir, terre dont on ne connaissait pas la situation, mais qu'on ne plaçait pas cependant vers les limites orientales de l'Asie et qu'on ne supposait même pas être à une distance extraordinairement grande des Açores et de Madère, puisque à diverses reprises de petites expéditions d'une courte durée étaient parties de ces îles pour aller à sa découverte, ce qui suppose qu'on avait l'espoir de la trouver sans s'aventurer à une distance trop considérable.

Ces expéditions ayant échoué, Dulmo supposa, tout naturellement, que l'île si vainement cherchée jusqu'alors devait se trouver plus éloignée qu'on ne l'avait cru, et c'est pourquoi il voulut organiser son entreprise de manière à pouvoir poursuivre son exploration pendant quarante jours. Il n'y a rien là qui indique qu'il plaçait cette tle

<sup>(13)</sup> M. Altolaguere, qui a posè la question et qui la résout par l'affirmative, croit que le projet de Dulmo était le même que celui de Toscanelli, dont il aurait ou connaissance, avec cette différence toutefois que la route que s'était tracée Dulmo était de partir de Torceire pour se diriger à l'ouest an obliquant un peu vers le sud de manière à rencontrer Antilia, pass à continuer dans la direction du sud-ouest jusqu'au nord de Cypengu d'abord et ensuite jusqu'his province de Cathay. (Christobal Colos .. Madrid, 1988, 4°, page 405.) C'est arranger facilement les choses, mais d'après quels documents?



dans l'autre hémisphère et qu'il voulait aller la chercher jusque dans le voisinage des côtes de l'Asie (13).

III --- Un Allemand qu'en suppose être Behaim est associé à l'entreprise qui preud un autre caractère.

Il n'en est pas de même d'Estreito; celui-ci, évidemment, pensait à autre chose qu'à l'île des Sept Cités. Les conditions de son association avec Dulmo montrent cela très clairement. On y prévoit la découverts d'îles ou de terres peuplées ou non peuplées, mais pas celle de l'île mystérieuse, qui n'est même pas nommée dans les parties dispositives de l'acte (14). Estreito fait tous les frais de l'entreprise, mais il s'en réserve la direction pendant la plus grande partie du temps. Dulmo ne la conduira que pendant quarante jours, sur les six mois qu'elle doît durer. A l'expiration de ces quarante jours il s'effacera complètement et n'aura plus qu'à obéir à Estreito, qui dirigera l'entreprise comme il l'entendra et où il voudra, pendant

<sup>(13)</sup> Le capitaine Durc a capandent écrit que pour Dulmo a il a agussait de a trouver non saulement i lie des Sapt Cités, mais encore la terre ferme qui a pouveit exister à l'ouest » (Pinans, etc., Medrid, 1892,p. 15-16.) M. Aitolaguirre, qui s'est évidemment inspiré de catte manière de voir, affirme qu'il est certain que Dulmo e se proposait d'alter à la terre ferme, ou, ce qui est la même chose, d'effectuer la navigation transatiantique », (Christobel Colos, p. 497.) Les textes cités ci-dames des privilèges accordés à Dulmo n'autorisent aucune essertion de ce genre, On n'arrive à considérer l'expression de larve ferme, qui est employée, comme désignant l'Asia, qu'en démembrant arbitrairement la phrase où alle se trouve.

<sup>(14) ... «</sup> Fernam Dulmo, n'étant pas en état d'équiper la dita Armada et « de faire face aux dépenses nécessaires... cède à Johan Afonso (Estreito) .. « la moitié de toute île on lies ou terre ferme, psuplées et à peupler qu'il « trouverelt et découvrireit avec la dite Armada, avec tous les privilèges « supulés dans la lettre de concession.» (Lettre de Jose II du 25 juillet confirmant l'arrangement fait noire Dulmo et Estre.lo. Alguns Documentes, p. 19.)

les quatre mois et vingt jours qui resteraient encore à courir jusqu'à la fin de leur engagement (15).

Ces particularités, si explicites par elles-mêmes, deviennent encore plus significatives par la remarque suivante :

On a vu qu'aux termes de l'arrangement de Dulmo avec Estreito, un chevalier allemand, auquel on témoignait de la considération, devait faire partie de l'expédition. C'est l'opinion de tous les auteurs qui se sont occupés de cette question que cet Allemand, dont le nom n'est pas doané, n'était autre que le cosmographe Martin Behaim, et tout indique que cette supposition est fondée. Behaim, qui s'était établi en Portugal depuis deux ans environ, passait pour être un savant cosmographe. Il avait pris part à l'un des importants voyages de découverte faits à cette époque sur

Les termes dans lesquois le roi approuve cet arrangement sont excore plus précis.

<sup>(15)...</sup> e Et à partir du jour où tous les deux partiront de la dite île de Tere ceire, le dit Fernem Dulmo fera route per où il voudre pendant les quee rante premiers jours qui suivront, et le dit Johan Afonso suivra avec la
e caravelle dont il sera capitaine la route et le chemin que le dit Fernam
e Dulmo fera et suivre son fanal suivant les instructions que ledit Fernam
e Dulmo lui dunnara par écrit. Et dés que les dits quarante jours seront
a passés, la dit Fernam Dulmo ne dressera plus de fanal et n'ordonnera plus
e de faire route vers ancuse direction, mais su contraire fera et suivre son
a chemin et se route par où le dit Johan voudre, sans aucune contradiction,
e avec sa caravelle et son équipage, et suivre le fanal du dit Johan Afonso
e et accomplira en tout ses instructions et jusqu'à ce que lui, Johan Afonso,
e retourne au Portugal »... (Même document, mêmo page.)

e Allenda qu'il (Estreite) équipe et arme les dites caravelles pour six mois, e et que, uns fois écoulés les quarants jours pendant lesquels il est obligé « de suivre et d'accompagner le dit Fornam Dulmo, il espère employer tout « le reste du temps jusqu'à l'expiration des ma mois à découvrir les dites « lles et terres, il nous prie] de daigner lus accorder et de lui octroyer et « de lui faire douation et grâce par notre lattre de toutes les îles et terres « qu'après l'expiration des dits quarante jours il trouversit et découvrirait, « ainsi et de la même manière que par notre dite lettre nous l'avons accordé « et douné à Fornam Dulmo ». (Lettres royales du 4 soût 1486. Alguns Decumentor, p. 63.) L'acte se termins par la concession demandée avec cotte condition que les découvertes proposées doivent être faites dans les deux ans.

ies côtes d'Afrique, celui d'Affonso d'Aveyro, probablement, et venait d'être armé chevalier par le roi João II qui le tenait en grande satime. Il résidait à Fayal, île voisinc de celle de Terceire, où l'expédition s'organisait, et allait s'y marier. On disait qu'il avait conseillé au roi d'entreprendre la découverte de quelque île et, d'après une tradition requeillie par Fructuoso, il assurait à Fayal même qu'il connaissait l'existence d'une belle terre située à l'ouest des Acores (16).

Il semble donc qu'on ait en raison d'identifier le chevalier aliemand auquel Estreito assurait une place marquante dans son expédition avec l'auteur du fameux globe de Nuremberg (17), et il est permis d'induire de là que c'est à son intention que fut rédigée la singulière clause du contrat d'association des deux explorateurs, qui assu-

<sup>(18)</sup> Connerso, Historia Ineglana, Liv, 1X, ch. VIII, votr ci-eprès, note 19.
(17) Varchagen cut, cropous-nous, le premier qui aut reconnu Behaim dans le personnage alternand mentionné par les documents relatifs à l'expédition de Dulmo. (La verdadera Guanahami de Colon, Santiago, 1884,8°, p. 187.)
Les anieurs suivants ont exprimé la même opinion: Peschel, Seitalier der Entd., 1899. p. 485. E do Canto, Os Corte Reses, dans les Archivo des Açeres. Vol. IV, 1883, Duro, Pinson, 1892, p. 18, et note 2, p. 225, Sonsa Vitarbo, Trabaihos Nauticos des Portuguesse, Lisbonne, 1898, Vol. I, p. 94; E. Ravenstein, Martine de Bohemia, Lisbonne, sans date (1900?),8°, p. 55; Altolaguere, Crutobal Colon... 1896, p. 486.

<sup>5.</sup> cel Allemand el Beham ne fent per qu'un, il y avait slore à Fayel en même temps que lui un autre Allemand de distinction qui, comme lui, a'occupalt de casmagraphie el de déconvertes maritimes et qui, comme lui, croyet à l'existence d'une grande lie à l'ouest des Açores. Voyes chaprès la note. Il y a capendant une objection à cette manière de voir qu'il faut mentionner. C'est que si ou s'en repporte à ce que dit Behaim lui-même dans les légendes de son globe, reintivement à son voyage aux côtes d'Afrique, il a si pu se trouver en Portugal à la date du 12 juillet 1605 pour s'associer à l'expédition que d'Estreito projetait Mais on varra au chapitre suivant qu'il est impossible de prondre à la lettre tont ou que Behaim did de son voyage et qu'en me seurait croire, sans le mettre au contradiction evec lui même et avec des faits bieu avérès, qu'il ait accompagné Diogo Cum, comme il le dit. Si réellement il a pris part à l'expédition dont il paris c'est de celle d'Aveire qu'il s'agit, qu'ent lieu de 1684 à 1485.

rait à Estreito la direction de l'entreprise après quarante jours de navigation. Si cette supposition est fondée, il est clair que Behaim était l'inspirateur de Estreito, et que c'est pour mettre à exécution quelque projet de découverte qu'il avait conçu, que ce dernier s'engagea dans l'affaire de Dulmo.

Dans ces conditions, les choses se seraient passées de la manière suivante, si l'expédition avait eu lieu. Dulmo en aurait d'abord pris la direction et l'aurait conduite d'après les données qu'il croyait avoir sur la situation de l'île des Sept Cités, objet de ses recherches. S'il trouvait cette île ou d'autres, sa découverte profitait à son associé comme à lui-même. Mais il n'avait pour cela qu'un délai de quarante jours; à l'expiration de ce terme, il devenait pour ainsi dire étranger à l'expédition, qui passait alors sous le commandement d'Estreito, ou plutôt de Behaim, lequel agissait à sa guise et pour son propre compte, sans que Dulmo eût rien à y voir. Une deuxième recherche aurait alors commencé, sous la direction nominale d'Estreito, mais, évidemment, d'après les données que possédait Behaim.

IV. — La participation de Behaim à l'entreprise de Dulmo indique qu'elle avait aussi en vue le passage aux Indes par 1 Occident.

Si ces inductions sont fondées, une question intéressante se pose. Quelle découverte Estreite, guidé par Behaim, avait-il en vue? Se proposait-il simplement de chercher de nouvelles îles qui pouvaient exister dans l'Atlantique, notamment celle dont on disait que Behaim avait connaissance, ou, d'accord avec le cosmographe nurembergeois, avait-il l'ambition plus haute de conduire ses navires jusqu'aux côtes orientales de l'Asie, dans l'espoir de faire, dans cette région, des découvertes plus grandes que celles

JM 5

qu'avaient eues en vue les autres aventuriers qui, à cette époque, se lançaient dans de pareilles entreprises? Si le chevalier aliemand n'était pas Behaim, il n'y aurait pas lieu de se poser cette dernière question, et il faudrait s'en tenir à la première. On considérerait alors que, comme tant d'autres, Estreito n'avait que le dessein de découvrir l'une ou quelques-unes des îles que l'on croyait exister dans les parties éloignées de l'Atlantique.

Mais, si l'on doit reconnaître Behaim dans ce compagnon d'Estreito — et il ne semble pas possible de faire autrement — on est en droit de se demander si les deux explorateurs n'avaient pas conçu l'idée de passer aux lades en prenant par l'ouest, et on peut avancer qu'il y a des raisons de croire que tel était réellement leur dessein. Nous verrons plus loin, en effet, que Behaim avait formé le projet d'un voyage de ce genre, qu'il sit saire des démarches pour que le roi João II lui en constat la direction, et qu'il croyait que les côtes orientales de l'Asie étaient si rapprochées de celles d'Europe et d'Afrique qu'il n'y avait aucune difficulté à traverser l'espace maritime qui les séparait.

Ces faits sont établis par deux documents du temps: le globe que Behaim lui-même fit construire à Nuremberg en 1493, où l'on voit que la distance à franchir pour atteindre l'Asie n'était que de 130 degrés, et une lettre qu'un savant de cette ville, Müntzer (18), écrivait, à la même époque, au roi de Portugal pour l'engager à charger Behaim lui-même de conduire une expédition aux Indes par la voie de l'ouest. Il est donc clair que le chevalier allemand, compagnon d'Estreito, était l'auteur du fameux globe, et que le but qu'Estreito et lui se proposaient, en s'engageant

<sup>(18)</sup> Sur ce savent et la lettre dont il est les question, voyez ex-après, ch. I l.

dans l'expédition de Dulmo, était de s'efforcer de gagner les Indes ou les côtes d'Asie, tout en cherchant aussi, peutêtre, l'île des Sept Cités, si elle se trouvait dans les parsges qu'on devait traverser.

Le fait, rapporté par Fructuoso, que Behaim prétendait connaître l'existence d'une île ou terre située au delà des Açores, confirme cette conclusion. Bien que ce qu'on nous dise à cet égard ait un caractère chimérique (19), on peut admettre sans difficulté que Behaim, qui s'occupait de cosmographie et de navigation, et qui vivait dans un milieu où les questions de ce genre étaient fréquemment agitées, a pu se former une opinion sur l'existence et la situation d'une île nouvelle, sans voir là une objection à notre supposition que sa participation à l'entreprise projetée par Dulmo indique une intention de chercher aussi à aller jusqu'aux Indes, au contraire.

Remarquons, d'ailleurs, que, lors même que le compagnon d'Estreito ne serait pas Behaim, le fait subsiste néanmoins que ce compagnon nouvrissait un projet qui semble avoir eu un objet bien plus important que la simple découverte d'une le dont l'existence était douteuse.

Remarquons encore que cette expédition se préparait au moment où Colomb quittait le Portugal pour deman-

<sup>(19)</sup> Le P. Cordeiro, qui emprunte ses renseignements à Fructoso, dit que Behaim était tellement versé dans la connaissance des astres, qu'il prédissit bien des choses qui arrivaient récliement et que cela le faisait passer auprès des ignorants pour un néoromancien. Il cite plusieurs du ces prétendues prophétics, dont l'une était a qu'il voyait, au sud-ouest du Fayal, où il se trou- e vait, une planète dominant sur une province où les habitants se servaient e de vases d'or et d'argent, vases dont on verrait, à Payal même et avant s'longtemps, des embarcations chargées. Et au bout de peu de temps, — e ajoute Cordeiro — on vit à Fayal des navires qui vanaient du Pérou, alors a démouvart, et qui étaient chargés d'or, d'argent et de pierreries.» (Historia insulans... Lisbonne, 1836, Liv. IX, ch. VII, n° 42.) Si c'est cette terre qu'Estraito et Bebaim avaient en vue, la remerque de Cordeiro est une autre indication que l'expédition n'est aucune suits.

der aux Rois Catholiques les moyens de mettre à exécution le grand dessein d'exploration vers l'ouest qu'il avait formé.

Ce fait important, qui n'est pas nouveau, mais qui n'a jamais été mis en lumière comme il convient qu'il le soit, doit être étudié avec soin. Y a-t-il une corrélation quel-conque entre ces deux entreprises? Existe-t-il un lien caché entre le projet qu'Estreito et Behaim voulaient met-tre à exécution et celui que Colomb assure avoir toujours eu? Ces deux projets ont-ils une source commune, ou l'un est-il dérivé de l'autre?

C'est ce qu'il faut examiner avec attention. Rappelons d'abord ce que nous savons de la vie de ce cosmographe allemand, qui voulait conduire les deux navires de Dulmo et d'Estreito à une destination mystérieuse que l'on croit être les extrémités orientales de l'Asie, montrons ce qu'il fit après l'avortement de cette entreprise et voyons s'il a pu exister des relations entre lui et Colomb.

## CHAPITRE DEUXIÈME

LE PROJET DE PASSAGE AUX INDES DE BEHAIM.
RAPPORTS POSSIBLES AVEC COLOMB.

#### I. - Martin Behaim.

Il y a peu de cosmographes dont la personnalité et la valeur aient été plus discutées que celles de l'auteur du globe de Nuremberg; cependant, malgré les nombreux travaux dont il a été l'objet, nous sommes encore mal renseignés sur plusieurs particularités importantes de sa vie. Nous en savons assez, néanmoins, pour être assuré qu'il n'était par le grand cosmographe que pendant longtemps on l'a cru être, qu'il ne joua pas en Portugal le rôle important qu'on lui a attribué et qu'il ne fût pas le seul auteur du globe fameux qui a fait sa réputation.

Né à Nuremberg en 1459 (20), bien que noble, il fut destiné dès sa jeunesse au commerce et ne recut aucune instruction universitaire. Il ne paraît pas même avoir bien su le latin (21). On a dit qu'entre l'âge de douze et de seize ans,



<sup>(30)</sup> Murr, l'un des premiers hiographes de Behaim, croyait qu'il était né en 1430, parce qu'il le confondait avec son père, qui s'appelait Martin comme lui. Mais il résulte des recherches des érudits modernes que Martin Behaim père se maria en 1458 et que son second fils naquet en 1460. Notre Behaim, qui était l'ainé, n'a donc pu naître qu'en 1459. (Generany et Raymestem, Martin de Bohenus, p. 7.)

<sup>(21)</sup> Guarnea, Martin Behaim, p. 5. Ravenstein concède qu'il avait : a fair acquaintance of Latin. (Martin Behaim, p. 7, col. 2.)

il étudia avec le célèbre Regiomontanus, qui lui aurait enseigné à se servir des instruments d'astronomie nautique et de mathématique à l'usage des navigateurs, que ce sa vant avait inventés ou perfectionnés (22). Le fait a été contesté ; mais, comme il est établi que Regiomontanus habita Nuremberg de 1471 à 1475 et comme Behaim se disait son élève (23), il n'y a rien d'invraisemblable à ce qu'il ait réellement appris de ce savant l'usage d'instruments qui pouvaient être pour lui l'objet d'un commerce fructueux, à une époque où l'on s'occupait beaucoup de navigation lointaine. En 1476, ses parents le placent dans uns maison de commerce à Malines. En 1478 ou 1479 il passe à Auvers. Cette même année et l'année suivante, il vovage pour les intérêts de sa maison de commerce.

En 1479, on le trouve encore à Anvers ; il est probable qu'il entra alors en relation avec quelques-uns de ces Flamands qui, à cette époque, habitaient les Açores en assex grand nombre, et que ce soit eux qui l'engagèrent à aller en Portugal. Comme de 1480 à 1482 on le perd de vue, on suppose, non sans quelque raison, que c'est dans cet intervalle qu'il se rendit dans ce pays pour la première fois (24). Il y alia sans doute dans un but commercial et

<sup>(33)</sup> Johannes Müller, appelé ordinairement Regionnatures, naquit à Nurenberg on 1436, Sur les sustruments d'astronomie nautique qu'il invente, voyez litmonav, Examen critique, Vol. I, p. 374, et Guernan, op, est., pp. 38 et eq. (35) Martin de Boemis natural dequelles parles, a quel se glorasse ser discipulo de Johanne de Mente Regio (Bannos, Da Asia, Do I, Liv. IV, ch. II, Vol. I, p. 282 : Gunther, qui accepts cette assertion de Behaim, fait remerquer que la maison de son père élait voisine de celle qu'habitait Regionnotanus (op. est., p. 18.) Dans son Ere des Découvertes (Das Zeitalter der Enfedekungen, p. 34), il dit que la tradition locale et une foule de raisons cenfement le fait. Revenstein en doute fortement et fait remerquer qu'en tous cas Bohans proble fort pou de ces leçons (Martin Behaim, p. h, c. I, et p. 13, c. 2.) (24) e Vreisemblablement Bohaim, se readit pour la premère fois à Listonne en 1681 ou 1642, a (Guerman, op, cif., p. 11.) flugs, dans son article sur la livre de Gunther (Paterman a Mathedungen 1690, Lit, an 60) accepte cette manière de voir, que Ravenstein ne paraît pas disposé à parlager. Selosicette manière de voir, que Ravenstein ne paraît pas disposé à parlager. Selosi

il faut croire qu'il s'en trouva bien, car il ne revint à Nuremberg et à Anvers que pour liquider ses affaires et retourner dans le pays qui devait être désormais le sien. Il y était en 1484 et déjà en position d'appeler sur lui l'attention, car c'est à cette époque qu'il aurait fait partie de la junte de mathématiciens instituée par le roi João II pour chercher les moyens de déterminer en haute mer la latitude et la longitude, quand l'étoile polaire ne pouvait plus être observée. Cette assertion vient de Barros, et, bien que ni Ruy de Pına, ni Resende, ni Pacheco ne nomment Behaim, il n'y a aucune raison de mettre en donte qu'il a pu être associé, dans une certaine mesure, aux savants que l'on nomme comme ayant fait partie de cette junte célèbre (25). Il y a lieu de croire, cependant, que son rôle y a été exagéré et que son concours s'est borné à donner des renseignements sur les instruments de marine perfectionnés par Regiomontanus et sur la manière de s'en servir (26).

iur la date la plus reculée à l'aquelle on puisse faire remonter la première arrivée de Behaim en Portugal est colle de juin 1484, (Voyez l'ouvrage portugais, p. 11, et le grand ouvrage anglais, p. 10)

<sup>(25)</sup> Il est douteux que cette junte ait jamais existé, avec les caractères que lui donnent les auteurs portugais. Il est certain, toutefois, que le roi João soumeitait à des cosmographes instruite et compétants en ces matières, les questions qui se rapportaient aux voyages de découvertes que les Portugais entreprenaient alors. Berros fait une grande part à Behaim dans les travaux de cette junte. D'accord avec les savants qui la compossiont, il surait dressé les tables de déclinaison du soleil qui servirent depuis aux naviguieurs portugais.

<sup>(26)</sup> Voyez ce que disent à ce sujet Ravenstein dans son grand ouvrage sur Behaim (pp. 13 et sq), et Gunther (op. cit, pp. 18 et sq). Ce dernier semble disposé à accordar à la junte une certaine importance et estime que Behaim y rendit des services appréciables. Il croit que c'est lui qui fit consaltre aux Portugais les éphémérides de Regiomontanus. Cependant, elles étaient alors imprimées depuis dix aus. Peut-être, en se servant d'elles, a-t-u contribué à la construction de tables de décliquison du soleil. Voyez sur ce point Gallois, Géographes allemands, pp. 31-33

### II. — Rapports possibles avec Colomb.

Quoi qu'il en soit des antécédents de Behaim, il est certain qu'en 1484 on le trouve établi en Portugal et entretenant des relations, soit avec le roi lui-même, soit avec ceux qui s'occupaient des entreprises maritimes que ce prince favorisait. Il fit partie de l'un des importants voyages aux côtes d'Afrique qui eurent lieu de 1485 à 1486 — selui d'Affonso d'Aveyro probablement (27) — et fut armé chevalier par le roi à son retour (28). C'est à cette époque qu'il paraît s'être occupé de l'entreprise de Dulmo et d'Estreito. Il était alors déjà fixé à Fayal, où il devait épouser la fille d'un Flamand, capitaine donataire de cette lie (29).

Behaim tenta-t-il plus tard de reprendre d'une autre

<sup>(17)</sup> On no sait par an justa se c'est de l'expédition d'Aveyro ou de la seconde de Diogo Cam dont Bahaim surait fait partie. Dans les tégendes de son globe où il perie de son voyage, il se nomme personne ; mais dans la Chronique de Nuremberg, imprunée dans cette ville en mêma temps que le globe se faisait et dont l'auteur, Hartmann Schedel, était son ami, Diogo Cam est nommé. Ce serait alors à la desaréme expédition de en navigateur que Behaim l'aurait secompagné. Mais il y a à cela des objections esses sérieuses qui ont amené plusieurs critiques, Major la premier, puis Codine et Ravens tein ensuite, à pouver que c'est avec d'Aveyro que Behaim fit son voyage Le général Wairwermans à aussi exprimé cette opinion. (Le prince Henry, pp. 96, 97.)

<sup>(26)</sup> D'après una pièce ancienne où la cérémenie est décrite, elle nurait re lieu la 18 février 1465 ; mais 1. y a léévidemment une errour de dats car en février 1485 Bahaim devait être avec Diogo Cam on avec Aveyro à la côte d'Afrique, Voyes celts pièce dans Monn, p. 118.

<sup>(29)</sup> Behaim la nomme dans une des légendes à son globe, c'était Jobel de Huerter de Moerkirchon. Les Portugais l'appellent Jos d'Ulra, L'histories des lles portugaises, Cordoire, qui mentionne ce mariage dit que Behaim sul deux fils (Historie Insulana, Liv. VIII, ch. IV, Vol. II, p. 282, Édit.), ce qui perait être une erreur. Comme nous voyons par un document publié par Marr (appendice n° VIII) que Martin Behaim III naquit en 1469, le meriage doit être placé su commencement de cette année ou à la fin de celle entérneure.

manière le projet de passage aux Indes par l'ouest qu'il avait voulu mettre à exécution avec Estreito? Aucun document ne le dit, mais cela est assez probable, car il est certain qu'il ne renonça pas à ce projet, dont nous allons le voir s'occuper sérieusement à Nuremberg, où il retourna en 1490. Il y était appelé par des affaires de succession et y resta deux ans, pendant lesquels il dirigea la construction du globe fameux qui a fait sa réputation, globe dont la particularité caractéristique est de montrer une extension considérable vers l'est du monde connu et une réduction cerrélative de l'espace maritime s'étendant à l'ouest, d'où l'inévitable conclusion que le passage au Cathay, en prenant par l'Occident, était praticable.

C'est vraisemblablement dans la seconde partie de l'année 1493 que Behaim repartit pour le Portugal où il ne resta pas longtemps, car l'année suivante on le trouve dans le Brabant où le roi João l'aurait chargé d'une mission dont on ne connaît pas bien le caractère. Rappelé par le roi en 1494, il paraît être retourné à Fayal et il n'est plus guère question de lui. Il mourut à Lisbonne en 1507 dans des circonstances qui ne sont pas bien connues, mais d'où l'on peut inférer qu'il était alors malheureux et sans ressources (30).

Il résulte de cet exposé que très probablement Behaim se rendit en Portugal entre les années 1480 et 1482, mais qu'il ne a'y établit définitivement qu'en 1484, et qu'à cette époque il était en rapports avec les mêmes cosmographes auxquels le roi João II renvoya le projet de Colomb. Dans ces conditions, il est possible, tout au moins, que les deux

<sup>(30)</sup> D'après une inscription funéraire d'une église de Nuremberg, ce serait en 1500 qu'il mourat ; mus il paraît certain maintenant que le date véritable est celle de 1507. (Voyez Humanner, Ezamen critique, Vol. I, pp. 271-273.) Bur l'état de misère où Boham paraît être tembé, voyez Ravazerem, sp. c.f., pp. 31-53.

hommes se soient connus et qu'ils aient eu l'occasion d'échanger leurs idées sur les explorations maritimes dopt la mer occidentale pouvait être l'objet et que tous les deux avaient alors en vue. Nous n'avons aucune preuve du fait ; mais ce que dit Herrera autorise la supposition. Herrera rapporte, en effet, que Behaim était l'ami de Colomb et qu'ils avaient les mêmes vues (31) ; il ne dit pas. malheureusement, comment il sait cela, mais c'était un historien judicieux qui prenaît la peine de se renseigner aux sources mêmes, quand cela était possible, et il est permis de croire qu'il avait ses raisons pour s'avancer sur ce point comme il l'a fait (32). On peut mettre en doute le fait, mais il n'est pas invraisemblable. C'est donc avec raison que Humboldt a dit que « des rapports personnels « entre Behaim et Colomb sont assez probables, quoique rien ne les prouve (33) » ; c'est aussi, en somme, l'opinion de Gallois et de Ravenstein (34). Remarquons bien, d'ailleurs, que ce qu'il importe de savoir c'est, non pas si Behaim et Colomb ont eu des relations personnelles, mais si les idées de l'un ont été connues de l'autre ; ce qui a

<sup>(31)</sup> Parlant des opinions de Colomb sur la facilité de naviguer en peu de temps d'Orient en Occident, Herrere dit que cette manière de voir jui fui confirmée par Martin de Bohéme qui était son ami et grand connegraphes ests opinion le confirmé Martin de Bohémia,...au amigo, , gran cosmographes (Misturia general.... Dec. I, Liv, I, ch. II) Herrere parle comme et la priorité de l'idée appartement à Colomb; mais il ne connessait pas ce que nous sevons sujourd'hai et s'en rapportant à ce qu'on bi dans Las Cosas sur l'origine de la théorie de Colomb.

<sup>(33)</sup> Humboldt, qui le premier a perté de Behaim dans un esprit critique, fait remarquer que tout ce que Herrera dit no vient pes des autours que nous connaissons, mais qu'il à aussi pulsé e à d'autres sourées mannacrites que nous ne connaissons pes ». (Examen critique, Vol. I, p. 265.)

<sup>(33)</sup> Examen Critique, Vol. 1, p. 272. Plus loin Humboldt dit qu'il est seses naturel que ceux qu'on avait l'habitude de consulter sur les questions de nosmographie nient mis Colomb en rapports avec Behaim. (Ibid., p. 272.)

<sup>(34)</sup> It is quite possible that Columbus and Behaim met during the former's rendence in Portugal (Martin Behaim, p. 22, col. 2.) a Il n'y a ricu is de surprement ni d'impossible, a (Galacus, Les Géographes allemands, p. 27.)

pu se faire par l'intermédiaire de Barthélemy Colomb, qui demeura en Portugal plus longtemps que son frère et qui n'est pas resté étranger à la formation de son système cosmographique. Les paragraphes suivants montreront, en tous cas, qu'il y a bien des raisons de croire que Colomb a connu le dessein de Behaim (35).

III. — Priorité des idées de Behaim sur celles de Colomb relativement à la possibilité de passer aux Indes par l'ouest.

Les faits rapportés au chapitre précédent ne permettent pas de douter que Behaim croyait que le passage aux Indes par l'ouest était praticable, et on sait que Colomb a soutenu cette thèse. Mais est-ce à Behaim ou à Colomb qu'appartient la priorité de l'idée ? Serait-ce le Génois qui l'auraît suggérée au Nurembergeois, s'il eut des rapports directs ou indirects avec lui, ou sont-ce les projets et les propos de l'auteur du globe qui seraient parvenus à la connaissance du futur découvreur de l'Amérique et qui l'auraient mis sur cette voie ?

Pour ceux qui s'en tiennent à la tradition colombienne, la question ne comporte qu'une réponse : c'est à Colomb que cette priorité appartient, parce qu'il devait l'idée à Toscanelli, qui l'avait formulée dès l'année 1474, et parce qu'il l'avait soumise au roi de Portugal avant qu'il ne fût question de l'entreprise de Dulmo et d'Estreito, à la-





<sup>(35)</sup> Dans cette rapide esquisse de la vie de Behaim, nous avons passé enticrement sous silence la thèsa que des panégyristes du cosmographe Nurembergeois, plus enthousiastes que renseignés, ont soutenue, qu'il avait précèdé
Colomb, dans la découverte de l'Amérique, et Magelian, dans celle du détroit de ce nom. Ces singularités qui pendant un temps fixèrent l'attention
de quelques érudits naïfs, sont tombées aujourd'hui dans l'oubli. Dès le
commencement de ce siècle Murr avait montré qu'elles n'avaient aucune consistance et M. Ravenstein a refait la démonstration d'une manière péremptoire. Nous avons jugé inutile de nous arrêter sur ce point.

quelle Behaim devait prendre part. Remarquons bien que les faits, ainai avancés, ne reposent que sur des assertions dénuées de toute preuve. L'authenticité des pièces attribuées à Toscaneill n'est pas établie ; et nous ne savons que par des documents provenant uniquement de source colombienne, documents que rien ne confirme et qui sont tous postérieurs à la grande découverte de Colomb, que celui-ci avait proposé au roi João de lui montrer comment on pouvait aller aux Indes par l'ouest, tandis que nous avons des preuves documentaires authentiques, antérieures à celles-là, que Behaim avait conçu ce dessein, et qu'il avait donné une démonstration graphique de la possibilité de le mettre à exécution.

En présence du globe de Nuremberg qui fournit cette preuve, on ne voit pas comment on pourrait soutenir que c'est Colomb qui a suggéré à Behaim l'idée fondamentale du système géographique dont ce globe est l'expression. Assurément, il est plus facile de dire que la source de cette idée vient, pour l'un comme pour l'autre, de Toscanelli. Mals comment trancher un problème de cette importance sur le seul témoignage de documents dont il y a tant de raisons de contester l'authenticité | Comment mettre ces pièces suspectes sur la même ligne que le globe, et leur donner une valeur égale! Nous n'avons, de ces pièces, que des copies dont personne ne prétend avoir vu les originaux, et qui dissèrent étrangement par leurs variantes ; tandis que nous possédons le globe même où Behaim s traduit ses idées. Il n'y a aucune preuve que ces idées lui ont été suggérées par Toscanelli, ce qui est, d'ailleurs, contraire à toute vraisemblance, ainsi qu'on le verra plus loin, mais il est certain que le globe témoigne d'une façon incontestable qu'en 1492 un cosmographe qui avait habité Lisbonne en même temps que Colomb, qui s'occupait comme lui de voyages de découverte à l'Occident et qui avait été probablement en rapports aves lui, montrait qu'on pouvait aller aux Indes en prenant par l'ouest, alors que les documents les plus anciens que nous ayons où Colomb ait exprimé la même idée sont : la lettre prologue à son Journal, qui ne date que de son retour et qu'il y a bien des raisons, d'ailleurs, de croire antidatée, et sa lettre de 1498.

Les biographes modernes de Behaim, tout en admettant la possibilité qu'il ait eu des rapports personnels avec Colomb, ne sont pas disposés à admettre qu'il ait été influencé par lui. Ravenstein, auguel ses remarquables travaux sur Behaim donnent à cet égard une grande autorité, écarte nettement cette supposition, mais il importe de noter que son scepticisme est motivé, moins par le fait que Colomb et Behaim eurent peu l'occasion de se communiquer leurs idées, que sur la supposition qu'en 1484 celles de Colomb étaient déjà formées (36). C'est tenir pour acquis ce dont il n'y a aucune preuve. L'assertion que les idées de Behaim sur la possibilité d'atteindre le Levant, en prenant par le Ponant, sont antérieures à celles de Colomb, découle rigoureusement du fait qu'il est impossible de prouver que le découvreur de l'Amérique se proposait, originairement, d'aller aux Indes, alors qu'on peut prouver que ce n'est pas pour faire cela qu'il contracta avec les Rois Catholiques.

Il semble donc qu'on ne puisse contester à Behaim la



<sup>(34)</sup> In 1444, the earliest date when the two men could have met, the mind of Columbus on the subject of his proposed soyage of discovery had been fully made up. (Ravensynin, Martin Behaim, p. 33.) Remarquous d'ailleurs que Ravenstein ne met pas en doute que Behaim avait les mêmes idées que Colomb sur le peu d'étendue de la mer Océane et sur la facilité de la franchir: Though Behaim may never have held personal intercourse with Columbus, or influenced his cosmographical theories, there can be no doubt that he shared the erroneous views held by the successful Genoese as to the narrowness of the Ocean sea and the facility with which it migh be crossed (Loc. cit., p. 34, co. 1.)

priorité de cette idée. Si Colomb l'a sue avant lui, il ne l'a pas exprimée avant son arrivée à Palos en 1493. Il n'est guère possible aussi de mettre en doute que Colomb ait su ce que Bebaim pensait à cet égard. En admettant qu'il ne l'ait Jamais vu, ou qu'il n'ait échangé avec lui aucune communication directe, il a certainement connu le projet de Dulmo, poisqu'il le mentionne, ce qui, en somme, revient à peu près au même. Son frère, d'ailleurs, qui ne pouvait ignorer les projets et les idées de Behaim, a dû l'en entretenie.

Les faits ainsi présentés, rapprochés de ce que nous avons dit précédemment de l'impression que la lecture de Marco Polo et les assurances de Pinzon paraissent avoir faite sur Colomb, montrent que, bien qu'il n'eut à l'origine d'autre objet que de découvrir de nouvelles terres, ses idées avaient déjà été tournées vers l'Extrême-Orient, et son esprit était préparé à voir dans les tles qu'il découvrait bien au delà de la distance à laquelle il croyait les trouver, des terres voisines, tout au moins de l'Asie Orientale. Dans ces conditions, il n'est pus surprenant qu'un homme, ayant son imagination ardente et impressionnable, ait eru si facilement qu'il était arrivé jusqu'aux Indes, et qu'il se soit mis ensuite de bonne foi à la recherche de raisons théoriques pouvant justifier sa manière de voir.

Il va de soi que, pour ceux qui acceptent, sans les contrôler, les assertions de Colomb, répétées par ses deux premiers biographes, que son intention avait toujours été d'aller aux Indes, notre manière de voir est inacceptable. Du moment qu'il est admis, a priori, et malgré toutes les indications contraires, que dès l'époque où Colomb entretenait le roi João II de ses propositions, c'est-à-dire vers 1883, ses idées étaient formées sur l'existence d'une nouvelle route conduisant aux Indes, celles de Behaim, sur le même sujet, qui se laissent apercevoir pour la première fois dans sa participation à l'expédition projetée par Duimo et Estreito, en 1486, ne peuvent avoir la priorité, et l'on doit, dès lors, regarder comme impossible qu'elles aient eu aucune influence sur Colomb. Mais outre qu'il n'est pas permis de supposer cette condition préalable, on verra dans les paragraphes suivants qu'il y a d'autres raisons pour écarter cette solution que celles qui ont été données.

## IV. - Le projet de Behaim de passage aux Indes par l'Orient viendrait-il de Toscanelli ?

Si nous avons de bonnes raisons de croire que Behaim a formulé et raisonné avant Colomb l'idée de la possibilité du passage aux Indes en navignant à l'ouest, on peut se demander quelle est chez lui-même, la source de cette idée. La plupart des critiques pensent qu'il l'a empruntée à Toscanelli. Dans cette manière de voir, le globe de Nuremberg ne serait, pour l'hémisphère occidental tout au moins, qu'une sorte de duplicata de la carte perdue que l'astronome florentin aurait envoyée au roi Affonso en 1474 et quelques années plus tard à Colomb. D'Avezac, un des premiers — sinon le premier — hasarda cette assertion (37), que bien d'autres ont reprise depuis (38) et qui est encore assez généralement sontenue. Quelques-uns croient que Behaim (39) connut la carte même de Tosca-

gner, Sophus Ruge, C. Kretschmer

<sup>(37)..., «</sup> Le globe de Behaim que nous regardons comme une copie ou « une réminiscence de la cartede Toscanelli..»(Iles d'Afrique,1848, 2º partie, p. 25.) Voyez aussi Congrès Géograph.que d'Anvers de 1371, Vol. II, p. 3. (38) Notamment Peschell, Vivien de Saint-Martin, Uzielli, Hermann Wa-

<sup>(39)</sup> Ruge dit que Behaim faisait partie du conseil supérieur qui dirigeait les explorations maritimes des Portugais et que cette situation lui valait d'avoir à sa dispusition tous les rapports, documents, cartes relatifs aux affaires maritimes, documents parmi lesquels il dut certainement prendre connaissance de la carte marine et des explications de Toscanelli relativement au voyage par l'ouest, (Columbus, p. 78, Ed. 1902.)

nelli, thèse à laquelle Ruge donna sa haute sanction, et que Ravenstein ne repousse pas (40).

Il est de fait que ce globe fameux traduit si exactement le système géographique de l'auteur de la lettre de 1874, relativement aux distances séparant les deux extrémités du monde alors connu, ainsi qu'aux îles qu'on devait trouver dans l'espace maritime s'étendant à l'ouest, ce qui constitue les éléments essentiels de ce système, que la plupart des géographes modernes auteurs d'essais de reconstruction de la carte qui aurait accompagné cette lettre, ont pris ce globe pour base de leur travail.

Le fait que l'authenticité des pièces données comme venant de Toscanelli est mise en doute affaiblit singulièrement cette supposition et lui enlève une grande partie, sinon tout ce qu'elle a de vraisemblable. Si ces pièces sont authentiques, comment s'expliquer que Behaim ait été seul à les connaître et à les utiliser? En sa qualité de cosmographe et de noble étranger, il avait, il est vrai, des relations avec la Cour, ainsi qu'avec ceux qui s'occupaient de la préparation des voyages de découverte que les Portugais faisaient alors, et si Toscanelli a réellement envoyé au roi Affonso une carte et une lettre montrant la facilité de passer aux Indes par l'ouest, il est possible que par sea relations Behaim ait pu en obtenir communication. Mais cette supposition a des conséquences qu'il faut prendre en considération. Si, à la demande du roi, Toscanelli a entrepris de lui démontrer par l'envoi d'une lettre et

<sup>(40)</sup> Ravenstelo regarde cet emprunt commo tout à fait possible — quile pessible — car des copies de la lettre et de la carte de Toscanelli out pu être sovoyées par lui à son ami Regiomontanus à Nuremberg. (Martin Behaim, ch. XIX, p. 66) Ravenstein avait dé,à dit cala dans son Martin de Bohamia, p. 42. La thèse que Behaim avait copié la carte de Tescanelli a sursi été soutenne par Peragallo; mais dans son système c'est Colomb qui annut communiqué la carte de Toscanelli à Bahaim. (Disquisissoni Gelombine, nº 2 et 2, 1604, p. 94.)

d'une carte qu'il y avait plus d'avantage à se rendre aux Indes en prenant par l'ouest, qu'en prenant la route du cap de Bonne Espérance, comment se fait-il que ni le roi João II, qui était ai grandement intéressé à cette question. ni les cosmographes auxquels les propositions de Colomb furent renvoyées, ne connurent un fait de cette importance ? Peut-on admettre que des pièces qui avaient un caractère officiel, qui devaient faire partie des archives royales, soient restées inconnues à ceux mêmes qui par lour situation et par leur fonction avaient le plus grand intérêt à les connaître, alors que Behaim, qui était un étranger et qui n'avait pas les responsabilités incombant aux premiers, les aurait vues et étudiées ? Cela est tout à fait invraisemblable. Si, enfin, l'on objectait que l'ignorance de ces pièces par les cosmographes du roi n'est qu'une supposition, il faudrait faire remarquer que cette supposition est justifiée par le silence de tous les auteurs portugais qui ont parlé de Colomb. Si les conseillers de João II connaissaient la correspondance attribuée à Toscanelli, Ruy de Pina, Resende et Barros la connaissaient aussi et, dans ce cas, ils l'auraient mentionnée en parlant de Colomb, dont ils considèrent le projet comme ayant ou pour objet la découverte d'Antilia et de Cypangu.

Il y a une autre et plus sérieuse raison d'écarter cette supposition. Nous sommes parfaitement renseigné sur les sources auxquelles Behaim et ses collaborateurs ont puisé pour établir le globe de Nuremberg. Plusieurs légendes du globe même sont très explicites à cet égard. L'une nomme les trois principaux auteurs auxquels on a eu recours: Ptolémée, Marc Paul et Mandeville (41). Une autre

<sup>(41) «</sup> Cette figure du globe représente toute la grandour de la terre, tant a en longitude qu'en latitude, mesurés géométriquement d'après ce que Ptoe lémés dit dansson livre intitulé Cosmographia Ptolemasi, et ensuite d'après

<sup>«</sup> le obevalier More Paul, qui, de Venise, a voyagé dans l'Orient, l'am 1250,

ajoute à ces noms ceux de Pline et de Strabon (42). Une troisième légende nomme Isidore [de Séville] Aristote et les Specula de Vincent de Beauvais (43).

Ni là, ni ailleurs, Toscanelli n'est nommé. Behaim aurait donc passé sous silence le nom de celui auquel il devait le plus ! A la rigueur cela serait possible, car les plagiats de ce genre ne sont pas rares, et au xv siècle ils étaiest très communs. Mais tel n'est pas le cas ici. Nous avons, en effet, un autre et très précieux témoignage sur l'origine des renseignements que donne le globe. C'est celui de Hartmann Schedel l'auteur de la fameuse Chronique de Nuremberg, qui s'imprimalt dans cette ville au moment où Behaim y terminait son globe. Schedel était un savant laborieux, qui écrivit de sa main le manuscrit entier de sa volumineuse chronique et qui avait une bibliothèque im-

a sinsi quo d'après ce que le respectable docteur chevelier Jean de Maniea villa a dit sa 1322, a (Légende au-dessus de la ligne équipoxiale. En frachia dans Muna, p. 14. En ang ais et en allemand dans Havavarana, p. 71,001.23 (42) a Le tout pris avec beaucoup de soin dans les livres de Ptolémès de Pline, de Strabon et de Marc Paul, a (Légende au bes du globe pres de pôle anterctique. En français et en allemand dans Muna, Hist. Dip. és M. Beharm, pp. 23 et 232. En anglais et en allemand dans Ravavarana, sp. cit, p. 71, col 1.)

<sup>(43)</sup> Légende sur Cypangu(Mean, p. 40, Ravenereus, p. 86, col. 2). Coin que Behaim appelle l'aidore élait évêque de Séville au vir seècle. Il est i sater d'un ouvrage considérable sur les origines et les étymologies, qui journait su Moyen Age d'une grande réputation. Les Specule de Vincent de Besseus — navent dominionne français du leur siècle — formest une anayologies lets curiouse divisée en plusieurs parties differentes. L'une d'elles a été trabaie en français sous le titre de Miroir historial. Il y a une édition, de l'ouvrage entier publiée à Strasbourg en 1473.

Dans sa legende sur le commerce des épices (Muns, p. 33; Ravantité pp. 59-90). Behaim cité une autre source d'information, qui viendrait d'un voyageur italien qu'il nomme Bartholome Florential; mais il ne reste nes de ce voyageur, dont l'existence même est mise en doute per Uniellé el per Hugues, qui croient qu'il s'agit de Conti, ne qui semble douteux fout es moins, car le Bartholome de Bahaim était Florentia, tandis que Conti étai Vénition, Voyag sur ce point Huguesiar, Exames Critique, Vol. 1, p. 156-260, note ; Union, Vila, p. 188, et Ravanerens, Martin Rahaim, p. 69. c. 2.

portante, chose rare à cette époque (44), à laquelle il n'est pas douteux que Behaim, dont il était l'ami, dut avoir souvent recours (45). Or, Schedel a laissé une note manuscrite qui complète les indications données dans les légendes du globe sur les auteurs qui fournirent les matériaux utilisés pour établir ce monument géographique (46).

D'après cette note, où Schedel parle comme a'il avait été lui-même l'un des collaborateurs de Behaim (47), les auteurs mis à contribution auraient été, outre Ptolémée, Strabon, Aristote, Pline, Marco Polo et Mandeville, déjà nommés, Pomponius Mela, Diodore de Sicile, Hérodote, Denys l'Africain et Pierre d'Ailly (48). Ici encore, pas un

<sup>(41)</sup> Nous devem one remerganments à une étude du professour Stauber, qui a usuayé de reconstituer le catalogue de la Bibliothèque de Schedel dont une groude partie se frouve aujourd'hui à Manich, ¡Die Schedelsche Hibliothek, dans les Sindien and Darsteilzagen... Fribourg-en-Britagen, 1901, 0-...}

<sup>(45)</sup> C'est une judiciouse supposition du professour Grauert, qui n consecré deux articles intéressants au mémoire ci-deuxe mentionné de Stauber, (ses De Blobe sperice (sic) Terre, Note manuscrite de la main de Sangue, découverte per le D' Statuere, Voyes les Sources n° 11.

<sup>(47)</sup> La phrase suivente de la note Schede : « notre travail n'écheppers pas à la malignité des interprétaes (nostrum laborem malignus interpres non fagiaf) et la fait que cette note est de la mais de Schedel out fait dire à Stauher que l'entour de la chronique de Nuremberg à eu lui-même part à le préparation de girbo (Dia Schadelscha Bibliothek, p. 41), blais la professeur Geroart a fast remarquer que cette phrèse, tioni qu'una grande partse de la note do Schedel, était empruntée littéralement à un passage de l'Hutoria Bargm de Pie II (Enhurs se den Aufseishaung, p. 258) en gar mimble enlever à cette phrasa la signification qu'elle paraît avoir. Le professeur Grauert reconsult, cependant, qui uno antre expression de la note, celle de profesimas (nous evons profité), favorise l'interprétation du professeur Stauber, Il-marquens à se sujet qu'il se feut pes ellecher une trop grande importance à ce que nous appullerions aujourd'hut des plagats. Dans les ouvrages du moyen ège, un trouve fréquemment des phrance et des passages notices, voire même des chapitres, emprantés sens façon par coisi qui écrit à d'autres auteurs. Est-og que Schodel, en s'approprient la phrane de l'Historia Resum, n'es appentait pas les termes et le sens l

<sup>(40)</sup> Voyez eux P Justificatives le texte de le note De Giobe, Le profession Grenest note que le Bibliothèque de Schedel contensit tous les ouvrages cités comme ayant servi à la confection du globe, excepté l'Image Mundi de d'Alily,

mot de Toscanelli. Schedel ne pouvait avoir aucune raison d'omettre le nom de ce savant de la liste de ceux auxquels il reconnaît que les auteurs du globe eurent recours. Il semble au contraire qu'il avait intérêt à le faire connaître. Une pareille omission dans un document de ce genre et dans les légendes du globe, doit être considérée comme une preuve décisive que l'astronome de Florence ne fut pour rien dans la formation de l'idée, que Behaim a si nettement exposée dans son globe, et dont on trouve la première expression, chez lui, dans sa participation au projet d'expédition de Dulmo et d'Estreito.

Cependant comme il existe un autre projet de passage aux Indes par l'ouest, formulé à la même époque, à Nuremberg même, et semblable, en substance, à celui attribué à Toscanelli, on peut se demander si Behaim n'aurait pas connu par cette voie les idées de l'astronome florenvin. Voyons donc en quoi consistait le projet du D' Jérôme Müntzer, dont il s'agit ici, comment il a pris naissance et comment il se lie à celui de Behaim.

ce qui est à remarquer, parce que c'est le seul de tous ces ouvrages où l'opinion sur le pau détenduc de l'espace maritime incounu soit avancée. Le volume appartenait donc à Beham! On serait tenté de se demander si ce ne serait pas l'exemplaire même que Colomb et son frère ont annoté, exemplaire que nous savons, par Fernand Colomb, avoir appartenu à Barthélemy, qui le tenait peut-être de Behaim et qui dut le rapporter avec sui lorsqu'il vint rejoindre son frère en 1493

# CHAPITPE TROISIÈME

LE PROJET DE PASSAGE AUX INDES D'HIERONYMUS MUNTZER

La lettre de Müntzer au roi Jone, 11 juillet 1493.

A l'époque où Behaim se rendit à Nuremberg pour recueillir la succession de sa mère, c'est-à-dire en 1491, il y connut deux savants avec lesquels il paraît avoir contracté des liens d'une véritable amitié. L'un est Hartmann Schedel, l'auteur de la fameuse Chronique de Nuremberg; l'autre, le D' Hieronymus Müntzer, qui était un érudit jouissant d'une certaine notoriété.

Schedel, de beaucoup plus âgé que Behaim — il était né en 1440 — avait déjà commencé sa Chronique, œuvre de longue haleine, quand il connut notre cosmographe, dont il encouragea le grand travail, auquel, vraisemblablement, il collabora, tant par sa plume que par la communication des nombreuses sources d'information que contenait sa riche bibliothèque. Behaim, de son côté, lui donna une note sur le voyage qu'il aurait fait aux côtes d'Afrique avec Diogo Cam, et Schedel l'inséra, ou consentit à ce qu'on l'insérât dans sa Chronique (19).

L'autre savant, Müntzer ou Monetarius (50), est moins



<sup>(49)</sup> Ce passage se trouve à la page CCXC verso Chose curieuse, il ne se trouve pas dans le corps du manuscrit original de la chronique ésrit par Schadel; il y a été sjouté après coup. Voyez les Sources nº 12.

<sup>(50)</sup> Les auteurs ne sont pas d'accord sur l'orthographe du nom de ce personnage Les uns l'appellent Munzmeister, les autres Müntzer. Dans sa forme

bien connu. On sait qu'il mournt en 1508; mais on ignore la date de sa naissance; bien qu'on sache qu'il vit le jour à Feldkirch dans le Tyrol. Il avait étudié à Pavie et dès l'année 1478 il exerçait la médecine à Nuremberg où il se lia avec Schedel. Celui-ci ayant résolu d'insérer dans sa Chronique une partie d'un ouvrage de Pie II (Æness Sylvius), chargea Müntzer de reviser ce travail pour le mettre à point, ce qu'il paraît avoir fait avec beaucoup de soin (51).

Les érudits qui se sont occupés récemment de Müntzer et de Schedel, Stauber, dans sa monographie sur la bibliothèque de ce dernier, et Grauert dans son appendice à cette monographie (52), sont disposés à croire que Müntzer collabora aussi au globe de Behaim, et cela semble assez probable, étant donné ses étroites relations avec Schedel, qui s'intéressait à ce travail, et avec Behaim lui-même, qui ne paraît pas avoir eu une érudition assez grande pour trouver seul tous les matériaux nécessaires à une œuvre aussi considérable. C'est, en tous cas, peu de temps après l'achèvement du globe et au moment même où la Chronique allait paraître, - elle fut terminée le 12 juin 1493, - que nous voyons Müntzer et Behaim s'occuper d'un projet de passage aux Indes par l'ouest, qui a une grande importance pour l'histoire des origines de cette idée et de son influence sur la découverte de l'Amérique,

L'existence de ce projet nous a été révélée par un document qu'on n'a connu que de nos jours, bien qu'il fut imprimé dès la fin du xv° siècle, ou tout au moins au

latine le nom devient Moncterius ou Montenus. Kuntenen, Stauber et Grauert écrivent Münzer. Revenstein s'en treut à la première orthographe : Mûnizer.

<sup>(51)</sup> Nous avons une lattre de Müntzer à Schedel où il lui rend compte de son travail. Cette lettre est datée du 15 juillet 1493; elle a été publiée par Kuntsman. (Hieronymus Münzer's Bericht über die Entdeckung der Gainca Dans Aus den abhandlungen... Munich, 1884, 4°, pp. 6-7, note.)

<sup>(52)</sup> Op. est., p. 309.

commencement du Evr', et qui mérite toute notre attention. C'est une lettre que Müntzer adressa au roi João II de Portugal pour l'engager à entreprendre la découverte du passage d'Europe en Asie en naviguant à l'ouest (53). Elle est datée de Nuremberg, 14 juillet 1493 ; en voici la substance.

Müntzer commence par rappeler au roi les découvertes qu'il a faites, ainsi que les entreprises maritimes qu'il a favorisées, et lui dit, qu'en raison de toutes ces choses, le roi des Romains, Maximilien, le convie « à chercher le a très riche pays oriental de Cathay ». Développant cette proposition, Muntzer cite Aristote, Sénèque et d'Ailly, qui ont reconnu, avec bien d'autres savants, que « l'Orient « set assex voisin de la fin de l'Occident habitable », ainsi que le prouvent les éléphants qui sont nombreux dans les deux régions, et les roseaux que la tempête chasse des extrémités de l'Orient aux plages des îles des Açores. De ces faits, et de nombreuses autres raisons tout aussi valables, selon Müntzer, on doit conclure, presque avec certitude, que la mer Océane « peut être naviguée en peu de € fours jusque vers le Cathay oriental ». Il ne faut s'en rapporter, remarque-t-il, ni è Alfragan qui a dit qu'un quart sculement de la terre est au-dessus de l'eau, car c'est le contraire qui est vrai, ni à coux qui prétendent que la région équinoxiale n'est pas habitable, car le roi sait par expérience que tel n'est pas le cas.

Le roi n'a donc pas de raison pour se refuser à faire connaître l'Orient habitable à l'Occident. Cette entreprise, qu'il a les moyens de faire exécuter, assurerait de grands profits à son commerce et rendrait les îles de l'Orient ses tributaires. Il peut la confier au seigneur Martin de Bohême, e spécialement envoyé par le roi Maximilien, pour faire

<sup>(53)</sup> Sur les lexies que nous avons de cette lettre voyex les Sources nº 13, Nous la donnons sux pièces justificatives, aves une traduction française.

VIONAUD. Nouvelles Études, 11

« cela », ainsi qu'à bien d'autres marins que rien ne rebuterait. Il se doit à cette grande œuvre, qui assurerait l'immortalité à lui et à œux qui l'exécuteraient.

Il résulte de ce document, qui est daté comme nous l'avons dit du 14 juillet 1493, que quatre mois après le retour de Colomb à Palos, où il arriva le 15 mars 1492, Behaim et Müntzer proposaient aux Portugais de faire exactement ce qu'on assure que Toscanelli avait suggéré de faire à ces mêmes Portugais quelques années auparavant, et ce que l'aventurier génois, devenu amiral et viceroi, croyait avoir fait et disait avoir toujours voulu faire.

#### II. — La projet de Mûntzer est celui même de Behaim.

La question qui se pose devant nous maintenant est celle de l'origine du projet que nous venons d'esquisser. D'où vient-il? Son auteur est-il celui qui le proposa au roi João? Ou est-ce celui pour lequel on le proposa?

Il semble que sur ce point il ne puisse y avoir aucun doute. Nous avons vu, en effet, que l'idée qu'on pouvait aller aux extrémités orientales de l'Asie en traversant l'espace maritime s'étendant à l'occident des îles portugaises date, chez Behaim, de 1486, au moins, puisqu'à cette époque il s'associait à l'entreprise de Dulmo et d'Estreite dans des conditions qui laissent clairement voir qu'il s'agissait de cela. Il est non moins certain qu'il continuait à croire à l'excellence de cette idée, puisque la particularité caractéristique de son globe est de montrer qu'une entreprise de ce genre ne soulevait aucune difficulté insurmontable.

En ce qui concerne Müntzer, comme rien n'indique qu'il avait tourné ses idées vers les découvertes maritimes avant d'être entré en relations avec Behaim, et comme sa lettre au roi de Portugal est écrite dans l'intérêt de ce dernier, qui, lui, méditait depuis longtemps l'exécution d'un projet semblable à celui que recommande cetta lettre, on doit voir là une preuve, difficilement contestable, que ce projet était celui même que Behaim avait voulu mettre à exécution en 1486 et dont son globe démontrait la possibilité, sinon la facilité.

On a dit, copendant, que Müntzer — comme Behaim — devait avoir vu la lettre attribuée à Toscanelli. Cet astronome, qui avait à Nuremberg un savant ami, Regiomontanus, doit lui avoir communiqué, suppose-t-on, une copie de cette lettre, ainsi que de la carte qui l'accompagnait, et Müntzer aurait eu, de cette manière, l'occasion de voir ces pièces et de s'emparer de l'idée qu'elles expossient (54).

Remarquons, à ce propos, que dans les suppositions que l'on hasarde pour expliquer les ressemblances extraordinaires que présentent les trois thèses de Colomb, de Behaim et de Müntzer avec celle attribuée à Toscanelli, on n'hésite pas à croire que la lettre donnée comme venant de ce dernier était connue de bien des gens qui n'avaient aucun titre à la connaître, tandie que ceux auxquels elle était destinée et pour qui elle aurait été écrite, n'en ont aucune connaissance. La supposition que le projet de Müntzer et de Behaim pouvait prendre sa source dans une lettre de Toscanelli est, d'ailleurs, tout à fait invraisemblable. C'est à la Cour de Portugal que Müntzer et Behaim s'adressent. Et que proposent-ils? Exactement ce que Toscanelli aurait proposé à cette même Cour quelques années auparavant. Si les deux savants allemands avaient voulu reprendre un projet déjà soumis aux Portugais peu de temps auparavant et alors écarté, ils n'au-



<sup>(54)</sup> Não podemes dessar de suove que Maniser via em Naremberg una copia da caria da Tuscanelli escripta, por cate philosopho, italiano ao seu amigo e correspondante attemão Monte Regio. (Ravanereia, Martim de Bohaviia, p. 2.)

raient pas manqué de dire que la possibilité de faire ce qu'ils recommandaient avait été démontrée par un savant comme Toscanelli; parce que cela aurait donné plus de valeur à leur proposition. Mais non, ils parlent comme ai l'initiative de ce qu'ils suggéraient de faire leur appartensit, et en font ressortir les avantages, comme si personne n'avait déjà tenu le même langage aux Portugais!

Dans de telles conditions, le plagiat était impossible et nous restons en présence de toutes les raisons qui indiquent que Behaim était l'auteur du système dont son globe est l'expression. Ce Nurembergeois n'avait pas, il est vrai, la science qu'on lui a longtemps supposée; ses études premières et la profession qu'il avait d'abord exercée, ne l'avaient pas préparé sux recherches d'ordre scientifique; mais il avait, incontestablement, le goût des études géographiques et cosmographiques, et son commerce même paral à avoir développé ce goût chez lui. Il vivait, en outre, dans un milien où les navigations lointaines et les découvertes de terres nouvelles étaient un objet de prédilection; ses relations le mettaient en rapport avec des gens qui, en ses matières, avaient des connaissances pratiques très étendues, et il avait pris personnellement part à l'un des plus importants voyages de découverte du règne de Jolo II.

Pour ces raisons, nous estimons que Behaim était capable d'avoir des idées personnelles sur les grandes questions de géographie que les découvertes des Portugais avaient posées. À cette époque les sources du savoir, en matière de cosmographie généraie, n'étaient pas très nombreuses. Les auteurs anciens, Aristote notamment, Strabon. Pline, Ptolémée, celui-ci surtout, et des compendiums, comme l'Imago Mundi de d'Ailly ou le traité de Sacrobosco, et quelques relations de voyages commes celles de Marco Polo et de Mandeville, faisaient presque tout le bagage nécessaire à l'acquisition des données essentielles de l'ordre cosmique, tel qu'on le comprensit alors. A la

rigueur l'Imago Mundi seul, que Schedel cite comme ayant été mis à contribution par Behaim pour établir son globe, aurait suffi à cela; comme, à peu de chose près, il a suffi à Colomb pour formuler son propre système. On peut dire sans exagération de l'un et de l'autre, que c'est parce qu'ils n'étaient que des cosmographes amateurs, pour employer une expression bien juste de Sprengel, qu'ils ont pu ériger en théorie scientifique un système géographique aussi erroné que celui dont ils se sont fait les interprètes.

En ce qui concerne Behaim, particulièrement, il n'y a aucune raison de penser qu'il ait dù à d'autres sources qu'à celles indiquées par lui-même et par Schedel les idées cosmographiques dont son globe est l'expression, et on peut avancer sans aucune témérité que le projet de Müntzer n'est autre que le sien; que la lettre de ce médecin au roi de Portugal a été dictée par lui, et que tous les arguments qu'on y trouve viennent de lui (55).

III. — La découverte de Colomb n'a pu qu'encourager Behaim dans ses projets.

On peut se demander comment il se fait que Behaim qui avait des relations sûres en Portugal, où il se trouvait encore en 1490 et en 1491, ait attendu son retour en Allemagne pour faire faire des ouvertures au roi João, et ait choist pour cela le moment même où Colomb revenait triomphant de son premier voyage.



<sup>155)</sup> M. Ravenstoin pense de même: « There can be no doubt that this letter was written at the suggestion of Behaim and its contents inspired by him. (Martin Behaim, p. 34, col 1.) Quelques années auparavant Persgallo avait exprimé la même opinion. La lettre de Müntzer, écrit-il, mostrano evidentemente l'inspirazione di Behaim. (Disquisissioni Colombine, nº 1 et 3, p. 88.) Plus loin il dit: il dottore scriveva sulla riga di Martino Behaim. (Ibid, p. 94.)

Pour écarter cette objection, on a supposé qu'à la date où Müntzer écrivait au roi de Portugal, la nouvelle de la découverte de Colomb n'était pas connuc à Nuremberg. C'est une supposition fort invraisemblable. Les îles trouvées par Colomb ne figurent pas, il est vrai, sur le globe, et la Chronique ne mentionne pas le grand navigateur; mais ceci s'explique pour le globe, qui devait être terminé, lorsqu'on connut en Allemagne le retour de Colomb. Quant à la Chronique, la mention: « Achevée d'imprimer le 12 juillet 1493 » ne doit s'entendre que des dernières fouilles, et comme la fabrication de ce livre monumental prit beaucoup de temps, il est à croire que la partie de l'ouvrage où la mention de la découverte de Colomb devait trouver naturellement sa place était déjà livrée à l'impression lorsque l'on sut la grande nouvelle (56).

Nous avons vu à un chapitre précédent que cette nouvelle était connue en Italie dès le mois d'avril, Comment l'aurait-on ignorée à Nuremberg deux mois plus tard ? (57).

Il semble même qu'on devait la connaître avant qu'elle ne parvint en Italie, car Nuremberg entretenait des relations de commerce importantes avec les Flamanda dont il y avait un grand nombre dans les îles portugaises. Par leur entremise tout au moins, ou peut-être aussi par la version latine de la lettre de Colomb, imprimée à Rome sûrement



<sup>(56)</sup> Au feuillet CCXC de la Chronique, le siège de Gronade et sa reddition, le 1 janvier 1402, sont mentionnée. C'est là qu'on surait parié du voyage de Colomb,s'il avait été comm su moment où cette feuille était livrée à l'impresnon.

<sup>(\$7)</sup> Herrisse s'est demandé si la guerra qui existait à cette époque entre la France et l'Allemagne, guerre qui ne fut terminée qu'eu mes 1493, n'aurait pus interrompu les communications entre la pénineule hispanique et l'Allemagne. (The Discovery of America, p. 398.) Mais le professeur Graveri constate que, malgré la guerre, les communications entre Nuremberg et le Portugal se continuèrent et que les parents et amis de Beham, restée en Portugal et aux Açores, ont pu lus faire conneitre la grande nouvelle (Die Enidechang..., pp. 220-221.)

avant le mois de juillet 1493, on devait connaître à Nuremberg le retour de Colomb. Il est donc vraisemblable que Behaim et Müntzer savaient que l'entreprenant Génois avait découvert de nouvelles îles, au loin, dans la direction de l'ouest, quand la lettre du 14 juillet 1493 fut écrite. Mais savaient-ils aussi que Colomb prétendait avoir été jusqu'aux Indes et, ce qui est plus important, croyaientils qu'il y avait été?

Bien que la lettre de Colomb par laquelle le monde apprit sa découverte, ne mentionne les Indes qu'incidemment et ne laisse pas voir clairement, ce qu'il avança plus tard, que les Indes avaient été son objectif, on peut admettre que si Behaim et Müntzer ont connu sa découverte, ils ont aussi connu le caractère particulier et extraordinaire qu'il attribuait à son entreprise. Il n'en est pas de même de l'autre point.

Nous avons vu à un chapitre précédent que al la prétention de Colomb d'avoir été jusqu'aux Indes, et même de s'être approché de Cathay, avait trouvé quelque créance à l'origine, elle n'avait pas tardé à être complètement écartée, par les Rois Catholiques eux-mêmes, ainsi que par la Cour de Rome, et que Colomb seul gardait ses illusions à cet égard. Tout ce que l'on admettait, après avoir pris connaissance de ses propres relations, c'est que les îles découvertes par lui se trouvaient sur la route des Indes, ou, comme le disent quelques documents, non sans complaisance, dans les parages des Indes.

Moins que personne, Behaim pouvait considérer les choses autrement. Il connaissait aussi bien que Colomb tout ce qu'on disait en Portugal de l'existence à l'ouest de certaines îles inconnues ; il avait étudié la question puisqu'il s'était associé à une entreprise qui avait eu pour objet la découverte de la principale de ces îles, et la lettre de Colomb en main, il pouvait voir que c'était précisément une ou plusieurs de celles-là, et non les îles des Indes qu'il

avait découvertes. Les assertions de Colomb, en admettant qu'elles lui fussent connues, n'étaient donc pas de nature à le détourner d'un dessein formé depuis longtemps, car il était justifié à croire que l'houreuse entreprise de 1492 n'avait pas résolu le problème du passage d'Europe en Asie par l'ouest (58). Il semble donc que la découverte faite par Colomb de nouvelles îles sur la route conduisant aux Indes, loin de le détourner de son idée devait, au contraire, l'encourager à v persister. En effet, cette découverte fournissait un argument de plus en faveur de sa thèse, en montrant que la plus grande partie de la distance qui, selon lui, séparait les extrémités occidentales du monde de la fin de l'Asie, pouvait être franchie sans difficulté en une trentaine de jours, ce qui autorisait à dire que ce qu'il restait à faire pour atteindre la région de Cathay et obtenir les grands résultats que cette entreprise donnerait, était relativement facile. On voit qu'en ne plaçant au point de vue où Behaim devait se placer, ainsi que Muntzer, qu'il avait gagné à sa cause, la découverte de Colomb ne pouvait être considérée comme faisant obstacle au dessein qu'ils recommandaient au roi João II et qu'il est possible que ce soit cette découverte même qui ait fourni l'occasion de revenir sur ce dessein.

IV. — Le globe de Muremberg paraît avoir été feit pour montrer que le projet de Behaim d'aller au Cathay par l'ouest était réalisable.

Ce que nous savons de la participation de Behaim au projet avorté de Dulmo et d'Estreito, le système géographique dont son globe est l'expression, ses rapports avec

<sup>(58)</sup> Le professeur Grauert remarque avec raison que ne problème qui fait l'objet de la lettre de Muntzer devait occuper pour longtemps encors les navigateurs et, qu'en fait, il ne fut résolu que par la découverte de Magellan en 1520. (Op. cit., p. 321.)

Müntzer, le fait mentionné par celui-ci que l'Empereur Maximilien engageait le roi João de Portugal à tenter le passage jusqu'à Cathay, le titre d'envoyé de ce monarque qu'il donne au cosmographe nurembergeois et sa suggestion que c'est à lui qu'on devait confier l'entreprise, sont autant de raisons qui autorisent à dire que, depuis sa coopération au projet d'Estreito, en 1486, Behaim n'avait pas cessé de penser à aller aux Indes par l'ouest et que pendant son séjour à Nuremberg il chercha à intéresser à ce projet des érudits de cette ville savante, ainsi que Maximilien lui-même, qui était apparenté au roi de Portugal (59).

M. Harrisse suppose que Behaim avait tenté de faire agréer son projet au roi João avant de se rendre à Nuremberg, c'est-à-dire, remarquons-le, avant le départ de Colomb, et que c'est l'insuccès de cette tentative qui le détermina à solliciter le concours de Maximilien auprès de son cousin (60). Cela est tout à fait vraisemblable. Si Behaim n'avait pas eu le dessein de reprendre le projet d'Estreito, et s'il avait pu obtenir en Portugal les moyens de le mettre à exécution, on ne le verrait pas faire en Allemagne les démarches dont témoigne la lettre de Mûntzer.

Ces démarches, dont on constate ainsi les traces, suggèrent une autre observation qui n'est pas sans importance. C'est que selon toute apparence le fameux globe n'a pas été construit uniquement pour être agréable aux gens de Nuremberg, mais aussi et surtout, pour montrer que la traversée de l'Atlantique jusqu'aux Indes et au Cathay, dont Behaim ambitionnait d'être chargé, était réalisable. La partie de ce globe donnant cette démonstration, celle

<sup>(\$9)</sup> Maximulien était le fils de l'Empereur Frédérick III et d'Elsonor de Portugal, fille du roi Edouard, dont le fils Affonso V fut le père de João II. Celui-ci était donc le cousin de Maximulien.

<sup>(60)</sup> The Discovery of North America, pp. 205-396

où l'on voit l'espace maritime s'étendant à l'ouest réduit à 130 degrés, est en effet la seule qui soit originale, la seule qui fût alors nouvelle, et qui devait attirer particulièrement l'attention des savants, habitués jusque-là à donner au Monde connu et à l'espace maritime resté inconnu, les dimensions que leur attribuait Ptolémée. A moins de remonter jusqu'au temps de Marin de Tyr, personne n'avait fait cela avant Behaim, ou, du moins, personne ne l'avait fait comme lui.

Il existe bien deux documents qui peuvent être considérés comme antérieurs au globe de Nuremberg et qui donnent une si grande extension à l'Asie dans la direction de l'est, que l'espace maritime s'étendant à l'ouest doit nécessairement être réduit à peu près comme le fait Behaim. L'un est le globe de Laon, l'autre la carte d'Henricus Martellus. Le globe porte la date de 1493; mais à en juger par certains de ses contours il serait d'une époque antérieure et il aurait été postdaté (61). L'autre ne porte pas de date, mais on y trouve une légende mentionnant l'année 1489, ce qui prouve qu'elle ne peut être antérieure à cette date, mais non qu'elle n'est pas d'une époque plus récente (62). Ce globe et cette carte sont, en tous cas, d'une

<sup>(61)</sup> Co globe, qui parait avoir fait pertie d'une horloge astronomique, est en œuvre doré et ne mesure que 17 centimètres de diamètre. Au mont Niger, découvert par Diogo Câm en 1485, il y a une légande portant la date de 1692. Mais comme les contours de l'Afrique Occidentale et Australe semblent se rapporter à une époque plue ancienne, M. Havenstein suppose qu'il a été postdeté pour le rejeunir. Se particularité carectéristique est de donner au mende cours un dévaloppement de 250 degrés, à partir des Canaries, ce qui ne telesse à l'espace maritime intermédiaire qu'une étendue de 110 degrés. Veyez ce que dit à ce sujet Ravensrum, ep.cif., pp. 57 et 64.

<sup>(62)</sup> La date de 1469 est celle acceptée par Ravenstein (op. c.f., pp. 64 et 66); Nordenskield, Perspius, p. 141, et Bessiey, Prince Heavy, p. XV, et 333, préfèrent la date de 1492. Celle carie n'est pas graduée et me porte aucuse échelle. On détermine approximativement estie échelle en prenant pour bess l'exe longitudinal de la Méditarranée, qui forme un peu moine du quart de la carte entière. Son éévoloppement de l'ouest à l'est serait, d'après Mar-

date incertaine, et ce sont les seuls documents authentiques de ce genre que l'on puisse considérer comme ayant traduit graphiquement, avant Behaim, l'idée qu'il a si bien exprimée par son globe. Mais il faut noter qu'ils n'étaient connus que d'un très petit nombre de personnes, puisque par sa nature même le globe était unique et que la carte n'a été publiée que de nos jours.

En ce qui concerne Toscanelli, dont Behaim et Müntzer se seraient aussi inspirés, il faut dire que si réellement il a exposé un plan de navigation transatlantique semblable à celui des deux Nurembergeois, les pièces où se trouve cet exposé sont restées si complètement inconnues à tous les auteurs du temps, qu'il est impossible de leur attribuer aucune influence sur la formation des idées que l'on se faisait au xv siècle relativement à l'étendue des terres connues et des mers encore inexplorées.

# V. — L'idée de la proximité des Indes semble n'avoir été suggérée à Behaim que par l' « Imago Mundi ».

Les considérations qui viennent d'être exposées montrent combien il est difficile de soutenir que la thèse de Behaim sur la proximité des Indes et de la Chine, lui a été suggérée par les pièces attribuées à Toscanelli, ou par quelque autre carte ou globe qui aurait existé de son temps. Mais nous avons aujourd'hui une autre raison d'écarter cette manière de voir, c'est le fait que toutes les sources auxquelles Behaim et Müntzer puisèrent, l'un pour établir son globe, l'autre pour rédiger sa lettre au roi João, nous sont parfaitement connues. Avant la découverte de la note de Schedel sur le globe, ci-dessus mentionné, nos renseigne-

mann Wagner (op. cit., p. 235) celui que Marin de Tyr donne au mande, soit 225 degrés; Ravenstein (op. cit., p. 64), ne compte pour la même étendue que 196 degrés aur le parallèle moyen correspondant au 38° degré.

ments étaient incomplets à cet égard. Par les légendes mêmes du globe nous connaissons bien les noms d'un certain nombre d'auteurs qui ont été mis à contribution pour sa confection; mais dans aucun de ces auteurs, excepté ches Ptolémée, on ne trouve rien relativement au peu d'étendue de l'Océan occidental, ainsi qu'à l'extension considérable attribuée à l'Asie Orientale; et la critique que le grand géographe a faite de ce système, dù à Marin de Tyr, est si bien justifiée, qu'il est difficile de croire que Behaim aurait fait de cette particularité le trait caractéristique de son globe, s'il n'avait eu de bonnes raisons pour cels.

La note de Schedel nous fait connaître d'où viennent ces raisons on révélant que l'Imago Mund: élait au nombre des ouvrages auxquels Behaim eut recours, et cette précieuse information est confirmée par Muntzer qui, lui aussi, nomme le cardinal d'Ailly et constate sa grande autorité en ces matières. Il n'y a donc pas à chercher ailleurs que dans l'Imago Mund: la source des idées cosmographiques de Behaim. Ce n'est ni Toscanelli, dont l'intervention dans cette question, si elle a su lieu, est restée inconnus à tout le xy siècle, ni d'anciens cartographes, dont nous n'avons aucune carte authentique, ni même Marco Polo, qui furent les inspirateurs de Behaim. L'auteur qui lui fournit les éléments essentiels de son système, c'est le cardinal d'Ailly. C'est dans son Imago Mundi, livre où l'on retrouve tous les raisonnements que Müntzer et Colomb ont fait valoir, et que nous savons de source certaine avoir été dans ses mains, ainsi que dans les leurs, qu'il puisa la conviction, malgré les objections de Ptolémée, que la théorie dont Marin de Tyr s'était fait l'interprète était foudée et pouvait subir l'épreuve de l'expérience.

Il est possible que Behaim ait eru que Marco Polo avait poussé ses pérégrinations au delà des régions dont l'existence était connue des anciens, bien que rien dans sa relation n'autorise une pareille interprétation, et que cela ait été pour lui un motif de plus de s'en rapporter à Marin de Tyr; mais l'Imago Mandi n'en est pas moins la source fondamendale de sa croyance à la proximité des côtes orientales d'Asie, et s'il a existé quelques documents cartographiques qui ont contribué à lui faciliter la représentation de son hémisphère occidental, ce seraient peut-être ceux que le savant cardinal ajouta à son livre, cartes dont l'une est aujourd'hui perdue (63).

Quoi qu'il en soit, le mérite reste à Behalm d'avoir le premier posé d'une façon nette et suggestive le problème de la possibilité de passer des extrémités de l'Europe à celles de l'Asle Orientale et de l'avoir présenté sous une forme qui donnait à croire que sa solution ne pouvait soulever aucune difficulté sérieuse. Quel que soit, d'ailleurs, l'objet pour lequel le globe fut construit, les faits relevés ci-dessus ne permettent pas de deuter qu'il fut utilisé par Behaim pour soutenir la thèse qu'il avait à cœur et que c'est par les arguments, auxquels il a ainsi donné une forme séduisante, par sa simplicité, qu'il a gagné à sa cause Müntzer, Schedel aussi probablement, et très certainement le Roi des Romains.

Le concours de ce prince lui était surtout nécessaire à cause de sa parenté avec le roi João. En 1492 Maximilien n'était encore qu'archidue d'Autriche et roi des Romains, mais il était déjà célèbre et comptait parmi les souverains les plus influents de l'Europe. Behaim fut-il en relations personnelles avec lui ? C'est assez probable, car en 1491 Maximilien tint une diète à Nuremberg, où Behaim devait alors se trouver. A cette époque, il est vrai, le globe n'était pas construit; mais nous savons que son auteur avait fait une carte qui servit aux dessinateurs pour trans-

<sup>(63)</sup> Voyez sur cos cartes los sources da la première de ces nouvelles Étudos, 2- partie, nº 16.

crire sur le globe la nomenclature et les légendes qu'il porte, et ce document, ou quelque autre semblable, a pu être communiqué au souverain. Une couvre aussi considérable que le globe, qui n'est pas une simple transcription de légendes et de coordonnées géographiques, mais qui est aussi l'expression d'un système cosmographique nouveau, - ou tout au moine fort peu connu, puisqu'on ne lui trouve aucun modèle antérieur authentique, — ne s'improvise pas. Behaim devait y avoir pensé depuis longtemps et il est on ne peut plus probable que lorsqu'il arriva à Nuremberg il en apportait avec lui tous les matériaux qui n'avaient plus qu'à être mis en œuvre. Il ne semble pas douteux non plus que ca soient les discours qu'il devait tenir sur ses voyages, sur ses conceptions et sur les nouvelles découvertes des Portugais, qui suggérèrent aux gens de Nuremberg l'idée de faire construire un globe où toutes ces choses extraordinaires sersient représentées.

Que ce soit par Behaim lui-même ou autrement que Maximilien connut son dessein, il est certain qu'il l'encouragea, puisque nous voyons par la lettre de Monetarius qu'il écrivit à ce sujet à son cousin et même qu'il charges notre cosmographe de quelque mission auprès de lui; c'est du moins ce qu'il est permis d'inférer de la phrase de la lettre en question où Behaim est désigné comme étant le « député de notre roi Maximilien » (64). Cette recommandation ne paraît pas d'ailleurs avoir été une simple affaire de complaisance, car le professeur Grauert qui s'est arrêté à ce point, fait remarquer que l'Allemagne avait un intérêt politique à aider au développement de la puissance portugaise en Asie, pour servir de contrepoids à celle de l'Es-

<sup>(64)</sup> M. do Canto infère de cette phrese que Bahalm porta lui-même à Joso II la lettre de Maximilien et celle de Múnizer (note 9 à son édition de cette lettre). M. Grauert partage cette manière de voir. ¡Die Entdechung eines Versterbener, p. 322.)

pagne, au moment où les Rois Catholiques se rapprochaient de la France et où les découvertes de Colomb allaient augmenter leur influence (65).

Il est certain, en tous cas, qu'au moment où Behaim repartait pour le Portugal, un savant allemand, qui par-lait tant en son nom qu'en celui de son souverain, insisteit auprès du roi João II pour qu'il entreprit la découverte de la route occidentale des Indes et désignait l'auteur du globe de Nuremberg comme étant particulièrement propre à mener à bonne sin un si grand dessein. Voyons ce qu'il est advenu d'une si chaude et si haute recommandation.

## VI — Le voyage de Müntzer en Portugal. Avortement du projet de Behaim.

Comme on vient de le voir, il est probable que Behaim fut lui-même le porteur de la lettre de Müntzer au roi de Portugal, et peut-être emporta-t-il aussi celle de Maximilien. Il paraît avoir quitté Nuremberg pour retourner dans son pays d'adoption dans le mois de juillet 1493. Toujours est-il qu'il arriva en Portugal au cours de cette même année : le renseignement vient de lui (66). Il n'y resta pas longtemps, car avant la fin de l'année le roi l'aurait envoyé en Flandre où il n'arriva qu'après avoir été pris par des pirates qui le conduisirent en Angleterre d'où il parvint à passer en Brabant. Il y était en mars 1494, date à laquelle il dut repartir immédiatement pour le Portugal. Nous ignorons quand il y arriva; mais nous savons qu'il



<sup>(65)</sup> Voir ce que dit à ce sujet l'anteur de l'article précité, pp. 323-325.
(65) Lettre de Behaim datée du Brabant, 11 mars 1494. (Mann, n° IV, p. 121
BAVENSTRIN, Appendice, n° X, p. 113.)

y vit Müntzer, puisqu'il en parle dans la lettre même qui donne tous ces renseignements (67).

Celui-ci, en effet, avait quitté Nuremberg le 2 août 1495. Chassé de cette ville par la peste qui y avait éclaté, il partit pour le Portugal, où il arriva en novembre, après avoir passé par Genève, Lyon, Perpignan, Barcelone, Valence, Alicante et Grenade (68). Le 10 novembre il est à Evora où se trouvait alors le roi et y reste dix jours. Un lettré sicilien, Castaldo Quila, précepteur du prince Jorge, fils naturel du roi, le présente à ce monarque, qui lui fait un acqueil particulièrement flatteur et qui le reçoit quatre fois à sa table. Nous ignorons ce qui se passa à ces audiences intimes, mais comme Müntzer lui-même dit que le roi l'entretint principalement de cosmographie (69), il est à croire que la lettre du 14 juillet de l'année précédente, qu'il lui avait écrite pour recommander le voyage à Cathay par l'ouest, fut tout au moins mentionnée dans leurs entretiens. Müntzer, cependant, ne dit pas un mot du projet dont traitait cette lettre, d'où il est permis d'inférer que le roi avait refusé de le prendre en considération ce qui n'est pas fait pour nous surprendre.

João II, bien qu'il nesût pas cosmographe de profession, était trop bien renseigné sur toutes les questions touchant aux nouvelles découvertes qui l'intéressaient beaucoup, et trop bien conseillé sur ces matières par les savants qui étudiaient et préparaient ses entreprises maritimes, pour croire à la réalisation d'un projet qui n'avait d'autres fondements que l'assertion dénuée de toutes preuves que le

<sup>(67)</sup> C'est la lattre du 11 mars. Une phrase du P. S. de cette lettre semble indiquer qu'elle a été écrite avant l'arrivée de Müntzer en Portugal; mais il y a la évidemment une erreur, car Behaim dit positivement dans on P.S., que le D' Hieronymus parlers de lui à se famille, il y a tout lieu de croire que d'est Müntzer lui-même qui emporta cette lettre.

<sup>(04)</sup> Histramum, dans Kunstman, pp. 8-10.

<sup>(60)</sup> Op. ett., p. 11.

monde connu mesurait 45 degrés de plus que lui avait donnés Ptolémée. Le grand géographe alexandrin était alors une autorité devant laquelle tout le monde s'inclinait et, à certains égards, elle était justifiée. En ce qui concerne les dimensions de la terre habitable, il avait substitué à des mesures purement arbitraires, résultant des imples aperçus théoriques, des mesures réelles empruntées à des itméraires de commerce qui, sans doute, étaient plus souvent erronées qu'exactes, mais qui, néanmoins, donnaient à ses déterminations une base expérimentale qu'on ne pouvait écarter qu'à la condition d'en produire de plus justes, ce qui n'était pas le cas pour le projet de Behaim, qui était basé sur des données empruntées à Marin de Tyr, que les critiques de Ptolémée avaient ruinées.

Ce projet, tel qu'il est exposé dans la lettre de Müntzer et tel que le montre le globe de Nuremberg, prend tout simplement pour acquis que l'espace maritime séparant le Portugal de Cathay ne mesurait que 130 degrés, et supprime ainsi toute la difficulté de l'entreprise. Aucun cosmographe instruit ne pouvait prendre au sérieux une proposition aussi extraordinaire, à l'appui de laquelle on ne produisait que l'argument d'Aristote, tiré de la présence des éléphants dans l'Inde aussi bien qu'en Afrique, et le fait que des épaves venant de l'ouest étaient rejetées sur les côtes des îles portugaises. Il n'y a donc pas à s'étonner que le roi João, ausai bien avant d'avoir reçu la lettre de Müntzer qu'après, ait refusé de s'engager dans une entreprise aussi chimérique, et que Müntzer lui-même qui vraisemblablement n'avait aucune compétence spéciale en pareille matière, se soit abstenu d'y revenir dans son Itinerarium.

En quittant Evora, notre voyageur passa à Lisbonne où il logea dans la maison de Jodocus van Hurter, capitaine des îles Fayal et Pico, et beau-père de Behaim. Il reçut là une large hospitalité qu'il constate avec reconnaissance

VIGNAUD Nouvelles Élades, II

en faisant l'éloge de la femme de Hurter « épouse sage, « noble et expérimentée en tout (70)». Müntzer parle aussi de la mère de Jodocus, mais ne dit rien du tout de Behaim, qu'il doit cependant avoir vu, puisque celui-ci le charges d'une lettre pour sa famille. Müntzer quitta Lisbonne le 2 décembre et passa en Espagne où, en janvier 1495, il vit les Rois Catholiques, à Madrid. En mars, il était en France et rentra à Nuremberg le 15 avril. Son voyage fait, en partie à cheval, en partie par eau, avait duré huit mois et demi. Il mourut le 27 avril 1508. On a de lui, outre sa lettre du 15 juillet 1493, une relation de son voyage, Itinerarium, etc., et un mémoire sur les découvertes des Portugais en Afrique: De inventione africæ publié par Kunstmann.

Pour ce qui est de Behaim, sa carrière de cosmographe semble s'être terminée avec la tentative infructueuse que Müntzer et Maximilien firent en faveur de son projet, dont il n'est plus question dans la suite. Lui-même disparaît complètement et on ne le retrouve qu'au moment de sa mort, dans un hôpital à Lisbonne. On ignore les circonstances qui le conduisirent à cette triste fin. Tout ce qu'on sait, c'est que des bruits préjudiciables à son honneur lui avaient aliéné sa famille allemande (71). Sa famille portugaise s'était-elle également éloignée de lui? L'isolement dans lequel il mourut donne lieu de croire, sans qu'on puisse affirmer le fait, qu'il avait quelque chose à se reprocher (72). Ce n'était pas, en tous cas, un homme véridique : ce qu'il raconta à Schedel de ses découvertes ou de ses voyages en Afrique montre cela clairement, et ce

<sup>(70)</sup> Itinerarium, fol. 187, dans Kunstmann, p. 13.

<sup>(71)</sup> Lettre de son frère Wolf (Ravanerma, p. 11), lettre du Séngteur Beheim au premier (Munn, n° 8, p. 125), autre lettre de Wolf (Ravanerma, p. 42.)

<sup>(72)</sup> Voyes on que disent à cet égard : Ravanstan, pp. 11, 42, 51, et Gustann, p. 46, et note 139. Ce dernier se montre très indulgant pour Beham.

qu'il a écrit des missions que le roi João II lui aurait confiées est aussi très contestable.

Sa réputation comme cosmographe est posthume. A Nuremberg, cependant, il paraît avoir été considéré comme ayant en cette matière des connaissances spéciales, qu'on attribuait sans doute aux voyages qu'il disait avoir faits; rien n'indique qu'en Portugal on ait en cette opinion de lui. Ce sont les auteurs modernes qui en ont fait un savant, et c'est cette circonstance, heureuse pour lui, que son globe, seul entre toutes les pièces de ce genre, a résisté aux injures du temps, qui a fait sa renommée. La critique moderne a remis les choses à leur place.

Behaim n'en est pas moins l'auteur d'un projet d'exploration qui n'aurait laissé rien à faire à Colomb, s'il avait pu être exéculé en 1486. En 1494, le dessein qu'il nourrissait n'avait plus aucun objet, puisque à son insu, le problème qui le préoccupait était résolu par la découverte d'un continent qui barrait la route des Indes. Ce projet a néanmoins des rapports si étroits et, si singuliers, avec ce-lui que Colomb a formulé après son retour et qu'il assure ne devoir qu'à lui-même, qu'il importe de l'examiner de plus près, pour voir quelles conclusions cet examen peut suggérer à la critique.

VII. — Le plan de Colomb pour passer du Ponant au Levant est identique à celui de Behalm-Mintzer.

M. Harrisse est le premier, croyons-nous, qui ait appelé l'attention sur les ressemblances extraordinaires qui existent entre le projet de Müntzer, que nous savons venir de Behaim, et la thèse de Colomb sur le même sujet (73). Ces ressemblances sont, en effet, très étroites, et la décou-





<sup>(</sup>i3) Discovery of America, pp. 396, 397

verte de la note de Schedel sur le globe de Nuremberg, que M. Harrisse ne connaissait pas, montre qu'elles sont encore plus profondes qu'on ne les avait d'abord supposées.

Il ne s'agit pas ici d'un enchaînement d'idées auxquelles pouvaient conduire des spéculations sur le même sujet; mais de rapports qui s'étendent, de la conception même des deux thèses et des sources auxquelles elles remontent, aux considérations sur lesquelles elles reposent et aux raisons avancées pour les faire valoir.

C'est la même idée qui a donné naissance aux deux entreprises de 1486 et de 1492 : celle de l'existence d'îles inconnues dans les parties lointaines de la mer Océane, îles parmi lesquelles il y en avait une qui occupait toutes les imaginations, parce que l'on croyalt l'avoir aperçue à différentes reprises, et qui, cependant, avait échappé à toutes les recherches : l'île Antilia ou des Sept Cités. Le fait que c'est principalement la recherche de cette lle qui fut l'objet originel de l'expédition projetée par Dulmo, à laquelle Behalm s'associa, et de celle que Colomb mit à exécution, est démontré, en ce qui concerne Dulmo, par les lettres patentes qu'il obtint du roi João, et, pour ce qui est de Colomb, par le témoignage de Agron que les fles découvertes en 1492 s'appelaient auparavant Antilia, témoignage confirmé par Colomb lui-même, ou par quelques-uns de ses gens, qui dirent au roi João, lorsque la tempète les forca de s'arrêter à Lisbonne, en mars 1493, qu'ils revenaient de la découverte d'Antilia et de Cipangu (74).

Le fait que Antilia était considérée comme se trouvant à une distance considérable des Açores, fait suggéré

<sup>(74)</sup> Remarquons encore, à ce sujet, que, lorsque les témoles entendus dans les emquétes ordonnées à l'occasion des procès de Colomb, déclerent, en parient des Antilles, qu'ils appellent les indes, que ce sont ces iles qu'os était allé charches, lisme font que dire en d'autres termes ce que Agron a dit

par l'avortement de toutes les tentatives de découverte dont elle avait été l'objet, pouvait conduire à la supposition que pour la trouver il fallait se rapprocher des Indes, et il semble que c'est ce qui arriva ; nous voyons, en tous cas, les choses se passer comme si Behaim et Colomb avaient fait cette supposition. En effet, partis l'un et l'autre du même point : la croyance qu'il existait à l'ouest des iles inconnues, dont l'une s'appelait Antilia, on les voit agir exactement de la même manière. Colomb, aussitôt après sa découverte, cherche dans les auteurs, comme Behaim l'a fait, des raisons pour justifier la thèse qui leur est commune, que l'Asie était à proximité de l'Europe. Ils consultent les mêmes écrits et y puisent les mêmes arguments. Pour l'un comme pour l'autre, ces auteurs sont, en première ligne, Ptolémée, Marco Polo, d'Ailly, Mandeville, Pie II, et c'est à eux qu'ils empruntent tout ce qu'ils avancent au point de vue théorique (75). Pour Behaim comme pour Colomb, l'espace maritime séparant l'Europe de l'Asie ne mesure pas plus de 130 degrés, et pour eux également il doit exister dans cet espace des îles qui rendront la traversée facile. Mais, fait remarquer le premier, on doit au roi de Portugal des découvertes vers le Midi et vers le couchant que Ptolémée n'a pas connues. D'un autre côté, Marco Polo, suivi par Mandeville, ont voyagé vers l'Orient jusqu'à des pays également incongus de Ptolémée, ce qui, naturellement, réduit d'au-

<sup>(75)</sup> Behaim no nomine pas d'Ailly; mais on a vu que Schedel et Mintser le citent et que, dans la lettre à Joso II, il est dit que c'était l'homme le plus savent de son temps. Pas II, que Colomb mit si grandement à contribution, n'est nommé ni par Bahaim, ni par Schedel, ni par Müntzer; mais sous savons que ces deux derniers étudiaient cet auteur et qu'ils firent passer une partie d'un de ses ouvrages dans la Chronique de Nuremberg. Behaim et Schedel nomment plusieurs auteurs que le premier, sidé par Schedel et par Müntzer, a pu consulter, mais que Colomb a's certainement jamais vus.

tant la distance maritime à franchir (76). Colomb fait exactement le même raisonnement (77).

Behaim démontre le peu d'étendue de l'espace s'étendant vers l'ouest par le témoignage d'Aristote, de Sénèque et de d'Ailly (78). Colombeite les mêmes auteurs à l'appui de la même opinion (79). Behaim avance comme une preuve du fait : les bambous venant d'Orient que la mer rejette aur les plages des îles portugaises ; Colomb emploie le même argument (80).

Behaim, trouve dans Ptolémée et dans d'Ailly, qui sont ses principaux guides, que Marin de Tyr étendait le monde connu jusqu'au 225° méridien ; il s'empare de l'assertion, malgré son peu de fondement, démontré par Ptolémée même, et la traduit sur son globe. Comme lui, Colomb prend aux mêmes sources l'assertion de Marin de Tyr et rejette expressément la rectification de Ptolémée (81).

e que Ptolém'e n'a pes connus, s

<sup>(16)</sup> Légende du globe de Behaim, inscrite dens sa partie inférieure, nudessous de le ligne équinoxiale. Dans Mann, pp. 135 et 16; Ravaverain,
p. 71. a Cetta figure du globe, — porte cette légende, — est faite principaa lement d'après la cosmographie de Ptolémée, puis, d'après le chevalier
a Marco Polo,.. ainsi que d'après la respectable docteur et chevalier Mana deville qui, en 1222, a fait connaître dans son livre des contrées d'Orient
a incounses à Ptolémée.. d'où nous viennent les épices, les perles et les
a pierres précisesses. Mais le Sérénissime roi Dom Jose de Portugul a cua voyé en 1485 ses valusseaux reconnaître cette partie du globe, vare le Midi,

<sup>(77)</sup> Voyez la lettre rarienius, ch fl dit que las découvertes des Pertagels out montré que la monde connu était plus grand que Ptolémée le croyait (Navanaura, Vol. I, p. 300.) Pernand Colomb, expliquent le système de son père, dit qu'il avait noté que « Marco Polo. Vénities, et Jesu de Mandeville. « desse leurs Hinéraires disent qu'ils out pécétré bien plus avant en Orient e que le point indiqué par Ptolémée et Marin de Tyr » (Hirieris, ch. VII, fol 15 recto.) Voir si-dessus l'\* Etude, 2° partie, et notes Tescaneile and Columbus, pp. 88-91.

<sup>(78)</sup> Voyez la lettre de Müntger.

<sup>(79)</sup> Voyez la lettre d'Halts de 1498 et ca-desses Im Binde, 3º partie.

<sup>(10)</sup> La lettre de Müntzer ; et les Huture, ch. 1X, fol. 20, recto,

<sup>(51)</sup> Lettre d'Halli de 1400, Navanners, Vol. I, p. 200.

Behaim assure que peu de jours suffisent pour passer d'Europe en Asie en prenant par l'ouest. Colomb pense de même (82).

Behaim soutient que les trois quarts du globe sont audessus de l'eau. Colomb dit la même chose (83). Enfin, l'un et l'autre invoquent le principe de la sphéricité du globe.

Remarquons bien, parce que cela est significatif, que ces points de ressemblance entre les deux thèses s'étendent à toutes leurs parties. Rien de ce qui se trouve dans l'une ne manque à l'autre ; les deux auteurs disent tous les deux la même chose en termes différents, et l'un ne dit pas plus que l'autre. Il y a identité complète dans la manière dont ils entendent la question et dans la manière dont ils la présentent (84).

Que conclure de tout cela, sinon que ces deux thèses ont été conçues et formulées par le même cerveau et que, si elles ne dérivent pas d'une source commune antérieure, ce qu'on ne peut démontrer, l'une a été copiée sur l'autre.

VIII — Le plan de Colomb et celui de Behaim ne viennent pas d'une source commune, l'un a été copié sur l'autre.

Cette conclusion, à laquelle nous conduit la logique des choses, que les trois plans de passage aux Indes par



<sup>(83)</sup> Fernand Colomb dit que son père estimait que Marin de Tyr n'allait pas, dans sa mesure de la terre, jusqu'à l'extrémité de l'Orient et que, plus cette partie s'avançait vers l'est, plus elle se rapprochait des îles de l'Occident, de sorteque si l'espace intermédiaire était une mer e en pourrait faccilement la naviguer en peu de jours et que, si c'était une terre, en la découve virait plus vite » (Historie, chap. VI, fel. 13, recte.)

<sup>(83)</sup> Pour Behaim, voir son globe et la lettre de Müntzer; pour Colomb sa lettre de 1498, sans parler de plusieurs autres passages où il exprime la même idée. Quant au principe de la aphéricité de la terre, Colomb l'a affirmé à maintes reprises

<sup>(84)</sup> Ruge a constaté le fait, en faisant remarquer qu'en pouvait suivre sur le globe de Behaim le parcours de la flotte de Colomb. (Colombus, p. 81.)

l'ouest, exposés dans la lettre attribuée à Toscanelli, dans celle de Müntzer, ainsi que par le globe de Nuremberg, et dans divers écrits de Colomb, dérivent d'une source commune ou ont été copiés l'un sur l'autre, laisse dans l'obscurité ce que nous tenons le plus à savoir : l'origine première, non de l'idée même de la facilité du passage par mer d'Occident en Orient, qui remonte à l'antiquité greeque, mais de l'application pratique qu'on a voulu en faire, c'est-à-dire du dessein d'organiser une expédition pour aller droit vers l'ouest jusqu'aux Indes et à Cathay. Est-ce Colomb ou Behaim qui a eu le premier cette idée! Où l'ont-ils l'un et l'autre empruntée à une source antérieure?

Cette dernière solution est, comme on l'a vu, celle qui est la plus généralement acceptée. Behaim et Colomb, dans cette manière de voir, n'auraient fait que s'approprier l'idée et le plan, — dont ils auraient eu connaissance d'une manière ou d'une autre, — que Toscanelli est supposé avoir communiqué au roi de Portugal une vingtaine d'années auparavant (85).

Les solutions qui paraissent les plus simples ont toujours l'avantage sur les autres, et celle-ci est de ce nombre. Quoi de plus simple, en effet, que d'expliquer les traits communs aux deux projets de Behaim et de Colomb par un emprunt à un document antérieur dont l'existence est attestée par les deux premiers biographes du grand Génois qui nous en ont donné le texte? Le document est là ; il n'y a qu'à le comparer aux deux thèses avancées par le cosmographe allemand et par le navigateur génois pour voir qu'il en est la source : cela saute aux yeux.

<sup>(65)</sup> Colomb aurait connu ce plan par Toscanelli lui-même, selon Les Casses. Il l'aurait dérobé à qualque Portugue qui le connaissait, si l'on croît M. Altologuerre. Quant à Behain ses relations à la Coor de Portugul lui auraient fourai l'occasion de conneltre la correspondance de Toscanelli; ou bien ce serait per Regiomontanue, un ami de l'astronome, qu'il aurail conne mi fameuse carte, qui a pu aussi être communiquée à Münteer.

Au premier abord, rien ne paraît plus vraisemblable, et il faut descendre au fond des choses pour voir que cette solution, si simple en apparence, est grosse de difficultés qui ont déjà été relevées et qu'il suffit de rappeler. Comment Colomb et Behaim auraient-ils seuls connu un document qui appartenait aux Portugais, pour lequel il avait été écrit, et qu'aneun Portugais ne connaît ? Si c'est Toscanelli lui-même qui l'a envoyé à Colomb, comment se fait-il que celui-ci n'ait jamais nommé cet astronome, alors qu'il cite avec complaisance tous les autres savants et auteurs dont il s'est inspiré? Comment se fait-il encore que ce document, qui serait arrivé directement à Colomb par Toscanelli lui-même, nous soit parvenu avec des variantes si singulières ? Comment se fait-il que Toscanelli, qui était un savant et qui connaissait à fond Ptolémée, puisqu'il devait en reviser le texte pour son ami Regiomontanus, ait formulé un projet aussi peu scientifique, basé sur des erreurs que Ptolémée lui-même avait signalées et corrigées en partie? Quel besoin, d'ailleurs, Colomb et Behaim avaient-ils de Toscanelli, puisque nous connaissons les sources véritables où ils ont trouvé toutes les raisons qu'ils ont données pour justifier leur croyance à la possibilité de passer aux Indes par l'ouest ?

Ces objections s'appliquent également à la supposition que Behaim aurait copié Toscanelli. Si le document attribué à ce savant a réellement existé et s'il était connu de Behaim, pourquoi ni celui-ci, ni Müntzer, ni Schedel, si bien informé sur les sources auxquelles on eut recours pour établir le globe de Nuremberg, ne le nomment-ils pas? Il semble done qu'il y ait toute raison pour écarter la supposition que Behaim ou Colomb doivent quelque chose à Toscanelli.

Mais, si cet astronome n'est pour rien dans les idées que Behaim et Colomb ont défendues, ces idées ne peuventelles avoir une autre source commune? Ne peuvent-elles

avoir été empruntées à quelque document cartographique existant de leur temps? Nous ne connaissons, pour notre part, aucun document de ce genre qui sit pu fournir à Behaim et à Colomb les nombreuses particularités qui sont communes à leurs thèses. On a dit que les théories cosmographiques qui avaient cours à l'époque conduisaient naturellement à quelque conception semblable à la leur, d'où il suivrait qu'ils ont pu se rencontrer dans l'expression de la même idée. Mais cette supposition est basée sur un fait des plus contestables, pour ne pas dire inexact. On ne saurait montrer que les théories cosmographiques admises au Moyen Age favorisaient un plan aussi chimérique et aussi peu scientifique que celui qui, ne tenant aucun compte des mesures de Ptolémée, réduisait de près de la moitié l'espace maritime resté inexploré et augmentait d'autant les dimensions du monde CONTRACTOR OF

L'origine du plan que Behaim et Colomb ont tour à tour expliqué, et dont on trouve également l'expression dans la lettre de 1474, attribuée à Toscanelli, n'a rien de caché. Sans parler des anciens, qui les premiers out avancé que l'espace maritime séparant les deux extrémités du monde n'était pas très étendue, et de Marin de Tyr qui donna à cette idée une forme scientifique, le cardinal d'Ailly l'avait exposée et défendue dans son Imago Mundi, que nous savons de source certaine avoir été entre les mains de l'auteur du globe de Nuremberg, ainsi que dans celles du découvreur de l'Amérique. Et comme tous les arguments avancés par l'un et par l'autre pour soutenir sa thèse se trouvent dans d'Ailly et ne se trouvent dans aucun des autres ouvrages cités ; comme Behaim et Colomb étaient également renseignés sur les découvertes des Portugais et sur les voyages de Marco Polo, qui posvaient leur suggérer et qui leur suggérèrent, en effet, que le monde habitable devait être plus vaste qu'on ne l'avait

supposé, on ne voit pas qu'on soit justifié à chercher dans les pièces attribuées à Toscanelli, dont l'existence est tout au moins contestée, ou dans d'autres documents peu ou mal connus, l'origine d'une thèse que révèle si clairement l'Imago Mundi.

Cependant, s'il ne peut y avoir aueun doute que cet ouvrage soit la véritable source à laquelle puisa le premier auteur du projet dont nous trouvons l'expression identique chez Colomb et chez Behaim, il est inadmissible que ces deux cosmographes aient tiré de ces données deux thèses absolument semblables, deux plans portant comme ceuxlà l'empreinte d'un moule commun, que les retouches et modifications dont ils ont été l'objet n'ent pu effacer (86). Nous croyons donc qu'il faut s'en tenir à cette conclusion, que ce qui nous est donné pour être deux projets différents n'en forme qu'un seul, qui vient soit de Behaim, soit de Colomb et qui de l'un est passé à l'autre.

## LX. - Il semble que ce soit Colomb qui ait copié Behaim.

La seconde solution proposée au problème, celle qui ferait de Behaim le plagiaire de Colomb, ne semble pas mieux fondée. Oui, sans doute, Colomb a dit tout ce que Behaim et Müntzer ont avancé, l'un par son globe, l'autre par sa lettre au roi João; mais il l'a dit après eux, ou, du moins, s'il l'a dit auparavant, nous n'avons aucune preuve du fait, tandis que nous possédons de nombreuses indications qui tendent à montrer que sa thèse est pos-



<sup>(\*6)</sup> Sur un point seulement nous constators une différence. Behaim fait miroiter aux yeux du roi de Portugal la perspective d'asseoir sa domination sur les fles de l'Orient et de deveniraissi la maître de leur commerce. Colomb emploie les mêmes arguments auprès des Rois Catholiques ; mais y ajoute celui de l'intérêt de la religion. Ce n'est pas une addition c'est une amplification.

térieure à ses découvertes. A ne s'en rapporter qu'anx documents, cels ne peut faire l'objet d'un doute, puisque nous voyons par le globe de Nuremberg, construit en 1492, et par la lettre de Müntzer, écrite en 1493, que dès cette époque le projet de Behaim était complètement formé et raisonné, tandis que c'est seulement dans des lettres qui ne datent que de 1498 et de 1503 que Colomb a exposé sa thèse.

On pourrait objecter que le Journal de bord de Colomb, commencé en 1492 et terminé en 1493, parle de son dessein d'aller jusqu'aux Indes, ce qui suppose que sa théorie sur la possibilité de s'y rendre par l'ouest était déjà formée. Mais il est impossible, en bonne critique, d'opposer au témoignage catégorique et authentique du globe de Nuremberg, un document dont l'original a disparu et que nous ne connaissons que par un résumé dans lequel la critique a relevé des contradictions et des interpolations. Lors même, d'ailleurs, que ce Journal serait véridique dans toutes ses parties, ce qu'il est bien difficile de soutenir, avec quelque raison, il n'a été livré à la publicité que de nos jours. Personne ne l'a connu à l'époque et Behaim n'a pu tirer de là aucune suggestion. Ensuite, ce n'est pas dans ce Journal que Colomb a fait les raisonnements que l'on trouve dans la lettre de Müntser, et exposé la théorie que le globe traduit graphiquement, c'est dans des écrits postérieurs de plusieurs années à co globe et à cette lettre.

Cette seconde solution n'est donc pas plus acceptable à la critique que la première. Reste la troisième, celle qui suppose que Colomb a connu les idées de Behaim et que sa théorie n'est autre que la sienne. C'est là une proposition qui frappe tout d'abord par son invraisemblance. Une seule chose milite réellement en sa faveur, mais elle a une grande importance : c'est l'antériorité de la date à laquelle Behaim a formulé sa thèse : 1492-1493. Il ya même

des raisons de croire, ainsi qu'on l'a montré à un chapitre précédent, que cette thèse date, chez lui, de 1486 au moins; mais nous n'avons pas de preuve authentique du fait, tandis que nous sommes bien certains qu'en 1492, alors qu'il se trouvait à Nuremberg et que Colomb navigusit en pleine mer, il a explicitement exposé les idées que Colomb a développées plus tard. Ce fait n'est pas contestable et il a une grande portée.

Au témoignage du globe et de la lettre de Müntzer, on peut opposer, il est vrai, celui de Fernand Colomb et de Las Casas, qui nous disent que dès l'origine, c'est-à-dire avant qu'il ne fût question de l'expédition de Dulmo, Colomb était arrivé à la conviction que l'Asie pouvait être atteinte par l'ouest, que Toscanelli l'avait confirmé dans cette manière de voir, et que le projet qu'il soumit au Roi de Portugal d'abord et aux Rois Catholiques ensuite, consistait à aller aux Indes en passant par l'ouest.

Mais ces témoignages, si respectables qu'ils soient et si décisifs qu'ils paraissent, sont comme tous les autres soumis à l'épreuve de la critique, qui a montre que sur bien des points ils sont inconciliables avec des faits bien avérés. Si les propositions de Colomb consistaient à aller aux Indes par l'occident, pourquoi sont-ils seuls à le dire? Pourquoi aucun des autres historiens du temps ne meationne-t-il pas un fait de cette importance ? Pourquoi les contrats intervenus entre Colomb et les Rois Catholiques gardent-ils le silence à cet égard ? Pourquoi aucun des propres compagnons de Colomb n'a-t-il jamais parlé de cela? Pourquoi les gens qui assistèrent et prirent part aux préparatifs de la grande entreprise, appelés à témoigner sur ces faits, ignorent-ils qu'il était question d'aller aux Indes ? Pourquoi cette expression même des Indes ne figure-t-elle, pour la première fois, dans les documents, qu'après le retour de Colomb? Pourquoi le témoignage de Toscanelli, que Lus Casas et Fernand Colomb invoquent n'est-il connu que d'eux, alors que tant d'autres personnes devaient le connaître ?

Ces raisons, auxquelles il faut ajouter hien d'autres considérations mentionnées ailleurs, celle-cl notamment, que Fernand Colomb et Las Casas ne savent rien par enx-mêmes de ces faits, qu'ils rapportent uniquement d'après des assertions que l'on suppose venir de Colomb, bien que rien ne le prouve, montrent que leur témoignage, ici, n'est pas décisif et que sur ce point important, il est soumis aux mêmes objections que celui de Colomb qui, s'étant persuadé qu'il avait été jusqu'aux Indes, avait intérêt à dire que c'est ce qu'il avait toujours voulu faire.

Devons-nous donc penser que non seulement la priorité de l'idée d'aller aux Indes par l'Occident appartient à Behaim, mais encors que Colomb lui a emprunté, avec l'idée même, les principales raisons par lesquelles ou peut la faire valoir, ainsi que des indications qui lui ont permis de trouver dans les auteurs les éléments nécessaires à l'édification de la thèse? Il semble que la logique des choses conduise à cette conclusion ; mais alors on se demande comment ces emprunts out pu se faire. Behaim et Colomb n'ont pu avoir que de courtes relations personnelles, et après que ce dernier eut quitté Lisbonne, en 1484 ou 1485, il n'a plus su l'occasion de voir le cosmographe de Nuremberg. Celui-ci lui aurait-il communiqué ses idées à l'époque où ils ont pu se rencontrer en Portugal, ou, plus tard. Colomb les aurait-il apprises par son frère Barthélemy ou même par la lettre de Müntzer, imprimée dans deux inennables portugais dont on ne connaît pas la date, et que Behaim lui-même a pu faire publier des son retour d'Allemagne, en 1493 ? Des amis que Colomb avait laissés en Portugal, son frère, ou des parents de sa femme n'ont-ils pu aussi lui faire connaître cette pièce, qui avait tant d'intérét pour lui ?

Bien que ces suppositions ne semblent guère plausibles.

elles ne sont pas inadmissibles et on ne saurait les écarter sommairement. Le fait que nous ne voyons pas comment Colomb a pu connaître les idées de Behaim ne détruit pas l'identité fondamentale de leurs deux thèses, identité qui suppose un emprunt de l'un des deux cosmographes à l'autre, parce qu'elle s'étend à trop de particularités pour s'expliquer par une simple rencontre. Si, dans l'état actuel de la question, on ne peut trancher définitivement la question en affirmant que c'est à Behaim que Colomb doit tout ce qu'il a dit d'essentiel sur la possibilité de passer en Asie en traversant l'Atlantique, on est du moins fondé à soutenir que, tant qu'on n'aura pas acquis la preuve que Toscanelli a réellement écrit la lettre qui lui est attribuée, et que l'entreprise de 1492 avait les Indes pour destination, cette supposition est celle qui s'accorde le mieux avec les faits authentiquement établis.

En résumé, la question de l'origine de la thèse de Colomb et de Behaim sur le passage aux Indes par l'ouest se ramène à celle de l'authenticité des pièces attribuées à Toscanelli. Si ces pièces viennent de l'astronome florentin, si la lettre à Martine existait depuis 1575, il n'y a pas à chercher ailleurs l'origine des projets que les deux cosmographes ont exposés. Mais l'authenticité de cette lettre et la supposition que Colomb l'aurait connue, n'entraînent pas la conséquence que son dessein originel était d'aller aux Indes, ce qui est la question principale, la seule qui alt une importance réelle, parce que de sa solution dépend la conception que nous devons nous faire de la cause véritable de la découverte de l'Amérique.

Ces deux parties du problème ne doivent donc pas être confondues, et il faut insister sur ce point que, quelle que soit l'opinion que l'on ait des pièces en question, la preuve manque que Colomb, lorsqu'il fit agréer son projet aux Rois Catholiques et lorsqu'il mit à la voile pour le mettre à exécution, avait déjà une théorie sur la proximité des

Indes et se proposait de se rendre aux îles des épices par la voie de l'ouest.

Ces assertions, qui ne sont téméraires qu'en apparence seulement, sont justifiées par les recherches critiques dont nous avons fait connaître les résultats, et que nous allons maintenant résumer de manière à montrer bien clairement ce qu'il faut penser, aujourd'hui, de l'œuvre de Colomb et des conditions dans lesquelles elle a été conçue, préparée et exécutée.

# RÉCAPITULATION GÉNÉRALE ET CONCLUSION

 Les résultats du contrôle des données colombiennes par celles de provenance différente.

Si les Études que nous venons de terminer ont nettement fait ressortir un point, c'est que l'histoire de la découverte de l'Amérique, telle qu'elle est généralement acceptée, est basée sur deux assertions qui nous viennent uniquement de sources colombiennes, et dont il est impossible de faire la preuve.

La première est que Colomb avait conçu le grand dessein de se rendre aux Indes par l'Ouest, et que son entreprise de 1492 fut organisée pour cela; la seconde est qu'il s'inspira des idées que Toscanelli aurait exprimées à cet égard, ce qui fait de cet astronome l'initiateur de sa découverte.

Non seulement la preuve des faits ainsi avancés manque, mais tout ce que nous savons des circonstances dans lesquelles ils auraient eu lieu leur est contraire. Il y a des raisons de croire que la correspondance attribuée à Toscanelli est apocryphe; il n'y en a pas, — en dehors des témoignages de source colombienne, — qui autorisent à dire qu'elle est authentique. Il en est de même pour l'assertion que l'objet de l'entreprise de 1492 était la recherche du Levant par le Ponant. C'est Colomb qui dit cela, mais il est seul à le dire, — car ses deux premiers biographes ne s'inspirent que de lui sur ce point, — alors que tous les renseignements obtenus d'autre part montrent que tel n'était pas le cas.

VIGNAUD, Nouvelles Études II

31



Alnsi done, les données fondamentales de l'histoire colombienne, telles que nous les présente la tradition généralement accréditée, ne peuvent résister à un examen sérieux, quand elles sont soumises au contrôle des documents qui ne sont pas de provenance colombienne, et à celui des faits que nous connaissons par d'autres voies que par celle-là. Dès que cette épreuve leur est imposée, elles s'effacent; nous voyons alors que l'entreprise de 1492 n's eu ni l'origine ni le caractère que lui attribue la tradition, et qu'il faut considérer le grand événement qui en a été la conséquence à un tout autre point de vue que celui sous lequel il est connu.

Les résultats de cet examen critique, qui a fait l'objet même de cet ouvrage et dont nos lecteurs ont pu suivre toutes les phases, se résument dans les trois propositions suivantes, qui changent du tout au tout notre conception des conditions dans lesquelles la découverte du Nouveau Monde fut préparée et accomplie :

1º L'objet de Colomb n'était pas originairement d'aller aux Indes; son expédition a été faite uniquement pour découvrir de nouvelles îles ou terres.

2º Il avait sur l'existence et la situation de ces îles ou terres des indications qu'il croyait sûrce et dont les principales devaient lui venir du pilote anonyme auquel la rumeur publique donnait un si grand rôle dans sa première découverte.

3° Les pièces attribuées à Toscanelli, qui montreraient, si on s'en rapportait à elles, que le dessein originel de Colomb était d'aller aux Indes, n'ont été produites que pour faire croire à ce dessein et ne peuvent être authentiques.

Ces propositions sont si contraires à celles que la tradition colombienne a fini par faire accepter, qu'il convient de rappeler, en les précisant, les raisons sur lesquelles elles s'appuient. Nous le faisons, sommairement, dans les paragraphes suivants.

## II — Propositions qui résument ces études.

L'assertion de Colomb, répétée par ses deux premiers biographes et acceptée, on peut dire, par tous les auteurs modernes, que son dessein consistait à se rendre aux Indes en prenant par l'ouest, que c'est ce que les Rois Catholiques lui avaient commandé de faire, et que c'est ce qu'il entreprit d'exécuter, n'est confirmée par aucun document ni par aucun témoignage n'ayant pas une origine colombienne.

Ces documents et ces témoignages montrent, au contraire :

Qu'il n'y a aucune trace que Colomb ait jamais parlé d'aller aux Indes, soit au roi du Portugal, soit aux Rois Catholiques:

Que ce n'est ni ce que le roi Ferdinand et la reine Isabelle l'ont chargé de faire, ni ce qu'ils supposaient qu'il ferait;

Que ce qu'il s'engagea à faire c'était de découvrir des îles ou terres nouvelles, sur l'existence desquelles il avait des indications;

Que ces indications, qui lui donnaient la certitude de trouver ce qu'il proposait de découvrir, et qui lui permirent d'assurer qu'on verrait la terre à 700 ou 750 lieues, lui venaient de ceux dont il avait recueilli soigneusement les témoignages sur l'existence d'îles nouvelles à l'ouest, et particulièrement d'un pilote qui avait abordé par accident à l'une d'elles;

Que pour personne, au départ de l'expédition, il n'était question d'aller aux Indes Orientales et que pour tout le monde il ne s'agissait que de découvertes nouvelles;

Que les dépositions des compagnons de Colomb, ainsi que son propre Journal de bord, montrent que pendant le voyage on ne se préoccupa que de la découverte de nouvelles îles, et qu'il ne fut jamais question de la route des Indes;

Que, c'est scolement après être arrivé aux Antilles, découvertes bien au delà de la distance à laquelle on croyait trouver terre, que Colomb s'imagina être aux Indes et dans le voisinage de Cathay;

Que dès son retour, il déclara qu'il revensit des Indes, dont il n'avait pas été question suparavant, et s'attacha à trouver des raisons théoriques pour justifier cette illusion, sous l'empire de laquelle il entreprit ses trois autres voyages et qu'il garda jusqu'à sa mort ;

Que c'est après son second voyage, d'où il revint avec la conviction que Cuba était une projection de l'Asie, et après sa troisième expédition, où il découvrit le continent, ce qui le confirma dans ses illusions, qu'il compléta sa théoris de la petitesse du globe et de la proximité des Indes, formulée par lui pour la première fois en 1498;

Que Behaim, qui avait exactement les mêmes idées, les avait fait connaître des 1486 probablement, et certainement en 1491 et 1492, lors de la construction de son globe, et en juillet 1493, date d'une lettre aujourd'hui bien connue qu'il fit écrire par Müntzer;

Que Colomb, s'il n'a été en rapports personnels avec Behaim, ce qui est incertain, était en position de connaître ses idées;

Que c'est dans l'Imago Mandi principalement, dans l'Historia Rerum, et dans la relation de Marco Polo, que l'un et l'autre ont trouve les éléments essentiels de la théorie cosmographique qui leur est commune;

Que les pièces attribuées à Toscanclii ne sont pour rien dans la formation de ces idées chez le découvreur de l'Amérique et chez l'auteur du globe de Nuremberg, qui nous ont, l'un et l'autre, exactement renseignés sur les sources auxquelles ils ont puisé;

Que ces pièces, dont l'existence n'était soupconnée par

personne, n'ont été produites, au milieu du xvr siècle, que pour confirmer la version colombienne que l'expédition de 1492 avait eu les Indes pour objectif;

Qu'elles sont l'expression même de la cosmographie erronée et puérile de Colomb et de Behaim, et que c'est là une raison péremptoire pour ne pas les attribuer à un savant comme Toscanelli, qui devait être mieux renseigné;

Que le silence de Colomb sur ces pièces; que l'ignorance où nous laissent Fernand Colomb et Las Casas sur leur provenance; que l'impossibilité d'en découvrir aucune trace ailleurs que chez eux; que les variantes singulières constatées dans les trois versions que nous en avons, ainsi que bien d'autres raisons qui ont été indiquées au cours de ces Études, donnent à penser qu'elles sont apocryphes;

Qu'authentiques ou fausses, elles n'ont eu d'autre effet que d'accréditer la thèse erronée que l'expédition de 1492 avait été faite pour aller aux Indes par une route plus courte que celle alors connue, et que cette erronstance est une raison de plus pour douter de leur authenticité;

Qu'en définitive, donc, on est en droit de formuler les propositions suivantes, qui résument en quelques lignes tout ce que les recherches de la critique établissent sur l'objet et l'origine de la grande entreprise de 1492:

L'Amérique n'a pas été découverte par hasard en Cherchant le levant par le ponant :

ELLE A ÉTÉ TROUVÉE PARCE QU'ON L'A CHERCHEE :

Toscanelli est resté complètement étranger a ce grand événement.

Toutes les assertions contraîres à ces faits sont purement légendaires.

## III. — Objections faites à ces propositions.

Nous venons de résumer les recherches exposées dans ces Nouvelles Études et de rappeler les conclusions les plus importantes auxquelles elles nous ont conduit. Ces conclusions sont basées sur des faits si bien établis et sur des considérations qui en découlent si naturellement, qu'il semble bien difficile de les mettre en question. Elles soulèvent cependant des objections dont il faut tenir compte, et que nous ne voudrions ni dissimuler, ni alténuer. Bien que les principales aient été déjà relevées, nous croyons devoir les grouper ici toutes sous des formules concises, qui en feront bien voir la portée et qui permettront de montrer ce qu'elles valent réellement pour la critique.

Les assertions formelles de Colomb et de ses deux premiers biographes que le passage aux Indes par l'ouest était ce qu'il se proposait de réaliser, sont des preuves suffisantes du fait.

La critique a montré que ces assertions ne peuvent se concilier avec tous les documents authentiques connus et avec nombre de faits bien avérés. On ne saurait d'ailleurs donner en preuve les témoignages mêmes qui sont contestés.

On sait que l'expédition de 1492 avait pour objet des déconvertes nouvelles, mais la preuve qu'elle ne devait pas aussi chercher à passer aux Index manque.

Il n'y a pas à faire cette preuve. Le fait que toutes les clauses des contrats entre les souverains et Colomb ne visent que des découvertes d'îles et terres nouvelles, suffit pour montrer qu'il ne s'agissait pas d'autre chose. On peut en outre prouver : qu'il n'y a pas trace que Colomb nit jamais parlé, avant son départ, d'aller aux Indes ; qu'aucune des mesures prises pour mettre à exécution l'entreprise n'avait cet objet en vue ; que c'est en faisant miroiter la perspective de découvrir des îles et des terres nouvelles pleines de richesses, qu'on recruts les gens qui firent partie de l'entreprise, et que, s'il fut question d'aller aux Indes en prenant par l'ouest, aucun document n'en témoigne et personne, parmi tous ceux qui suivirent Colomb ou quis occupèrent de l'expédition, ne l'a jamais dit.

L'assertion que Colomb avait des indications sur les lles qu'il découvrit est une hypothèse.

Si c'est une hypothèse, elle est justifiée par la clause des capitulations, où Colomb parle des tles qu'il propose de découvrir comme s'il les connaissait personnellement ; par le fait qu'il alla aux Canaries pour prendre une direction dont il ne voulait pas dévier ; par sa déclaration, au départ, qu'il trouverait terre à 700 ou 750 lieues ; par l'insistance avec laquelle lui et Pinzon cherchèrent tout le temps du voyage des îles qu'ils s'étonnaient de ne pas trouvor ; par l'existence d'une carte qu'il consultait attentivement et qui au rapport de Las Casas, lui inspirait une telle confiance qu'il ne douta jamais de trouver les terres qu'elle indiquait ; par la déclaration de son fils qu'il connaissait la route conduisant à Haïti, et par l'opinion généralement accréditée à l'époque, — c'est encore Las Casas qui le dit —, qu'un pilote resté inconnu lui avait donné des indications à cet égard.

On ne peut établir l'auth nticité de l'histoire de ce pilote.

Quelle autre preuve peut-on demander de cette authenticité que le fait qu'à l'époque même, l'histoire fut requeillie par Las Casas de la bouche des premiers découvreurs, qui y croyaient, et que lui-même, loin de l'écarter, donne des raisons qui la rendent plausible, et admet que la Providence a pu vouloir éclairer Colomb de cette manière a En fait, il y a bien plus de motifs de croire à cette histoire qu'à celle des rapports de Colomb avec Toscanelli.

Ce sont les envieux et les ennemis de Colomb qui la racontaient.

C'est inexact. A une ou deux exceptions près, tous les auteurs du temps y ajoutaient foi, et la plupart étaient admirateurs de Colomb.

> En admettant que Colomb avait des indications sur certaines îles, cela ne prouverait pas qu'il ne cherchait pas aussi les Indes.

Colomb affirme lui-même qu'il ne cherchait pas des îles nouvelles, mais les Indes seules. La preuve est faite que cette assertion est fausse. Celle qu'il cherchait aussi à aller aux Indes reste à faire.

L'authenticité des pièces attribuées à Toscanelli est établie par des témoignages de premier ordre, celui du fils même de Colomb d'abord.

Si affirmatif qu'il soit, ce témoignage est récusable parce que celui qui le donne n'indique pas la provenance des pièces importantes qu'il produit et dont lui et Las Casas sont seuls à connaître l'existence. Il n'est pas certain, d'ailleurs, qu'il ait été donné; nous n'avons pas le texte original espagnol des *Historie*, nous ne savons pas si les pièces en question s'y trouvaient, et il y a au moins une raison d'en douter, c'est que Las Casas n'aurait pas donné une version en mauvais espagnol de la lettre principale, si Fernand Colomb, qui était un lettré et dont il avait le manuscrit original, en avait fait une.

сы им чүкктелным Le témoignage de Las Casas, qui était un homme véridique, confirme celui du fils de Colomb.

La valeur morale d'un témoin ne peut être prise en considération que lorsqu'il parle de choses qu'il sait par lui-même, et tel n'est pas ici le cas pour Las Casas, qui, pas plus que le fils de Colomb, ne donne la source de son information, qui ne connaît pas les textes originaux des pièces qu'il cite, dont il n'a jamais vu qu'une mauvaise version espagnole, et qui ne sait pas qui était Toscanelli, qu'il confond avec Marco Polo.

Si Las Casas n'a jamais ou les textes originaux des lettres de Toscanelli, il connaît au moins la carte qui les accompagnait, ouisqu'il dit l'avoir cue en sa possession.

L'évèque de Chiapas ne dit pas comment il sait que cette carte venait de Toscanelli. Il le suppose, voilà tout. Une phrase du sommaire mis par lui-même au chapitre relatif à ce sujet, montre qu'il croit seulement avoir cette carte: à lo que cree en su poder.

Une autre preuve de l'existence des rapports de Colomb avec Toscanelli est la transcription du texte latin de la pièce principale sur un livre que Colomb a annoté et dont l'écriture semble être la sienne.

L'identité de l'écriture de cette copie avec celle de Colomb n'est pas établic. Les experts ne sont pas d'accord sur ce point et il a été reconnu que le volume en question n'a pas été annoté par Colomb seul. On ne peut tirer une conclusion valable d'un fait qui n'est pas certain et contre lequel milite le silence absolu de Colomb sur Toscanelli. Il n'y a, d'ailleurs, aucune preuve que cette transcription date de l'époque, puisque ni Fernand Colomb ni Las Casas, qui eurent entre les mains ce volume, où elle occupe une page entière, semblent ne pas l'avoir connue. Lors même que cette transcription serait de la main de Colomb, cela ne prouverait pas que la pièce est authentique.

L'identité des deux plans de passage aux Indes de Colomb et de Toscanelli confirme l'assertion de Las Casas et de l'auteur des Historie, que le découvreur et l'astronome ont été en relations.

Il pourrait en être ainsi, si nous ne connaissions d'une manière certaine les sources du plan de Colomb par lesquelles on voit que ce dernier ne doit rien à Toscanelli.

On constate chez Colomb des réminiscences de la lettre de 1474, ce qui prouve qu'il l'a connue.

Ce sont des réminiscences de Marco Polo, que Colomb a lu et annoté. Nous connaissons les passages qui lui étaient ainsi restés dans la mémoire.

> Le fait que Colomb aurait établi son plan sans le concours de Toscanelli, ne prouve rien contre l'authenticité des pièces en question. Les deux auteurs ont pu puiser indépendamment l'un de l'autre aux mêmes sources.

C'est une possibilité bien invraisemblable, parce que les ressemblances des deux plans sont tellement étroites, que, dans un cas tout au moins, elles vont jusqu'à l'identité des expressions. L'objection va d'ailleurs au delà de ce que l'on vent prouver. Si Colomb a pu formuler son plan sans Toscanelli, celui-ci n'est plus l'initiateur de la découverte de l'Amérique et, à ce point de vue, ses lettres sont comme si elles n'existaient pas.

L'enquête que le duc Herculc d'Este a faite en 1494, sur des notes ou écrits de Toscanelli qui seraient relatifs aux îles découvertes en 1492-1493

prouve qu'il a su que ce savant avait été en correspondance avec Colomb.

Cette enquête prouve que le duc avait entendu dire que Toscanelli s'était occupé d'îles à découvrir, qu'il suppose être celles que l'Espagne venait de faire connaître, mais non que ce savant avaite orrespondu avec Colomb au sujet d'une route nouvelle pour aller aux Indes, seul objet des pièces de 1474.

La disparition des textes originaux de cette correspondance ne saurait militer contre leur authenticité, c'est le cas pour la plupart des monuments de la littérature.

On n'admet l'authenticité des écrits dont les textes originaux ont disparu que lorsque leur existence et leur identité ont été constatées par des témoignages que la critique a pesés et acceptés. Quand ces témoignages ne sont pas valables, ces écrits sont placés au nombre des apocryphes. Tel est le cas pour les pièces attribuées à Toscanelli, qui ne sont connues que de Fernand Colomb et de Las Casas, dont le témoignage à cet égard est contredit par une foule de raisons intrinsèques et extrinsèques, ainsi que par le principal intéressé : Colomb lui-même.

> Ni Fernand Colomb, ni Las Casas n'avaient intérêt à produire ces pièces, qui attribuaient à un autre l'honneur que Colomb revendiquait pour lui seul d'avoir conçu et exécuté l'entreprise qui le conduisit à ses grandes découvertes. Leur production par les deux biographes originaux de l'illustre navigateur est une garantie de leur authenticité.

Il semble qu'il en soit ainsi; mais une étude attentive des faits montre qu'à l'époque où cette correspondance fut produite on ne croyait pas que l'entreprise de Colomb avaitété organisée pour aller aux Indes et qu'on croyait que les îles qu'il découvrit lui avaient été indiquées. Dans cette situation, la production de telles pièces devait changer l'aspect des choses, et c'est ce qui eut lieu : elles assurèrent à Colomb le mérite auquel il tenait avant tout, de s'être préparé à l'exécution d'une entreprise qui avait un objet bien plus important que celui de faire des découvertes nouvelles, et de l'avoir, à ce qu'il croyait, conduite à bonne fin.

Aux yeux du plus grand nombre c'est aujourd'hui encore son plus beau titre de gloire.

## IV. — L'œuvre véritable de Colomb

Résulte-t-il de notre longue et minutiense enquête que Colomb s'est attribué une découverte qui appartenait à un autre, et qu'il faut le descendre du piédestal sur lequel on l'a élevé?

Nous n'en jugeons pas ainsi. Assurément, le caractère, qui est un des signes de la véritable grandeur, n'était pas chez lui d'une trempe supérieure. Il ne lui répugnait pas de s'abaisser au mensonge pour se faire valoir, et il rongissait de son humble origine. Il était vain, avide et vindicatif, et dans toute sa carrière on ne trouve à relever aucun acte de générosité et de désintéressement. Le sens moral lui faisait défaut. Mais il avait la patience, la volonté et l'énergie, qui le plus souvent tiennent lieu du génie, et il a pu concevoir et mener à bonne fin une grande entreprise.

Le fait qu'il s'est lui-même mépris sur son œuvre, et qu'après lui on n'en a pas compris le véritable caractère, ne la détruit pas et n'en diminue ni l'importance ni la grandeur. Non, ce n'est pas en voulant aller jusqu'aux lades que Colomb a découvert l'Amérique qui lui barrait le chemin. Non, quand il partit de Palos avec ses hardis compagnons, il n'était pas imbu d'une théorie chimérique

N EP FAHAA

sur la proximité des Indes, emprantée ou dérobée à un savant dont on méconnaît le savoir en la lui attribuant.

S'il en avait été ainsi, le grand événement qui a révélé l'existence d'un autre monde ne serait dû qu'à un hasard heureux. La vérité, telle qu'elle nous apparaît aujourd'hui, fait plus honneur à Colomb que cette fiction. Une rigoureuse analyse de tous les témoignages et de tous les documents qui se rapportent à cette mémorable découverte montre que les choses se sont passées tout autrement.

Introduit par son mariage, dans un milieu où l'on s'occupait plus particulièrement de nouvelles découvertes,
Colomb s'éprend des entreprises de ce genre. Il recueille
alors avec soin tous les récits et tous les bruits qui circulaient à cette époque sur l'existence de terres non encore
reconnues; il interroge les pilotes qui avaient poussé leurs
navigations au loin, il enregistre leurs relations, pèse les
raisons qu'ils avaient de croire à l'existence d'îles ou terres inconnues, cherche dans les auteurs anciens et dans les
traités de cosmographie s'il y avait des motifs de penser
que tel était le cas, et arrive à la conviction qu'il y avait
réellement des terres nouvelles à découvrir à l'ouest des
Açores. Voilà le fait initial, le point de départ de la carrière maritime de Colomb.

Que la conviction, ainsi acquise, soit devenue pour lui une certitude, à la suite de certaines confidences reçues d'un pilote qui serait parvenu jusqu'aux Antilles, cela n'a qu'une importance secondaire, car, par leur nature même, les renseignements recueillis de cette manière et sur de pareils sujets ne peuvent avoir aucune précision, et n'ont de valeur qu'à la condition de ne pas se méprendre sur leur signification et de n'y voir que la part de vérité qu'ils contiennent. La certitude que Colomb avait de trouver les îles dont pouvait lui avoir parlé le pilote qui l'aurait renseigné, tenait moins aux faits qui lui avaient

été conflés, et qui ne pouvaient guère différer de nombre d'autres du même genre qu'il recueillait, qu'à la portée qu'il leur donnaît.

Le véritable mérite de Colomb, celui qui le distingue récliement entre tous les aventuriers de mer de son temps, celui qui le place parmi les hommes privilégiés qui ont ajouté quelque chose à la somme de nos connaissances, c'est d'avoir su tirer de toutes les indications vagues, incertaines, et le plus souvent erronées qu'on lui donnait, la conclusion juste qu'il existait des terres là où se trouve l'Amérique, et d'avoir posé en fait cette conclusion hypothétique, dont l'expérience a démontré la réalité. Il n'y a pas de découverte qui fasse plus honneur à l'esprit humain, car cette clairvoyance exceptionnelle qui permet de voir plus loin que les autres et de distinguer la vérité dans le chaos des erreurs qui la masquent, est une des formes caractéristiques de la supériorité intellectuelle ; et Colomb. qui, dans tant d'autres circonstances, a manqué de jugement, a cu certainement dans celle-ci une vue de génie.

Sa première découverte suffisait pour le mettre hors de pair; mais le nouvel amiral avait l'imagination ardente et ses facultés étaient mal équilibrées. Il ne vit pas ce qu'il avait réellement fait, et crut voir ce qu'il n'avait pas fait. Cette illusion, qui l'aveugla jusqu'à ses derniers moments, est la source de toutes ses crreurs sur le caractère de son œuvre. Persuadé qu'il avait atteint l'archipel des Indes et qu'il se trouvait tout près de Cathay et de Mangi, dont il cherche à se rapprocher, il n'eut plus désormais qu'une pensée : justifier sa prétention par de nouvelles déconvertes et par des raisons théoriques. Ses trois derniers voyages et ses plus importantes lettres ne furent consacrés qu'à cette tâche ingrate et impossible, qu'il poursuivit jusqu'au tombeau.

A quelques rares exceptions près, personne ne crut que Colomb avait été aux Indes, encore moins qu'il avait voulu y aller, et, à ces assertions extraordinaires, on opposa, naturellement, ce que nous savons aujourd'hui être la vérité: le fait qu'il s'était borné à chercher des îles sur lesquelles, ajoutait-on, il lui avait été donné des indications. L'envie, la jalousie, ou simplement la médisance, eurent sans doute leur part dans ces propos, qui n'étaient pas cependant contraires à la réalité, mais qui, au fond, n'avaient aucune portée sérieuse, car, malgré tout, le mérite d'avoir compris la valeur des indications qu'on lui donnait et d'avoir su en tirer ce qu'elles contenaient de vérité ne pouvait lui être contesté.

Mais l'illustre navigateur, qui fut toujours victime de ses illusions, était plus que jamais engoué de sa chimère. Ni l'incrédulité avec laquelle on avait accueilli ses assertions sur la proximité des Indes, ni ses derniers voyages, qui auraient dû l'éclairer, ne purent le faire revenir de son erreur, qui prit au contraire un caractère plus extravagant, ainsi que le montre sa lettre de 1503, qui témoigne de sa grande ignorance en matière de cosmographie et de la persistance de son aveuglement.

Il n'est pas douteux que Colomb fut entretenu dans ses illusions par la lecture de l'Imago Mundi, qui devint, comme on l'a dit, son livre de chevet. Peut-ètre aussi fut-il suggestionné par son frère Barthélemy, qui paraît avoir eu une grande influence sur la formation de ses conceptions cosmographiques et qui devast avoir eu connaissance de celles de Behaim. On pourrait voir là l'origine de sa théorie sur la possibilité de découvrir les Indes en prenant par l'ouest. Toujours est-il que les idées qu'il exprima à ce sujet de 1498 à 1503 sont absolument identiques à celles formulées en 1493 par Behaim, qui les avait luimême empruntées au cardinal d'Ailly.

C'est au moment où la plupart des auleurs étaient d'accord pour ne voir dans l'expédition de 1402 qu'une entreprise destinée à la découverte de nouvelles terres, que

furent produites, pour la première fois, les pièces attribuées à Toscanelli, qui donnent à cette entreprise le caractère même que Colomb, dans sa persistante illusion, s'était efforcé de lui donner. Que ces pièces, qui expriment les idées mêmes que Colomb s'était formées après sa découverte, soient apocryphes et qu'elles aient été fabriquées, comme tout l'indique, pour confirmer ses assertions sur l'objet originel de son entreprise, cela est tout à fait secondaire. Ce qui est essential, et ce qu'il importe de dire, c'est que leur authenticité, si elle était démontrée ou admise, ne changerait rien aux résultats auxquels nous conduisent les investigations de la critique sur la véritable caractère de l'entreprise que Colomb asi heureusement menée à bonne fin. De toute façon, il reste acquis, - si on ne s'en tient qu'aux documents, - que l'objet que Colomb se proposait, en 1492, n'était pas de frayer que route nouvelle pour aller aux Indes, et que, par conséquent, ce n'est pas en voulant passer d'Europe en Asie qu'il a fait la découverte qui l'a immortalisé. Cette découverte ne fut pas le résultat d'un hasard heureux. Guidé par des indications, auxquelles soul il sut donner leur valeur véritable, Colomb acquit la conviction qu'il existait des terres non encore reconnues à l'ouest, et ce sont ces terres qu'il a cherchées, obstinément, patiemment, intelligemment, jusqu'à ce qu'il les eut trouvées, ce qui est assurément plus méritoire que de s'être trompé grossièrement sur la distance qui séparait les deux extrémités du monde connu alors, et d'être ailé se buter contre un continent dont il ne soupconnaît pas la présence.

Cette particularité, qu'il a cru avoir fait tout autre chose, et a ainsi méconnu la véritable grandeur de son œuvre, ne peut, ni en dénaturer le caractère, ni arrêter la critique, et il faut maintenir, contre Colomb lui-même, qu'il a nécouvent l'amémique pance qu'il l'avait chenchés.

C'est par cette assertion, mûrement pesée, que nous

voulons clore ces Études critiques, qui remettent à leur place bien des faits que la tradition colombienne avait défigurés, mais qui, néanmoins, font à Colomb la grande place qui lui appartient dans le Panthéon des grands hommes auxquels l'humanité élève des statues.

VIGNAUD. Nouvelles Études, II

32

altized to Gougle

July 18 17 JNIVERS TY OF MICHIGAN

# APPENDICES

- Chronologie documentaire de la vie de Colomb jusqu'en 1493.
- II. Liste de ceux, dont les noms sont connus, qui firent partie du premier voyage de Colomb.
- III. Liste critique des cartes ou sphères attribuées à Colomb.
- V. Lettres à Colomb attribuées à Toscanelli.



agitized by Google

Anghailire JINIVERS TY OF MICHIGAN

## CHRONOLOGIE

DOCUMENTAIRE DE LA VIE DE COLOMB JUSQU'EN 1493 AVEC RÉFÉRENCES AU TEXTE DE NOS ÉTUDES ET DE NOS NOUVELLES ÉTUDES

#### 1451. Naissance de Colomb

Il naquit à Gênes entre le 26 août 1451 et le 31 octobre de la même année.

Acte du 31 octobre 1470. Études critiques, pp. 219 et 254. Déposition de Golomb du 24 août 1479. Nouvelles Études. Vol. 1, sources, p. 18, et note 32, p. 31.

Nota. — Tout récemment, des érud ts espagnols, égarés par des homonymies curieuses et n'ayant qu'une connaissance superficielle des sources d'information relatives au sujet, ont trouvé que le découvreur de l'Amérique était né à Pontevedra, en Galice, de parents israélites espagnols qui auraient émigré en Italie vers le milieu du xv siècle. Ces fantaisies ne reposent sur rien de sérieux. Des rapprochements ingénieux, des similatudes de noms et des hypothèses plus que hasardées, ne suffisent pas pour faire écarter le témoignage même de Colomb et les raisons nombreuses et décisives qui montrent que c'est bien, comme îl le dit, à Gênes qu'il est né.

Deux documents authentiques, sans parler de bien d'autres, établissent ce point. Ce sont les suivants: L'acte de Colomb instituant son majorat, deux passages dissérents (Navarrete, Viages, Vol. II, pp. 228 et 232); le testament de Fernand Colomb (Doc. insdit. para la Historia de España, Vol. XVI, Madrid, 1850,

p. 455).

Les auteurs de la thèse de « Colomb espagnol et juif » sont l'historien espagnol Carlos G de la Riega, qui a fait une conférence à ce sujet à la Société de Géographie de Madrid, et M. Anton del Olmet, qui a repris ses idées et les a développées dans un article de la España moderna de juin 1910.

#### 1451. Sa famille

Son père était Domenico Colombo, tisserand, et sa mère, Susanna Fontanarosa. Il n'y eut ni nobles ni marins dans sa famille dont tous les membres étaient artisans. Il n'était apparenté ni avec les Colomb nobles de Cuccaro, ni avec les deux amiraux surnommés Colombo.

Documents et actes notariés de l'époque. Raccolta Colombiana, Documenti. Études critiques, I, ch. I et III, pp. 49 et 101; II, ch. I et II, pp. 131 et 165.

## 1460-1465 Son Instruction.

Il ne reçut aucune instruction universitaire et ne navigua pas étant jeune. En 1472, il était encore tisserand à Savone.

Actes du 20 mars et du 28 août 1472. Documenti, in Raccolla, nºº 41 et 41. Ét. Crit., IV, ch. I, p. 291; ch. II, p. 305.

## 1473 (sout). Son dernier séjour en Italie.

Son séjour en Italie est constaté pour la dernière fois à cette date.

Acto du 7 août 1473, Documenti, in Raccolta, nº 51. Ét. Crit., IV, ch. II, p. 306.

#### Les campagnes qu'il aurait faites.

Il ne servit pas sous les amiraux Colombo et ne fit aucune campagne pour le roi René.

El. Crit., IV. ch. II, pp. 309 et sq.

#### 1474-1475 Son voyage à Chio.

Il fait vers cette époque un voyage de Gênes ou de Savone à Chio, probablement avec les Génois Spinola et di Negro, qui y furent alors envoyés et avec lesquels il se lia, ou élait déjà lié.

Ét. Crit, IV, ch. II, 53 10 13, et les documents cités, pp. 327 et sq.

## 1476. Il entreprend un voyage en Angleterre.

Rentré à Gênes ou à Savone, il s'embarque sur un navire de commerce génois qui, de conserve avec d'autres, se rendait en Angleterre.

Et. Crit., IV, ch. III, §§ 13 et 14, et les documents cités pp. 354 et sq.

# 1476 (13 soût . Combat naval de Saint-Vincent qui l'oblige à s'arrêter à Lisbonne.

Les navires génois sur l'un desqueis Colomb se trouvait sont attaqués et en partie détruits par Guillaume de Cazenove, dit Colombo. Il se réfugie à Lisbonne.

Récits do ce combat par P. Colomb, par Las Casas, par Ruy de Pina et par Palencia. Documents cités et ceux découverts par Salvagnini: Cristoforo e i Corsari in Raccolta. Études critiques, I., ch. I, §§ VII et VIII, pp. 151 et sq., IV, ch. III, pp. 233 et sq. Nouvelles Éludes, Vol. I, p. 33.

## 1476-1477 Il voyage en Angleterre et au Nord.

Avec l'un des navires génois échappés vraisemblablement au combat de Saint Vincent, il continue son voyage en Angleterre.

Passages de Colomb, de son fils Fernand et de Las Casas, cités aux sources des Études critiques, V, § I, p 377 Nonvelles Études, Vol I, pp. 33, 34

#### 1477 (fév.). Son prétendu voyage en Islande.

En février Colomb se trouvait dans les mers du Nord. Il ne va pas jusqu'à l'Islande.

11. Crit, V. tout entière Nouvelles Études, Vol I, p. 34.

## 1477-1478. Retour et séjour à Lisbonne, cû il paraît s'etre engage dans des opérations de commerce.

En 1478 Colomb se trouvait à Lisbonne où un Génois, nommé di Negro, le charge d'un achat de sucre à Madère.

Déposition du 25 soût 1479. Nouvelles Études, Vol. I, Sources, p. 18 et pp. 35, 40 et 41.



## 1479 (noût). Voyage à Gènes.

A cette date il se trouvait à Gênes où il se déclare citoyen de cette ville et dit qu'il est âgé de vingt-sept ans environ.

Déposition du 25 soût 1479. Nauvelles Éludes, vol. I, p. 35, note 37.

## 1479 ou 1480 Son mariage.

Il épouse à Li sbonne Felipa Moniz Perestrello dont la pareuté exacte avec les familles Moniz et Perestrello n'est pas bien établie.

Études critiques, VI, documents cités, et ch. I, p. 445; chap. II, p. 447 et sq. Nouvelles Études, Vol. I, pp 35, 36 et note 37, p. 407, note 90.

## 1480. Naissance de Diego Colomb, fils ainé du découvreur.

Il naquit probablement à Lisbonne et c'est le seul enfant que Colomb eut de son mariage.

Nouvelles Études, Vol. I, Et. I, pp. 39-40; II, ch. I, §§ 15-16, pp. 404 ct eq. note 90, p. 407.

#### 1480-1481 Conception de son grand dessein,

La belle-mère de Colomb lui communique les papiers de Perestrello qui déterminent sa vocation pour les découvertes mantames. Aucune date donnée; mais le fait eut lieu après le mariage.

Déclarations formelles de Fernand et de Las Casas. Nouvelles Études, Vol. 4, pp. 41-47.

#### 1481 Lettre qu'il aurait écrite à Toscanelli.

Enthousiasmé par l'idée qu'il avait conçue, Colomb aurait con-

sulté Toscanelli sur le passage aux Indes par l'ouest.

Aucune date donnée; mais comme le fait serait postérieur à la formation de son projet, et comme ce projet n'a été conçu qu'après son mariage et après l'étude des papiers de Perestrello, il ne peut être autérieur à l'année 1481.

F Colomb, Lns Casas, Nouvelles Études, I, 2º part . § II, Vol. I, p 10°.

## 1481. Réponse que Toscanelli aurait faite à Colomb

Il lui aurait envoyé la copie d'une lettre et d'une carte sur le passage aux Indes par l'ouest, qu'il est supposé avoir adressées, en 1474, au chanoine portugais Martins, pour le roi de Portugal.

Fernand Colomb et Las Casas. Nonvelles Études, I, 2º part., § II, Vol. I, p. 107

#### 1482 (mai). Mort de Toscanelli à 83 ans.

On ne trouve dans ses papiers aucune trace des pièces que peu de temps auparavant il aurait lui-même copiées pour les envoyer à Colomb.

Nouvelles Études, I, 2º partie, ch. I, § II, Vol. I, p. tii.

## 1482 Voyage au fort de la Mine

Voyage où il aurait vu que ce fort, construit en 1482, est situé sous l'équateur, alors qu'il est à 5 degrés plus au nord.

Note au Pie II, nº 860. F. Colomb. Las Casas. Nouvelles Études, I, i \*\* part.. ch. II, Vol. 1, pp. 51 et 59. Notes 70, 79, 83, 84, 88.

#### 1482-1484. Voyages aux côtes d'Afrique et mesure du degré.

Pendant son séjour en Portugal, Colomb aurait fait plusieurs voyages aux côtes de Guinée, au cours desquels il dit avoir constaté que le degré mesurait 56 milles 2/3.

Colomb, dans les Historie, dans Las Gasas, et note 490 à l'Imago Mundi. Nonvelles Études, I, Vol. I, pp. 63-67.

#### 1483 1484. Ouvertures au roi Joso II.

Il fait au roi de Portugal les mêmes propositions qu'il fera plus tard aux Rois Catholiques. Elles sont déclinées apres avoir été renvoyées à une commission de savants.

F. Colomb, Las Casas, Ruy de Pina, Resende, Barros, Vasconcollos Nouvelles Études II, ch. I, Vol. I, pp. 363 et sq.

## 1484. Expédition secrète envoyée par Jose II.

Le roi aurait envoyé secretement vers le Sud-Ouest un navire pour s'assurer si Colomb avait dit vrai, ce qui ne suppose pas qu'il s'agissait d'aller aux Indes.

F. Colomb, Las Casas, Nouvelles Études, II, ch. I. § 13, Vol. I. p. 394.

## 1484-1485. Fuite du Portugal.

A la fin de l'année 148 (F. Colomb), ou au commencement de la suivante (Las Casas), Colomb, froissé par le procédé du roi, quitte le Portugal pour aller offrir ses services aux Rois Catholiques. Il part secrétement avec son fils Diego, encore enfant; sa femme était morte alors.

F. Colomb. Las Casas. Nauvelles Études, II, §§ 15 et 16, Vol. I, pp. 404 et sq.

#### 1485 Arrivée à Palos.

Au commencement de l'année 1485 il arrive par mer à Palos avec l'intention de conduire son fils chez sa belle-sœur, à Huelva.

F. Colomb Las Casas. Nonvelles Études, ch. I, § 1, Vol. I, p. 488.

#### 1485 A la Rabida.

De Palos, Colomb se rend à pied à la Rabida où il voit les Pères Perez et Marchena dont il obtient des informations et des encouragements.

F. Colomb. Las Casas, Gomara, Garcia Fernandez, Volez Allid. Nouvelles Étades, III, ch. 1, §§ 2, 3 et 4, Vol. I, pp. 493 et sq.

#### 1485. Il laisse son fils à la Rabida.

F Colomb, Las Casas. Nouvelles Études, III, \$ 5, Vol. I, p. 521.

## 1485. A Séville et chez Médina-Celi.

De la Rabida il passe à Séville et voit les deux ducs de Médina-

iç fir KVERST CEN .HS:N Sidonia et de Médina-Celi. Il séjourne quelque temps chez ce dernier.

F. Colomb, Las Casas, Lettre du duc de Médine-Celi. Nouvelles Études, 11f, ch. II, sources, nº 5, §§ 1-4, Vol. I, pp 536 et sq.

## 1486 (20 janvier). A Cordone.

Il se rend à Cordone pour se mettre à la disposition des Rois Catholiques.

Colomb, Journal de bord; F. Colomb, Las Casas. Nouvelles Études, III, ch. III, § 1, Vol. I, p. 552.

## 1486 (janvier-avril). Premières démarches

Il est accueilli favorablement par Quintanılla, par Talavera et par le Grand Cardinal.

Oviedo, Gomera, Garibay, Las Casas. Nonvelles Études, III, ch. III, §2, Vol. I, p. 556.

## 1486 (avril on mai). Il obtient une audience des souverains.

Les Rois Catholiques le reçoivent et écoutent ses propositions qui sont renvoyées à une commission organisée par l'alavera. Aucun document n'établit leur caractère.

Las Casas, Bernaldez, Gomara. Nouvelles Études, III, ch. III, §§ 4-9. Vol. I. p. 565 et sq.

## 1486 (novembre). A Salamanque

Il suit les Rois Catholiques et la commission royale à Salamanque, L'université reste étrangère à ses propositions.

Nouvelles Études, III, ch. III, 88 5-9, Vol. I, pp. 569 et sq.

#### 1486. Il comparait devant une commission royale

Colomb explique son projet qui avait pour objet, d'après la tradition colombienne, le passage aux Indes par l'ouest.

F. Colomb, Las Casus. Nouvelles Éludes, III, ch. III, \$3 6 et 8, Vol. 1, pp. 574 et suiv.



#### 1486-1487. Au couvent de San Esteban

Il y aurait eu des conférences en sa faveur à ce couvent sous le patronage de Diego de Deza.

Remesal, Arellano. Nouvelles Études, III, ch III, § 10, Vol. I, p 588.

#### 1487. Retour à Cordone. Gratifications reçues.

Les 5 mai, 3 juillet, 27 août et 15 octobre, il reçoit à Cordouc diverses sommes de la couronne à titre de gratifications, ou pour services rendus.

Navacrete, Vol. II, nº 11. Nouvelles Études, III, ch IV, § I, Vol. I, p 607.

## 1487 (nov. on déc.). Beatriz Enriquez.

Il noue des relations intimes avec une femme de Cordoue nommée Beatriz Enriquez de Arana, qui n'était ni noble ni fortunée, et qui ne fut pas sa femme.

Testaments de Colomb et de Diego, Documents découverts par M. Archano: Las Casas, Nouvelles Étades, III, ch. IV, §§ 2-7, Vol. l, pp.611-637

# 1488 janv.), Correspondance avec João II.

Vers cette époque Colomb écrit au roi de Portugal pour se mettre de nouveau à son service. Cette lettre est perdue. Son objet et sa date sont inférés de la réponse du roi.

La lettre de João II. Nouvelles Études, III, ch. V, Vol. I, pp. 647-679.

# 1488 20 mars). Réponse du roi João

Le roi de Portugal écrit à Colomb une lettre amicale lui disant qu'il serait le bienvenu en Portugal et lui promettant toute immunité.

La lettre du roi et les documents cites. Nouvelles Élades, III, ch. V, Vol. I, pp. 640 et 677.

## 1488 (avril, mai, juin . Voyage possible à Lisbonne.

Colomb aurait profité du sauf-conduit reçu du roi et aurait fait, selon quelques auteurs, un court voyage à Lisbonne à l'époque indiquée.

La note 23 à l'Imago Mundi Nouvelles Études, III, ch V, §§ 3-6, Vol. I, pp. 453-659.

# 1 488 (16 juillet). Gratification royale donnée à Colomb.

Par ordre des souverains on remet à Colomb 3.000 maravédis, sans indication d'objet et de lieu.

Navarrete, Vol. II, nº 2. Nouvelles Études, ch. IV, Vol. I, p. 610.

# 1488 (15 août). Naissance de Fernand Colomb.

Il naquit à Cordoue et était fils naturel de Colomb et de Beatriz Enriquez.

Sa piorre tombale, la déclaration de Marco Fehipe, et les auteurs cités, Nounettes Études, III, ch. IV, 85 3, 4 et 8, Vol. I, pp. 616-624, 638-648

## 1489 (12 mai). Présence de Colomb à Baza,

Les Rois Catholiques lui envoient l'ordre de se rendre à la cour, qui devait être alors à Baza dont ils faisaient le siège. La légende lui attribue un rôle militaire à cette occasion. C'est à Baza qu'il paratt avoir formé le dessein de conquérir le tombeau du Christ avec les produits de ses découverles.

Gédule du 12 mai 1489. Colomb, lettre au pape et Livre des prophéties.
Nouvelles Études, III, ch. VI, Vol. I, pp. 679-686.

## 1490. Période de géne.

C'est après la prise de Baza qu'on peut placer la période de privations que souffrit Colomb, pendant laquelle il aurait vendu des livres et fait des cartes pour vivre.

Oviedo, Geraldini, Bernaldez, Las Casas. Nouveiles Études, III, ch. VI, §§ 3-6, Vol. I, pp. 686-699.

#### 1480. Rejet de ses propositions.

Après cinq années de sollicitations. Colomb voit ses propositions rejetées par la commission royale, et les Rois Catholiques le congédient. On sait ce qu'il demandait, on n'est pas aussi bien renseigné sur ce qu'il proposait de faire.

F. Colomb, Las Casas. Déposition de Maldonado, Nouvelles Études, III, ch VII, Vol. I, pp. 701 et sq.

#### 1490-1481. Départ de Colomb

Avec l'intention d'offrir ses services à la France il quitte la Cour et se rend d'abord chez le duc de Médina-Celi où il reste quelque temps.

F. Colomb, Las Casas, Médina-Celi. Nouvelles Études, IV, ch. I, 2 I, Vol. II, p. 9.

#### 1491. Retour et séjour à la Rabida,

Décidé à passer en France, il retourne à la Rabida pour y prendre son fils qu'il y avait laissé. Dénué de tout, il loge à ce monastère où on lui conseille de ne pas renoncer à traiter avec la Castille, et où on le met en rapports avec les gens de mer des localités voisines. Perez et Marchena lui prêtent leur concours.

Las Casas, Oviedo, dépositions de Garcia Farnandez, de Velez Allid, de Pedro Arias et autres. Nouvelles Études, IV, ch. I, §§ 2, 3, 4, Vol. II, pp. 12 et sq.

#### 1491. Renseignements donnés par Pero Vasquez.

Pero Vasquez de La Frontera, qui avait navigué pour le prince Henrique de Portugal, lui donne des indications utiles sur l'existence d'îles nouvelles au delà de la mer de Sargasses.

Dépositions de Velez Allid, de Gallego et de Valiente. Nouvelles Études, IV. chap. I, § 5. Notes 27 à 33, Vol. II, pp. 21-21.

#### 1491. Premiers rapports arec Pinzon.

Colomb recherche Alonso Martin Pinzon, qui était à Rome ; il attend son retour, confère avec lui sur les renseignements qu'il

possédait et oblient son concours à des conditions qui sont mal connues. Plusieurs témoins disent qu'ils devaient tout partager.

Las Casas, dépositions de Pedro Arias, de Francisco Medel, de Alonso Gallego, de Colmenero, de Rodrigo Prieto, du fils de Pinzon et autres. Aouvelles Études, IV, ch. I, §§ 6-8, Vol. II, pp. 25.

#### 1491. Pinzon parle à Colomb de Cypangu.

Pinzon, qui avait rapporté de Rome des indications sur Cypangu auxquels il atlachait beaucoup d'importance, voulait aller à la découverte de cette île. Il en parlait à tout le monde.

Dépositions de Arias Perez Piuzon, de Colmonero, de Martin Martinez, de Manuel Valdovinos, etc. (Nouvelles Eludes, IV, Vol. II, op. 29-34). De Fernan Yanes de Montilla, ibid., p. 192-

#### 1491. Intervention de Juan Perez.

Après les entretiens de Colomb avec Pinzon, Vasquez et autres gens de mer, on décide que le P. Juan Perez ferait une démarche pour obtenir son rappel. Perez écrit à la reine; Pinzon en aurait fait autant.

Las Cazas. Dépositions de Garcia Fernandez, de Cabesudo, de Pedro Arias, etc. Nouvelles Éludes, III, ch. II, \$1, Vol. II, p. 47-51.

#### 1491 Juan Porez à Santa-Fé.

Le P. Juan appelé par la reine se rend auprès d'eile et obtient sans difficulté le rappel de Colomb. On suppose qu'il donna l'assurance que le projet de celui-ci avait l'approbation et le concours de marins compétents et dévoués à la couronne.

Les Casas et dépositions de Garcia Fornandez. Nouvelles Études, IV, ch. L. § 3, p. 15; ch II, § 1, p. 47.

#### 1491 (oct nov.). Betour de Colomb à la cour.

Revenu à Santa-Fé, Colomb y retrouve Perez. Selon Garcia Fernandez la reme lui aurait envoyé 20.000 maravédis; plusieurs témoins déposent au contraire que c'est Pinzon qui fit les frais de son voyage et donnent à ce sujet des détails précis.

Dépositions de Garcia Fernandez, de Velez Allid, de Martin Martinez, du

fils de Pinzon et autres ; Geraldini. Nouvelles Études, IV, ch. II, § tict notes 67, 68, Vol. II, pp. 52-55.

#### 1491-1492. Conférences de Santa-Fé.

Les propositions de Colomb sont renvoyées à une autre commission qui les examine à Santa-Fé.

Geraldmi, Las Casas. Nouvelles Études, IV, ch. II, § 3, Vol. II, pp. 56-58.

#### 1491. Les conditions de Colomb.

Il estime à deux millions de maravédis les frais de son entreprise et demande la noblesse, la charge d'amiral, la vice-royauté des terres qu'il découvrirait et autres avantages. On n'a que des données incertaines sur ce que proposait Colomb.

Fernand Colomb. Las Casas. Nouvelles Études, IV, ch. II, § 4, Vol. II, p. 59-64.

1492 (2 janv.). Capitulation de la ville de Grenade.

Colomb assiste à l'entrée triomphale des Rois Catholiques dans Grenade.

Leitre prologue au Journal de bord. Las Casas. Nonvelles Études, IV, ch. II, § 6, Vol. II, p. 70.

#### 1492 (janv.). Rejet des propositions de Colomb.

La commission de Santa-Fé regarde les propositions de Colomb comme chimériques et les rejette.

Las Casas, Fernand Colomb. Nonvelles Études, IV, chap. II, § 5, Vol. II, pp. 64-68.

# 1482 (janv ). Départ de Colomb de Grenade.

Pour la seconde fois les Rois Catholiques congédient Colomb et il s'éloigne de Grenade avec l'intention de passer en France.

Las Casas, F. Colomb. Nouvelles Études, IV, ch. II, § 6, et note 105, Vol. II, pp. 68-70.

#### 1492. Intervention de Santangel.

Un haut fonctionnaire, Luis de Santangel, représente à la Reine que les risques de l'entreprise proposée n'étaient pas grands, tandis que ses avantages pouvaient être considérables. Son discours, dont nous possédons le texte, ne fait aucune allusion à la route des Indes. Cette démarche, appuyée par d'autres probablement, fait décider le rappel de Colomb.

Las Casas, F. Colomb, Geraldini. Nonvelles Études, IV, ch. II, \$5 7 et 8, Vol. II, pp. 71-88.

#### 1492 (janvier). Rappel de Colomb.

On rappelle Colomb qui avait déjà quitté Grenade et il est fait droit à toutes ses demandes.

F. Colomb, Las Casas, Nouvelles Études, IV, ch. II, § 9; chap. III, § 1, Vol. II, pp. 90-95.

#### 1492 (17 avril). Capitulations de Santa-Fé.

Juan Perez, pour Colomb, et le secrétaire d'État, Coloma, pour les souverains, en rédigent les termes, dont les Rois Catholiques approuvent chaque clause séparément. Elles ont pour objet la découverte et la prise de possession de certaines îles de l'Océan, connues de Colomb. Il n'y est pas question des Indes.

Texte de l'acte. Memorial de agravios, Declaracion de lo que pertenece al almirante. F. Colomb, Las Casas, Oviedo. Nonvelles Études, IV, chap III, § I, Vol. II. p. 95-103.

#### 1492 (30 avril), Capitulations de Grenade.

Des lettres patentes renouvellent, confirment et étendent les privilèges de l'acte du 17: les titres et charges de Colomb deviennent héréditaires, mais ne lui seront acquis qu'après sa découverte. Ici encore aucune question des Indes, non plus que dans la confirmation de cet acte du 23 avril 1497.

Le texte de l'acte, Las Casas. Nouvelles Études, IV, ch. III, \$ 2, Vol. II, pp. 103-110.

VIGNAUD. Nouvelles Études. II

33



#### 1492. Les frais de l'expédition

Ils s'élèvent à deux millions de maravédis fournis moitié par Santangel pour la couronne, moitié par Colomb et ses amis.

Colomb, Las Casas, Le livre de comptes. Nouvelles Études, IV, ch IV, §§ 3-7, Vol. II, pp. 110-126.

# 1492 (30 avril). Ordonnances royales pour l'exécution des capitulations.

Les Rois Catholiques ordonnent aux autorités de Palos de fournir à Colomb dans les dix jours deux caravelles pour aller dans certains heux de la mer Océane qui ne sont pas indiques. On doit lui obéir en tout et le suivre où il voudra aller; mais il lui est interdit de se rendre aux possessions portugaises de l'Afrique. Plusieurs autres ordonnances sont rendues dans le même but.

Textes do ces ordonnances Las Casas. Nouvelles Étuder, IV, ch. IV, § [, Vol. II, pp. 135-141.

#### 1492 (12 mai) Colomb part pour Palos.

Muni des ordonnances et pièces qui lui donnaient l'autorité nécessaire, Colomb part de Grenade pour Palos, où son expédition devait être organisée, et où Pinzon, pendant son absence, la préparait. Il loge encore à la Rabida.

Lettre prologie au Journal de bord; F. Colomb, Las Casas, Oviedo; Dépositions de Alonso Gallego et de Pedro Medel. Nouvelles Études, IV, ch. IV, § 3, Vol. II, pp. 143.

#### 1492 (23 mai). Promulgation de l'ordonnance du 30 avril.

Colomb fait proclamer cette ordonnauce dans l'église de Saint-George à Palos. Elle reste mefficace. Le projet d'expédition ne trouve aucune sympathie. Les Pinzons jusqu'alors zélés semblent s'abstenir.

Noncelles Études, IV, ch. IV, § III, Vol. II, pp. 143-145.

#### 1492 .mai-juin). Impuissance de Colomb.

Il n'inspire pas confiance aux gens de mer; la plupart croient qu'il ne reste plus d'îles à découvrir à l'onest.

Dépositions de Fernand Yanez de Montilla, de Francisco Medel, de Velez Allid, de Cabezado, de Bartolome Colin, de Juan Hodriguez Mafra, etc. Nouvelles Études, IV, ch. IV, § 3, Vol. II, p. 146.

1492 (20 juin) Ordre de saisir les choses nécessaires à l'expédition.

Le mauvais vouloir des gens de mer de Palos et de Moguer continuant à entraver les efforts de Colomb, un ordre des souverains l'autor.se à recourir à la force. On obtient les navires ; mais pas d'équipage; personne ne veut prendre part à l'expédition.

L'ordonnance du 30 juin. Dépositions diversos. Nouvelles Études, IV, ch. IV, § 3, Vol. 11, p. 245.

#### 1492 (juillet, Intervention de Pinzon.

Colomb, qui semble avoir voulu écarter Pinzon à son retour à Palos, croyant pent-être pouvoir agir seul, est obligé d'avoir recours de nouveau à lui ; il obtient son concours et toutes les difficultés sont aplanies. Nombreux témoignages qui montrent que sans lui l'expédition n'aurait pu avoir lieu.

Dépusitions de : Rodrigo Mafra, Diego R. Colmenero, Rodrigo Prieto, Velez Allid, Pedro Arias, Podro Medei, etc. Les Casas Nouvelles Études, IV, ch. IV, § 4, Vol. II, pp. 148 el 152.

#### 1492. L'expédition s'organise.

Elle se composait de trois navires : la Santa Maria, la Pinta et la Nina, qui emportaient, avec un personnel de 120 hommes, dont 90 pour les équipages, des marchandises d'échange, des approvisionnements pour un temps qui n'est pas désigné, et un peu d'artillerie.

Journal de bord, la liste de Colomb, Dépositions diverses. Nouvelles Études, IV, ch. IV, 89 5 et 6, Vol. II, pp. 158-170.



1492 (3 août). L'expédition met à la voile et se rend aux Canaries.

Elle part de Palos pour les Canaries d'où elle devait prendre sa route. Si elle a les Indes Orientales pour destination personne ne s'en doute ; tous ceux qui en faisaient partie croient aller à la découverte des îles nommées depuis les *Indes*,

Journal de bord. Les dépositions, Las Casas. Nouvelles Études, IV, § 7-Vol. II, p. 170 et 171.

#### 1492 (6 septembre). Départ de Gomera.

Retardée quelque temps aux Canaries, la flottille part de la Gomera et se durige droit vers l'ouest en suivant le 28° parallèle. Elle semble n'avoir d'autre routier qu'une carte attribuée à Toscanelli par Las Casas, qui dit qu'elle indiquait des terres que Colomb était absolument certain de trouver.

Journal de bord, F. Colomb, Las Casas. Nouvelles Études, I, note 157, Vol. I, p. 122; IV, ch. V, SI, Vol. II, p. 173.

#### 1492. Déclaration de Colomb qu'on trouvers la terre à 750 lieues au plus.

Au moment du départ Colomb donne pour instructions écrites à ses capitaines et pilotes de ne pas naviguer la nuit après avoir fait 700 lieues, si la terro n'était pas encore en vue. Il déclare qu'il trouvera cette terre à 750 lieues ou environ.

F Colomb. Las Casas, Nouvelles Études, IV, ch. V. § I. Vol. II. pp. 173, 174.

#### 1492 (9 septembre). On perd la terre de vue.

A ce moment les gens de l'équipage expriment des craintes sur la longueur de la route; Colomb les rassure en leur promettant des terres et des richesses. Dès ce moment, il n'accuse plus le véritable nombre de lieues parcourues.

F. Colomb, ch. XVII; La Journal de bord ne mentionne pas ces promesses de Colomb 1492 (17-19 septembre). Recherche de certaines iles.

Dès le 17 on se croit près de quelques tles et Colomb dit qu'il espère bientôt les trouver. Le 18 Pinzon exprime le même espoir. Le 19 Colomb dit, d'après Las Casas, qu'il ne veut pas s'attarder à chercher ces tles parce qu'il veut aller aux Indes. C'est la première mention de cette expression dans les documents ; mais il faut noter que c'est Las Casas qui l'emploie et que, de son temps, ce qu'on appelait les Indes c'étaient les Antilles, c'est-à-dire les tles mêmes que l'expédition cherchait. Il peut donc y avoir un doute sur le sens donné ici à ce terme.

Journal de bord ; Las Casas. Nouvelles Études, IV, ch. V, \$2 Vol. II, p. 175

1492 (20-21 septembre). Découragement de l'équipage qui veut revenir en arrière.

Les gens de l'équipage qui, depuis plusieurs jours, s'alarmaient de la persistance des vents d'est par lesquels on était poussé en avant accusent Colomb de les avoir trompés et parlent de revenir en arnère. Des menaces de mort sont proférées.

F Colomb, Las Casas; le Journal de bord ne mentionne ni l'intention de revenir en arrière ni les menaces faites à Colomb. Nouvelles Études, IV, ch. V. § 4, Vol. II, p. 180 et sq.

1492 (20 septembre). On se croit encore près de terre.

La grande quantité de sargasses que la flottille rencontre fait croire à Colomb qu'on est sur le point de trouver la terre. C'est son fils et Las Casas qui le disent, le Journal de bord garde le silence sur ce fait. Nous savons que Vasquez avait avisé Colomb et Pinzon qu'on trouverait des îles au delà de la mer des Sargasses.

F. Colomb, Las Casas

1492 (22 et 23 septembre). Promesse de Colomb de trouver bientôt terre.

Colomb constate à ces deux dates que les murmures de ses gens continuent et qu'ils avaient quelque mauvaise intention. Il



s'efforce de les contenir en leur parlant des châtiments qui les attemdraient s'ils faisaient échouer l'entreprise et en leur promettant de trouver bientôt terre.

Journal de bord. F. Colomb, Las Casas. Nouvelles Études, 1V, § 4, Vol. II. p. 180 et sq.

## 1492 (24 septembre). Symptômes de révolte

L'équipage se montre de plus en plus indiscipliné. On craint de manquer de vivres et on complote de jeter Colomb à l'eau.

F. Colomb, Las Casas, Journa, de bord. Depositions divorses.

1492 (25 septembre . On continue la recherche de certaines îles

A cette date on croit être arrivé à l'emplacement de certaines îles indiquées par une carte que possédait Colomb. Trois jours auparavant il avait passé cette carte à Pinzon et maintenant l'un et l'autre s'étonnaient de ne pas voir ces îles. A la fin de la journée Pinzon croit enfin les apercevoir et les équipages des trois navires chantent le Gloria in excelsis Deo. Le 26 on reconnaît que c'était une illusion.

Journal de bord, F. Colomb, Las Casos. Nauvelles Études, IV, ch. V, Vol. II, p. 176.

1492 (30 septembre) Observation sur la variation de la boussole.

Journal de bord.

1492 (1ºº octobre). On est à 707 lieues des Canaries.

Journal de hord.

1492 (3 octobre) Colomb renonce à la découverte des îles cherchées le 25 septembre.

Colomb renonce à rechercher les îles qu'on croyait avoir vues le 25 septembre. Il croit qu'on les a dépassées, parce qu'il a des données certaines sur leur existence, mais son but étant les Indes il ne peut revenir en arrière pour les trouver. Comme c'est par l'intermédiaire de Las Casas qu'il parle, on peut se demander s'il est ici question des Indes Orientales, ou de celles désignées du temps de Las Casas par ce nom d'Indes, lesquelles, d'après le même Las Casas, étaient également indiquées sur la carte consultee le 25. Cette décision augmente le mécontentement de l'équipage.

Journal de bord, Las Casas.

1492 (4 et 5 octobre). La distance fixée par Colomb ayant été dépassée l'équipage veut renoncer à l'entreprise.

Le 3 octobre à la nuit on avait fait près de 800 lieues, le 4 et le 5 on en fit encore une centaine. On avait ainsi dépassé de plus de 200 heues la distance à laquelle la terre devait être trouvée. L'équipage, qu'on avait eu grand'peine à contenir jusquelà, se mutine et veut obliger Colomb à retourner en Espagne.

Déposition de Garcia Vallejo, de Francisco Morales, de Juan Roldan et autres. F. Colomb et Las Casas ne sont pas aussi explicites sur ce point. Nouvelles Études, IV, ch. V., Vol. II, pp. 180 et sq., notes 348 à 364.

#### L'intervention de Pinzon rétablit l'ordre.

Colomb confère à ce sujet avec Pinzon, qui conseille une attitude énergique et qui déclare qu'en tous cas il continuera seul la recherche. Cette attitude a raison des mutuns et on poursuit la navigation.

Dépositions de Hernan Mateos, de Colmence, de Gonzalo Martin, de Garcia Vullejo et autres. Rien à ce sujet dans le Journal de bord non plus que dans F. Colomb et Las Casas. Nouvelles Études, loc. cd., notes 364 à 369, Vol. II, pp. 186-188.

# 1492 (6 octob e). Pinzon suggère un changement de route pour aller à Cypangu.

Au milieu de cette effervescence Pinzon conseille de prendre une direction plus au sud qui devait selon lui conduire à une fle qu'il croyait être Cypangu. Colomb refuse.

Journal de bord, Las Casas. Dépositions de G. Vallejo et de Garcia Fernandez, têmoins oculaires. Nouvelles Études, loc. cit., Vol. II, pp. 186 et sq., notes 377, 383, 384.



iç é : Megalita e F.A. a galita 1492 (7 octobre). Colomb prend la route indiquée par Pinzon.

Colomb se ravise et suit le conseil donné par Pinzon, mais sans nommer celui-ci. Son fils assure qu'il connaissait l'île visée par son lieutenant, que c'était celle, alors appelée Cypangu, qu'il comptait trouver à 750 lieues, et à laquelle il donna le nom d'Española.

Journal de bord, F. Colomb, Las Casas. Nouvelles Études, IV, ch. V. §§ 6 et 7, Vol. II, pp. 191-195, notes 382, 385, 386, 387.

1492 (10 octobre). Déclaration de Colomb qu'il entend aller quand même aux Indes.

Les matelots s'effrayent de nouveau et veulent qu'on n'aille pas plus loin. Colomb les rassure, sait appel à leurs interêts et déclare qu'étant venu pour se rendre aux Indes, il entend y aller quand même. Ici encore on se demande si dans le Journal de bord, résumé par Las Casas de longues années après la découverte, cette expression de las Indias doit s'entendre des Indes Orientales, ou des tles que Colomb cherchait, auxquelles il donna ce nom après leur découverte.

Journal de bord, Las Casas,

1492 ,12 octobre, 2 heures du matin). Première vus de la terre.

Rodrigo de Triana, matelot ou pilote de la Pinta, qui était en avant, aperçoit le premier la terre.

Journal de bord, F. Colomb, Las Casas.

1492 (12 oct. au jour). Découverte de Guans hani.

Colomb aborde, avec les deux Pinzon, à l'île aperçue la nuit et que les indigènes appelaient Guanahani. Il en prend possession et lui donne le nom de San Salvador. Il y a quelque incertitude sur la véritable situation de cette île.

Journal de hord, F. Colomb, Las Casas.



mill fo NiyE6ST FM Hings

#### 1492 (13-20 oct.). Recherche de Cypangu.

Colomb, qui croyait faire route vers Cypangu, ne reconnaît sans doute pas cette île merveilleuse dans la pauvre Guanahani et dès le lendemain de sa découverte il annonce qu'il va la chercher. Il part le 14 et navigue pendant plusieurs jours dans l'archipel sans trouver aucune île pouvant être celle-là.

Journal de bord, F. Colomb, Las Casas.

## 1492 (21-24 oct.). Il prend d'abord Cuba pour Cypangu.

Le 21 octobre, il suppose que Cuba, dont les naturels lui ont parlé, doit être l'île fameuse, et se dispose à y aller. Mais il est convaincu que le continent asiatique ne peut être bien éloigné et se propose de se rendre à Quinsay pour remettre au Grand Khan ses lettres de créance. Le 24 il dit, que, d'après les sphères et mappomondes qu'il a vues, Cuba doit être Cypangu.

Journal do bord, Las Casas.

#### 1492 (26-30 oct ). Il aborde à Cuba.

Le 26 il se met en route pour Caba qu'il croit toujours être Cypangu. Le 28 il y aborde et persiste dans son opinion. Le 30 il relève la position de l'île, trouve qu'elle est au 42° degré de latitude nord et croit que le Grand Khan et sa ville de Cathay ne peuvent être très éloignés.

Journal de hord, Las Casas.

# 1492 (1 et 2 nov.) Cuba prise pour une projection de l'Asie.

Après avoir exploré une partie de la côte de Cuba, Colomb n'y reconnaît plus Cypangu et croit que c'est une partie du continent. Le 2 novembre il trouve encore qu'elle est à 42 degrés au nord de l'équateur et à 1.142 lieues de l'île de Fer II envoie deux hommes à terre pour remettre des lettres et des présents au roi du pays de la part des Rois Catholiques.

Journal de bord,



nrs r N EPsT (EMKH s N 1492 (3-20 nov.). Reprise de la recherche de Cypangu.

Colomb continue sa navigation parmi les îles de la région sans reconnaître sa Cypangu.

1492 (22 nov ). Séparation d'avec Pinzon

Intentionnellement, ou sans le vouloir, Pinzon s'écarte de l'amiral; il va en avant du côté de l'est et aborde à Haïti avant Colomb.

Journal de bord.

1492 (5 décembre). Découverte d'Haïti dans laquelle Colomb reconnaît la Cypangu de Pinzon et il lui donne le nom d'Espanola.

Le 5, Colomb découvre Haîti que les indigènes appelaient, crost-il, Bohio. Le 6, il entre dans le port Saint-Nicolas. Le 9 il donne à l'île le nom d'Española; le 13 il trouve qu'elle est au 34° degré de latitude nord. Le Journal de bord ne dit pas qu'il y reconnut Cypangu; mais son fils, son frère et Les Casas le disent, lui-même le dit ailleurs.

Journal de bord, testament de 1498, carte de B. Colomb, F. Colomb (ch. XX), Las Capas, Liv. I, ch. XXXIX, Nouvelles Études, IV, ch. V, § VI, Vol. I., pp. 191-195; 283-286.

1492 (28 déc ). Construction du fortin de la Navidad.

Décidé à rentrer en Castille, Colomb construit un fortin à un endroit qu'il nomme la Nativité et y laisse 37 hommes.

Journal de bord. Vouvettes Étude s. Vol. II, p. 164.

1492 (28 déc.) Perte de la « Santa Maria ».

Ce navire échoue et s'ouvre sur un banc de l'île Haîti et Colomb passe avec tout son monde à bord de la Nina.

Journal de bord.

#### 1493 (4 janvier). Départ pour la Castille.

Colomb part avec la conviction que son île Española était Cypangu et il conserve cette opinion jusqu'à sa mort. Le 6, Pinzon rejoint l'amiral avec la *Pinta* et s'excuse de s'être separé de lui involontairement.

Journal de bord, Acte constituent son majorat

### 1493 (15 février). Aux Açores où il écrit sa première relation

Pris par la tempête dans le voisinage des Açores, il rédige, le 14 février, deux rolations de son voyage dont l'une est jetée à la mer dans une barrique bien close. La Pinta disparaît en avant. Le 15 il constate qu'il est près de l'une des Açores; ce même jour, ou trois jours après, le 18, il écrit une autre relation, ou date de l'un de ces deux jours celle des deux précédentes qui lui reste. Le 18 il aborde à l'île près de laquelle il se trouvait, qui était celle de Sainte-Marie, et fait savoir qu'il a découvert les Indes. Il quitte cette île le 20, y revient le 21 et remet à la voile le 24.

Journal de bord, Nouvelles Ftades, V, ch I, € 7, Vol. II, pp. 266-270.

#### 1493 (4 mars) A Lisbonne où il écrit sa seconde relation.

Battu par la tempête Colomb est obligé de se réfugier dans le port de Lisbonne où il ajoute un P. S. à sa lettre du 15-18 fevrier et en écrit une autre aux Rois Catholiques. Toutes deux sont expédiées de Lisbonne à l'Escribano de racion sous le même pli.

Journal de bord, lettre à Santangel, Nouvelles Études, V, ch. I, 88 6 et 7.

#### 1493 (9 mara). Çolomb est reçu par le roi de Portugal.

Invité par le roi João à venir le trouver, il est reçu par lui avec distinction. Les chroniqueurs portugais qui racontent cette entrevue disent que Colomb revenait de la découverte d'Antilia et de Cypangu.

Journal de bord, Ruy de Pina, Resende, Barros. Noutelles Études, II, ch. I. Vol. I, pp. 368-376



#### 1493 (15 mars). Retour à Palos Il écrit aussitôt aux souverains.

Le 13 Colomb part de Lisbonne, le 14 il est à la hauteur du cap Saint-Vincent, le 15 il franchit la barre de Salter et atterrit à Palos. Le même jour il dépêche un courrier aux Rois Catholiques qui étaient à Barcelone. Peu après il part pour Séville.

Journal de bord. F. Colomb, Herrera, Nouvelles Études, Vol. II, p. 267.

# 1493,19 mars. Lettre du duc de Médina-Celi au Grand Cardinal lui annoncant le retour de Colomb.

Le duc écrit que Colomb, qui était parti pour aller chercher les Indes, a réussi dans son entreprise. Rien ne montre que par les Indes, il entendait parler de celles d'Asie.

La lettre du duc. Nouvelles Études, III, ch. II, Vol. I, p. 539.

# 1493 (30 mars). Les Rois Catholiques écrivent de Barcelone à Colomb. Première mention des Indes.

Les Rois Catholiques accusent réception à Colomb de ses let tres — au pluriel — et l'inv.tent à venir les trouver à Barcelone. Ils lui parient de ses découvertes comme ayant eu lieu aux Indes, en las Indias. C'est le premier document officiel où figure cette expression.

Navarrete, Vol. II, Doc. XV. Nonvelles Fludes, V. Vol. II, p. 268-273.

# 1493 (31 mars . Colomb arrive à Séville où il reçoit la lettre des Rois Catholiques .

Bernaldez, Las Casas.

## 1493 (9 avril). Lettre de Januarius en mentionnant une reçue de Colomb.

Januarius écrit de Barcelone qu'il a vu une lettre de Colomb envoyée de Lisbonne aux Rois Catholiques où il est dit que c'est pour aller aux Indes Orientales qu'il était parti et qu'il en revient.

Nouvelles Études, V, ch, V, § 8, Vol. II, pp. 270-271.



#### 1493 (avril). Publication de la lettre de Colomb à l'Escribano de racion.

C'est le texte espagnol fac-similé par Maisonneuve et Quaritch.

Nouvelles Études, V. Sources no 1, Vol. II, pp. 238-241.

1493 (29 avril). La lettre à Sanchez avec un titre annonçant que Colomb est allé jusqu'au Gange.

A cette date un Catalan, L. Cosco, traduit en latin la lettre à Santangel, qui est aussitôt publiée à Rome comme ayant été adressée à Gabriel Sanchez.

La lettre même. Nouvelles Études, V. sources n≈2 et 3. Vol. II.pp. 241-246.

#### 1493 (20 mai). « Dans les parages des Indes ».

Cédule accordant à Colomb des armes où ses découvertes ne sont plus mentionnées comme étant aux Indes, mais dans le voisinage des Indes, et où il n'est pas question de la route y conduisant.

Nouvelles Études, V, Vol. II, p. 275.

# 1493(3 et 4 mai). Bulles papales relatives aux premières découvertes de Colomb.

Le souverain pontife sanctionne par des bulles les droits des Rois Catholiques sur les îles et terres découvertes par Colombqui est représenté comme ayant été envoyé pour découvrir des îles et terres éloignées situées dans des mers que nul n'avait encore naviguées. Aucune allusion à la route des lades.

Nonvelles Étades, V, ch. I, Vol. II, pp 276-280.

# II

# A SON PREMIER VOYAGE DONT LES NOMS NOUS SONT PARVENUS

Abréviations indiquant les sources d'information :

- C. Rôle partiel d'équipage, venant de Colomb même. Nuetos autografos de Colon, publication de la duchesse d'Albe, pp. 7-10. 39 noms.
- J. Journal de bord de Colomb. 15 noms dont 9 ne sont mentionnés que là.
- P. Dépositions recueillies dans les procès dits de Colomb. Pleitos de Colon. Madrid, 2 Vol. 8°. 27 noms dont la plupart ne sont nommés que là.
- T. Dépositions relevées par D. Nicolas Tenorio aux archives des Indes à Séville, dans Ferré. El Descubrimiento de America; Appendice, 15 noms.
- Inf. Informacion de servicios de la familia de los Ninos hecha en Moguer, 1532. Déponillee par D. Nic. Tenorio, in Ferre, op. cit. Appendice.
- Lib. Libros de cuenta y razon de la casa de la contratacion, dépouillés par D. Nic Tenorio, op. cit.
  - O. Oviedo.
  - H. Herrera.
  - L. C. Las Casas.

La présente liste comprend 103 noms sur 120, si nous nous en tenons à cette indication d'Oviedo. Mais on ne saurait la considérer comme exempte d'erreurs. Sur ces 103 noms, extraits de documents contemporains de sources différentes, mais non également sûres, il y en a certainement un certain nombre qui font double emploi. Ainsi Andres de Yruenes, serviteur, est peut-être le même que Andres, de Huelva, serviteur également. Bermejo qui prétendait avoir aperça la terre le premier pourrait être celui

que d'autres appellent Triana. Le Fernandez sans prénom du témoin Rojas est peut-être le même que celui de la liste de Colomb. Les documents mentionnent quatre Triana dont deux s'appellent Juan; il est fort possible qu'il y ait ici une confusion de personnes. D'autres noms sont peut-être donnés à tort. Des témoins appelés à déposer sur des faits qui avaient eu lieu vingt et trente ans auparavant ont pu se tromper dans la mention des personnes qu'ils nomment et nous avons la preuve que cela est arrivé à quelques-uns d'entre eux. Ainsi, Diego Delgado qui dit avec raison que La Cosa et Pedro Alonso Niño faisaient partie du premier voyage de Colomb, se trompe quand il dit que Hojeda en était aussi. Un autre, Pedro de Arroyal, met Cristobal Guerra au nombre des premiers compagnons de Co.omb (Pleitos, Vol. 1, p. 149), ce que nous savons être inexact. Les noms relevés par
 D. N. Tenorio dans des dépositions faites en 1535, quarante-trois ans après l'événement, ne doivent aussi être acceptés qu'avec réserve. Ces témoins ne parlent que par ouï-dire et l'un d'eux, Cerezo, ne mérite guère confiance, car il assure que Barthélemy Colomb accompagna son frère à son premier voyage, ce que nous savons être inexact. Pour toules ces raisons, la liste donnée ici est sujette à des corrections qui peuvent la réduire de quelques noms.

- C. Acoque (Juan Martinez), de Denia, matelot.
- P Alonso (Garcia), de Palos; son témoignage, Santo Domingo, 5 sept. 15t4. Pleitos, V. I, p. 384.
- Lib. Alonso (Maestro), de Moguer, médecin, mort à la Navidad.
- C. Alonso (Martin).
- C. Alonso, serviteur.
- C. Alonzo, de Palos, mousse ou domestique.
- C. Alvaro, neveu de Gil Perez; matelot.
- Lib Andres, de Huelva, serviteur; mort à la Navidad.
- C Andres de Yrnenes, servitour.
- C. Arraes (Pero), matelot.
- C. P. Arraes (Juan), fils de Pero, Témoignage de Juan Vinas, Piettos Vol. I, p. 189.
- C. Lib. J. Arana (Diego de) Alguazil major de la floite. Journal de Colomb, 17 déc., 25 déc., 1492. 2. jan., 1493. Las Casas, Liv. I, ch. 130, V. II, p. 221. Mort à la Navidad. Libros de cuenta.
- C. Arias (Juan) Portugais, serviteur.
- T. Arcos (Pedro de), Tém. de Alonzo Gallego, Séville, 1535.
- P. Bermejo (Juan Rodriguez, de Molinos, Tém. de Fr. Garcia Vallejo

- Palos, 1et oct. 1515. Plestos. Vol. II, p. 220, et de Dieg. Fernandez Colmenero, op. cst., p. 210.
- P. Bermudez Diego), de Palos. Sa déposition. Palos, 15 fév. 1515. Pleutos, Vol. II, p. 56.
- T. Bermudez (Juan), de Moguer. Dép. de Cristobal Cerozo, Séville 15 déc. 1535. Le découvreur des Bermudes dit Tenorio.
- T. Bermudez (Pero), de Palos. Têm. de Juan Dominguer, Séville, 15 dec. 1535.
- C. Bernal, matelot.
- C. Biues (Bartolomé), de Moguer, matelot.
- C. Calabres (Anton), serviteur de Martin Alonso.
- P. Colin (Bartolomé), de Palos Sa déposition, Palos, 15 fév. 1515 Pleilos. V. II, p. 50.
- J. Diego (Maestre), Journal de bord., 5 nov. 1492.
- P. Delgado (Diego). Son témoig. Santo Domingo, 18 juin 1512. Plestos, V. I. p. 176.
- T. Eguia (Vicente), matelot. Têm, de Gonzalo Diaz, San Salvador (Cuba) 16 fev. 1514.
- J. L. C. Escobado (Rodrigo), secrétaire (escribano) de la flottille. Journal de bord., 11 oct., 17 déc., 1492, 2 janv. 1493. Les Casas, V. I., p. 414. Mort à la Navidad.
- T. Fernandez, sans prénom. Tém. de Juan de Rojas, Santo Domisgo, 5 sep. 1514.
- C. Fernandez (Garcia), de Illana, matelot.
- Lib. Francisco, de Huciva. Mort à la Navidad. Libros de Cuenta.
- T. Gallego (Francisco Garcia), de Palos. Tém. de Hernan Perez Camacho, Séville, 15 déc. 1535.
- C. Gallego (Rodrigo), serviteur.
- P. Garcia (Bartolomé), de Palos. Contremaître. Tém. de Gonzalo Diaz, San Salvador, 16 fév. 1515. Pleifos, V. II, p. 63.
- C. T. Gli Perez, matelot, de fluelva. Information de Séville, 15 déc. 1535. Dép. de Gonzales Martin.
- J = Gutierez (Pero). Repostero (tapissier) des Rois Catholiques. J. de b. 11 oct.,25 déc. 1492, 2 jany. 1493. Mort a la Navidad.
- P. Hernandez (Garcia), de Huelva. Dispensero de la fiottille. Équipage de la Pinta Son témoignage, Huelva, 25 sept. 1515. Plaitos, Vol. II, p 150. Ne pas le confondre avec Garcia Hernandez /ysico qui déposa le 1° oct. 1515.
- Lib. L. C. Jacome el rico, Génois, Las Casas, V. II, p. 13. Mort à la Navidad, Libros de Cuenta y reson.





- O. L. C. H. Juan (Maestre), ch.rurgien. Oviedo, Liv. II, ch. VI, Vol. I, p. 26, Las Casas, Liv. I, ch. LXIII, Vol. I, p. 414 Herrera, Déc. I, Liv. I, ch. XX. Mort à la Navidad.
- C Juan, matelot de Moguer,
- C. Juan, servitour.
- P J La Cosa (Juan de). Témoignages de Juan Terron de Posada, Santo Domingo, 5 sept. 1514, Pleitos, Vol. I, p. 375, et de Diego Delgado, 16 juin 1512, Santo Domingo. Pleitos, Vol. I, p. 117. Cédule des R. C. du 12 fév. 1494, in Navanante, Bib. maritima, Vol. II, p. 208 Colon ne le nomme pas mais il parle de lui deux fois comme mailre de son navire : el maestre de la Nao, Jl. de b. 25 et 26 déc. 1193.
- Lib. Lepe (Pedro de). Mort à la Navidad. Libros de Cuenta.
- Lib. Lequeitio (Domingo). Biscayen. Mort à la Nav.dad. Libros de Cuenta.
- Lib. Lequeitio (Juan). Biscayen. Mort à la Navidad. Libros de Cuenta.
- P Ledesma (Pedro de). Témoignage de Gonzalo Camacho, Santo Domingo, 16 juin 1512. Pleitos, Vol. I, p. 100. L'un des pilotes de Colomb à son 3' voyage. Pleitos, Vol. I, p. 260.
- Lib. Lopez, callat. Mort à la Navidad. Libros de Cuenta.
- Lib. Lorenzo (Diego). Mort à la Navidad. Libros de Cuenta.
- O. Mateos (Hernan Perez), de Lepe. Compagnon de Colomb à ses trois premiers voyages. Donne des renseignements à Oviedo auquel il dit, entre autres choses, que Colomb ne débarqua pas à Guanahani (Liv. II. ch. VI, Vol. I, p. 25), ce que nous savons ne pas être exact. Las Casas l'accuse d'avoir induit Oviedo en erreur. (Liv. I, ch. XXXIX, Vol. I, p. 290.) Était pilote de Colomb à son second voyage.
- P Medel (Alonso), de Palos, Dépos, de Diego Bermudez, Palos, 15 lév. 1515, Plestos, Vol. II, p. 55.
- C Medina (Juan de), de Palos Tailleur.
- C. Mendez (Francisco), de Huelva.
- P. -- Monge (Rodrigo), de Palos, Dép. de Diego Rodríguez, Huelva, 21 fév., 1515. Pleitos, Vol. II, p. 90.
- T. P. Moguer (Juan de), Dép. de Juan Binos, Saint-Domingue, 18 juillel 1512; de Juan Vinas. Pleitos, Vol. I, p. 189.
- Lib. Morales (Alonso), de Moguer. Mort à la Navidad, Libros de Cuenta.
- T. Inf. Nino (Alonso), de Moguer. Fils de Juan, maltre de la Nina. Informacion.
- P Nino (Alonso Perez). De Moguer. Dép. de Diego Bermudez, Palos, Vionaup. Nouvelles Études. II
  34

- 15 fev. 1515, Piestos, Vol. II, p. 56, de Pedro de Arroyal, Piestos, I, p. 149,
- T. Inf Nino (Andres), de Moguer, neveu de Juan, Informacion.
- T. Inf. Nino (Bartholomé Perez), de Moguer. Informacion.
- T. Inf. Nine (Cristobal), de Moguer, neveu de Juan. Informacion.
- P. Nino (Francisco), de Moguer. Fils de Pero Alonso, neveu de Juan. Dép. de Diego Bermudez, Palos, 15 fév. 1515. Pleilas, Vol. II, p. 56, de Gonzalez de Sevilla. Pleitos V. I, p. 430.
- P. Nino (Juan), de Moguer. Propriétaire et maître de la Nina. Dép. Ja Francisco Niño et de Francisco Morales, Porto-Rice, 14 sept. Ptestos, Vol. I. pages 399 et 419. Informacion.
- J. P. Nino. (Pero ou Pedro Alonso), de Moguer. Frère de Juan, pilote de la Nina Journal de Colomb. 10 fév. 1493. Dép. de F. G. Valicjo, Palos, 1<sup>ex</sup> oct. 1515. Pisitos, Vol. II, p. 219.
- T. Ortiz (Juan), de Huelva. Dép. de Pedro Ortiz, Séville, 15 déc. 1535.
- P. Pinzon (Arias Martin), de Palos, fils de Martin Alonso. Dép. de Rodrigo Alvarez, Santo-Domingo, 5 sept. 1514. Pleitos, Vol. I, p. 370.
- P Pinzon (Bartholomé Martin), de Palos, fils de Diego. Dép de Rodrigo Alvarez, Santo-Domingo, 5 sept. 1514. Plattos, Vol. I. p. 370.
- P Pinzon (Diego Martin), al Viejo, de Palos. Dép. de Rodrigo Alvarez. Pleitos, Vol. I, p. 368.
- P. Pinzon (Francisco Martin), de Palos, frère de Martin Alonso. Mattre de la Pinta. Dép. de Rod. Alvarez. Piettos, Vol. I, p. 358
- C. J. Pinzon (Martin Alonso), de Palos, l'ainé des Pinzon, capitaine de la Pinta.
- C. J Pinzon (Vincent Yanez), de Palos, frère de Martin Alonso, capitaine de la Nana.
- C Pana (Juan Ruiz de la), Biscayen, Matelot.
- P. Perez (Gutierre), Témbignage de Gonzalo Martin, Duro Colon y Piazon, p. 257.
- P. Perez (Hernan, de Palos Déposition de Diego Rodriguez, Huelva, 21 fév 1515. Plattos, Vol. II, p. 90.
- P. Perez (Bartolomé). Pilote. Dép. de Fry Rodrigo, Santo-Dominge, 5 sept. 1514. Pledos, Vol. I, 390.
- C. Placa (Juan de la), de Palos, matelot.
- C. Quadrado (Juan), serviteur.
- T. Querido (Alonso Guierrez), de Palos. Déposition de Pero Ortiz, Séville, 15 décembre 1585.
- C. P. Quintero (Juan), de Palos, pilote. Déposition de Diego Rodriguez, Huelva, 31 fév. 1515. Pleitos, Vol. II, p. 90.

n n Ng Partang

- C. Rama (Sancho), de Palos,
- Bascon (Gomez), de Palos, l'un des propriétaires de la Pinta. Journal de bord, 6 2021, 1602.
- C. Raynal (Juan), de Huelva, matelot.
- H. Rodrigo, charpentier. Horrers, D. I. Liv. I. ch. XX.
- T. Rodriguez (Diego), de Palos Dép. de Quintero, Séville, 31 déc. 1536.
- C J. P. Roldan (Bartolomé<sup>1</sup>, de Moguer. Rôle de Colomb et Journal de bord, 6 et 10 fév. 1493. Las Casas, ch. LXIX, Vol. 1, p. 443. Sa déposition, Santo-Domingo, 16 juin 1512. Pleitos, Vol. 1, p. 162.
- P Roldan (Alonso Perez). Déposition de Fray Rodrigo, 15 sep. 1514.
  Pleitos, Vol. I, p. 390.
- H ~ Ribero, charpentier, mort à la Navidad. Hennana, D. I. Liv. I, chap XX, Las Casas dit que Colomb laissa un charpentier à la Navidad, mais ne le nomme pas.
- C. Romero (Juan), matelot.
- C J. Ruiz (Sancho), pilote de la Santa Maria. Journal de bord, 10 fév. 1493. Las Casas, Liv. I, ch. LXIX, Vol. I, p 443.
- P Salzedo (Pedro), page de Colomb. Témoignage de Fr. Morales, Porto-Rico, 14 sep. 1514. Pleitos, Vol. I, p. 419.
- C. Sanchez (Pero), de Montille.
- J. Sanchez (Rodrigo), de Ségovie, contrôleur (contador) royal. Journal de bord, 1! oct. el 6 nov. 1492.
- C P. Sarmiento ou Xalmiento (Cristobal Garcia), pilote de la Pinta. Déposition de Fr. Garcia Vallajo, Palos, 1<sup>ec</sup> oct. 1515. Plaitos, Vol. II. p. 219.
- T Sevilla (Juan de . Dép. de Cristobal Cerezo, Séville, 15 déc. 1535.
- C. Soria (Miguel de), serviteur.
- T. Sorio (Pedro), de Palos. Dép. de Frey Francisco de Bobadilla, Madrid, 31 août 1533.
- C. Tegero (Pedro), serviteur.
- P. Terreros (Pedro), maltre de manœuvre de Colomb. Dép. de Francisco Morales, Porto-Rico, 14 sept. 1514. Pleitos, Vol. I, p. 419.
- Lib. J. Torres (Luis de), juif converti, interpréte de l'expédition, Mort à la Navidad, Journal de bord, 2 nov. 1492. Libro de Cuenta.
- C. Triana (Fernando de).
- C Triana (Juan Verde de), matelot.
- T. Triana (Juan de), de Moguer Dép. de Cristobal Cerezo, Séville, 15 déc. 1535. Pourrait être le même que le précédent.
- J. Triana (Rodrigo). Journal de bord, 11 oct. 1492.

- P. Unbria (Juan de), pilote Dép. de Fray Rodrigo, Santo-Domingo, 5 sept. 1514. Pleifos, Vol I, p. 390.
- Lib. Urubia (Martin), Biscayon, Mort à la Navidad. Libros de Cuenta.
- C. P. Vallejo (Francisco Garcia), de Moguer. Sa déposition, Palos, 1<sup>ee</sup> oct. 1515. Pleitos, Vol. II, p. 216. Le même peut-être que Francisco Garcia Gallego.
- J .- Villa (Pedro de), de Santa Maria, Journal de bord, 14 fév 1493.
- C. Veçano (Juan).
- T. Vizcaino Juan Perez de), calfat. Dep. de Cristobal Cerczo, Seville, 15 dec. 1535.
- T. Xerez (Juan de), de Palos. Témoignage do Juan Rodriguez, San-Salvador (Guba), 16 fév. 1514, de Juan de Escalante. Pleitos, Vol. II, p. 81.
- J. Xerez (Rodrigo de), de Ayamonte, Journal de bord, 2 nov. 1492.

# ш

# LES CARTES ET SPHÈRES ATTRIBUÉES A COLOMB

Onva donner ici une leste critique de toutes les cartes ou aphéres que mentionnent les documents du temps comme ayant été faites par Colomb, ou qui lui ont été attribuées depuis.

 1. 1480-1482. — Sphère que Colomb aurait envoyée à Toscanelli vers 1480.

Colomb, ayant appris que Toscanelli s'était occupé de la route des Indes par l'ouest, aurait écrit à ce savant, à l'époque où il méditait ce dessein, et lui aurait envoyé une sphère explicative de son projet (1). D'après Las Casas et Fernand Colomb, qui seuls rapportent ce fait, ce serait avec sa première communication à Toscanelli que Colomb lui aurait fait cet envoi. Cependant, dans la réponse attribuée à cet astronome, il n'est pas question de sphère reçue; au contraire c'est lui qui envoie une carte indiquant précisément ce que la sphère en question, à laquelle il n'est fait aucune allusion, avait pour objet de montrer (2). Il est clair que si cet envoi a eu lieu, et si la sphère, ainsi envoyée, était l'œuvre de Colomb, notre Génois était réellement un cosmographe et un cartographe instruit; mais, outre que la teneur de la réponse attribuée à Toscanelli donne lieu de douter de l'existence de cette sphère, on sait qu'il y a de nombreuses raisons

<sup>(1)</sup> Las Casas, Liv. I, ch. XII, Vol. I, p. 92. Les Historie disent la même chose et ajoutent que la sphère était petite, e gli mande una picciola sfera. (Ch. VII, fol. 15, verso.) Pour la date à laquelle cette correspondance aurait eu lieu, voyez la première de ces Nouvelles Études, Vol. I, p. 107

<sup>(2)</sup> Voyez les différents textos des deux lettres à Colomb attribuées à Toscanelli, dans notre ouvrage: La lettre et la carte de Toscanelli, pp. 282 et 307. Ces documents sont reproduits dans cet appendice.

de croire que Colomb n'a jamais été en rapport avec le célèbre astronome florentin.

 1498. — Carto de la mor Océane et de certaines lies, dont Golomb ât usage dans son premier voyage.

C'est la carte sur laquelle Colomb et Pinzon conférèrent ensemble ayec anxiété, en septembre 1492, alors qu'ils étaient à environ 500 lieues des Canaries (3), et que Les Casas, qui l'eut entre les mains, croit être celle même que Toscanelli aurait envoyée à Colomb (4). Elle est généralement attribuée à Colomb parce que le Journal de bord semble dire que c'est lui qui l'a faite. Mais nous n'avons pas la phrase même où Colomb parle de cette carte, car Las Casas, qui a résumé son Journal, ne nous en donne ici que le sens qui n'est pas très clair et qui peut vouloir. dire que la carte appartenant à Colomb, et non que c'est lui qui en était l'auteur (5). Navarrete et Harrisse ont jugé que c'est dans ce dernier sens qu'il faut entendre la phrese (6) et nous avions sussi pensé de même (7); mais un examen plus attentif des textes nous a conventeu que c'est l'autre interprétation qui dost prévaloir. En effet, si Las Cases, qui a résumé et interprété le texte original du Journal de Colomb, y avait vu que calui-ci se donnait pour être l'auteur de cette carte, il n'aurest pas affirmé, comme il le fait, qu'elle venait de Toscanelli. On

<sup>(5)</sup> Voyez le Journal de bord de Colomb sous les dutes du 15 au 15 septemhre 1402.

<sup>(</sup>i) Esta carta sa la que enmó Paulo fisico el florentim, la cual yo tengo en mi poder. (Las Casas, Liv. I, ch. XXXVIII, Vol. 1, p. 279.)

<sup>(5)</sup> You hablando el Almirania con Martin Alonso Pinyon, capitan de la otra caravela. Pinta, sobre una carin que la había enviado iras disa evia à la caravela, donde, segund parece, tenia pintadas el Almirante ciertas yslas por aquella mar... Faut-il comprendre : a Une carte sur laquelle il parait que l'amiral evad peint certaines ilea », ou : « une carte de l'emiral, où il parait qu'étaient pointes cartaines ilea » (Journal, 20 sept. Servits, Vol. I, p. 10, in flaccolla). Voyes sur les diverses traductions données de cette phrasa la note 196 à notre Tescanelli, p. 210.

<sup>(6)</sup> Esta carià delineada per al Almurante, dit Navannutu (Vinges, Vol. 1, p. 18, note); It contained, écrit Harrisse, Oceanie Islanda depicted by Colombus himself. (The Discovery of North America, p. 400.)

<sup>(1)</sup> Dana notre Toscanalli, ch. 11, Le rentier de Colomb, p. 286.

ne peut donc chercher dans la phrase par laquelle l'évêque de Chiapas s'est effercé de rendre la pensée de Colomb sur cette carte, une opinion contraire à celle qu'il en a lui-même, ce qui serait le cas, si on entendait cette phrase comme le font Navar-rete et Harrisse.

Une autre observation confirme cette manière de voir. Si nous ouvrons le Journal de bord nous voyons que les 17, 18 et 19 septembre, la flottille de Colomb se croyait près de certaines tles qu'on ne voyait pas cependant ; que le 22 Colomb fait passer la carte en question à Pinzon, évidemment pour s'assurer si on ne se trompait pas dans cette appréciation, que le 25 Colomb et Pinzon confèrent sur la position des tles qu'indiqueit cette carte et que le résultat de cette conférence fut que leurs navires étaient à l'endroit même où ces tles devaient se trouver et qu'il était surprenent qu'on ne les vit point. Colomb était tellement persuadé de l'existence de ces tles dans ces parages, qu'il dit à Pinzon que les courants avaient dû les entraîner hors de leur direction, ou que peut-être on n'avait pas fait autant de chemin que les pilotes le croyaient, et il se fit renvoyer la carte pour refaire lui-même la point (8). Est-ce que tout cels ne montre pas clairement que la carte qui fassit l'objet de cette délibération était un document dans lequel Colomb et Pinzon avaient toule conflance, mais qui ne venait ai de l'un ni de l'autre 7

Nous pouvons donc conclure que cette carte n'était pas de Colomb, comme un texte équivoque l'a donné à penser à bien des auteurs. Ajoutons, sans nous arrêter ici sur co point, qui est traité dans un autre chapitre, qu'elle n'était pas non plus de Toscanelli, comme Las Casas le croyait, bien qu'il n'en fût pas certain, et que, pour nous, ce document anonyme était la carte dont les indications avaient déterminé l'entreprise de Colomb, colle où étaient portées les ties que Colomb et Pinzon allèrent cher-



<sup>(8)</sup> Voyes le Journai, de Colomb sux dates indiquées, particulièrement à colle du 25, et, pour le récit de Les Casse, son chapitre XXXVIII, livre 1, Vol. I, p. 278-278, où il rapporte que Pincon dissit qu'il était surpris de ne pas voir les îles : decis Martin Alenso que se maratiliaba come na parecia; et que Colomb las répondit qu'il l'était également : respondit Cristesai Colonque anni le parecia tambien à el.

cher et qu'ils s'étonnèrent si fort de ne pas trouver à l'endroit où elles étaient indiquées.

1493. — Carte marine de la mer Océane et des terres premièrement déconvertes par Golomb.

C'est celle dont parle Colomb dans sa lettre aux Rois Catholiques qui sert de prologue au Journal de bord de son premier voyage, lettre dont il a été cité plusieurs passages au cours de cet ouvrage.

Colomb devait faire cette carte avec le plus grand soin, de manière à ce qu'on vit « dans leurs positions propres et sous le vent » — en sus propries lugares, debase su viente — toutes les terres de la mer Océane, et elle devait être accompagnée d'un libre on journal complétant ces indications (9).

On a vu que Colomb écrivit ce livre, mais qu'il n'y a aucune certitude qu'il ait fait la carte. Nous voyons, en effet, les souverains la lui demander avec insistance (10) sans que rien n'indique qu'elle ait été livrée. Geloich se demande si la résistance de Colomb à répondre au désir des Rois Catholiques ne venait pas de la crainte que les souverains eux-mêmes n'abusassent des indications qu'il donnerait ainsi en les communiquant à d'autres (11). Mais ces indications ne pouvaient avoir pour labelle et Ferdinand qu'une valeur scientifique. Au point de vus pratique elles n'en avaient guère, puisque plus de cont personnes avaient pris part à l'expé-

<sup>(9)</sup> Voyez le Journal de Colomb, p. 3 des Scritts, dans la Raccotta Colombiena.

<sup>(10)</sup> Ils is initionandent per trois fols: Lo 4 soul 1433 (Colection de documentos inedites de Indias, Vol. XXX, p. 196,, le 5 septembre suime nonce, per deux lettres, l'une de la licine, l'autre des deux souveraine. (Navanners, Vol. II, no LX et LXI, pp. 107 et 109.)

<sup>11) «</sup>Que Colomb n'ait pas su confiance même dans Isabelia, sa protectrice, e cala ne nous étonnerait aucunement. Les Antilles m'étaient pas aucore e suitérament découvertes, et Colomb était à peine angagt dans son second e voyage que déjà l'on violait les articles du pacte de Grande... De là ses e soins de tenir cachés les résultats des second, troisième et quatrième e voyages ; de là son peu de disposition a présenter sux souverains la carie e géographique des pays déconverts : da qui la poca veglia de presentere au e regnants la carie geografica des passes scoperts (Generon, La scoperta, p. 88 ). Dans son texte allemand, Galcich det la même chose. Voyas sp. cit., p. 299.

dition et qu'il en était revenu une soixantaine ou plus, dont le plus grand nombre étaient des pilotes et des marins qui savaient où se trouvaient les îles découvertes et qui n'avaient pas besoin de Colomb pour y retourner. Les trois frères Pinzon et tout l'équipage de la Pinta étaient dans ce cas. Ce n'est donc pas pour garder un secret, qui n'en était plus un, que Colomb ajournait toujours l'envoi de la carte et des indications de latitude qu'en na cessait de lui demander, et la supposition de Breusing, que c'était parce qu'il ne pouvait la faire, conserve toute sa valeur (12).

En tous cas personne n'a jamais vu cette carte, pas même Las Cases, qui eut à sa disposition tous les papiers de Colomb, y compris son Journal de bord dont cette carte devait être le complément nécessaire. Il semble que, si une pièce de cette importance avait existé, l'historiographe de Colomb en aurait eu connaissance et qu'il n'aurait pas manqué de la mentionner tout au moins.

#### 1493. — Carte de la côte septentrionale de l'ils Espagnole (Haïti., des archives de la maison d'Albe.

Cette carte, qui fait partie d'un cahier de pièces manuscrites, venant vraisemblablement de Colomb, achetées il y a huit ou dix ans par la duchesse d'Albe, et publiée par elle, n'a d'intérêt que par l'origine qu'on lui attribue (13).

C'est un croquis à la plume, assez grossièrement fait, de la côte nord d'Haïti. Six noms seulement v sont inscrits. Ce sont





<sup>(12)</sup> Harrisse a aussi émis l'opinion que c'est intentionnellement que Culomb retenuit les indications qu'on lui demandait : The opinion to state
the degress of latitud and longitud was evidently columbary (The Discovery,
p. 402). A l'appus de cotte mandère de voir Harrisse cite la phrese de la lettre
des Rois Catholiques, citée plus haut, disant que s'il le déstrait on ne montrerait sa carte à personne C'est en dernier heu qu'on lui tint ce langage.
Les Rois Catholiques qui ne devaient pas s'expliquer la resistance passive
de Colomb à leur demande ont pu supposer que c'était cette crainte qui le
retenait.

<sup>(13)</sup> La duchesse d'Albe en a donné un fac-similé dans son volume: Nuevos aulografos de Cristobal Colon (Madrid, 1802, petit in-fol.), avec cette inscription au-dessous: De mano de Colon, 1492 M. Thacher qui a reproduit la pièce dans son Colombus, Vol. III, p. 59, ne donte pas de son authonisté et la date du mais de janvier 1493. (Ibid., p. 90.)

les suivants, donnés par Colomb lui-même, pendant les premiers jours de sa navigation le long de cette côte: La Spanola, inscrit au milieu de la carte, Cirao, tout à fait à l'ouest, Monte Cristi, Natividad, Tortuga et San Nicolao, sur le litteral, dans la direction de l'est à l'ouest.

La seule raison qu'il y ait de croire que cette carte a été dessinée par Colomb est qu'elle faisait partie de pièces qui se rapportent à son premier voyage et qui semblent venir de lui (14). Mais à cette raison unique, on peut en opposer au moins une autre qui est tout aussi valable. C'est l'absence sur cette carte de tout autre inscription que celle des six noma mentionnés. Pourquoi Colomb, si c'est lui qui a fait ce croquis, omet-il les autres noms qu'il a donnés pendant cette même exploration? Pourquoi, par exemple, n'a-t-il pas inscrit sur la carte le Puerto de la Conception, où il séjourna plusieurs jours et qui lui servit pour ainsi dire de base d'opérations pendant cette partie de sa reconnaissance du littoral haïtien? Cette exclusion ne se comprend guère. Pourquoi aussi écrit-il Natividad, alors que pariout ailleurs il écrit Navidad?

Ces objections, assurément, ne sont pas concluantes; mais les raisons que l'on avance pour attribuer cette carte à Colomb ne le sont pas non plus. A peine oserait-on dire qu'il y a quelque probabilité qu'elle vient de lui. En tous cas elle n'est pas de celles qui pourraient faire honneur à son auteur; c'est une carte insignifiante.

5. 1493 - Carte del lle Espagnole, ajoutée à l'exemplaire des (Envres de Pierre Martyr, édition de 1511, appartenant à la Colombine de Séville 15

C'est une carle manuscrite sur parchemin qui représente, tracées à la plume, les premières localités colonisées de l'île Espagnole, et où figurent, dit l'auteur du Catalogue de la Colombine,

<sup>(14)</sup> M. Thacher en a trouvé une autre : la forme particulière de la lettre r dans la moi. Montecristi, le seul où elle figure, sur cette carte, car deus le moi Tortuga elle n'est pas distincte.

<sup>(15)</sup> P. Mantynis an Anniama Mediclanensis Opera. Legatic habilonica. Occesna decas. Poemata... Séville, 1511 (P. Martyr d'Anghora, Milanais, (Euvres, Ambassada à Babylone, Década Océanique, Poèmes). La carie est à

les trois caravelles sur lesquelles s'embarquèrent les découvreurs des Indes avec Colomb, à la plume duquel, ajoute-t-il, on a attribué depuis longtemps ce curieux et si intéressant document (16).

Avant M. Simon de La Rosa, M. Harrisse avait dit que cette carte semblait avoir été tracée par la main de Colomb ; mais mieux avisé, il s'était corrigé plus tard (17). On ne voit, en effet, aucune raison pour avancer cette supposition, si ce n'est que la carte est évidemment de l'époque même, et que le volume où on l'a insérée, vient de quelque membre de la famille de Colomb, de Barthéle my probablement, puisque Fernand, en la cataloguant, n'indique pas, comme il le fait pour les autres auvrages, le lieu et le prix d'achat. Mais celte parlicularité, qui donnerait plutôt lieu de croire que l'auteur de la carte est Barthélemy, ne su'fit certainement pas pour l'attribuer à Colombiet. comme Fernand Colomb ne la montionne pas (18), bien qu'elle soit reliée avec le volume où on la trouve, on est fondé à dire qu'il ne l'attribuait pas lui-même à son père ou à son oncle. M. d'Albertia gui a donné un dessin de cette carte admet qu'ella date des premières années du xyr siècle, mais ne croit, ni qu'elle

le fin. Fernand Colomb a estalogué le volume avec une note dans son Regisfrum sous le mº 2018. Voyes le fac-similé du Catalogue of the Library of Ferdinand Colombus, per Archer M. Hummorous, New-York, 1985, in-fol

<sup>(16)...</sup> Encuentrace unida al columen por al fin una certa geografica en pergamino, de figura apaisada, en la que estan dibujadas las primeras pobleciones de la Isla Española y las tres carabelas en que se embarcaron los descubridores de las Indias con al Almirante D Cristobal Colon, à cuya pluma se atribuya desde antiguos tiempos las curiose como interesante documento. Senon pa na Rosa y Lores, Bibliotheon Colombina, Catalogo, Vol. I, pp. 112-113. Voyes sumi p. 54

<sup>(17)</sup> Cost au ur 41, p. 26 de sa Bibliotheca Americana Veinzinsima, Additions, que M. Harrisse a dit que cette carte e seems to be in the hand writing of Christopher Columbus a mais dans l'Introduction de ce même volume, il dit: Which seems to us to be the work of Bartholomen Columbus (p. XIII). Dans sa Discovery of North America, p. 413 il catalogue la carte sous la date de 1503 et dit qu'elle pourrait être un fregment d'une grands carte des Antilles, meis ne parle pas de colni qui l'aursit faite.

<sup>(18)</sup> Voyez aux nºº 2017 et 2018 du Registrem dans l'édition fac-similé, ettés ci-dessus.

soit de Colomb, na même que les trois curuvelles qui y sont dessanées représentent la Santa-Maria, la Pinta et la Nana (19).

6 1493. — L'osquime à la plume des premières Antilles découveries, dans l'édition illustrée de la première lettre de Colomb 1493 (20).

Cette esquisse qui forme la sve planche de cette rare édition latine de la lettre par laquelle Colomb fit connaître sa découverte, représente assez grossièrement les quatre premières îles ainsi trouvées : San-Salvador, Santa-Maria de Concepcion, Franadina et Isabela, plus la sixième : la Española.

Bossi est le premier, croyons nous, qui ait avancé l'hypothèse que ce dessin ou carte était de Colomb (21). Mais les raisons sur lesquelles il s'appuie pour soutenir cette opinion sont précusément celles qui ne permettent pas de l'accepter. Selon Bossi, malgré la négligence de ce dessin, on y remarque l'exactitude dans la position des lieux, et il en donne pour preuve que « Saint-Domingue [La Española] est parfaitement placés relati« vement aux fles qui l'entourent et surtout à l'île de Cuba», ce que personne, ajoute-t-il, « n'aurait été en état d'exécuter à « Rome, et que Colomb, ou du moins quelques géographes qui

<sup>(19</sup> Non credo che chi direyno quai tre hastimenti abbia inteso reffigurare le Santa Maria, la Nina a la Pinto: a Je no crois pas que celui qui deisma ces trois bàtimente ail eu l'intention de représenter la Santa-Maria, la Nina et la Pinto a... Se tale carte non è opera di Golombe, puoces ritenere però quale lavoro eseguito nei primi anni dei XVI secolo... a Si cette curte n'est pas de Colomb, on pout toutefois l'admottre comme étant un trava-succuté dans les premières nunées du xvi siècle » (D'Alianym, La construzioni navale a l'àrie della nangazioni... In Raccolta, pp. 44 et 40.)

<sup>(23)</sup> Regnum hyspania De Insulis inventis, Epistola Uristofari Colom .. 4", 10 feuillota.

Cette écution latino de la lettre de Colomb à Sanchez ne porte mesure indication de Reu et de date, mus elle a été nérement imprimée en 1915 et probablement à Bâte. Elle est illustres de huit bois. On n'en conneit qu'un soul exemplaire (Hibliothèque Lanox, à New-York', dant il y a una reproduction, fac-simi e, avec traduction angieuse faite par les soins de cette Ribliothèque: The Letter of Colombia. New York, 1893, m-12 et in-8°.

<sup>(21) «</sup> Les figures qui l'accompagnent (cette édition) out probablement été e dorsinées par Colomb lus-même dans l'original espagnol, » (Boss, Histoire de Christophe Colomb, p. 211.)

l'auraient accompagné dans son expédition, auraient été seuls
 capables de faire (22) ».

Dans ce dessin, en effet, Hyspans est placée à l'est de Fernandins et à peu près sur le même parallèle, comme elle doit l'être
relativement à Cuba; mais Fernandins n'est pas Cuba, car ce
nom n'a été donné à la perle des Antilles qu'en 1514. En 1493,
date de cetle lettre de Colomb, Fernandins était la troisième tle
qu'il avait découverte et elle se trouvait au nord-ouest de l'île
Espagnole (23). Les autres îles ne sont pas mieux placées. Colomb
les découvrit en faisant voile de San-Salvador, dans la direction
de l'ouest et du sud, tandis que sur cette prétendue carte de
leur découvreur, Isabela, Hyspans et Fernandins sont placées
au nord de San-Salvador. Il faut encore remarquer que dans ce
dessin la cinquième et la plus grande des îles découvertes par
Colomb à ce mémorable voyage, Cuba, qu'il appela Juans, manque complètement.

Si ignorant qu'on suppose Colomb, comme cartographe, il n'aurait pas commis des erreurs aussi nombreuses et aussi grossières. Il n'aurait pas manqué, en tous cas, de faire figurer sur sa carte la plus importante de ses découvertes : Cuba, qu'il prenaît pour une partie du littoral asiatique. Enfin, il n'aurait pas écrit Hyspana, orthographe qu'on ne retrouve nulle part sous sa plume.

 1498. — Carte du Golfe de Paria et des iles voisines dont parle Colomb dans sa relation de son troisième voyage.

Dans cette relation adressée d'Haïti en 1498 aux Rois Catholiques, Colomb fait le récit de sa découverte du Golfe de Paria et renvoie les souverains à la carte de la région qu'il leur envoie



<sup>(22)</sup> Ibid. Bossi voit une autre preuve que ces dessins sont de Colomb dans le fait que, si l'on n'avait pas en l'intention de les reproduire, tels que les donnaient les originaux reçus d'Espagne, ils auraient été mieux exécutés. (Op. cit., p. 212.)

<sup>(23)</sup> Il y a quelques doutes sur la véritable identification de Fernandina; mais que ce soit Long Island, Saometa, la Grande Inaque ou tout autre, sa situation relativement à Española reste la même.

avec son récit : la pintera de lo que con esta les envie (24), mais à la fin de la lettre, perlant de l'exploration des lieux que son frère l'Adelantado doit faire, Colomb dit sux souverains qu'il leur enverra le récit de cette exploration, musi que la pintera de la région (25).

In n'est donc pas certain que cette carte ait accompagné la lettre dont il est ici question, mais il n'est pas douteux qu'elle a existé et qu'elle a été envoyée, puisque Las Casas et Bernardo de lbarra, qui était le secrétaire de Colomb pendant ce voyage, témoignent du fait et disent ce qu'était cette carte. Colomb, écrit le premier, « envoya aussi aux rois la peinture ou figure de la « terre qu'il avait découverte avec les tles adjacentes distincte-

- « ment murquées » (26). «Il envoya, dit lo second, une carte mu-
- « rine indiquant les directions et les vents per lesquels il était
- « allé à Paria » (27).

Nous avons, en outre, le témoignage de Ojeda et de Morales qui disent avoir vu la carte de la région découverte que l'amiral envoya dans le temps aux souverains (28). Ces témoignages sont concluants; mais s'ils prouvent l'existence d'une carte des découvertes de Colomb dans la région de Paria, ils ne prouvent pas

<sup>(34)</sup> Coronn, La pateria del viago quel almirante... Lettre enu Rois Catholiques, 1488. (Scritti, Vol. 11, p. 34, in Raccolin, Navannutra, Viagos, Vol. I, p. 253.)

<sup>(35)</sup> Ye enclard à Vuestras Altean esta escriptura y la peniara de la lierra (Même lettra, Scritti, II, p. 48; Mavamera, Vol. I, p. 264.) Le mot piatera peut avoir qualquefois le sens de « description », mais, comme dans le passage el-dessus, Colomb fait asage des deux expressions ascriptura et pentura, il n y a pas de doute que la dornière est prise dans le sum de carte. Les Cassas, dans les lignes estées plus loin, confirme cette interprétation.

<sup>(26)</sup> Envid (ambien à les Reyes la pintura é figure de la tierra que dejaha descubierta, non las islas distintas que cerca estaban. (Las Casas, Liv. 1, ch. CLVII, Vol. II, p. 358.)

<sup>(27)</sup> El Almirante escrinya al Rey e Reina... e las enhió setalado con la dichacarta en una caria de marear los rumbos é mentos por donde aman llegado 1 la Paria. (Déposition de Bernardo de Iburra, Pieites de Colon, Vel. I., p. 166; Navanarra, Vol. III, p. 166.)

<sup>(38)</sup> Vió... la figura quel diche simprante al diche tiempe envià a Castilla (Déposition de Alonso de Ojeda. Piestes de Colen, Vol. I, p. 364) Vide una carte de marcar quel diche Almirante fise en que puse à Paris. (Déposition du Prancesco Morales, Pieites, Vol. I, p. 422.)

que cette carte était de Colomb lui-même. Il était d'usage, à cette époque, d'embarquer avec chaque expédition un astrologue, comme on disait alors, qui, sous la direction du chef de l'expédition, déterminait la position des lieux découverts ou explorés et en drossait la carte. Si les choses so passèrent ainsi pour le troisième voyage de Colomb, il est possible que la carle dont il est tant question fut l'œuvre de l'astrologue ou du cosmographe de l'expédition. Une particularité révélée par l'un de ceux qui déposèrent dans l'enquête dont nous avons déjà cité plusieurs temoignages confirme cette supposition, en montrant que Colomb n'était pas alors en état de faire cette carte. Andres de Corral dépose, en effet, que le Découvreur ne put débarquer lui-même à Parie pour remplir la formalité de la prise de possession, parce qu'il avait mal aux yeux : porque estaba malo de los ojos (29), et un autre témoin, Ibarra, dit que c'est lui qui écrivit la lettre de Colomb aux Rois Catholiques, que la carte accompagna ou devait accompagner (30). L'ophtalmie de Colomb à cette époque est aussi constatée par Las Casas (31). Dans ces conditions il est peu probable que ce soit Colomb qui ait dessiné lui-même la carte de Paria ou qui ait fast les relevés au moyen desquels on put l'établir.

# 8 Les cartes de navigation de Colomb dont il parle.

Dans l'acte instituant son majorat Colomb renvoie à ses écrits et cartes marines — y cartas de navegar (32). Il n'en parle pas ailleurs. En 1502, au moment de partir pour son quatrième voyage, il déposa cet acte au monastère de Las Cuevas, à Séville, aux soins du frère D. Gaspar [Gorricio], « avec d'autres écrits « de moi, dit-il, mes privilèges et les lettres que je possède du « roi et de la reine, nos seigneurs (33) ».

<sup>(39)</sup> Pleisos de Colon, Vol. I. p. 116.

<sup>(30)</sup> E questo isstigo escrivió una caria quel Almyranie escrivya al Rey e Reyna. (Pictics, Vol. I, p. 140.)

<sup>(31)</sup> Aqui andaba el Almirante muy malo de los ojos. (Historia, Liv. 1, ch. CXXXVIII, Vol. I, pp. 262-263.)

<sup>(32)</sup> NAVARRETS, Vol. II, p. 227.

<sup>(33)</sup> Con otras mis escrituras é mis previllejos, é cartas que tengo del Rey é de la Reina, azestros Senores. (Testament de Colomb du 19 mai 1506, in Navannere, Vol. II, p. 312.)

Ce dépôt qui était enfermé dans une cassette de fer et qui se composait, comme on le voit, des documents les plus précieux de Colomb, paraît ne point avoir été touché jusqu'au 24 juillet 1568, date à laquelle Pedro de Artenga, heutenant du corregidor de Séville, agissant sur les ordres du conseil des Indes, se rendit à Las Cuevas, et fit ouvrir la cassette en présence de deux notaires, qui dressèrent un inventaire des pièces qu'on y trouva. Nous possédons cet inventaire et aucune carte de Colomb n'y figure (34).

Le découvereur n'avait donc pas compris les cartes marines de ses découvertes dans ce dépôt, ce qui serait bien singulier, si elles étaient son œuvre personnelle, puisque, dans ce cas, elles constituaient des documents de la plus grande importance pour établir ses droits, qui étaient déjà méconnus et qu'il prensit tant de soin à justifier. Ce qu'il a de curieux, c'est que, dans les procès que Diego Colomb soutint contra le fisc, pour montrer que sonpère avait bien fait les découvertes que la couronne avait récompensées par l'octroi des privilèges qu'on lui contestait, il ne produisit pas ces cartes, qui lui auraient été si utiles, et n'en fit même pas mention. Dès cette époque — 1513-1515 — elles n'existaient donc plus, ou du moins avaient disparu. Elles ne figurent pas non plus dans les longs procès auxquels donnèrent lieu les contestations judiciaires entre ceux qui ambitionnment l'héritage de Colomb.

Bien des années après, cependant, il paratt que quelqu'un prétendant les posséder encore et voulait les vendre à l'Academie d'Histoire de Madrid, qui n'aurait pu les acquérir (35). Depuis lors il n'en a plus été question.

<sup>(34)</sup> Inventario del año de 566 [1568], insóró dans le Memerial del Pleylo, nº 1014 à 1024.

<sup>(35)</sup> C'est du moins ce que repporte M Harrisse, qui dit que ces cartes étaent au nombre de quatre, qu'elles étaient dessinées nur des feuilles de papier collèss aur du carton et que leur possesseur les donneit pour être les cartes routières mêmes de Colombi. The anthenic sailing charts of Colombia. Contrairement à son usage, M. Harrisso ne donne pas la source de cette curieuse information; mais il laisse entendre que c'est par la faute de l'Académie d'Histoire que l'achat proposé ne se fit pas. (Discovery of North America, p. 641.)

 Carte d'une partie de l'Amérique du sud que Colomb avait commencée et dont parle Pierre Martyr.

Ce curieux et loquace chroniqueur, voulant bien renseigner le Pape Léon X sur le continent nouvellement découvert, — l'Amérique du Sud, — se rendit chez l'évêque de Burgos, Juan de "Fonseca, qui avait charge des affaires de navigation, et eut connaissance là d'une carte de ce continent que Colomb, assure-t-il, avait commencée; mais il ne dit pas l'avoir vue (36) et toute autre trace de l'existence de ce document a disparu.

#### 10, 1805-1806. — La Tabula Terre nove du Ptolémée de 1813.

Cette carte, que l'on désigne souvent sous le nom de carte de l'Amiral, parce que l'on suppose qu'elle a été établie par Colomb, ou d'après des indications venant de lui, est la seconde des carles nouvelles formant le supplément ajouté par Waldseemuller à son édition de Ptolémée publiée à Strasbourg en 1513.

Au verso du titre de ce supplément, il y a un avis au lecteur où on lit ce qui suit :

Quin polius hoc supplemento modernioris lustrationis ducat seipsum certius informare Quo tripartiti orbis explanationem planius ad tempora nostra videbit.

Charta autom marina quam Hydrographiam vocant per Admiralem quondam serenissi Portugalim regis Ferdinandi cateros denique lustratores verissimis peragrationibus lustrata; ministerio Renati dum vixit nunc pie mortui Ducis illustries. Lotharingus

Vienaum, Nouvelles Études. II

<sup>(30)</sup> M. Harrisse fast dure à Martyr qu'il a vu cotte carte de Colomb et que c'est son frère, Barthélemy, qui l'a achevée. (Discoury, nº 61, p. 434.) Le texte cité ne comporte pes colte interprétation. Martyr explique qu'un des divers documents cartographiques qu'il examina ches Fonseca lui donna à penser que l'Amérique du Sud était plus large qu'on ne l'aveit supposé, et il ajoute : a Colomb, lorsqu'il vivait et parcoureit ces régions, a commencé une autre carte de la région à laquelle son frère Barthélemy, l'Adelantado e d'Hispaniola, a ajouté ses propres découvertes, car lui ausei a savigué le « long de ces côtes » : Alteri Colomys sieens cum en perinstraret loca dedit sistium . cui et frater eure Barthélemens Culemes Hispaniole Adelantatue indiciem summ addidit : peragravet namque et spes en littora. (Manyra, De Orbe Nevo, Déc. II, Liv. X, fol. 41, verso, édit. 1832.) Le texte latin motivant cette observation n'est pes très clair, voyes la traduction, Gasvanus, De Orbe Nevo, Parie, Leroux, 1907, Ged 3º, p. 316.

liberalius prulographationi tradita est : cum certis tabulis a fronte huius chartu specificatis. — « Quant à la carte marine, due « hydrographique, revisés judis par un amiral du sérémissime « roi de Portugal, Ferdinand, et en dernier lieu par d'autres explocrateurs, d'après leurs propres voyages, elle a été livrée à l'impression evec certaines planches, mentionnées en tête de la « enrie, par les soins et grâce à la munificance de René en sois « vivant, illustrissime duc de Lorraine et qui repose aujourd'hui « dans la paix du Seigneur. »

Ce texte a été interprété comme signifiant que la carte manne mentionnée avait été corrigée d'après les découvertes d'un amprel alors décédé, du roi Ferdinand d'Espagne, — le mot Portegulus étant mis par erreur à la place de Hupania, — et imprimée avant la mort du duc de Lorraine, qui eut lieu en décembre 1506. D'où suit la supposition que cet amiral espagnol était Colomb qui mourut en 1506 (37).

Mais cette interprétation est plus que contestable. C'est sans reison valable qu'on veut lire Hispanie au lieu de Portugalie, et que l'ou suppose que la carte fut imprimée avant la mort du

<sup>(27)</sup> Celle hypothèse vient du vicomte de Senterem qui dit, en parlant de esta cerla, qu'il e paratt. hora da douta a qu'alla a a âté dessinée soit per « l'amiral Colomb, soit par ses ordres, soit d'après ses déceuvertes ». D'après his, celle carte sermi celle mime que Colomb aurait envoyée aux rois cotheliques avec le rolation de non troisième voyage, carte dont, d'après liters at d'autres témocas, un avait defférentes copies (voyes m-dessus le mº %. stil conclut de là : 1º qu'il est a ladubitable que les promières curies de « Nouvesu Continuet furest dressées par Colomb.,, s, et 1º que « la carte maa rene appeide e de l'amerai », que avast été dessinée et corregée d'après les a ordres du roi Fardinand, et qui avait été gravée pas les soins de Basé de d Lorraine, dont il est question dans la préface de cette édition de Ptolée més, était probablement une de ces copies dont parle l'herre ». (54714mm, Rechtroher hieloriques... sur Amerik Vatpusk... pp. 144, 166 et 147) 🕬 remarquers combies one assertions sont orbitraires at combies elles s'acertent du texte qui est supposé an être la source. L'avis au lecteur du Piel. més de 1513 na dit nullament que la prétendue carte de l'amiral de cri ouvrage avait été dessinée at corrigée par les ordres du rei Ferdantei. mais seulement qu'elle a été corrigée d'après des indications venant d'un ameral du Portugal et d'autres navigaleurs, D. Angel de los Ross s'éguirment noutenn que pette carte venant de Colomb. La parte de les Mentanses en si describrimiento de America. Santandor, 1992,

duc René. On doit pluiôt entendre qu'il s'agit réellement d'un amiral du roi de Portugal, appelé par erreur Ferdinand, et que la certe a été imprimée grâce aux libéralités du duc de Lorraine. Remarquons en effet, que l'indication de l'avia au lecteur ne se rapporte pas, comme on le croit généralement, à la Tabula terre nove, mais à la première des nouvelles cartes du supplément, à l'Orbis types universalis juzta hydrographorum traditionem, qui est une carte marine, tandis que l'autre ne l'est pas. Or, l'Orbis typus universalis montre réellement les découvertes des Portugais, tant à l'ouest qu'à l'est, et non celles des Castillans. Les deux cartes, d'ailleurs, sont dans leurs éléments essentiels, d'origine portugaise; elles ont été dressées, pour les régions nouvellement découvertes, d'après les cartes de Cantino et de Canerio, ou d'après des cartes que ces deux cartographes avaient mises à contribution (38).

Ces raisons suffisent pour montrer que Colomb n'a pu prendre aucune part à la confection de l'uns ou de l'autre de ces cartes. Mais il faut encore remarquer que, si Waldseemuller avant voulu désigner Colomb dans l'amiral dont il parle, il n'aurait pas proposé, comme il l'a fant, de donner au Nouveau Monde le prénom de Vespuce. Ajoutons qu'il est à notre connaissance certaine que Vespuce était en relations avec le duc René, tandis que Colomb ne l'était pas. Il semble donc qu'on doive affirmer sans la moindre hésitation que l'amiral, défunt, auquel la préface du Ptolémée de 1513 attribue une part de collaboration à la carte marine de cette édition du géographe alexandrin était Vespuce, qui mourut un an avant la publication de cet ouvrage, et non Colomb, qu'on ne saurait associer à aucun titre à l'œuvre de Waldseemuller (39).

Le globe et les cartes qui font l'objet des observations précé-

<sup>(36)</sup> M. Harrisse a démontré cesa de la façon la plus claire, d'abord dans son Corta Real, mais plus particulièrement dans sa Discovery of North America, pp. 311, 322 et 643.

<sup>(39)</sup> Voyez sus cette carte les s<sup>a</sup> 65, 67, 68, 69 et 250 de la parise cartographique de la Discovery de M. Harrisse. Cette pièce a été plusieurs fois facsimilée, notamment par Vannuaum (Nouvelles Recherches) et par Nomemomous, qui a aussi reproduit i autre carte Fac-similé Attas, pl. 35 et 36.

dentes sont les seuls documents de ce genre attribués à Colomb sur lesquels nous ayons quelques indications assez explicites (40). On a montré en quoi elles consistent et on ne s'avance pas beaucoup en concluant qu'il n'y a aucune preuve satisfaisante que Colomb ait dressé lui-même des cartes marines et qu'il y a quelques raisons de mettre en doute qu'il eût les connaissances nécessaires pour gagner sa vie en fournissant des cartes de ce genre aux navigateurs.

д 190 год "N. В Ту , Е 54 года,

<sup>(40)</sup> Dans les écrits du temps, on en mentionne cependant quelques autres. Ainsi Las Casas dit en parlant de la lettre du livre des Profesias, lettre que Colomb adressa aux Rois Catholiques en 1501, qu'elle étant accompagnée d'une sphère, — figura redonda ó esfera — (Vol. I. p. 48), et Angelo Trivigiano écrit cette même année à l'amiral Mallplero, auquel il voulait envoyer une carle des nouvelles découvertes, qu'il la fait faire à Palos parce qu'à Grenade où il se trouvait alors, et où personne ne pouvait exécuter ce travail, il n'y avait qu'une carte de ce genre qui appartenait à Colomb, ce qui ne veut pas dire nécessairement qu'elle était de Colomb même. M. Harrisse a donné le texte et la traduction de cette lettre dans son Christophe Colomb, Vol. II, p. 119 et sq. Voyez aussi sa Discovery, p. 418-419.

# IV

## LETTRES A COLOMB ATTRIBUÉES A TOSCANELLI

## Billet sans date.

(Lui envoyant une copie d'une lettre et d'une carte qu'il aurait adressées précédemment à Fernam Martins, conseiller du Roi de Portugal, pour recommander la route des Indes par l'ouest.)

Textes espagnol et italien; pas de texte latin.

LAS CASAS, Historia, Liv. I, ch. XII, Vol. I, p. 92; F. Colome, Historie, ch. VIII, fol. 16.

#### ESPAGNOL

A Cristobal Columbo, Paulo, fisico, salud.

Yo veo el magnifico y grande tu deseo para haber de pasar adonde nace la especieria; y por respuesta de tu carta te invio el traslado de otra certa que há dias yo escribi á un amigo y familiar del Serenisimo Rey de Portugal, antes de las guerras de Castilla, á respuesta de otra que por comision de S A. me escribió sobre el dicho caso, y te invio otra tal carta de marear, como es la que yo le myré, por la cual serás satisfecho de lus demandas; cuyo treslado es el que se sigue.

## Italien

A Christoforo Colombo, Paolo, fisico, salute.

lo veggo il nobile e gran desiderio tuo di voler passar la, dove nascono le specierie ; onde per risposta d'una tua lettera ti mando la copia d'un'altra lettera che, alquanti giorni fa, io scrissi ad un amigo, domestico del Serenissimo Re di Portogallo, avanti le guerre di Castiglia, in risposta d'un'altra, che per commissione di Sua Allezza egli mi scrisse sopra detto caso, e ti mando un' altra carta navigatoria, simile a quella, ch'io mandai a lui, per la qual resteran sodisfatte le tue dimande. La copia di quella mia lettera è questa.

Traduction. — A Christophe Colomb, Paul, médecin, salut. Je vois le magnifique — *noble*, dans l'italien — et grand désir que tu as d'aller là où naissent les épices. Et pour répondre à ta lettre — à une de tes lettres, dans l'italien — je t'envoie la copie d'une autre lettre que j'écrivis, il y a quelque temps, — il y a un certain nombre de jours, dans l'italien — à un ami familier du sérénissime roi de Portugal, avant les guerres de Castille, en réponse à une autre que, par commission de Son Altesse, il m'avait écrite sur le dit sujet, et je t'envoie également une carte marine — une autre carte marine, dans l'italien, - semblable à celle que je lui ai adressée, ce qui donnera satisfaction à tes demandes. La copie de la lettre est comme suit:

## LETTRE A FERNAM MARTINS

## CHANGINE PORTUGAIS

# 25 juin 1474.

Aurait été incluse, avec une carte, dans la précédente lettre adressée à Colomb.

(Exposé des raisons qui militent en faveur d'un passage au pays des Epices en prenant par l'ouest.)

TEXTE LATIN DE LA COLOMBINE

Transcription de M. de Lollis, Raccolta Colombiana. Autografi, pl. 63.

Copia misa christofaro colonbo per paulum fixicum cum vna carta nauigacionis.

Ferdinando martini canonico vlix*ipo*-| tinez, canonigo. nensi paulus phisicus salutem.

De tua valitudine i

Texte Espacnol DE LAS CASAS Historia, Liv. I, ch. XII, Vol. I, рр. 92-95.

A Hernando Mar-

Mucho placer bobe de gratia et fami- de saber la privanza intendere la domes-liaritate cum rege y familiaridad que tichezza, che tu hai vestro generosissimo lienes con vuestro col tuo serenissimo,

TEXTE ITALIEN DES HISTORIE Ch. VIII, fol. 16-18.

A Fernando Martinez canonico di Lisbona Paolo Fisico Salute.

Molto mi pracque

princips iocundum gnificentisumo Roy. mali fuit intelligere.

Cum tecum allias matum per maciti-| camino que hay de | main naugacionem Quam nikon quam face Lis per guinoam querit bunc seronierimus; rex a me quandam declaracionem ymo polius ad occulum ostensionem ut etiam mediocrater doti allam viam caperont et intelligerent.

Ego autem quamтів соднозсань роззві hoe estand: per formam spericam vt est mundus tamen deter- | minaui pre faciliori i intelligencia ac etiam pro facilioriopere ostendere view illam per quam carlo nauigacionia finat illud doclararo.

estati cartam mani- M. hocha y debujada sua Macetà, fattac di bus mela factam in de mi mano ; en la segnata di mia mano: eun designautur li- cual estápintedotodo? tora vestra et insule el fin del Poniente, to-ox quibus incipiatis mando desde Irlanda itorfacere versus oc- al Austro hasta ol fin l casum senper ex loca, do Guinea, contodas infino al fin di Guiad que debentis per- las islas que en este nea contuite le isole, ueniro et quantum a camino son, en frente | che in tutto questo polo vel a linea equi- de las cuales dere- camino giaccione ; notiali debeatis de- cho por Poniente per fronte alle quali clinare et per quan- està piatedo al co-idritto per Pononte

magnifice a trani mo | generosisimo y ma- | e magnificantissimo

Y bien que otras agui á les Indies, adondo nace la especieria, por el camino de la mar más corto que aquel que voso-. quiere agora S. A. se entionda y se puecomino.

Y aunque conozco de mi que se le puedo ch'io sappia di poter monstrar en forma de l'esó mostrarle con la esfera como está el sfera in mano, e farle mundo, determiné por más fácil obra y mayor inteligencia monstrarel dicho camine per una carta semejante á aquellas i mostrar detto camino que se hacos para navegar.

Mito ergo nuo Mai-1 Y onni la iuvio 4 S.

Ro.

E, quantunque locutus sum de breui-| muchas veces tenga | molte altre volte io ori via ad loca aro- dicho del muy breve habbia ragionato del brevissimo camino, che è di guà all'Indie. dove narcono la apecierie, por la via del mare, il quale io tengo piu breve di quel, che tros hacem para Gui- voi fate per Guinea, nea, dicesme que lu mi dici, che Sua Altezza vor rabbe de mi alguna decla-| hora da me alcuna racion y 4 ojo do-|dichiaratione, o dimonstracion, porque | mostratione, accioche s'intende, e si da tomar di dicho possa prendere dello comuno.

> La onde, come veder, como sta si mondo ; nondimeno hodeliberato per più facilità e per maggiore intelligenza diper una carta, amile a quelle, che si fanno per navigaro.

E coni la mundo o nella quale à dipinto tutto il fino del Pononte, pigliando da Irlanda oll' Austro tum spacium scilicat mienzo de las Indias | giace dipinto il prinper quot miliaria de-beatis peruenire ad loca fertiliasima omnium aromatum et l gemerum.

Et noa miremini si voco occidentales partes vài sunt aromala cum communiter dicantur orienta- l les quia nauigantibus et per superiora ili-| nera ad orientem senper reperirentur.

Lines ergo recte que autom transuerse miente à Lovante; las Lovanie; le altre, che suntostendunt spacia otres que son de tra- sono per obliquo, dia meridio versus sep- | vés amuestran la dis- | mostrano la distanza, tentrionem.

Notaul autem in nauigancium scilicet | de se podria ir acon-, trebbe andare, avve-

con las islas y los lugares adonde podeis desviar para la | linea equinoccial, y por cuánto espacio, os á saber, en cuánras leguas podeis llegar á aquellos lugatas fertilisimos y da toda manera de especieria y de joyas y piedras preciosas.

Y no tengais á maravilla si yo llamo maraviglia, se io Poniente adonde chiamo Ponente il nace la especieria, | paese, ove nasce la porque en comun se | specieria, - la qual dice que nace en Lead occidentem sen- vante, mas quien na- cesi che nasce in Le-per ille partes inue- vegare al Poniente vante : percioche cominutur per subter- siempra hallara las loro, che navigheraneas nauigaciones. dichas partidas en ranno al Ponente, Si enim per terram | Poniente, é quien | fuere por lierra en Levante siempre hallará las mismas partidas en Levente.

Las rayas derechas is longitudine carte que están en luengo giacciono al lungo signate ostendust en la dicha carta in detta carta, dimosdistanciam ab orien-| amuestran la distan-) trano la distanza, tem versus occidens cia que es de Po- che è dal Ponente al tancia que es de Sepche à dalla Tramon-tentrion en Austro, tana al Mezzogiorno.

Tambien yo pinté carta diuersa loca ad | en la dicha carta mu- | detta carta molti luoque peruenire potes- chos lugares en lasight nelle perti dell' tu pro maiori noticia partesde India, adon- India, dove si po-

cipio dell' Indie con le isole, e luoghi dove potete andare, e quanto dal Polo Artico vi potete discostare per la linea equinottiale, e per quanto spatio, cioè in quante leghe polete giungers a quei luoghi fertilissimi d'ogni sorte di specieria, e di gemme, e pietre pretiose.

E non habbiate a communemente disempre trovera n no detti Iuoghi in Ponente ; et quelli, che anderanno per lerra el Levante, sempre troveranno detti luoghi in Levante.

Le linee dritte, che

Ancore io dipinarin

main

Patria illa est po-

Antiqui sui dende-

gan ias otras espe-Cierius.

Esta patria es populatisima ditisima pulatisima, y su ella polatissimo, o sono multikudine prouin- hay muchas provin- molte provincie, e ciarum et regnorum cias y muchos reinos molti regni, e città ciuitatum sine y ciudades sin cuento | senza numero sotto numero, sub vao debajo del señorio de il dominio di un principe qui dicitor un Principe que ne Principe chiamato il magnus kan good llama Gean Khan, el Gran Cane, il qual nomen significat in cual nombre quiere nomevuol dire Rede' latino rez regum, cu- decir en nuestro ro- Re, la residenza del ius sades et residen-| mance, Rey de los quale la maggier cia est vi plurimum Rayes, el asiento del parte del tempo è sa pressincia ketay, cual es lo mis del nella provincia del tiempo en la provin- Cataio. cia de Catayo.

Susantecesores de-

ventia vel engualiquo i teciando algun enzo i nendo alcun caso di alibi quam existima- de tormenta o de fortuna, o di venti rest venicost partiu vientos contrarios ó contrarii, o qualunautem vi ostandani cualquier otro esso que altro caso, che incoles ipros habero que no se esperare non si espettame, che noticiam aliquam pa- acaecer, y tambien doverse avvenire. Ed trie illius quod debe- porque se sepa hien appresso, por darvi bit area iocundum detodasaquellas par- piena informatione entis non consident tidas, de que debeis di tutti quei luoghi, autem in insulis nici holgar mucho. Y sa- 1 quals desiderate mercatores, aseritabi bed que en todas molto conoscere, saponim tanta copin | aquellas islas no vi- prate, che in tutte nauigancium est cum ven ni tractan sino quelle isole non hamercimoniis vi intoto mercaderes, avisan-bitano, ne pratticano reliquo orbe nos sisti doos que alli hay tan altri, che mercatanti; sicuti in vno portu, gran "cantidad" de avvertendovi, quivi nobilisimo vocato zai- naos, marineros, essere cosi gran ton. norunt onim mercaderes con mer- quantità di navi, e di centum nauca pipe-| caderias, como en | marinari con mercaem magnein eo portu todo lo etro del mun-tantie, come in ogni singulis annia defer- do, y en especial en altraparte del mondo. ri, sine altis naurbus un puerto nobilisimo apecialmente in un portantibus allia aro-i llamado Zaiton, do porto nobilisumo, cargan y descargan chiamato Zaiton, cada año 100 maos dove caricano, e dugrandes de pimienta, caricano ogni anno allende las otras mu- conto navi grosse di chas maos que car- pepe, oltre alle molte altre navi, che caricano altre specierie.

Questo paese è po-

I suoi antecessori rabant consorcium searon mucho de ha- desiderarono molto gunt. 200. anni mespostulabant plurimos | dotos in fide vt illiiminarentur, sed quil missi sunt inpediti in stinere redierunt.

christianorum i um | berplática é conversa ( cion con cristianos, cerunt ad papam et y habrá doscientos ancs que enviaron al Sancto Padre para que enviase muchos sabios é doctores que les enseñasen nuestra fe, mas aquellos que él invió, por impedi⊢ mento, se volvieron del camino.

Y tambien al Papa

Eliam tempere Eugenit venit vous ad Engenio vino un emeugenium que de bemagas ntuolentia – erga christianos afir- tad que ellos lienen mabat et ego secum con cristianos, é yolongo sermone locu- hablé mucho con él tes sum de multar de lé de muchas cosas é l magnitudinaedificio- de las grandesas de l ram regalium et de llos edificios reales, y l magnitudine fluuium | de la grandeza de los ia latitudine et lon- rios en ancho y en l gliudino mirabili et largo, cosa marade multitudine ciui- villoss, é de la mu-Latum in ripis fluuium | chedumbra | de | las | vi in vno flumine 200. e ciuitates sint allá à lo orilla dellos. constitute et pontes é como solamente en marmorei magne la- [un rio son doscien-] nis ornati.

bajador que le contaba la grandeamisciudades que son mármol.

Hec patria digna est vt per latinos gua cuauto nunca se guo tanto, quanto querater non solum haya hallado, é no ogni altro, che si hab-

Esta patria es diqua lucra ingencial solamenta se puede l biatrovato, e non so-

haver prattica, e amicitia con Christiani, e grá dugento soni mandarono Ambasciatori el Sommo Pontefice, supplicascolo, che gli mandasse molti savis e dottori, che gl'insegnessero la nostra fede, ma per gl'impedimenti, ch'ebbero detti Ambascistori, tornarono a dietro senza arrivare a Roma.

E aucora a Papa Eugenia IV venne uno Ambasciatore, il quale gli racconto la grando amicilia che quei Principi, e i loro popoli hanne co' christiani : e io parlai lungamente con lui di multe cose, e delle grandezza delle fabriche regali, e della grosezza dei fiumi in lerghezza, e in lunghezza, e es mi diese molle cose maravigliose della moltitadina della città, a luoghi, che son fondati titudinis et longitu- tas ciudades, y hay nelle rive loro, e che dinisyndique colony- | puentes de piedra solamente in un fiumármol muy anchas me m troyano duy muy larges ador- gente città edificate nadas de muchas co- con ponti di pietra lumnas de piedra di marmo, molto larghi e lunghi, adornati di molte colonne.

Questo paese e de-

ex ea capi posunt haber en ella grandisi- la mente vi si può troauri argenti gemarum omnis generis et l aromatum que nunquam ad nos deferuntur. verum propter doctos viros philosofos et astrologos peritos et quibus ingenus et artibus ita | potens et magnifica tes; y es verdad que pronincia gubernentur ac eliam bella conducant.

mas ganaucias é muchas cosas, mas aún se puede haber oro 6 plata é piedras preciosas é de todas maneras de especerias, en gran suma, de la cual nunca se trae á estas nuestras parhombres sabios y doctos, filósofos y astró iogos, y otros grandes | sabios, en todas artes | de grande ingenio, gobiernan la magnifica provincia é orde-. nan las batallas.

var grandissimo guadagno, e molte cose ricche; ma ancora oro, e argento, e pietre pretiose, e di ogni sorte di specieria in grande quantità, della quale marnonsi porta in questo nostre parti. Et è il vero, che molti huomini dotti, Filosofi, e Astrologi, e altri grandı savii in tutte le Arli, e di grande ingenio governano quella gran provincia, e ordinano le battaglie.

Hec pro aliquantula satisfa[cione]adtuam peticionem quantum breuitas temporis de- ! dit et occupaciones mee concepscerunt paratus in futurum regie maiestati quantum volet latius satisfacere.

Data florentie. 25. iunii, 1474.

A ciustate vlixiponis per occidentem Lisboa, en derecho in directo sunt. 26. spacia in carta si- en la dicha carta 26 libet habet miliaria, uno dellos hay 250 250. vsque ad nobi-| millas hastala nobililisim[am] et maximam ciuitatem quin- | Quisay, la cual tiene say circuit enim cen- al cerco 100 millas tum miliaria et habet | que son 25 leguas, en | pontes decem et no- la qualson 10 puentes men eius sonat cita de piedra mármol. dei cielo ciuitas celi El nombre de la cual | et multa miranda de ciudad, en nuestro II nome di questa ea narrantur de mul- i romance, quiere de- i città significa città

Y de la ciudad de por el Poniente, son gnata quorum quo- espacios, y en cada sıma y gran ciudad de l

Dalla città di Lisbona per dritto verso Ponente sono in detta carta ventisei spalii, ciascun de' quali contien dugento, e cinquanta miglia, fino alla nobilissima, e grancittà di Quisai,le quale gira cento miglia, che sono trentacinque leghe, ove sono dieci ponti d. pietra di marmoro.

de reditibus, hoc spacium est fere tercia citates est in provincia mangi scilicet vicina prouincie katay qua residencia lerre regia ast.

Sed ab insula antilia vobis nota ad insulam nobilisimam cippangu sunt decem spacia est enim illa insula Terlilisima aur[o] margaritis et , gemmis et auro solido cooperiunt templa et | domos regios ito quod per ygnota itinera nos magn[a] maris spacia transcundum.

Multa fortasse essent aperitus declaranda sed diligens considerator per hec potern[t] ex se ipso reliqua prospicere. vale dilectisame.

de la cual se cuentan narrano cose maracosas maravillosas de j vigliose intorno alla para locius spere, que la grandeza de los | grandezza de gl'ingeartificios y de las rentas. Este espacio en dite. Questo spatio è cuasi la tercera parte ; quasi la terza parte de la esfera. La cual della afera. ciudad es en la provincia de Mango, vecina de la ciudad del j cinaaliaprovincia del Catayo, en la cual Catalo, nella quale estálo más del tiempo | sta la maggior parte el Rey.

E de la isla de Autilia, que vosostros llamais de Siete Ciudades, de la cual te-Cipango, hay 10 espaciosqueson 2.500 mil- | due mila e cinquelas, es à saber 225 le- | centomiglia, cioè duguas, la cual isla es gento e venticinque fertilisima de oro y de leghe : la quale isola perlas y piedras pre è fertilissima d'oro, di ciosas. Sabed que de perle, e di pietre preore pure cobijan les tiese. Et sappiate. templos y las casas che con piastre d'oro reales; asi que por finocoprono itempii, no ser conocido el e le case regali. Di camigo están todas modo che, per non estas cosas encubier- esser conosciuto il tas, y á elía se puede | ir muy seguramente.

Muchas otras cosas se podrian decir, mas | potrebbono dire ; ma, como os tenga ya dichopor palabra y sois de buena consider<del>a </del> ' cion, sé que no vos queda por entender, y por tanto no mej∀i resta cosa alcuna alargo mas, y esto l de intendere : o però

titudine artificium et | cir ciudad del cielo ; | del cielo, della qual ac gni, e fabriche, e ren-Giaco questa città nella provincia di Mango, videl tempo il Re.

Et dall' isoladiAntilia, che voi chiamate di Setto Città, della quale havele noticia. nemos noticia, hasta |fine alla nobilissima la nobilisima isla de Jisola di Cipango sono dieci spatii, che fanno camino, lutte queste cose si ritrovano nascoste, e coperte; e adessa si può andar sicuramente.

> Molte altre cose sa come to vi he già detto a boccu, e voi aiete prudente, e di buon giudicio, mi rendo certo, che non

sea por satisfaccion | non saro più lungo. de tus demandas Et questo sia per soquedo muy presto á satisfacer y servir á S. A. cuanto mandare muy largamente.

cuanto la brevedad disfattione delle vosdel tiempo y mia|tre richieste, quanto ocupaciones me han labrevità del tempo, e dado lugar; y ansi le mie occupationi mi hanno concesso. Et cosi io resto prontissimo a sodisfare e servir Sua Altezza compiutamente in tutto quello, che mi commanderá.

Fecha en la ciudad Da Fiorenza, a de Florencia á 25 de XXV Giugno dell'an-

Junio de 1474 años. no MCCCCLXXIIII.

Traduction française. — On se propose dans cette traduction de rendre avec autant d'exactitude que possible le sens, aussi bien que le langage du document qui est donné comme étant l'original. Les variantes de la version italienne des Historie et du texte espagnol de Las Casas sont indiquées en note.

# TRADUCTION FRANÇAISE

Copie envoyée à Christofaro Colonbo (1) par Paul, physicien, accompagnée d'une carte nautique.

A Ferdinand Martini, chancine de Lisbonne, Paul, physicien, salut.

Il m'a été très agréable d'apprendre que tu te portes bien (2) et que tu jouis de la faveur et de l'intimité de votre Roi, prince très généreux et très magnifique. Comme je t'ai entretenu précé-

Le texte latin, qui est supposé avoir été transcrit par Colomb lui-même, porte Christofaro Colonbo. Il faut remarquer, cependant, que la ligne où se trouve ce nom, ligne qui forme le litre du document, est d'une écritare plus régulière que celle de la lettre même, ce qui autorise la supposition que cette ligne n'est pas de la main de celui qui a transcrit la corps de la lettre ; on remarque encore que cette ligne est placée tout au bord de la marge supérieure de la lettre, ce qui est une indication qu'elle a été écrite après coup,

<sup>(2)</sup> L'auteur de la lettre somble faire allusion à quelque chose que contenait la lettre à laquelle il est censé répondre. Il est singulier que le texte espa-

demment d'une route pour aller au pays des épices (3) par la voie de mer, plus courte que celle que vous prenez par la Guinée (4), le Sérémissime Ros désire de moi maintenant quelques éclaircissements à ce aujet, ou plutôt une démonstration qui frappe les yeux, afin que même les gens peu instruits (5) puissent

la voir et la comprendre.

Quorque je sache (6) que cela puissa se démontrer à l'aide d'une sphère, qui est la forme du monde, j'ai décidé, pour plus de clarté et en même temps pour plus de facilité, de montrer que cels peut être expliqué au moyen d'une carte nautique. l'envoie en conséquence à Sa Majesté une carte, faite de mes mains, sur laquelle sont dessinées vos côtes, avec les îles d'où vous devrez commencer à faire route toujours vers l'Occident(7), sinai que les

gnoi supprime co membre de phrace, qui, noturellement, as entrouve par non plus dans l'italien.

- (3) Dans le vermon aspagnole, il y a : Aux Indes, nù poussent les àpices ; dons l'italien : A l'Inde, où poussent les àpices. Au xv siècle, les Indes Orientales étaient généralement appaires Indes des àpices, dénomination qui es trouve déjà dans Marce Polo.
- (4) Le texte latin porto : quem facilio per Ouineam, il fant entendre : que vous survex actuellement, et non pas : que vous ouvest, que vous charches à ouvrir. Le tette espaçuoi det : que vous faites pour le Ouinée (que vousfaites para Guinea), ce qui est un contre-sens. L'italien a traduit, que vous faites par la Guinée (rès sei faite per Guinea), cu qui est exact.
  - (5) Dans l'espagnel et dans l'italien, ou membre de phrase est supprime.
  - (4) L'espagnoi ajonta ici : par axpérience.

(7) D'après le texte latin, le route à prendre pour aller nux Indea, s'est, non pas le paralièle de Luboune, comme qualques-une l'out cro, mais retue dus Canaries, que Colomb a effectivement prin.

La version espagnole, et, par nutte, la version italienna, changent complitement ce passage. Au lieu de dire que la carie montre : e Vos côtes, avec tes lies d'où vous devrez commencer à faire route toujonrs vers l'Occident a, alle dit : a Toute la fin du Fonant, à partir de l'Irlande, en allant vers le sud jusqu'à l'extrêmité de la Guinée, avec toutes les ties que sont sur ce chemin, en face desquelles, droit du côté du conchant, se trouve dessiné le commencement des Indes, »

None commes sei en présence d'une modification de texte lein per omission et par addition. L'indication importante qu'il faudre partir des lies et feire route toujours droit à l'Occident est supprimée et, à la piece, on danne suite qu'en face de ces iles, en bout de la route, se trouve le communaument des indes, se qui manque en latin.

Il faut voir lé une confirmation de ce que nous avons dit dans notre premier volume, p. 180, sevoir que le taxte espagnol est le troinème et définté état de la lettre dute de Toscanelle. L'autour, trouvent que le texte latin lieux (6) auxquels vous devrez seriver; elle indique sussi la distance dont vous aurex à vous écarter du Pôle ou de la I gne équinoxiale (9), et au bout de combien d'espaces ou de milles vous devrez parvenir à ces contrées si fertiles en toutes sortes d'épices et de pierres précieuses.

Et ne vous étonnez pas de m'entendre appeler contrées occidentales celles où sont les épices, alors qu'on les appelle communément orientales; car ceux qui navigueront à l'Occident trouveront loujours ces contrées en passant par les régions navigables qui sont sous la terre (10), tandis que ceux qui prendront

n'était pas sesses précie, s'est décidé, dens le tente sepagnot, à nommer les fodes. En même temps, il à supprimé le passage indiquant qu'il failent survre le paraiséle des Canaries, parce que, en fait, cette indication était instille, car s'il s'egussait d'aller aux l'udes, on pouvait prendre n'importe quel paralièle, et par conséquent elle présentanteusse le danger d'atterer l'altantion sur le choix du dit paralièle, singuiser, et le projet n'avest en vue que jes indes et n'était fondé que sur des raisons théoriques.

(B) L'espagnol spoute 1 et les iles, L'italies copes l'addition.

(9) La traduction espagnole parte: a Avec les fles et les lieux d'où vom pouvez dévier pour la ligue équinoxiale. » L'italien dit: a Avec les fles et les lieux où vous pouvez aller et de combien veus pouvez vous desrier du pôle arctique vors la lique équinoxiale. » Le texte italien ne différe du texte lotin que par l'addition des mola : et les fles, dé, à signalée par mile du mot; arctique, et par la modification vers la lique équinoxiale, en lieu de su de le ligne équinoxiale. Donc le texte italien est prosque identique en texte intin, siors que l'aspagnol en différe beaucoup. C'est une des rares circonstances qui pourraient donner à penser que le traducteur italien commissait autei le texte intin de la lettre. Caponizat nous ne le croyons pes. Nous pensons que la texte espagnol remis à Las Casas contount des mots que celui-ci a sautés par insévertance, en le copient. Le texte original espagnol, qui servit à Las Casas et su traducteur italien, devait porter, les soles y les lagares adende podeis liegar y cuanto del pole arctice podeis desvier para la lines equinorcial.

L'accour a été causée par la répétition du mut padeus, accour de capie telufréquents. La traductour staises à évité écite arrour.

(10) Pour comprendre cette expression, il fest entendre que l'auteur de la lettre divise la terre en done hémisphères sitent chacun d'un pôte à l'autre. L'hémisphère supérieur comprend l'ancien mende, l'hémisphère inférieur comprend l'espace, supposé entièrement maritime, a étendant entre les dans rives de l'autre, il fai-init passer par la partie inférieure de la terre, s'est à dire dessous celle-ci, donc par le Pousni, et l'un partieit de la rive occidentaire, et c'est ainsi que portent les deux versions espagnole et Halienne, qui us tiennent pas comple de l'expression estraordinaire de subferrances navigationes. Fiche et Markham ent traduit 1 e en the other sede of the serié », M. Harriace égrit : In the

par la continent et la route supérioure (11) les rencontreront tou-

ours & l'Orient.

Par conséquent, les lignes droites tracées dans le sens de la longueur de la carte montrent le distance de l'Urient à l'Occident, tandis que les transversales indiquent les espaces du Mida au Septentrion (12).

J'ai auses marqué sur la carte divers lieux(13)ce vous pourriez

hemsephere which is opposite to ours a, at M. Payne dit : a beneath the globe ».

\_\_\_\_\_

(\$1)Per terram at per superiors if over, e'est-à-dire is route ordinaire par la Levant et per terre, d'après es qui est dit à in note précédents. L'espagnot et i naives randont estie expression letine, asses: himme d'ailleurs, en disset nouplement a per la Levaut p. Morkima dit : a the apper side a rie la terrej. Histoire dit : a the higher homisphere p. Payne : a about the globe p.

(22) Cos expressions de liques droites et de liques transversies unt denné liste a bian des communicités , alles sont généralement interprétées comme correspondant, la première sen péralèles, la seconde sux longitudes, C'est le sons que leur donne Laudh qui dit : a Toxensell autent par liques franssersaire les avez de méridiens représentés par des lignes droites tracées dans les cartes perpendiculairement aux liques droites représentant les paralièles, à (Toxensells, et 1, p. 12.) Cette opinion semble trouver en justification dans le phress de l'unteux de la lettre : que les liques droites aont tracées dans le sons longitudinal de la carte, mais cette phress est complétée par l'indication que les liques droites mentrent la distance de l'Orient à l'Ocaidant et les liques transversales delle du Bud en Nord. Comment este pourrait-il être, es les liques druites aont des paralièles et les liques transversales des méridies et les liques transversales des liques des liques de la lique de liques de la lique de liques de la lique de liques de liques de liques de liques de la lique de liques de liques de liques de l

Une compegne pourcult expliquer outle difficulté fi est écident que l'autent de la lettra avait en vue una saria qui, namme Toules colles de ce genre, était pas lougue que lerge, et dont le longueur était d'Ootident en Orient, Dans zo can, lan liguas droites horisontaian pouvaiant êtra ditas dans la saus de la longuene, linge rocke in langstedien, at l'autour a pu na par vouloir dire qui les ligues droites, équivalent sux longituées, indiquent, par l'espace qu'il y e natre alles, la distance de l'Ordident à l'Orient, mais soulement que les longitudus unat dan liguas sur la longuaur desquelles on masure la distance de l'ouset à l'est. À l'appui de culte interprétation, on peut cumarquer que l'expression longitudo, dont le seus étymologique est extut de Jungueur, Mail employée dans es cons par les anniens pour indiquer la plus grande longutur de la terra. On prut donn symness que l'autour de la lettre entend par Lanes droites des paraitèles indiquest la longueur, et per lignes terneversales, conpant eclier-es à des distances égales, des méridiens indiquent in Inrgeur, Dans l'action les lignes transversales qu géliques métiquent la distansa qu'il y a de l'étoile polaire su midi.

(15) L'espagnol dit : e Bexucoup de lieux des parages de l'Inde, e L'élabete



aller, et cela pour mieux renseigner les navigateurs, si le vent ou tout autre cas fortuit les amenait ailleurs qu'ils ne se proposent, et aussi pour qu'ils fassent voir aux indigènes qu'ils ont quelques notions de leur pays, ce qui leur sera très agréable (14). On assure qu'il ne va dens ces îles que des marchands. Cer il y a une si grande affluence de navigateurs et de merchandises, qu'on n'en voit pas autant dans le reste du monde (15) que dans le seul fameux port de Zaiton. On dit, en effet, que chaque année il entre dans ce port cent gros navires chargés de poivre, sans compter les autres vanseaux qui portent d'autres épices,

Ce pays est très peuplé et très riche, comprenant une multitude de provinces, de royaumes et des villes innombrables, toutessoumises à un seul prince appelé le Grand Kan, ce qui signifie
en latin Rex regam, et dont la capitale et la résidence se trouvent,
la plupart du temps, dans la province de Katay. Ses prédécesseurs désiraient entrer en relation avec les Chrétiens, il y a
deux centa ans, ils envoyèrent (16) au Pape pour lui demander
des hommes versés dans les choses de la loi, pour les instruire;
mais ceux qui furent envoyés trouvèrent des obstacles en route
ets'en retournèrent. Au temps d'Eugène (17), ilvint quelqu'un (18)
vers Eugène, qui donnait de grandes assurances de hienveillance
envers les Chrétiens. Je me suis longuement entretenu àvec lui
d'une foule de choses (19), de la grandeur des édifices royaux, de
la largeur et de la longueur des fleuves, du grand nombre de
villes bâties sur leurs rives ; sur un seul de ces fleuves, il y au-

Viorann, Boungiles Linder, II.

<sup>(14)</sup> Dans l'espagnol et dans l'italien, cotte phrese a un tout autre sens. Le première version porte : « Et aussi pour qu'on consainse bien toutes ces contrées, ce dont vous devez être bien aisses, » L'italien dit : « Et ensuite pour vous donner pleine information sur tres ces lieux que vous désires tant consaître. »

<sup>(15)</sup> Le teste espagnot dit : a Il y a là une aussi grande quantité de nevires, de marins, de marchands avec des marchandines, que dans tout le reite du monde, a L'italien porte : a Il y a là une aussi grande quantité de navires, de marine avec des marchandisses, que dans toute autre partie du monde, »

<sup>(16)</sup> La texte sepagnol porte aussi : a envoyèrent a simplement, Mais l'alelian dit : a savoyèrent des ambsesadeurs. a

<sup>(17)</sup> hugéno est nommé doux fois dans la même phrase, sans utilité. Les textes espagnol et italien ne le nomment qu'une fois, mais le premier porte simplement Engène, taudis que l'italien dit. Engène IV. Ce pape était, en effet, cantemporaia de Toscanelli, et occupe le Saint-Siège de 1431 à 1447.

<sup>(16)</sup> Quelqu'un, C'est in traduction annote du mot latin muns. Cein désigne toute espèce d'envoyé ou d'émissaire à quelque titre que ce soit.

<sup>(10)</sup> Le terte Rabes, après le mot : choses, ajonte : morvedieures.

rait cent villes, avec des ponts en marbre, très longs et très larges, ornés de colonnes.

Ce pays est digne d'être racherché par les Latins (20), non seulement parce qu'on pourrait en tirer des profits considérables, en or, en argent, en pierres précieuses de tout genre et en épices qui n'artivent jamais chez nous; mais aussi à cause des hommes savants, des philosophes et astrologues remarquables qui y vivent, et dont le génie et le talent gouvernent cette puissente et magnifique province, et dirigent même les choses de la guerre

Voilà ce que je puis dire pour satisfaire à la demande, dans le peu de temps que me laissent mes occupations. Je suis prêt dans l'avenir à répondre plus amplement à tout ce que voudra Sa

Majesté Royale.

Fait à Florence, le 25 juin 1474 (21)

Allant de la ville de Linhonne en droite ligne vers l'Occident, il y a, marqués sur la carte, 26 espaces de 250 milles (22) chacun, jusqu'à la très illustre et très grande cité de Quinsay. Son enceinte mesure cent mi les ; elle a dix ponts (23), et son nom veut dire cita del cielo, cité du ciel. On raconte bien des merveilles sur la multitude de ses fabriques (24), ainsi que sur ser revenus. (Cet espace est presque le tiers de la aphèce) (25), La

<sup>(20</sup> les une légère variante dans les anciennes traductions. L'espagnoir : « Ca pays est digne autant que jameis d'être découvert » L'étalicann : « Éx pays est digne autant que tout nuire d'être découvert, »

<sup>(21)</sup> Cette ligne et tout in paragraphe précèdent sont transportés, dans les versions espagnais et italienne, à la fin de la lattre, de sorte que le paragraphe suivant, qui forme un P. S. dans le latin, feit corps avec la lettre même dans les deux traductions.

<sup>(22)</sup> L'espagnet et l'italieu nyoutent, le pressier : qui font 25 lieues, le second : qui font 35 lieues. Le chiffre 3 du tente italieu est évidemment une erreur typographique, car 100 milles italieus font bien 25 lieues.

<sup>(23)</sup> L'aspegnol ajoute : de marbre ; l'italien répète. Marco Polo det 12 000 ponts (Edit. Pauthier, p. 493).

<sup>(24)</sup> Fabriquez, Le texte latin porte artificium, qui doit cire pour artificiorum, de même que, p. 554, 17 colonne, l. 19 et 23, fizzium est pour fluviorum L'aspegnot donne le mot artificios, et l'italien traduit par fabriche. La latin, artificium n'a pas la sons de fabrique, qui est spécial à l'espegnol artificio.

<sup>(25)</sup> Le tiera de la sphire. Il y a certainement une transposition. Cette phrase, qui n'e sucua sons ici, trouve logsquement sa place après l'indication de la distance entre Lisbonne et Quinsey, c'est-è-dire après les mois : 26 sepaces de 250 milles chacen, et avent le membre de phrase i jusqu'à la tres illustre et très grande cité de Quinsey, L'espagnul et l'italien reproduent actie transposition.

dite ville est située dans la province de Mangi, voisine de la pro-

vince de Kalay (26), où se trouve la résidence royale.

Mais depuis l'île Antilia, qui vous est connue (27), jusqu'à la célèbre île de Cippangu, il y a dix espaces (28). Cette île est très abondante en or, perles et pierres précieuses, et les temples, ainsi que les palais royaux, y sont couverts d'or massif.

Ainsi donc, l'espace de mer à franchir à travers les parages inconnus n'est pas très grand (29). Il y aurait bien d'autres choses à expliquer ici plus en détail, mais un observateur attentif

saura les déduire lui-même de ce qui précède (30).

Reçois, cher ami, mes salutations.

<sup>(20)</sup> Le teste espagnol porte : g ville de Katay ». La version ifalienza ritablit le mot : province. Ce fait semblerant, de prime abord, indiquer que la traducteur italien a connu nussa le tante latin. Mais, il est évident que Las Cases s'est permis de corriger son texte pour éviter la répétition du mot : province.

<sup>(27)</sup> Antilia. Le texte latin dit simplement, que vous connaisses (volunota). Le texte espagnol change cela de la memère survante : « Que vous
appeles ile des Sapt Cités et dont nous avons connaissance. » (Que vousliamais de Siele Cigdades, de la cual tenemos noticia.) Le version italianne
maintient celle addition, mais se rapproche daventage du texte latin en
disant « Que vous appeles ile des Sept Cités et que vous connaisses, » (Che
ros chiamate de Sette Città, della quale hauete noticia). Nous croyous que le
texte capagnol original devait porter de la essi tenedes noticia, et que Las
Casas sura lu par erreur tenemes (nous avons) là où il y avait tenedes (vous
avez), erreur que le traducteur station a évitée.

<sup>(28)</sup> Les versions espagnole et italienne ajoutent : « Qui font 2.500 milles ou 225 lieues, » Ici encore, ou doit admettre une erreur de copiate, et lire 625 houss, qui font réellement 2 500 milles.

<sup>(20)</sup> L'espagnol rend cette phrase de la manière suivante : e Ainsi, facte de connaître le chemia, toutes des choses restept cachées, et l'on pout y aller surement. » L'italien naturollement répète. Mans ce texte différe tellement de latin qu'il constitue un remmiement et non une traduction.

<sup>(30)</sup> Toute cette phrase est modifiée de la manière suivante, dens l'espaguel et dans l'italien : « On pourrait dire encore hien d'autres choses, mais
comme je vous en ai déjà entretenn verbelement, et que vous evez bonne
compréhension et bon jugement, je pense qu'il ne vous reste plus ries à
apprendre, et par suite je ne métendrai pes devantage, » Vient ensuite, dans
les deux textes espagnet et italien, le paragraphe : « Volté ce que je puis
dure, etc. », que le latin place, must que le date, avant le post-scriptum.

#### SECONDE LETTRE A COLOMB

#### Sanz date.

(Répétition de la lettre précédente, envoi de la même carte.)

Textes espagnol et italien, pas de texte latin.

Lan Canan, up. cit., p. 95; P. Colone, up. cit., fol. 19, verso.

#### ESPACNOL

A Cristobal Columbo, Paulo, fisico, salud.

Yo rescibi tus cartas con las cosas que me enviaste, y con ellas rescibi gran merced. Yo veo el tu desco magnifico y grande å navegar en las partes: de Levante por las de Poniente, como por la carta que yo te mvio se amuestra, la cual se amostrará major en forma de esfera redonda. Pláceme mucho sea bien entendida, y que es el dicho viaje no solamente posible, mas que sa verdadero y cierto é de honra é ganancia inestimable y de grandisima fama entre todos los cristianos.

Mas vos no le podreis bien conoscer perfectamente, salvo con la experiencia é con la plática, como yo la he tenido copiosisima, é buena é verdadera informacion de hombres magnificos y de grande saber, que son venidos de las dichas partidas aqui en corte de Roma, y de otros mercaderes que han tractado mucho tiempo en aquellas partes, hombres de mucha auctoridad.

Ası que, cuando se hará el

#### **Tracien**

A Christofero Colombo, Paolo, fisico, salute.

lo bo ricevulo le lue lettere con le cose, que ma mandasli, le quali 10 hebbi per gran favore : o estimai il luo desiderio nobile, e grande, bramando tu di navigar del Levante al Ponente, come per la carta, ch'io ti mandat, si dimostra , la quale si dimostrerà meglio in forma disfera rotonda. Mi piace molto, che elle sia bene intesa, e che dello viaggio non sol sia possibile,ma veró, e certo,e di bonore, a guadagno inestimabile, e di grandissima fama appresso tutti i christiani.

Voi non le pelete conescere perfettamente, se non con la esperientia, e con la prattica, como le l'he havuta copiosissimamente, e con buona, e vera informatione di buomini illustri, e di gran sapere, che son venuti di detti luoghi in questa corte di Roma; e di altri mercatanti, che hanno traficato lungo tempo in quelle parti, persone di grande auttorità.

Di modo che, quando si farè

rosos é ciuda les é provincias nobilisimas, riquisimas de todas manoras de cosas en grando | abundancia y á nosotros mucho necesarias, ansi como de todas maneras de especiería en gran sumu y de joyas an grandisima abundancia.

Tumbien se irá á les diches Reyes y Principes que están! muy ganosos, más que nos, de l tianos destas nuestras partes, l el corazon encandido y gran eseguir detto viaggio. desso de poner en obra el dicho viaje.

dicho viajo, será ú reinos pode-| detto viaggio, sarà in regni potenti, e in città, e provincie nobilissime, richiesime, e di ogni sorto di coso, a noi molto necessarie, abondanti ; cioè di ogni qualità di specierie in gran somma, e di giose in gran copin.

Ció sura cara etiandio a que: Re, e Principi, che sono desidecosissimi di pratticare, e conhaber tracto è lengua con cris- | trattar con christiani di questi nostri paesi, si per esser parte porque grande parle dellos son | di | lor | christiani, | e | si | aucore cristianos, y lambica por haber | per haver lingua, e-prattica con lengua y tracto con los hombres [gli huomins savi] e d'ingegno sabios y de ingenio de acă, ansi | di questi luoghi, cosi nella relien la religion como en todas las gione, come in tutte le altre otras cioncias, por la grau fama i scientie, per la gran fama degl' de los imperios y regimientos imperij, e reggimenti, che que han destas nuestras partes; hanno di queste parti. Per le por las cuales cosas todas y [quali cose, e per molte altre, etras muchas que se podrian che si potrebbono dire, non mi decir, no me maravillo que tú maraviglio, che tu, che sei di que eres de grande corazon, gran cuore, e tutta la natione y toda la nacion de portugue- portoghese, la quale ha havute ses, que han seido siempre sempre huomini segnalati in hombres generosos en todas tutte le imprese, sij col cuore grandes empresas, te vea con acceso, s in gran desiderio di

Traduction. - Je sum en possession de tes lettres et des choses que tu m'as anvoyées et je les ar reques comme une grande faveur. Je vois -- fai apprecié, dans l'italien -- ton beau et grand désir d'aller par mor sux contrées — contrées manque dans l'italien -- du Levant, par le Ponant, comme l'indique la carte que je l'envoie - que je f'ai envoyée, dans l'italien, - ce qui se démontrerait mieux sous la forme d'une sphère ronde. Il me plait beaucoup que ceite carte soit bien comprise et qu'on vote que ce voyage est non seulement possible, mais qu'il est vrai et certain, capable de faire honneur et de donner d'inestimables profits, ainsi qu'une grande réputation, parmi tous les chretiens.

Mais vous ne pourrez bien comprendre cela que par l'expérience et la pratique. Moi, j'ai eu à ce sujet les informations les plus amples, bonnes et véritables, obtenues d'hommes considérables et de grand savoir, qui sont venus des dites contrées ici, en cour de Rome — à la cour de Rome, dans l'italien — auss que d'autres, des marchands qui ont vécu longtemps dans ces contrées, gens de grande autorité.

Ainsi, quand on fera ce voyage, ce sera pour aller dans des royaumes puissants, dans des villes et des provinces fameuses, très riches et abondantes en toute sorte de produits qui nois sont très nécessaires, particulièrement en épices variées et nom-

breuses, ainsi qu'en une grande quantité de joyaux.

On ira aussi vers les rois et les princes des dites contrées, — cels leur fera plaisir, porte le texte italien — lesquels sont très désireux — plus que nous, ajoute l'Italien — d'entrer en relation et de commercer avec les chrétiens de nos pays, car la plupart d'entre eux sont chrétiens, et voudraient s'entretenir avec nos savants et nos artistes, sur la religion, ainsi que sur toutes les autres sciences, à cause de la grande réputation dont nos empires et nos gouvernements jouissent auprès d'eux. En égard à toutes ces choses et à beaucoup d'autres que l'on pourrait mentionner, je ne suis nullement surpris, connaissant ton grand cœur, et sachant que la nation portugaise a toujours eu des hommes favorables aux grandes entreprises, de le voir enflammé du grand désir d'exécuter ce voyage.

# PIÈCES JUSTIFICATIVES

# PIÈCES JUSTIFICATIVES

#### Nº 1

Autorisation donnée à Colomb, âgé de dix-neuf ans, par son père.

Gines, 31 octobre 1170, Raccolla Colombiana, Documenti, nº XXXIV.

In nomine Domini, amen. Christofforus de Columbo, filius Dominici, major annis decemuovem, et in presentia, auctoritate, consilio et consensu dicti Dominici ejus patris presentis et autorizantis, sponte et ex ejus certa scientia et non per aliquem errorem juris vel pacti, confessus fuit et in veritate publice recognovit Petro Belexio de Portu Mauricio, filio Francisci, presenti, se eidem dare et solvere debere libras quadraginta octo, soldos tresdecim et denarios sex Janue; et sunt pro resto vinorum eidem Christofforo et dicto Dominico venditorum et consignatorum per dictum Petrum.

Renuncians, etc...

Quas libras quadraginta acto, soldos tresdecim et denarios sex Janue, dictus Christofforus eidem Petro solemniter stipulanti, vel legiptime persone pro eo, dare et solvere promisit intra annum unum proxime venturum, omni exceptione remota.

Sub pena dupli dicte quantitatis pecuniæ, etc.

Insuper, pro dicto Christoffaro et ejus precibus et mandalo, de predictis omn.bus et singulis intercessit et fidejussit dictus Dominicus ejus pater, qui se inde proprium et principalem pagatorem constituit et esse voluit.

Sub ypoteca et obligacione bonorum omnium, etc.

Jurantes dicti Dominicus et Christofforus ad sancta Dei evan-

gelia, etc...

Actum Janue, in Fossatello, ad bancum Lazari Ragii notarii, anno dominice nativitatis MCCCCLXX, inditione tercia Juxta morem Janue, die mercurii, ultima octobris, in terciis Testes



Raffael de Bisanne fornarius, Augustinus de Poncta quondam Raffaelle et Ichannes Longus de la Carmo quondam Ichannis, vocati et rogati.

Traduction. — Au nom du Seigneur, amen. Christophe Colomb, fils de Domenico, âgé de dix-neuf ans accomplis, et en présence, avec l'autorisation, d'oprès le conseil et le consentement dudit Domenico, son père, present et l'autorisant, de son propre mouvement, en parfaite connaissancé de cause et non par suite d'une erreur quelconque de droit ou de fait, a déclaré et en toute vérité et publiquement a reconnu à l'égard de Pietro Bellesio de Port Maurice, fils de François, présent, qu'il doit donner audit et lui payer quarante-huit livres treize sols et six deniers de Gênes somme qui est le solde du montant d'une partie de vin vendus et livrée par ledit Pierre à Christophe et audit Domenico.

Ledit Christophe a promis de donner et de payer ladite somme de quarante-huit livres treize sols et six deniers génois audit Pietro le stipulant solennellement, ou pour lui à toute personne le représentant legalement, dans le délai d'un an à partir de ce jour, renouçant à se prévaloir de toute exception.

Sous peine du double de ladite somme, etc...

De plus, est intervenu et s'est porté gurant pour ledit Christophe, à sa prière et sur sa recommandation, au sujet de l'ensemble et de chacune des clauses ci-dessus, ledit Domanico, son père, qui s'est uiusi constitué et a voulu être le payeur proprement dit et principal et l'exécuteur de ce qui précède.

Sous hypothèque et obligation de tous ses biens, etc... Lesdits Domenico et Christophe jurant sur les saints Evangi-

les, etc.,

Fait à Gênes, dans Pussatello, nu banc de Lazzaro Ragio, notaire, l'an de la maissance du Seigneur 1470, indiction troisième d'après la supputation génoise, le mercredi dernier jour d'octobre, à la troisième heure. Ont été témoins, convoqués et priés. Raffaello di Bisanne, fournier, Agostino di Poncta, fils de feu Raffaello, et Giovanni Longo del Carmo, fils de feu Giovanni.

### M- 2

# Dépusition de Colomb, faite à Génes, le 25 août 1479, à l'âge de vingt-sept sus accomplis.

Archives de FÉlat à Génes, minutes des notaires de 1574 à 1904. Document déconvert par M 1 go Asservée en 1916 et publié par les La data delle nascetta de l'occupant de composité de la distance de la después de la Georgia de la Laguria, Janvier-Myrier 1904, La Spessa.

Ill s'agut d'une réclemation contre Paolo di Vegro, qui, étant à Lisbanne en 1478, en même temps que Colomb, charges celuici d'un schut de sucre à Madère, pour lequel il ne versa pas toute la somme accessaire, ce qui tit manquer l'operation. Lo.omb, de passage à Gânes, est appelé à témosgner sur ces faits ]

Ejus (Chratoffocus de Columbo) juramento corporatiter tactis accipturia de veritate dicenda at lestificanda, divit se tantum inire. de contentis in titulo videlicet quod veritas fuit at est quod cum appo prostate preterito de mense Juit ipes lestis et dictus Pauion emont in laco Uttobane, transmission fuit ipse testis per cumdem Paucum ad mediam Amaderie couse emendi rubos duo milm quadringentas sucarorum in p.us. cui quidem testi dacti oz tunc fuorunt per dictum l'aulum vel ailum pro co dicazione producta regules contam quinderim mula, et inde, dom ipse testis esset pe dicta inmila Amaderio et am transmissi fuernat ipia testi per cumdom Pasiem seu alium pro eo occazione premisea neque adsummom regations trecentum duoderum mil a vel e rea, computatio dictio regulibus centum quindecim milia, et hoc pique adtilud tempus quo ad dictam insu am apu it novigium pateonisatum per Fordinandum Palensium Portugalonsem, in et super qua pavigio operari debebat dicta sucarurum guantitas, que tarui n anorari tune non putuit, linet ompts et incaparata antea fu met per tosum testem, licet tamen presentialiter proprie et ad punctum testificare non possit que para dictorum sucarorum tune omple at per aumdem lesiem incaparate fuiniel, quia non habet e luci strong en que destincte amme autrenter et scripta s'int et ad quem se reffert. 🕆 erum tempore apulaus dieti navigii «ucara ipia empta et incaparata per ipsum testem ut supra in totum habera non politif, defectu pecunie ipis lesti non transmisse per dichim Paulum pro ipagrum sucargrum solucione et da para que consignote fuerations per vendulores hert man columta, aplicato desta aavigio, ab en miusbatur ut it svendt facerent damno et interesse gram testis, attent i gand curum debitum et solucionem non fa-



cichat, quibus oz causis dicta sucarorum quantitas in et super dicto navigio onerari non potuit.

Interrogatus si est de proxime recessurus, respondit sic, die

crastino de mane pro Ulisbona.

Interrogatus quottannis est, quantum habet in bonie et quam partem vetlet obtienre, respondit quad est etatis annorum viginti septem vel circa, habet florence centum et ultra, et vellet

oblinere jus habentem

Actum Janua in contracta Santi Siri, videlicet in aragno dichi Lodizii, anno dominice nativitatia mi lenimo quadringentesimo septuagenimo nono, indicione undecima juxta morem Janua, die marcurii vigesima quinta nugusti, hora vigenima quarta poulo phia, presentibus Johanne Raptista de Cruce quoedam Jeronimi et Jacobo Sciovius Bernasti civibus Janua, testibus ad premissa vocalis specialiter et rogatis.

Traduction — Christopha Colomb, après avoir prété aerment le main sur les Estitures de dire la vérite, declare que ce qu'il sut du contenu de la première question è est qu'elle est conforme à la vérité, c'est-à dira que l'année précèdente, au mois de juillet, le temoin et le dit Paul se trouvaient essemble à Lisbonne, que le témoin fut envoye par le dit Paul à l'île de Madère. pour y acheter deux milie quatro conta perobos et plus do sucreque, dús ce moment, le temoin regut pour cela dud t Paul ou d'un Autro pour non comple reat quinze mille conux et qu'ensuite, pendant que le témoin était a l'De de Madèro, le même Paul, ou un nuire pour son compte, lus envoya en lout, toupurs pour le mêmo objet, trois cent douze millo réaux environ, y compris les dite cent quinzo résux, et cola jusqu'au jour où arma à la dite lle le navire commandé par Fernando Palensio, Portuguis, navire sur léquel derait être chargée la dite quantité de sucre, chargement qui no put no faire, bien que le lémoin eût déjà achete le surre et est donné des arrhes, sans pouvoir dire présentement que le quantité précise de ce aucre il avast achetée, n'avant pas avec lus le livro ou tout com est consigné en détail et auquel il se réfère. Main le jour de l'accreée du dit navice, il ne put se faire livrer le totalità du sucre achete et retenu comme ci-lessus, faute da l'argent non remis au témois par le dit Paul pour le paiement du sucro. El comme une partie du sucre evait été livrée au témois A decouvert par certains vondeurs, ceux-ci a l'arrivée du dit navira monacèreat de faira vandre la aucre nux risques et périls da témosa, attendu qu'il ne tenait par res engagements et ne les payait pas. C'est pour cette ruinon que la dite quentité de sucrene put être chargée sur le dit navire.

Interrogé s'il devait partir prochainement, il répondit qu'il

devait partir le lendemain pour Lisbonne.

Interrogé quel âge il avail, quel argent il avait sur lui, et quelle partie il désirait voir triompher, il répondit qu'il avait vinglesept ans environ, qu'il avait un peu plus de 100 florins sur lui et qu'il faisait des vœux pour le succès de la partie qui avait pour elle le droit.

Fait à Gênes, dans la rue de Santi Siri, au banc dudit Lodixio,

l'an de grâce 1479, le 25 août.

## N. 3

## Capitulation entre les Rois Catholiques et Colomb. Grenade, 17 avril 1492.

Los cartulaires de Colomb. Transcription de celui de Paris avec fac-simile, Stevens, p. 42, de celu. de Genes, Il codice in Raccolta Colombiana, pp. 23-24. Archives de Simancas et de Barcelone.

Las cosas suplicadas, é que Vuestras Altesas dan e otorgan á don Christóval Colón en alguna satisfaçión de lo que ha descubierto en las mares Océanas, e del viage que agora, con la ayuda de Dios, ha de faser por ellas en serviçio de Vuestras Altesas, son

las que se syguen.

Primeramente, que Vuestras Altesas, como Señores que son de las dichas mares Océanar, fasen dende agora al dicho don Christóval Colón, su almirante en todas aquellas yslas e tierras firmes, que por su mano é industria se descubrirán o ganarán en las diehas mares Océanas para durante su vida; é después d'el muerto, á sus herederos é subcesores de uno en otro perpetuamente, con todas aquellas preheminençias e perrogativas perteneçientes al tal oficio, é segund que don Alonso Entriques vuestro Almirante mayor de Castilla é los otros predeçesores en el dicho oficio lo tenían en sus distritos.

#### Plase á Sus Altesas.

JOHAN DE COLOMA.

Otrosy, que Vuestras Altesas fasen al dicho don Christoval su Visorey é Governador general en todas las dichas yslas é tierras firmes é yslas (sic), que, como dicho es, él descubriere é ganare en las dichas mares; é que para el regimiento de cada una e qualquier d'ellas, faga elegión de tres personas para cada oficio, é que Vuestras Altesas tomen é escojan uno, el que más fuere su

serviçio, é asi serán mejor regidas las tierras, que Nuestro Señor le dexará fallar é genar à serviçio de Vuestras Altesas.

Piese d Sue Altesas.

JOHAN DE COLOMA.

Yien, que todas é qualesquier mercaderias, si quier seau perlas, piedras preçiosas, oro, plata, espeçierta y otras qualesquier cosas y mercadurias de qualquier espeçie, nonbre e manera que sea, que se conpren, trocaren, falloren, ganaren e ovieren dentro de los limites del dicho A mirantadgo, que dende agora Vuestras Altesas fazen merced al dicho don Christóval, y quieren que aya é lleve para si la dezens parte de todo ello, quitadas las costas todas que se fisieren en ello, por manera que, de lo que quedare limpio e libre, aya é tome la decima parte para si mismo, é laga d'ella á su voluntad, quedando las otras aueve partes para Vuestras Altesas.

Piano a Sus Altesas.

JOHAN DE COLOMA.

Otrosy, que sy, à cabsa de las mercaduries qu'él traeré de las dichas yelas é tierras, que, así como dicho es, se ganaren ó descubrieren, ó de las que en troque de aquellas sa tomaren acá de otros mercaderes, naciere pleito alguno en el lugar douds el dicho comerçio é trato se terná é fará, que sy por la prehaminencia de su oliçio de Alimirante le perteneçerá conocer del tal pleito, plega à Vuestras Altesas que él ó su theniente, é so otro juez, conocea del tal pleito, é say lo provean dende agora.

Plase à Sus Altesas, sy perteneçe al dicho oficio de Almirante, segund que lo tenia el Almirante Don Alfonso Enrriques y los otros sus antecesores en sus distritos, é seyendo justo.

JOHAN DE COLOMA.

Yten, que en todos los navios que se armaren para el dicho trato e negociación, cada é quando é quantas vezes se armaren, que pueda el dicho don Christóval Colón, sy quisiere, contribuyr é pagar la ochena parte de todo lo que se gustare en el armasón, é que tambien aya é lleve del provecho la ochena parte de lo que resultare de la tal armada.

Plane á Sus Altesas
Johan de Coloma.

Son otorgados é despachados con las respuestas de Vuestras Altesas an fin de cada un capítulo. En la villa de Sancta Fee de la Vega de Granada, á diez é siete días de abril del año del nacimiento de nuestro Salvador Jhesu Christo de mill e quatrocientos é nonenta e dos años.

Yo El Rey. Yo La Reyna.
Por mandado del Rey e de la Reyna,
Johan de Colona
Registrada. Talcena.

Traduction. — Les choses demandées, et que Vos Aitesses donnent et accordent à Don Christophe Colomb, pour le récompenser en quelque manière de ce qu'il a découvert dans les mers Océanes et du voyage que maintenant, avec l'aide de Dieu, il va y entreprendre pour le service de Vos Aitesses, sont les suivantes :

Premièrement, que Vos Altesses, en leur qualité de Seigneurs des dites mers Océanes, fassent dès maintenant le dit Don Christophe Colomb leur Amiral en toutes îles et terres fermes qui, par son œuvre et industrie, seront découvertes ou acquises dans les dites mers Océanes, pour sa vie durant, et, après sa mort, ses héritiers et successeurs l'un après l'autre perpétuellement, avec toutes les prééminences et prérogatives appartenant au dit office et suivant que Don Alonso Entriques, votre Grand Amiral de Castille, et les autres prédécesseurs dans le dit office les possédaient dans leurs districts.

Platt à Leurs Altesses.

JUAN DE COLOMA.

Semblablement, que Vos Altesses fassent le dit Don Christophe seur Vice-Roi et Gouverneur général dans toutes les dites fles et terres fermes et fles (sic) que, comme dit est, il découvrirs et acquerra dans lesdites mers; et que, pour le gouvernement de toutes et chacune de ces fies, il fasse choix de trois personnes pour chaque office, et que Vos Altesses en prennent et choisissent une, celle qui leur conviendra le misux; et ainsi les terres que Notre-Seigneur lui permettra de trouver et de gagner au service de Vos Altesses seront misux gouvernées.

Platt à Leurs Altesses.

JUAN DE COLONA.

Item, que de toute marchandise quelconque, que ce soit perles, pierres précieuses, or, argent, épices, et autres choses quelconques et marchandises de toute espèce, nom et sorte que ce soit, qui s'achètent, s'échangent, se trouvent, se gagnent ou existent dans les limites de la dite Amirauté, que Vos Altesses des maintenant fassent grâce au dit Don Christophe, et veuillent qu'il ait et prenne pour lui la dixième partie, après déduction de tous les frais qui auraient été faits pour cela, de manière que, de ce qui restera libre et net, il ait et prenne la dixième partie pour lui-même, et en fasse à sa volonté, les autres neuf parties demeurant pour Vos Altesses.

Plait & Lours Allesses.

JUAN DE COLONA.

Semblablement que si, en raison des marchandises qu'il apportera des dites îles et terres qui, comme dit est, seront acquises ou découvertes, ou de ce les qui, en échange des premières seront prises ici d'autres marchands, il naissait quelque procès dans le lieu où le dit commerce et trafic se tiendra et fera, que, si, par aute de la prééminence de son office d'Amiral, il lui appartient de connaître dudit procès, il plaise à Vos Altesses que iui ou son lieutenant, et non un autre juge, ait connaissance de ce procès, et qu'elles le décident ainsi dès à présent.

Platt à Leurs Altesses, si cela apportient au dit office d'Amirol, suivent que le possédait l'amiral Don Alfonso Enrriques, et les autres ses prédècesseurs dans leurs districts, et cela étant juste.

JUAN DE COLOMA-

Item, que, dans tous les navires qui seront armés pour le d.t commerce et négoce, toutes et quantes fois il en sera armé, le d.t Don Christophe Colomb puisse, s'il veut, contribuer et payer la huitième partie de tout ce qui sera dépensé dans l'armement et qu'il ait aussi et prenne sur le profit la huitième partie de ce qui proviendra de cette flotte.

Platt & Lours Altesses.

JUAN DE COLORA.

Accordés et expédiés avec les réponses de Vos Altesses à la fin de chaque article. Dans la ville de Santa Fé de la Vega de Grenade, le dix-sept avril de l'an de la nativité de Notre Sauveur Jésus-Christ mil quatre cent quatre-vingt-douze.

Mot LE Roi. Mot La Reina.

Par mandement du Roi et de la Reine,

Johan de Colona.

Euregistré, Talcena.

#### 24 4

## Capitulations du 30 avril 4402 (Confirmation et extension de colles du 17 avril)

Les aurtutaires de Colomb, transcription de coles de Paris, evec fac-aimid-Sympan, pp. 15 et eq. ; Transcription de colei de Génes, Il Codice, in Rescuite Colombiana, pp. 20, 24, Aculuves de Simenom et de Universions.

Don Fernando ó Doña Ysabel, por la gençia de Dios, rev a peyna de Cast IIIa de Léna, de Aragón de Segula, de Granada, de Foledo, de Valenças, de Galassa, de Mallorcas, de Sevilia, de Cardena, de Córdova, de Córgega, de Murgia, de Jaban, del Algarba, do Algunira, do G braltar, é de las polas de Canaria : condo é condesa de Barçelona, é señores de Viscava à de Moisza, duques de Athenas é de Neopatris , condes de Rosellon et de Cerdania : marquana da Oriatan et da Goriano. Por quanto vas, Christoval Colus, vados por nuestro mandado á descabeir é ganor, con ciertos funtos nuestros é con nuestra gento, ciertas yeins é terra firme en la diche mar Océana, é se espera que, con la avudo de Dios, en describrirsa ó ganarán algunas de las dichas ystas e tierra tiemo en la d'ohn mar O tana por vuostra mano d industria , è usv es cosa justa è ranonable que pues os poués al dicho peligrupor nuestro servicio, tendes d el o remunerado . Ó guerren ios lu norar é fasor merçol pur la susodicho, es paestra merced é voluntad que vos el dicho Christiavas Colon, despues que avados doscubiorto é ganado los dichas valas é tiorra firmo en In dachn mar Coonia, o qualusquier d'e lan, que seades nuestro Almirante de las dichas valas a Gerra firme, que asi descubrierdes o gunardes, a sandes nuestro Almirante à Visorey à Governador. en cilas, é vos podados dendo en adolante llamar à yot tular Don Christiaval Collin., 6 ser vuestros fijos 6 subcesores en dicho obçio. 6 cargo na puedan yntitular 6 llamar Din 6 A miranta 6 Visor-y. ó Governador d'allas, ó para que podades usar é exerçer al dicha oficio de Almirantadgo, con es dicho oticio de Visorey ó trovernador de las dichas yelas é tierra tirrie, que ast describriordes. e ganardes por vus é por vanstros lugaricuscries. é oyr à 1 brar todos los plestas ó esbasa, cerdes é en minules tocantes al dicho oligio de Almirantadgo é de Visorey é Governador, segund fatterdes por derecho, à segund lo acostumbros isar è exerçer los Almirantes de nuestros revnos , épodades punir é custigar los de mquentos, é usados de los dichos obçios de Aimirantadgo é Visorey á Governador, von á vuestros dichos lagartemientes, ou todo lo que à los dichos eliçios, é à cada uno d'estos, es aneso é conçar-

Vannaco, Nonvelles Sindes, IL.

niento, è que avades é llevedos los derechos o salamos à los 1chus olicius à à cada una d'ottos agenda à concernientes à pertenescientes, argund è como los beve e acintumbre lieves el nocatro Almicanto mesor en el Almicantalgo de los pocucos revius. P pur coia anestra carta, ó por sa trasado avigado de encrento patitico, titaliames al Principe don Juan numero mus care é mus amois tija é à los ynfantes, Juques, pertos-marquesos, condes, manstras de los órdenes, princes, comendafores, è à los del nuestre contejo, è nadores de la nuestra atidiengia, alendos e etims juntojas qua enquier de la nuestra cam é corte o chan aliera ó à los subcomendosoros, a caso a de on aget lon à mass fuertes à llapan, à à lodon les concesses auxidentes, corregulares à piraides à alguns les meridos, exsue a quatro cavalineia, juendim areaderiis, chicistes à amendarinos de tadas las cabdades é villas à logares de los questros resnos é achorios, é de los que vos conquistardes e gasardes, ca on capitages, maretern contramanten, é oficiales mariners gentia de la mar truestrua sublitan à natura es que agura - s seron de aqui adetante é à cara uno e qua quor d'elec que evendo por son descubierlas é ganadas las dichas yeias e dera heme on to diche mar Ordona, à facha pur vos à par quire viertro poder octers, of juramento é infempaidad ij is en tal. 🙉 🕶 requiero, sos ason é tengan dendo en adelante para en infa vuestra vida, è despues de vos à vuestro lipe à subjecte é de subgrant on exhiberet para exempre jamba, per avantes Linutette de la de la mar Ocasoa è por Vingres e Governador de ses lebches vales è berro prom, que vos oj diche don "bristiva to d dournbrierdos à ganardes , à unon con vos, à con los di lim tuestros agarte sontos que en los dichas atigina de Almiras a 20 a krontey a Governador ponendes en Indo-o a altos conçensen e e von recudante agun re uder con in quitação é derecado é atesrouge 4 los dichos oficios anexas à perfenescionies , à ves guirden 6 fagan guardar tocas das honerne e graçuas d' mercedes hberlades, prehist mençias, porrogalisas esençiones é supone dades, è testas cas otras cosse, à cada una dichas, que por reso-o de los de tos obçes de Asmernnio é 🐧 eures e Gusernador dese dos sver é gener, é vas deves qui guardadas, es tado bes f complication ate, en guisse que vos no menguen ende com algunt. é que en ella ni en paria d'alla, embargo ni contraria a giantita no polizion ni consectata poper i a que, por ceta pare-tre coli. dande agreu para entoures, vos faseinas merced de los debu aticana da Almiranta-lega a Virinery, é tiorermador por jura de limb dad para exempre jamán é vos damos la posest-ig é con pretron delate é de cada una delias, à pader à abtoridad par les unar é exerçar, o lievar luis dorochan o natarias à clius é a calo

<sup>(1)</sup> Le tente porte def

uno d'ellos anexos é pertenescientes, segund e como dicho es. Sobre lo qual todo que dicho es, sy necesario vos fuere, é gelos vos pidierdes, mandamos al nuestro Changiller é Notarios, é los otros otigiales qu'estan à la tabla de los nuestros sellos, que vos den é libren é pasen é sellon nuestra carta de previllejo rodado, la más fuerte é firme é bastante que les pidierdes é ovierdes menester. È los unos ni los otros non fagades ni fagan ende al por alguna manara, so pena de la nuestra merced, é de diez mill maravedis para la nuestra cámera, à cada, uno que lo contrario fisiere. È demas mandamos al ome, que les esta nuestra carta mostrara, que los emplaze que parescados ante nos en la nuestra corte, doquier que nos seamos, del día que los emplasare 🛦 quinze dias primeros syguientes, so la dicha pena, so la qual mandamos é qualquier escrivano público, que para esto fuere llamado, que dé ende al que ge la mostrare testimonio sygnado: con su sygno, porque nos sepamos en como se cumple nuestro mandado.

Dada en la auestra cibdad de Granada, à treynta dias del mesde abril, año del nascimiento de nuestro Señor Jhesu Christode mill é quatrocientos é nonenta é dos años.

YORL REV. YOLA REYEAL

Yo Johan de Coloma, secretario del rey é de la reyna auestros señores, la fis escrivir por su mandado.

Acordada en forma . Robertous, doctor.

Registrada : Sebastian de Olano.

FRANCISCO DE MADRID, chanciller.

Traduction. - Don Fernand et Doña Isabelle, par la grâce de Dieu, roi et reine de Castille, de Léon, d'Aragon, de Sicile, de Grenade, de Tolède, de Valence, de Galice, de Majorque, de Séville, de Sardaigne, de Cordoue, de Corse, de Murcie, de Jaeu, d'Algarve, d'Algésiras, de Gibraltar et des fles de Canarie ; comte et comtesse de Barcelone, et seigneurs de Biscaye et de Molina, duce d'Athènes et de Neopatria ; comtes de Roussillon et de Cerdagno, marquis d'Oristan et de Gociano : attendu que vous, Christophe Colomb, parter par notre commandement pour découvrir et conquérir, avec certaines fustes et gens à nous, certaines lies et terre forme dans la mer Océane, et qu'on espère que, avec l'aide de Dieu, on découvrira et conquerra quelquesunes des dites fles et terre ferme dans ladite mer Océane par votre main et industrie ; et qu'ainsi e est chose juste et raisonnable que, puisque vous vous exposez audit danger pour notre service, vous en soyez rémunéré, et voulant, pour les raisons susdites, vous honorer et vous faire grace, c'est notre plansir et volonté que vous, ledit Don Christophe Colomb, après que vous

nores decouvert at congris les dites thes et torre forme dans la may Oceane, on l'one quelengue dettes, que vous sever noire Amirul des dites lies et terre forme, que vous aurez ainsi découvertes et conquiere , et que vous auses patre Anarul et l'are-liai at Couverneur, et que vous parassez duranavant vous appofor at intituier Dan Christophe Colomb, at que sembiablement too file of auccessages on pulsared intifular of appoint from at Ameral, et Vico Rei, et Gouverneur d'eiles, et que vous puismen exercar of complir led t office d'Amiral ainsi que hedit office do bies. Rat of Lagrerovic des ditas fins et ferre ferms guy rous decourries at anoquarres gine has rous of the rob lieutepants, et eulegdre et dée der logs pes procès et ragges evelos al erimonelles, touchout aux d'its affices de l'Americale et de Vice Rei et la microrur aucidat cun vius trouvers dire juda al commo ont contame d'uter et de peninguer les Amirous de non royaumes, of que sous pulming public et chaut les dellaquable, et uses don dits othern d'am rand et de bien Roset Ceneveenour, com et ens d'in Leviennnie en teut de gar apparimat mis das offices et & cherup dout of les eracerne, et que vous mest et perceviet les devits et calaires alla lite et appartenant aus d'écatires at à charou d'aux, arion et comme en préguérent et ant couturar de les percevoir noure termid. Am est Jana ! Amerauté de non reyaumes. Li par cette prinnste notre lettre, as par sa copie signée dun fictares public, front comman font bu priges bon Juon, notre lets chor et tres aimé fire et aux infants ducs prétats mar quie comitée maîtres des ordres priours écommandeurs, et a ceux de nates i angul el sactifeiro de potes quellence es ades el antres judici eque espeses de trate masera al cour, et aux cous-cummisacurs, perades des hâtebus et maionna fortes et queertan, et à tous les conseils et quaestants, corrègidors et alcades, et auguspit, buil is, vinglequatre, chevatiers, jurau écurers, othèrers et bom mes bons de touios les ciés at vittes et lieux de pos envaumes et sourneumos, et de cous que vous conquerres et gazacres, et aus constances, mattern, confrontation of othering, marries of green da mor con mijeta et mationaica, qui most à promot et icront à l'avenir, at a toug at chains dieux quo inrague ion dites line et terre ferme dans la dita mar Unsane suront été par som découvertes et anne guarre, et le germont et l'autoreque un tel cas aurogi élé faits par Your on par qui eurs votre ponvoir ils vous aient et tienne il derémove of prior limits vales ris, at après vous votre fils et sur consult, of do successors on metroscopy pour tompours, pour potre Ameril do la dila mer Oceano at piùir Vico Roi at Giagnorneur des ditas Dec at torre forms que vous le dit Don Chr stophe Colombi, aures dervoyerlas di gurnione, di notrogi en rapport genr sous di avel tre dita vue hou cunate, pue vous placerez dans les dits othess d America de Vice Rei et Couverneur, post tout ce qui les macorne, at your payons of famous payor to coverns, at ion drasts 48

autres choses affectues at appartenant aux dits offices; et qu'ils vous gardent et fament garder tous les honneurs et graces et faveurs et libertés, prééminences, prerogetives, exemptions et immunités, et toutes les autres choses et chacune d'elles que vous devez avoir ni doct vous devez jouir en raison des dits offices d Amiral of Vice-Rot of Gouvernour of qui doisent your être gardoes en tout bien et completement, en sorte qu'il ne vous en manque aucune chose et qu'en cela, ni en aucune partie de cela, da ne vous meltent, ni permettant qu'on vous mette sucun séquestre ai opposition. Car nous, par cette notre présente lettre dès à présent pour toujours, vous fais sus grêce des dits offices d'Amirauté et de Vice-Roi et Gouverneur par droit d'héritage pour tou) sura, et nous rous donnons la presension et quasi possession de ceux-ct et de chacua d'eux, et le pouvoir et autorité pour les exercer et remplir, et pour percevoir les droits et salaires affectés et appartenant à oux et à chacun d'eux, selon et comme il est dit. Dy tout ee que dit est, s'il vous est infressaire, et m vous le demandez, nous ordonnons à notre chanceller et aux notaires et autres officiers qui sont au bureau de nos sceaux, qu'ils vous donnent et délivrent et occilent notre lettre de privilège opecial (1), la plus forte et ferme et suffisante, que sous la demonderex ou que vous en aurez basoin; et que les uns et les autres no fasuez el no fassent outroment en aucuno manière, sous peine à chacua qui ferait le contraire de per fre notre dite grace, nt d'encourir une amende de dix mi le maravédia pour notre Chambre. Et de plus, nous ordonnons à l'homme qui leur présentera notre lettre, qu'il les cite à comparatire devant nous en notre Cour quelque part que nous soyons, du jour qu'il les sura cités aux quinza premiers jours auvants, sous la dito peise, sous laquelle nous erdonnons à tout notaire public à qui l'on s'adresserait pour cela qu'il en donne a celui qui le demandera un témournage signé de son seing, afin que nous mohions comment s'accomplit notre ordre.

Donné en actre ville de Grenade, le 30 du mois d'avril, l'an de la naissance de Notre-Seigneur Jésus-Christ mil quatre cent

quatre-vingt-douge.

MOI LE ROL MOI LA REINE.

Moi, Jouan de Cocoma, ascrétaire du roi et de la reine, nos soignours ai fait écrire les présentes par leur ordre.

Accordos en formo, Ronenicus, docteur-

Enregistrée : Sénastian e'Olano.

FRANCISCO DE MADRID, Chancelier.

<sup>(</sup>it La terms aspagnot, principus restado, agastis a provider an bas duquet étad to agasture du Hai, et tout autour les agastures des grands officiers de la courence, des prilais, etc.

#### N- 5

## Lettre de oréance de Colomb.

Grennde, 30 avril 1492.

Archives générales de la conroune d'Aragon à Baccelone Registres, Vol.350, fol. 536 verso.

Sereniasimo Principi .. amico nestro carissimo, Ferdinandos el Elisabet, rex et regina Castelle, Aragonie, Legionis, Sicilie, Granate, etc., and utem et prosperorum successuum increments. Ex socnullorum subditorum nostrorum relatibus et alsorum qui e regus et partibus istis ad nos venere, letanter intelleximus quam bonianimi et optime voluntatia estis erga nos statumque nostrus. quantaque animi affectione de rebus postris secundis cupitis cirtioren : quare decrevimus nobilem capitanum nostrum Christoforum Colon presentiarum latorem ad vos mittere, a quo bossuvaletudinem statumque felicem nostrum et alia que sibi jummus et nostra ex parte vobis refferat intelligere potersis. Rogamus itaque vos et ejus relatibus induhiam fidem perinde ac 20bis babere velitis; quod nobis pergratissimum ad modum attibeneplacitis vestris promptos quidem et paratos nos offerentes. Ex civitate nostra Granate XXX<sup>a</sup> Aprilia anno domini milesimo CCCCLXXXXII.

> Yo EL REY. Yo LA RETRA. COLOMA, SECREL.

Traduction. — Au Sérénissime Prince .. notre smi très cher. Ferdinand et Isabelle, roi et reine de Castille, d'Aragon, de Léon, de Sicile, de Grenade, etc., salut et accroissement de vos succès prospères. D'après les rapports de quelques-uns de nos sujets et d'autres qui sont venus de vos royaumes et de vos contrès suprès de nous, nous avons appris avec joie de quel bou espet et de quelle excellente volonté vous êtes animé envers nous et acte le quelle excellente volonté vous étes animé envers nous et acte prospérité : c'est pourquoi nous avons décidé de vous envert notre noble capitains Christophe Co omb, porteur des présente, duquel vous pourrez apprendre notre bonne santé et notre état heureux ainsi que les autres choses que nous lui avons ordene de vous rapporter de notre part. C'est pourquoi nous vous prope de vous rapporter de notre part. C'est pourquoi nous vous prope de vous rapporter de notre part. C'est pourquoi nous vous prope de vouloir bien accorder une foi entière à ses récits, comme à nous-mêmes, ce qui nous auxa extrêmement agrésble; et de noire

côté nous nous déclarons disposés et prêts à faire ce qui peut vous plaire.

De notre ville de Grenade, le 30 avril de l'an du Seigneur 1492. Moi le Roi. Moi la Reine.

Coloma, secrétaire.

#### N: 6

Ordre des Rois Catholiques, de fournir à Colomb qui va dans certaines parties de l'Océan les choses qui pourraient lui être nécessaires. Grenade, 30 avril 1492.

Archives de Veragua et de Simanças. Navannere, Viages, Vol. II. n. VIII. p. 14.

D. Fernando é Doña Isabel, etc. A vos los Concejos, etc. Sepades que nos habemos mandado á Cristóbal Colon que, con tres carabelas armadas, vaya á ciertas partes de la mar Océana, como nuestro Capitan, sobre algunas cosas que cumplen a nuestro servicio. Por ende nos vos mandamos á todos, etc., etc.

Traduction — Don Fernand et Doña Isabel, etc. A vous, nos Conseillers, etc. Sachez que nous avons commandé à Christophe Colomb qu'il aille avec trois caravelles armées en certaines parties de la mer Océane, comme notre Capitaine, pour certaines choses en accomplissement de notre service. Pour ces motifs nous vous ordonnons, etc., etc.

#### N° 7

Ordre des Rois Catholiques, aux habitants de Palos de fournir deux caravelles à Colomb. Grenade, 30 avril 1492.

Archives de Veragua et de Séville. Navanners, Viages, Vol. II, nº VII p. 11.

D. Fernando é Doña Isabel, por la gracia de Dios, Rey é Reina de Castilla, de Leon, de Aragon, de Secilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaen, de los Algarbes, de Algecira, de Gibraltar é de las islas de Canaria; Condes de Barcelona: Señores de Vizcaya é de Molina; Duques de Atenas é de Neopatria; Condes de Rosellon é de Cerdania; Marqueses de Oristan é de Gociano. A vos Diego Rodriguez Prieto, é á

tocas las olres persones, vuestros compañores á stres vecimes de la villa de Palos, é é cada uno do vos, sajud é gracia. Bira anhodes como por algunas cosas fechas à cometi las por vossiras en docorricio nucetro, por los del nuestro Consejo fuieteis conduandos à que fucardes oo igados à nos servir doce mosts con dos carabelas armedas á vuestros propias castas é expensas cada á cuando, ó do quier que par nos os fuese mandado, so ciertas penas, segund que todo mas lacgamente ou la dicha sentencia que contra vosotros fue dada sa contiene, é agura, p ir cuante nes habaman mandado á tirritidas fialon que enen con tres carabalas de armeda, como nuentro capitan de las dichas tres carabeles. para ciestas partes de la mar Océana, sobre algunas cuses que complen a nuestro servicio, è nos queremos que lleve contigo las dichas dos carabelas, con que así pos habeia do serisr 👚 anda non 100 mandamon, qua del dia qua cou esta puestra cara fuòredes requeridos fasta d ez dias primeros siguientes, um 🕬 man requerir as consister as seperar, as haber aim auraira carta nobre ello, longais adreszadas é puentan á punto las dichie dio caraticios armadas, como sua obligados, por vertad de la dicha contencia, para partir con al dicho t metoba, Colou doede nos le mandamos ir, è partirois con él del diche termina en ale-Inute cada é cuando por él vos fuere dicho é mandado de mateira porte, que nos lo mandamos que vos pague lurgo quel in por cuairo meses para le gente que fuero con las de has combelet ni procio que pagaren é las otras genies que fueren en las di bié tros carabeins, é en la uten carabeta que nos le mandais o bevar. que os el que comunmente se écostumbra pagar en esta coda à la gente que va de armada por la mar, é aos partidos signo 🏲 Tis donde él de nuestra parte Tos mandare, à cumulaies sot mendam entre é vales à vi mando é gobernacion, con tanto que Too niel die na Che statial Calon, ni atros algunos do linigae faora. en los dichos caratigias, no vavan á la Mina, ini al trato de 🖭 quo tione el Serenisimo Rey de Portugal, nuestre hermano, parque nuestra voluntad es de guardar é que se guarde la que 👊 ol dicho Rev de Poetinga, sobre esto lenomos narntodo é capitolado, é travendo vasatros fee tirinada del de ha existan de como de contento de vuestro servicio con las dichas dos asrabeim armadas, vos kabemes per relevados de la dicha pena, que per los del nuestro Consejo vos fue puesta.

Durla en la nuestra C'hdad do Granada à troin a dias de Aheil ano del Narimiento de nuestra Señar Josucrista de mil militar cientos naventa y dos años.

YO RE. REV. YO LA REVEA

Yo Java de Carona, socretorio del Rey 6 de la Re ne aucetros Señores, la fice escrebir por su mandado. Traduction. - Don Fernand at donn lankel, par is grice de Diou, Roi at Reine de Castille...

A vous Thego Rudriguos Prieto, et à toutes les autres personnes, von compagnone et autres habitants de la vicie de Palus, et à chacua de vous, salut et grâce. Vous saves bien comment, pour cortaines choses faites et commises par vous à notre desservice, vous avez été condamnée par ceux de notre consoil à âtre obligés de mius servir duire mois ever deux caraveties armées à vos propres frais et dépens, loutes les fois que, et en quolque lieu que par nous il vous sera commandé, sous certaiges poines, selou que tout cela est contenu o us longuement dans ladita sentenca qui a 814 rendue contre vous let à pri-sent. avac trois carsvollas armées, comme motre espetaine des datas trois curuvotien, en certaines parties de la mer ficeane, pour des choses en accomplissement de notre service, et que nous soi lons. guil emmene avar lui lea deux caravelies, avac lesque les vous dever ainsi nois sorvir - pour ces motifs, noiss sois commaisions : que dons les det premiers jenes que intresit le jour ou sous en surre été erque par nutre présente lettre, sans plus mous requémr, as consulter, as attender, as avoir une autre lettre de noispour cela, vous avez prepare et mis à point les dites deux caravelles nemões, commo vous y ôtes obligés un vertu do la dite contours pour partie avec to dit Chemi ipha Colombia, an inte me donanne d'aller et vous partirez ave sui du dit termo en avant. des qu'il vous «ra dit par lus et ordonné de notre part nous lus commandons qui il vous paye ammédiatement. Ia sol le de qualer mois pour les gens qui seront dans les dites carsectes, au prit Buquel servet passes les autres gans qui seropt dans les dites Leuis encavolics (see ... at done l'autro carave lo que no s lei or le mons d'ommenor, prix qui est celui que communément lon a conlume de paver sur cetto chia aux gens qui vont en service demer ; et ainsi pertie, aujvez la voie qu'il vous ordonners de notre part, et accomplieser cos onires, et aller à son commandement et government, pour autant que roue, acte let Christo de Cotroib ni ageun agres de ceux qui sont dans les dites caracciles in sliers. a La Mina, et n v fassez le commerce, qui appartir ni nu Nero nassame ros de Portugal, netre frère, parce que notre ve nelé est de garder et que soit gar ié en que nous avons arrête et concluour cols , of guand to takenter use affectating a gree du dit capitaine qu'il est content de voire nervier goet les dites deux caravolles nemões, nous vous tiendrons pour relevõi de la dite prioc qui vous a élé imposée par notre conseil.

Fact on notre villo de Grenade, le 30 avril, l'un de la namuauce de Notre Seigneur Jésus-Christ mil quatre cent quatre-vingtdouze. Moi an Roi Moi da Raive, Moi, Jane de Colona, secretaire du roi et de la reine nes seigneurs, j'et fait écrire la présente par leur ordre.

### N- B

Lettre de Colomb aux Bois Catholiques, formant le projegue de son Journel de bord, 2 août 1493-15 mars 1493.

Teste de Les Coors entiationne pour la finemité Colombiane. Voir les Sourem de la 1<sup>th</sup> Étade, Vol. I, p. 91.

In nomine domini nostri Jheeus Christa.

Porque, christianiesimos y muy aites y muy excelentes y muy poderosos principes, Rey et Reyna de las Españs y de las islas de la mar, nuestros señores, sete presente año de 1492, despues de Vuestros Aitezas avor dado tin é la guerra de los Moros que reynevan en Europa, y svor acabado la guerra en la muy grande giudad de Granada, adondo este presente año, á dos dias del mes de Locro, por fueros de arman vida poner las vanderas reales de Vuestron-Aitazas en las torres de la Albambra, que as la fortaleza de la dicha çiudad, y vido ratir al rev moro à las puertas de la ciudad y besar las resies manos de Yucstras Altezas v del principa mi accor, y luago en aqual presenta mes, por la informaçion que yo avia dado à Vuentres Alteras de las tineens do Yndia y dei peracipo quo os Hamado « Gross Caix », que: quiera dezir en nuestro romança a Rey de los devas e, como muchas vezas él visus antecemores avian enbiado à Roma à padir. ductores en nuestra sancta fo, porque le ensonasen en ella, y que nunca el Sancto Padre le avia preveydo, y se perdios tantos pueblos, cayendo en idolacion al rescibiendo en si sectas de perdicton, y Vuestras Aitaras, como cuthólicos christianos y principes amadores de la soncia fe christiana y acrecantadores d'ella, y snorrigos do la secta de Mahoma y de todas adolatries y beregias, peniaren de ambiarme à mi Christoval Cotón à la dichas particios de Yndia, para ver los dichos principes y los pueblos y ias berras y la disponçion d'ellas y de tudo, y a masers que se pudiera tener para la conversion d'elias à nuestra sancia (e, y ordenaron que vo no fuere por herra al Oriente, por donde se costumbra de andar, salvo por el camino de Occidente, por donda haatn oy no sabemos pur cierta fe que nya possado nadio , na que, después do aver echado fuero todos los Judios de todos tucitros revuos v senoriais, en el mismo mes de enero mandoron Yuestras Alteras & mi que con armada sufficiente me fuese. à las dichas partidas de Andia, y para ello me hizieron grandes. mercedes y ma anoblecjema gos dende en adelnato y i me da-20420 a don e y fucace Amirante meyor de la mar Ucocasa y

Visoroy et Governador perpetuo de todas las istas y tierra firme, que vo descubrices y ganames y de aqui adelante se descubrimen. y ganteen on la mar Occoana, y am sucrdiesa ma hijo mayor, y el nos de grudo en grado para siempre jamas. Il parti yo de la ciudad do Granado à doze dias del mos de mayo del mesmo ano de 1492, en sebabo, y vine 4 la villa de Palos, que es puerte de mor, odondo yo armé tres navies muy aptos para semejanie fecho, y parti del dicho puerto, muy abadecido de muy muchos mantenimientos y de mucha gento de la mar, à tres dias del mes de Agosto del dicho año, en un viernes, antes de sa salida del solcon media ora, y llevé el camino de las islas de Canaria de Vuestras Altezas, que son en la dicha mar Occessa, para de alli lomar mi derrota, y navegar tanto que yo llegase á los "indias, y dar la embanada de Vuestras Alteras à aquelles principes y cumplir lo que au me avian mandado. Y para esto pravé de oscrevir todo este viaje muy puntuaimente, de dia en dia, todo lo que yo himese y viese y paminese, como adelante se verá. Tambien, Señores Principas, a lende de escrevir cada noche lo qu'el dia pamara y el dia lo que la noche navegare, tengo perpóuto de bazer carta aueva de navegar, on la qua situaré tuda la maret tierras del mar Occéano en sua propios lugares, debuto su viento, y más componer un libro, y poner todo por el semejanto por pintura, por latitud del Equinocial y longitud del Occidente, y sobre tado sumpie mucho, que ye olvide el sueño, y tiente: mucho ol navogar, porque ani cumple. Las quales serán grantrabajo.

Traduction - An nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Très chrétieus, très hauta, très excellents et très puissants princes. Rot et Reine des Espagnes et des tles de la mer, nos seigneurs, comme dans cette presente année 1492, après que Vos Attorios curent mia fin à la guerra avec les Maures qui régraient en Europe et l'eurent terminée dans la très grande sité de Granade, ou, le second jour de jenvier le cette presente aupre, jevis arborer, par la force des armes, les bannières royales de Vos-Altenses sur les tours de l'Alhambre, qui est la fortereses de cette ville, et où je vis lo coi maure sortir des partes de la cité 01 bûisor les royales maise de Vos Altesses et du Princomon Seignair, et comme aussitôt, dans le même mote, en conséquence des informations que favais données à Vos Allesses sur les terres de l'Inde et sur un prince qui est appelé « Grand Ahan», ce qui veut dire dans notre langue « Roi des Rois », et qui plusieurs (oit, los ques que ses prédécemeurs, avoit envoyé à Brime pour demander des docteurs dans notre sainte for qui la lui enseigneraient, et commo le Saigt-l'ère n'a pes lait droit à cette demande, et que tant de gene tombés dans l'idolátrie se perdent en recevant des doctrines de perdition, Vos Altesses, en leur

qualité de Princes Catholiques chrétiens, qui aiment et étairent la propagation de la sainte foi chrétienne, et qui sont concessée la socte de Mahomet, ainsi que de toutes les idolitiess et hérèsses, peusèrent à menvoyer, moi, thristophe Colomb, ous dites parties des la des pour voir les dits princes peup es et pavi, apprendre leurs dispositions et voir la manière dont ou prurvit s'y prendre pour les convertir à noire sainte foi. Elles acteunirent que je ne me rendress pas en Orient par terre, comme on s'enutume de le faire, mais que je prendress la route de l'Occident, par ou nous ne sevons pas eves certifiée que personne ail jament nation.

Ainm, après avoir expulsé tous les Juifs de vos Royaumes et Seignouries dans co-même mois de février. Vos Altemes me nommandécent d'alter, avec une flotte sufficiente aux dites régions de l'Inde et, à cette occasion, elles m'accordérent de graudes faceurs, in amblissant pour que désormais je pusse m'appeire a Don vet me fament Grand Am roi de la mer Oréane, bier Roi et Couverneur perpétuel de toutes les îles et continents que je pourrais découverte et acquérir, et dont en pourroit, dans la suite, faire la découverte et le conquête dans la mer Océane, elles voidurent aumi que mon îles staé me succédit et qu'il en M

mmos de génération en génération, à perpétuité.

Je quittai la vide de Grenade la samedi 12 du mon de ma de cette mêmo nome 1662, et mo rendis au biorg de Palos qui est un port de mer, et jéquipai trois navires très approprie à une telle entreprise, et, bien pourvu de vivres, et avec beutecup de gene de mer je part à du dit port le vendredi tro sième jour de mois d'août de la dite année, une demi-heure avis le lever du solieil et pris la route des Canaries, qui apparticaire à Vos Altesses, et qui se trouvent dans la dite Mer Octane, afin de prendre là ma direction pour naviguer jusqu'à ce que justivame aux lodes, abu de m ocquitter de l'ambiesade de Vos Altesses auprès de ces princes et d'exécuter ce qu'elles m avaient commandé.

Pour cala, je récolus d'écrire très ponctuellement out ce voure et de dire, jour par jour, tout ce que je ferais et verrais et test ce que se passerait, aimi qu'on le verra plus lois. En autre, Segueure Princes, je me propose de noter chaque nost ce qui relicu le jour et chaque jour le novigation de la muit. J'ai l'intention de dresser une nouvelle carle de navigation et l'emple cement de toute la mor et de toutes les terres de la mer Oceans sora indiquée, dans leur propre nituation et sous leur vest et je ferai un livre pour représenter le tout comme par la prature ever la letitude de l'Equateur et la longitude de l'Occident Pour accompair tant de choses, al faudre surtout que j'oublie le nommeil et tente bequeoup en matière de navigation. Ce person grand travail.

### N: 9

Lottre des Rois Catholiques à Don Christophe Colomb, le félicitant des succès de son premier voyage. Bercelone, 30 mars 1493.

Archives do Veragua, Navanasta, Vol. II, at XV, p. 11.

El Rey é la Rama : D. Christóbal Colon, nuestro Almirauta del mar Océano, é Visorey y Gobernador del las Islas que se han descubierto en las Indias : vimos vuestras letras, y hobimos mucho pincer en saber lo que por ellas nos escribistes, y de haberos dado Dios ten buen fin en vuestro trabajo y encaminado bienen lo que comenzastes,en que él sera mucho servido, y nosotros onimismo y anestros Reinos recibir(na) tanto provecho. Placeré 4 Dios que demos do lo que en esto lo servides, por ello recibirose de nos muchas mercedes, las cuales creed que se vos harán como vuestros servicios é trabajos lo merescen : y porque queremos que lo que habeia comenzado con el ayuda de Dios sa continuo y lleve adeiante, y descamos que vuestra venida fueso luego - por endo por sorvicio nuestro que dedes la mayor priesa. que pudieredes en yuestra remda, parque con tiempo se proventodo lo que es menester : y porque como vedes el verano es entrado, y no se pase ol tiempo para la ida alla, ved si algo se puede: adorezar en Sevilia ó en otras partes para vuestra tornada á la tierra que habeis ballado , y escribidade luego con ese correo. que ha de volver presto, porque luego se provez como se baga: en lanto que acó vos venis y tornais " de manera, que cuendo: volvierados de acá, está todo aparejado.

Traduction. — Le Roi et la Reine: Den Christophe Colemb notre amiral de la mer Océane, et Vice-Roi et Gouverneur des lles qui ont été découvertes dans les Index Nous avons vu vos lettres, et nous avons ou benueoup de piaixir de savoir ce que vous nous écrivez par elles, et de ce que Dieu ait donné une si bonné issue à votre entreprise... Et comme nous voulons que ce que vous avez commencé avec l'aide de Dieu soit continué et poursuivi jusqu'au bout, et que nous désirons que votre venue soit prochaine : pour ces motifs mettez le plus de hête que vous pourrez à veuir, pour que l'on pourvoie à temps à lout ce qui est nécessaire. Et comme vous voyez que le printemps est commencé, et alia que le temps pour aller lé-bes ne « écoule pas, voyez si vous pouvez préparer quelque chose à Séville ou dans d'eutres endroits pour votre retour à la terre que vous avez trouvés...

#### N- 10

# Lettre de Colomb anz « Senores », liz de 1500.

Autographe de Colomb qui fatait partie des Archives de Veragus, copé par Navanneu, Viages, Vol. II, nº CXXXVII, p. 234. Reccolts Colombiana. Scritti, Vol. II, nº XXX, p. 64.

## Senores,

Ys son diez y siete sños que yo vine servir estes Principes con la impresa de las Indias: los ocho fui traido en disputas, y en el fin se dió mi aviso por cosa de burla. Yo con amor prosegue es ello, y respondi á Francia y á Inglaterra y á Portogal, que para el Rey y la Reina, mis Señores, eran cuas tierras y señoros. Las promesas no eran pocas ni vanas. Acá mei ordene auestro Redentor el camino.

Allá he puesto só su Señorio mas tierra que non es Afræ y Europa, y mas de mu y sietecientas islas, aliende la Española, que hoja mas que toda España. En ellas se cree que florecera de Sonta Iglesia grandemente.

Del temporal se puede esperar lo que ya diz el vulgo.

En siete años luce yo esta conquista por voluntad divisa. Atiempo que yo pensé de haber mercedes y descanso, de imprevisto fui preso y traido cargado de herros, con mucho destinam

mio, y poco servicio de SS. AA.

La causa fue formada en malicia. La fe de ello fue de persons civiles, y los cuales se habian alzado, y se quisieron aseñorem de la tierra. La fe y este que fue à esto, levaha cargo de quedar por Gobernador si la pesquisa fuese grava. I (luién ai adunde se juzgará esto por cosa justa? Yo he perdido en esto mi juventos y la parte que me pertenece de estas cosas y la honra dello; mon fuera de Castilla adonde se juzgarán mis fechos, y seré juzgado como à Capitan que fue à conquistar de España fasta las Indias, y non à gobernar cibdad ni villa un pueblo, puesto co regimiento, salvo à poner so el Señorio de S. A. gente salvage, belicosa y que viven por sierras y montes.

Suplico à vuestras mercedes que con zelo de fichaimos cratanos y de quien S. A. tanto flan, que miren todas mis escritures; como vine à servir estos Principes de tan lejos, y dejé muer J fijos que jamas vi por ello, y que agora al cabe de mi vida [el despojado de mi honra y de mi hacienda siu cansa ; y que en allo ni se aguardó justicia ni misericordia. Dije misericordia, y non se entienda de S. A. porque ne tienen culpa.

Traduction. - Messieurs.

Il y a dejà din-sept and que je sum venu servir vos princes avoc l'entreprise des lades, on m'en a fait passer huit on discussions et hualement mon projet fut rejoté comme une chimère. Je n'en ai pas moins persisté avec ardeur et j'ai répondu à la France, a l'Angleterre et au Portugal que ces terres et cus domnises étaient pour le Roi et la Reine, mes seigneurs. Les promosses n'étaient ai petites ni vaines. C'est le Redempteur lui-même qui m'a conduit ici.

Là-bas, j'es mis sous feur domination plus de terres qu'il a'y en a en Air que et en Europa et plus de mille sant conte fier, anns compter la Hispaniola, qui a plus d'étandus que toute l'Éspagne. On pune que la Sainte Egine y fleurira grandement.

Quant nux avantages temporels, on peut en esperer es qu'en

dit dejà le monde.

C'est mot qui en sept années at fait cette conquête par la volonté de Dieu. À l'heure ou je pensa-a en être récompensé et jouir du repos, j'ai été arrêté à l'improvista et ramené chorgé de fors, à mon grand deshonneur et sans profit pour Lours Altesses.

I necusation fut portée par mechanceté. Les témoignages qui out été recuei lu ent été fourne par des gens de basse condition, qui s'étaient révoltes et voutaient s'emparer de ces terres. Les us qui était venu pour faire l'enquête avait misseon de rester comme gouverneur, si colle ci révélait quelque chose de grave. Aux yeux de qui et dans quel pays une pareille chose pourra-t-eile passer pour juste? L'ai perdu dans cette affaire ma jeunesse, la part qui me revenuit de ces choses et l'honneur de les avoir ac complises, ma s'es n'est pas hors de Castilia que serout jugées mes actions, et je serui jugé comme un cap taine qui est parti pour al cr faire des conquêtes depuis l'Espagne jusqu'aux indes et non pour gouverner ni ville, ni village, ni hameau organisé eduinistrativement, mais pour mettre sous la souveraincié de b. A. des gens sauvages, beiliqueux, qui vivent dans les rochers et sur les montagnes.

Je supplie vos Seignouries de voir tous mes papiers avec le zèle de bons chrétiens, en qui Lours Alterens ont tent de confinuce et de considérer que je suis venu de si ters pour server nos Princes et ai faissé pour cela femme et enfants sons plus les revoir, et mais touant à la fin de mes jours j'ai été depouillé de mes dignités et de mes biens sans motif, et en cela en n a ou ni justice ni misericorde. J'ai dit miséricorde, et qu'en ne prenne pas cela pour

LL. AA., car siles n'en sont pas la cause.

### N: 11

# Tomoignage de Les Cosse, sur l'histoire de Pilote qui aurait renseigné Colomb.

Bistoria de las Indias, Liv. I., ship. XIV, Vol. f. pp. 103-101.

## CAPITULO XIV

El cual contiene una opinion que à los principios en esta isla Española teniamos, que Cristobal Colon fué avisado de un piloto que cue gran tormenta vino à parar forzado à esta isla, para praeba de lo cual se ponen dos argumentos que bacen la dicha opinion aparente, aunque se concluye como cosa dudosa. Póneme tambien ejemplos antiguos de haberse descubierto tierras acaso, por la fuerza de las tormentas.

Resta concluir esta materia de los motivos que Cristóbal Colon. tuvo pera otrecerse à describrir estas Indias, con referir una vulgar opinion que hobo en los tiempos pasados, que tenia o sonaha nor la causa más oticaz de su final determinación, la que se dirá ea el presente capitalo, la cual yo no atirmo, porque en la verdad fueron tantas y tales rezones y ejemptos que para ello Dios le ofreció, como ha parecido, que pocas delles, cuanto más todas juntas, le pudieron bastar y sobrar para con alicacia à elle inducirlo, con todo eso quiero escribir squi lo que comunimente en aquellos tiempos se decia y creis y lo que yo entonces alcancé, como estaviese presente en estas tierras, de aquellos princípios harto propincuo. Era muy comun 4 todos los que enfonces en mita Española isla viviamos, no solamente los que el primer viaje con el Almirante mismo y à D. Cristobal Colon à poblar en eila vinteron, entre los cuales bobo nigunos de los que se la syudacon à descubrir, pero tambien à los que desde à pocos dias à cila venimos, plancarse y dec ese que la causa por la cual el dicho Almiranto se movió à querer venir à descubrir estas Indies es le originé por sala via l'iljons que una carabela é navio que habia salido de un puerto de España (no me scuerdo haber oida echalar el que fuese, aunque creo que del remo de Portugal se decia) y que sha cargoda de mercaderías para Flandes o lugalaterra, o para los tractos que por aquellos tiempos se tenisa, la cual, corriendo terrible termenta y arrebatada de la violencia é impelu della, vino, diz que, é parar é estas islas y que aquesta fue in primera que las descubrió. Que este acaesciese anel, algunos argumentos para mastrarlo hay : el uno es, que á los que

de nauellos tiempos somos venidos á los principios, oes comun, como due, tractario y platicario como por coma cierta, lo cual erro que se denvaria de aiguno o de a gunos que lo supiesen. ¿ por venturo quien de la hoca del mismo almizante è en tudo è qu parte é pur alguna paiabra se le eyere el regundo es que entre otras conse antiguas, de que tuvimos relacion los que fuimos al primer descubrimiento de la tierra y población de la inte de Cuba icomo cuando della, as Dios quisiero, habiaremos, se dira) fue una esta, que los ladios vecinos de agueda tuvieron á teama de haber Hegado 4 anta mia Española atros hambras blancos y barbados como acustros, ántro que nosatros no muchos años - úsico pudieron naber los Indios vecinos de Caba porque como no dista mas de diez y ocho jeguso la una de la otra de punta à punta, codo dia se comunicaban con mis harquilles é canesa, mayermente que Cuba sabemos, sia duda, que se poblé y pobiaba desta Española. Qua ai dicho navia pustiana can tarmanta desbocha (como la hamon los marinaros y las suels hacer par estas mares) llegar à esta sola sin tardar mucho tiempo, y sin fastarina las viandas y sen otra dificultad, fuera dei peligro que llevaban do poderse finalmento perder, nadio se maravillo, porque un novio con grande termenta corre 100 leguas, per pecas y bajas velas que lleve, antre dia y noche, y a arboi seco, como dicenhis marineros, que as un veias, con sélo el viente que cagen las járcias y mastelos y cuerpo de la neo, acesco andar en veinticuatro horas 20 y 10 y 50 legues, mavormente habiendo grandes corrientes, como las hay por estas partos; y el mismo Almiranto dice, que en el vieje que descubrio à la terra firme hécia l'aria, andavo con peco viento dosdo boro de misa hesta completas 65 loguas, por las grandes corrientes que lo llevaban : asi que mo fue maravil a que, en dies é quiere dins y quisé en més, aquel on corrieson 1 000 fogues, mayormento di al impetu del vionto Boreol é Norte les tomó cuera é on paraje de Brotaña é de lagisterra ó de Flandes. Tampeco es do maravillar que ansiarrebatasan los vientos impatuosos aquel navio y la ilevasen per fuorza tantas leguas, por lo que cuenta Herodoto en su lib. 15, que, como terrao, revide la ista de Thera, una de las Ciclados y dal Arcipiatago, recibiece un orticulo que fuese á poblar una ciudad en Africa, y Africa outonees no era cognoscida ni tabina donde se era, los Asianos y gentes de Levante orientales, enviando à la sala de Creta, que ahora se nombra Candia mensajoros que buscasen aigunas personas que suptesen decir donde caia la tiorra de Africa, halleron un hombre que habia por nombre Corobia, el cual duo que con fuorza de viento habia aido arrebatado y llevado. A Africa y 4 una iela par nombre Piates, que estaba junto á ella : le, inquit aichet se ventis arreptum in Africam applicaisse, etc. Corpelio Nepios cunnta que en el tiempo que Quinto Metello era Proconsul en Francia, que siertes mer-

Tennann, Nenvelies Bludes, II

caderna que entieron de la ludio, con grandes tempestades furon à parar à Germania, lo momo aignifica Aristotelos de toque hallaron la jula que, arriba, en el cap. Il degenes ser a lo gan ercemos la laces firme bacia el cubo de son Agustia. E las otros navios que asueron de Cátez y arrebatados de osiermento enduvieron tento forzados pur el mar Oréano basta que siemo las hierbas de gua abajo ao hora, placiendo à Dies, larga mascion, dosta moma manera ao dour cheso to is a de Puerto Natific Cocon abaya diremos. Ant gun, babisado demagnerte aquedes por entovia estan hierran, el anno fué, torpándose para España sinoran 4 parar destrozados secados los que, por los grandes trebejos t hambres y opfermedades, murieron en el camino, los dus retaron, que fueron pacos y enfermos, din que senieron à la misde la Madera, donde también fenergen todos il l'estate del distit porta, à par amidad que ântes turiano con Cristalas Loias. O porque dumo amiaba marita y eurona anbra este megicin. (4): no requirir doi la causa y el lugar da donde vouis, pirque agu en la debia de trastucir par secreto que guiniesea los que seman lenerio, mayormente vialendo todos ten maltesiados o parque por piedad de verio lan accesitado el t.olan recepti t abrigario quincese, bodo finalmente de sonir é ser cyrado i abégado en un casa, donde al cabo dig que muera, el cua, as meo monriquiento de la amistad vieja é de aquelies bisensa y care latiens obem, elesdo que se quoria morir, deucubrió à Cristifia Colon todo lo que les habia senntacida y divia los cua hory 🗢 nunos que habian ilevado y traido, por la carta do marear + por lon alturan, y el paraja duada esta into dejatia o habia talinda. to cual todo team por accepta. Ento an la que se dijo s 1919 pr opinion, y lo que outre noutros, los de squei tiempo y en squeiios dias, comunmente, como ya dije, se pinacaba e tene por ciorto, y lo que, dir que, obcasmente inevia como á cosa se dedone & Cristobal Colon. Poro en la verded, como tento a libre argumentos y tostimonios y ranones naturales hobieso como arriba herom referido, que la pudieran qua oficació miser f. muchos monos do los dichos fuerra bastantes, bien potente pasar por esto y creecto é dejarto de creer, puesto que polo 🕬 que nuestro bedor lo uno y lo otro la trajene a las manos como para efectivar obra tan seberana qua, por medio dól cia la mir tioma y la oficacioma reducted de su bemplacito, determante hacer. Leto, at monos, me parece que son a guna dum podeme arear, que, ó por esta unamon o por las otras ó por parte 🕪 🦡 ó por testas puotas, cuando el se determinó tas cierto de el describers to que describero y haliar to que ha té, como a destre do una camara, con su propria llava, lo tuviora.

Traduction. — Oh il out question d'une opinion qui nous

avions dans les premiers temps de Española et d'après laquelle L'irritophe Colomb aurait ou commissance de l'existence de cette lle par un pi eta qui poussé par la tempéte y séruit venu aborder involontairement. Il est apporté diverses raisons qui rendent cette opinion eraisemblable, bien que, somme toute, elle soit douteues. Divers exemples anciens de terres découvertes fortiste-

ment par suite de témpêtes.

Il nous rosts à terminer la question des motifs qui ant détermine Christophe Colomb à s'offrir pour aller découvrir les lades. Nous le ferons en rapportant une opinion vulgaire qui circulait nutrefois et qui était tenue et passant pour la cause la plus officace de sa determination finale, nous le dirons dans le présent chapitre sans nous en porter garent, car, en vérité, les raisons que Dies lui ménagen pour cela furent si nombreuses et telles qu'un prist nombre d'entre elles numient pu soffire et au delà pour l'y presser, à plus forte sussen toutes réquies. Néaumoins, je veux acrire ici ce que l'ou dessit et qu'ou croyait rommunément à cette époque et que y si pu abtenir mos-même à ce sujet, ma trouvant là à un moment très rapproché de ces premers temps.

Il était très commun parmi tous coun qui habitaient afors l'éta Española, non seulement parmi ceun qui y étaient venus avan l'Amiral lui-même Don Christophe Colomb, lors du promise voyage, pour s'e établir, entre leuquels il y en avait quelq ion-uns qui i evaseut a lé à decuuvrir l'ête momenture permi ceun qui pou de temps après étaient venus y habiter, de ri pêter et dir dire que la raison pour laquelle le dit Amiral s'était détermine à vouloir aller découvrir les ladre lui était venue de la manière surrante;

Il était dit qu'un navire ou caravelle parti d'un port de la pénineure hispanique (je ne me souviens pas avoir enfendu indiquor quel était ce port, mais je crois qu'on parinit du Portigal), et qui était charge de marchandisse à destination de la Frandre ou de l'Angleterre pour la tratic que l'on faisait alors, fut assauls par une forte tempête et qu'emporté par sa violence et son impétuosité, il veut, dit-ou, aborder dans ces ties qui furent ainm

découvertes pour la première fois.

Que cela se suit passé aluer, il y a quelques ramons qui le prouvent. C'est d'abord que parmi nous, qui à celle époque nous trouvions là et qui venus au commencement, il était fréquent, comme je il ai dit, de parler de cela et de sea entreteair comme d'ane chana certaine, soit que ce bruit émanât de quelqu'un ou de quelques-uns qui conquissaient le feit par eux-mêmes ou qui l'avaient enterdu repporter, en tout on en partie, de la bouche de l'Amiral lui-même, ou qui avaient pu le comprendre de quelques-unes de me paroles. En second lieu c'est que, entre nuires chana anciennes que ceux d'antre nous qui assistèrent à la pre-miere découverte et à l'installation de nus établissements de

Cube (nimi que nons le dienne en Drou veut, quand nous parlerons de cette fles appricent à leur acrisée, est le foit que les todie ne pretendaient que d'autres hommes blancs et barbos, comme nous, étaient veus à Española peu d'années apparavant. Les Indiens de II e de Cuba pouvaient savoir cela, attenda que les deux ties ne sont pas éloignées l'une de l'autre de plus de dix-buit hours, de panite à pointe, et que chaque jour les deux flos communiquérent entre n'ies à l'aidé de lours petites barques ou canots. Nous auvons d'ailleurs que Cuba a été peu-

pice par l'ile Espanola.

thus ce pavire ait pa, par une tempéte déchafoés (comme desont les marins et son me il en fait d'ard-naire dans ces mers) arriver juigu'à ce le Se en peu de temps, suns manquer de vivres et mas autre difficulté que le danger cours de se perdre personne ne doit sen étosner, parce qu'un navire par une grande tempéte, peut parcourit 190 lieues entre jour c. noit, pour peuqu'il ait sea lie-ais voi es. A mature seche, comme disseil les mar.m., saus autre vons que celus que personat les agres, les mate et la cogue du navire il attive qu'on fait en ringi-quatre heures. 30, 40 et 50 lieues, surtout avec de grands courants, comme il y en a dans ces parages. L'amiral lui-même recoute que dans le vovage qual découvrit la terre forme du côte de Paria, al fit avec peu do rent 65 hours do l'houre do la mosso à celle de complies par suite des grands courants qui le piertoient. Ainsi done ii n'y a pae à séimhner qu'en dit ou quinze jours, ou peuiêtre plus ces marins sient parcouru 1 000 heues surtout si le violenco du vent boréal ou du nord les a surpris dans les garsges de Bretague ou de l'Angieterre ou des Finedres.

Lag autre raison pour ne pes a étonner que les vents impétueux aiest estratsé ca pavire et l'aiest conduit malgré tout à tant de lieues, nous l'avons dans ce que raconte Hérodote dans son livre IV on al dit que (grinus, soi de 4 île de Thera, une des Excludes et de l'Archipel avait ou un ornele qui lui dismit. d'ailer funder une ville en Arque, et à cette époque l'Afrique était inconnue et les Asintiques et les gons du Levant Oriental. ignorament ou elle était. Ils navoyèrent donc des messagers dans The de Crète, qui sujourd'but en nomme Candie, à la recherche. de personnes qui pussent leur dire où se trouvait la terre d'Afrique. His trouvèreat là un homme qui e eppelant cerobio qui leur dit qu'il avait été entraîné par la force des reuls et jeté un la côte d'Afrique à une lie appelée Platée que était voisse. Il disait que emporté par le vent, il avait abordé en Afrique, etc. Loraelius Nepus rapporte que du temps que Quintus Meie lus était procussul en France, certains marchande, partie de l'Indeà la suite de grandes tempètes, auèrent aborder en Germanis. Aristote reconte la mêree chose de ceux qui trouvèrent l'ille dont al a éta question ci domas au chapitra 9 et que nous croyans

être la terre forme du côté du Cap Saint Augustin. D'autres mavires partis de Cadiu et emportés par la tourmente allèrent, maigré eux, in arant dans l'Urann qu'ils aperçurent les herbes dont il sern fait plus bas ample mention, su platt à Dieu C'est de cette même manière que fut accouverte l'île de l'norte Santo, comme nous le disons ci-dessous.

Aingi cas mariga avant découvert can terros-ci, ii toutefais la chose est vroie, retournèrent en Lapagne et rentrecent au port dons un état pilovable. Sans parter de cour qui, par suite don fatigues, de la faim et des ma adies staient morts en soute ceux. qui restaient en petit nombre et malades vincent, à ce qu'on d't, dans l'Ile de Madère, ou ils aucromberent tous. Le pilote du dit noviro, noit à cause de l'amitio qu'il provait uvoir oue autérieuroment pour Colomb, soit que co dermer, qui était saujoux et curieux de voir le fond de crite affaire, in soit informé auprès de fui de la cause de son état et du hou d'où il renait, car quelque BOIG Que ceux qui étaient, revenus aument apporté à garder le norm our learaventure queique chosa deva t en avoir transpire, surtout étant donné le do.abrement dans lequel + s se trouvaient è leur retour, noit que par pitié pour son état précaire tolomb out vouls le recuciller et le sougner, le fait est qu'il le reçut dons en manou et lus fit donner des soins et finalement, à ce qu'on rht, le priote y moueut. Celiu-er en reconnaissance de feur vialle amilié ou de ses bons et cheriables soins, se voyant. près de moueir, raconta à Colomb tout ce qui lui éta-t arrivé et il· lui donné les rombs et routes qu'ils avaient pris et suivis, à l'aidé. d one carte marine et avec les allitides et les paragre en celle. He existant, ou p utôt où il lavait trouvée, toutes chooss qu'il avant mines par écrit.

Voils en qui s'est raconté et co qu'on a cru, ce qui so répétait communément à cu moment ainsi que nous l'avons de à dit, et était tenu pour certain parmi ceux d'entre nous qui étions de ces temps, et c'est, à ce qu'on dit, ce qui agit efficacement our la détermination de Christophe Colomb, comme chose qui no faisant aucus deute. Mais, en verité, comme il usa t de si nombreux et de tela acquirente, témoignages et raisons naturales, a uni que nous l'asons rapporté et dessus, qui pousaient elle accurant ly engager un prêt nombre de ces raisons oussent eté suffinacion et nous pouvous b'en passer sur celis-ci et la croire ou ne pus la croire attenda qu'il peut su faire que Notre Seigneur lui ad min l'une et l'autre chose entre les maines pour effectuer une ous-cre aussi autre chose entre les maines pour effectuer une ous-cre aussi autre chose entre les maines pour effectuer une ous-cre aussi autre chose entre les maines pour effectuer une ous-cre aussi autre chose entre les maines pour effectuer une ous-cre aussi autres et le contre de deute et les deutes et les deutes et les deutes de l'une et le contre de deute et le contre de deute et le contre de l'une et le contre de deute et le contre de deute et les deutes et l'une et le contre le deute de l'une et l'une et le contre le contre le contre le contre le contre le contre de l'une et le contre l'acceure de la contre le contre

officaco avait résolu de faire par lui.

Du moins je crois fermement que sous pouvous admettre cecienns héster, c'est que ou par suite de cette circonitance ou des autres, ou par suite de quelques-unes d'entre re les-ci ou de toutes à la fois, quandil se douida, il était auns certain de découvrir ce qu'il a découvert et de trouver ce qu'il a trouvé, que s'il l'avait tenu sous clef dans sa propre chambre.

#### N: 12

Déposition du D' Rodrigo Maidonado, gouverneur de Salsmanque, consenier de la Reine, membre de la commission présidée par Talavera.

(Le projet de Colomb).

Salamanqua, 26 fev. 1515. Pinifes, Vol. II, pp. 161-163.

A la segunda pregunta dixo que sabe quel dicho Almyrante dos Cristobal Colon, en el primero viaje que hizo a descubrir aquella tierra de las Yndias, descubrió muchas yslas, pero que no sate lononbres dellas, e que lo sabe por que este testigo estando en la corte supo por mandado de Sus Altezas en despachar al dicho Colon para hacer al dicho viage.

A la tercera pregunta, dixo que sabe que el diche Almyrante descubrió muchas ystas, ansy en el primoro viaje como en etreviajes que despues hizo como dicho ha, pero que los nonbres dellas que no lo sabe, y esto que lo sabe por que se altó a la sezou en la corte y por que habló muchas veses con el diche almyrante, say del primero viaje quando fuá, como despues que volvió a Castilla o bolvió a las Yndias.

A la sétima pregunta divo que nyo dezir lo contenido al diche almirante e a otras muchas personas delos que avyan ydo a 24 diches yslas asy con él como syn el dicho Almirante, cuyos sonbres no se acuerda.

A la otava pregunta dixo que lo que sabe este testigo, con el prior de Prado que a la sezon hera, que despues fue problemo de Granada, e con otros sabios e letrados e marineros, platicaron con el dicho almirante sobre se hida a las dichas valas, e que todos ellos concordaros que hera ynposible ser verdad lo que el dicho Almirante decva, e que contra el parecer de los mas dellos, portió el dicho Almirante de vir el dicho viaje e Sus Alteras le mandasen librar cierta cantidad de muravedus para ello, e meentaron ciertas capitulaciones con él, en lo qual todo supo este testigo como uno de los del consejo de Sus Alteras, e que est partió el dicho almirante a descubrir las dichas yslas, e piugó e nuestro señor que acertó en lo que decia, e que este deponició tiene por cierto que, sy el dicho Almirante non portiara de yr, que estobieran fasta oy sia hatlar e descobrir e que le cree por lo que tienes dicho.

A la novena pregunta, dixe que que lo que sa ella se contiene por las razones que dicho tyene e por que, sy si dicho Almiranie no se atreviera a descubrir las dichas yeles, ques que atre alguno no se atreviera a las ye a descubrir.

A la dézima pregunta, diso que no la sabe, pero que lo que, por que este testigo habió despues coa algunos de aquellos marineros que fueron despues a descubrir algumas yeles e contaboa cómo avian hydo con el dicho Almirunto a las dichas indias el primero viaje y aun otros.

A la quince progunta, dixo que lo que diche treve es verded e público e que esta es la verdad e lo que sabe deste fecho por el juramento que hizo e fyrmolo de su noabre, Rodrigo Maldonado.

Traduction. — A le seconde question, il répond qu'il sait que le dit Amiral Don Christophe Colomb au cours du premier voyage qu'il fit pour découvrir cette terre des Indes découvrit nombre d'îles mais qu'il en ignore les noms, qu'il sait cels parce qu'étant à la Cour il vit que le dit Colomb ful envoye par ordre de Leurs Altesses pour faire le dit voyage.

A la trousème question, il répond qu'il savait que le dit amiral avait découvert nombre d'îles tant dans son premier voyage comme dans ceux qu'il a faits après ainsi qu'il l'a dit, mais qu'il en ignorait les noms, qu'il savait cela parce qu'il se trouvait à la Cour à l'époque et qu'il avait entretenu bien des fois le dit amiral à la veille de son premier voyage comme après lorsqu'il revint dans la Castille et qu'il se disposait à relourner dans les indes.

A le septième question, il répond qu'il à out dire ce que contient cette question par le dit amiral et per beaucoup d'autres personnes qui sont allées aux dites fles avec lui et sans lui mais il a'a pas garde le souvenir du nom de ces personnes.

A la huiteme question, il répond que, avec le Prieur de Prado, qui a été depuis archévêque de Grennie, et avec d'antres savants, lottrés et marins, ils interrogèrent l'amiral sur son projet de royage aux dites iles et que tous ces personnages furent unanimes à trouver impossible ce que proposait l'amiral. Mais que contrarement à l'avis de la plupart d'entre eux le dit aintral s'obstinait et insistait pour que Leurs Altesses lui fisseut remettre pour ce voyage une certaine nomme de maravéd s. Et ils firent avec lui certaines conventions, toutes choses que le témoin suit comme membre du Conseil de Leurs Altesses. Et l'amiral partit ainsi pour la découverte des dites iles. Et il plut à Notre Seigneur de le faire réussie dans son entreprise. Et il n'est pas douteux pour le témoin que si le dit amiral ne s'était pas obstiné à aller, en n'aurait pu de sitôt faire ces découvertes et qu'il penne ainsi par suite de ce qu'il a dit.

A la neuvième question, il répond qu'il croit ce que dit cette

question, pour les raisons qu'il a données, car il estime que si l'amiral n'avait pas eu la hardiesse d'aller découvrir ces tles,

aucun autre n'aurait en le courage de le faire.

A la dixième question, il répond qu'il l'ignore, mais qu'il le croît parce qu'il a eu depuis l'occasion de parler avec plusieurs des marins qui allèrent ensuite en découverte et qui racontaient qu'ils avaient accompagné l'amiral aux dites indes soit dans son premier soit dans ses autres voyages.

A la quinzième question il répond que tout ce qu'il a dit est de notoriété publique, que c'est là tout ce qu'il suit, qu'il l'affirme sous la foi du serment qu'il a prêté et il signe : Rodrigo Mal-

donado.

## N: 13

Déposition de Garcia Fernandez, médecin de Palos.

(Arrivée de Colomb à la Rabida).

Séville, 1" octobre 1515. Ple tos, Vol. II, pp. 181-194.

A la trezena pregunta, dixo que sabe este testigo quel dicho: Martyn Alonso Pincon tonia on esta villa lo que le fazia menester; e que sabe que el dicho Almiranto Don Cristobal Colon viniendo. la Rábida con su hijo Don Diego ques agora Almirante, a pie, 50 vino a la Rábyda, ques monasterio de frayles en esta villa, el qual demandó á la porteria que le diesen para aquel miñico. que era niño, pan y agua que beviese, y que, estando alli ende este testigo, un fraylo que se llamaba frey Juan Perez, ques ya dyfunto, quiso fablar con el dicho don Cristobal Colon e vióndole despusycion de cira tyerra o reyno ageno a su lengua, le preguntó que quién era e dónde venia, e aquel dicho Cristobal Colon le dixo quel venia de la corte de su Alteza e le quiso dar parte de su embaxada a qué fue a la corte é cómo venya, e que dixo el dicho Cristobal Colon al dicho fray Juan Perez como avia puesto en plática a descobryr ante su Alteza e que se obligava. a darle tierra fyrme, queryéndole ayudar su Alteza con navios e las cosas pertenecientes para el dicho viaje que convyniesen, e que muchos de las cavalleros e otras personas que ay se failaron. al dicho razonamiento le bolaron su palabra, e que no fué acogydo, mas que antes fazian burla de su razon, dyziendo que tantos tiempos acá se avian probado e puesto navíos en la buscar que todo era un poco de ayre e que no avia razon, de lo qual. el dicho Cristobal Colon viendo ser su razon desyelta en tan poco conoscimyento de lo que ofrecia de fazer e complyr, él se

vino de la Corte e se vva derecho de esta villa a la villa de Huelva. para fablar y voorse con un su cuñodo casado e so hermana de na muger e que a la sagon entaba e que avia nonbee Mulver e que viendo ol dicho fravie su razon envió a llamar a este testigo, con el cual tenia mucha conversacion de amor e porque alguna cosa sabia del arte astronómivos, para habiarue con el dicho Ceistobal Loion a vyesa razon sobre este caso del discobryt, e questa dicho tostigo vyna luego e fablacan todos tres sabro el alcha caso e que de aqui tegieron iuego un onbre para que fierase una eneta a la Reyna Dona Isobel que nya santa gi voa, det dicho fray Juan Porox quo era su confesar, el qual portador de la dicha carta fué Sobastian Rodriguez, un pilote de Lope, e que detuvienn al dicho Unistobal Colon en el monasterio fasta sabor repuesta do la de lin carta de su A tesa, para ver lo que pur ella proveyas, y así se fizo o dende a catorre dias la Revus auestra Señora escrivió al dicho frav Juan Perns agradezióndole mucho au buen propósito e que la rogala e mandava que luego vista la presente paren inno en la corto ante su Alteza e que decase al di ha Cristobal Colon en seguradad de esperança fauta que su Alleza le escribiese, a vieta la de ha carta a su dispuse ion. peceringrenie se partio antes de megia a a se el dicho fragie del monemento e cava gui en un mulo e cumpué el maudamiento de na Altexa e parecco en la corte e de a 1 consideron que le dissen al dicho Cristoba. Cologitzes anslos para que fuese a des ubeve o facor vordad os polabeo dado, o que la Heana nuestro beñora, coacedido esto cabió veyate mil. maravo fis, ca floryaes, los quales travo Diego Pristo, vecino desta vala a los di bes, con una carta a este test go para que los diese a Unistobal Luisia para que se visticas agestamente e mercase una beste xuela e parescisso ante su Altera, a quel dicho (instaval Colon rosciem los dichos vernte mui maravadas o pareció ante su Aiteza, como dicho sa a consultar todo la suso dicho o de alla vino provevido con licencia para tomar les diches mavies quel señalese que convenva para negur el dicho vinge, o desta fecta fue ol concierto o conpansa quetomé con Mariya Aloneo l'incon e Vicente Venez, purque eron presonan auficientes e sabidos en las cuinos de mar, los quaies, allendo do su mbor o del dicho ("ristabal tiolon, ellos le avisaron o posyeron en muchas cosas las quales fueron en protecho dal dicho viaje ; o dosta tanto sabe.

Traduction. — A la tressione question [relative aux rapports de Colomb avec Pizon], il repond qu'il east que le dit Mirtin Alonso Pinçon possédait dans rotte vi le les choises nécessaires [à la vie] et que le ditamiral t.hri-tophe colomb arrivant à la Macida à pied avec file Bon Diegn, autourd hui Amiral, a adressa aux rougieux du monastère et demanda au portier qu'il fit donner au positius pen de pais et d'eau pour qu'il mangeét et bût. Que,

en présence du Almoia qui se trouvait 15, un religieux du nom de Jean Perox augment but défant voulut parier avec le dit three tophe taxomb et as royant d'un nutre pays et d'une langue diengere, il lui demanda qui il élad et d'où il venait. L'ir scotte Colomb lui répendit qu'il venuit do la Cour de Son Alleur et im hi park de Lobjet de 🖦 emin à la Cour, et dana quelles cobdistant if an exercit. Charlopha Columb of a Juan Press qua étail alle parior à 400 Aiteaus de 2012 projet de dei a seurte, qu'il n'abbigeast à lui donner un continent est plaiseit à Son Allemede l'aider en un procurant des gantemet les chages nécumaires pays to dit vovage, que beauco ip de geotilehomme- et d'autres permodan qui un trouvaient pròmots à Loniretien a comprésent de coparoles pour sea magain at qu'il ne fut pas écouté, mais qu'ils tournaiont ses raisons es richeulo, diennt que, depuis tant di tempo que l'on avait encoyé des naviers sor la mer og p avait rieu from dique tout celaic étaient chases en l'air et man fon temes! Que lui, Colomb, vovagé que un reinigs a étaient pas écouteur «L quion famait per de can de ce qu'il offrad de faire et d'accomplir. asad quille la Lour et qu'il allast de rêtte es le directement è de le de Nuelsa pour rendre voute et par en à un de aes boutsfroma marió à la meur de sa femme qui à i épaque se trouvail dans ceta villo et que s'aspelan Mulsor de dit estignos, estesdant or discours, unvoya chercher le temois, parce qu'il usulavec his détroites rolations d'amitié et qu'il était gorique proverse na metropennio atia qual parittà i irretophe tabumb di sentrettat seer for de eas projet. Le térpois vant sign tôt et de no thiront à discutor (1906 les teste nur la guestiers. A la nuite de cel entertien. Is chargerent un homme datier porter à la Reserlabello, que l'heu dit rest ann ûme "une lettre dudit krère Jasa Perez, qui était non confessance Le porteur de la lettre fut un nomină nobast au Biologies, piinte de Lepe. Les recigieus robbrent Chemiophe Colomb dags le mongetere pour qui l'attendi 🗷 reponue à la lettre envoyée à Son Alteria, pour voir ce qu'il 🙉 resulterait co qui fut fait Quaterre jours après notre deme le Re no écrisit au dit Frère Lian Peror te cemigriant de sun inter-Toblica et le primat et lui prilomant un rocu de sa letter, 🗗 🗢 rendre à la Cour auprès de Son Altenie, de Joisser bon espoir t Caristopho Colomb et de lui d'er Tattendre que Son Alteur IV Ocereust. Liba qui il est la cette lettre conformément à non content In did febro partit mecebropont du monantheo dans la must sur 60 mulet et obout nu comman temont de la Reine. Il se présents 🗈 la Cour et à en de c'a que Lon donnerait frois navires au dé-Christiphe Caloud pour qual put realiser en qual arest promie Cela neaut ôté arcorde, la Beine noire dome unvova e offrei le muenvalle en filirson, qu'apporta Inego Prieto habitant de cette sale qui les donna au temoin avec une lettre pour qu'il frintli le tout à Christophe Colomb. Avec celle somme Christophe. Colomb devait se vêtir décemment et acheter une monture pour se présenter à la Cour. C'est ce qui fut fait. Colomb se présenta à la Reine, avec laquelle il s'entretint de son projet, et de là il revint pourvu d'une licence pour prendre les navires qui lui paraîtraient les plus propres à faire le dit voyage. C'est à partir de ce moment qu'il entra en relation et s'entendit avec Martin Alonso Pinzon et Vicente Yafiez, qui étaient des personnes considérées et entendues dans les choses de la mer. Ceux-ci, indépendamment de leur savoir qui vint seconder celui de Colomb, mirent à sa disposition leurs conseils et une foule de choses qui furent d'une grande utilité pour le voyage. Et c'est tout ce qu'il sait là-dessus.

#### N- 14

Déposition de Juan Rodrigues Cabesudo, de Moguer, cinquante ans.

(Colomb & Palos.)

Moguer, 12 fev. 1515, Pleitos, Vol. II, pp. 18-20

A la segunda pregunta, divo que lo que sabe es que puede aver veynte e dos años poco más o menos queste testigo vido al dicho Almyrante viejo en esta villa de Moguer andando negociando de yr a descobrir las Indias, con un frayle de Sant Francisco que andava con él, e que a este testigo le demando el dicho Almyrante viejo una mula alquilada para en que fuese el dicho frayle a la corte a negociar, e se la dió y el dicho frayle fué en ella a negociar por el dicho Almyrante, e que sahe quel año de noventa e dos años partió el dicho Don Cristoval Colon desta villa e de la villa de Palos a descobrir las dichas Yndias, e las descubrió e bolvió en salvo al puerto de la villa de Palos, descubiertas ya las dichas Yndias. Fuéle preguntado cómo lo sabe, e dixo que por que al tiempo que se partió, le dió a don Diego su hijo en guarda a este testigo, e a Martyn Sanchez, clórigo, e porque después que vino de descubrir, este testigo lo fué a ver a la Rábida, e así mismo los ynquisidores que asy mesmo estavan en esta villa, y entraron dentro en la caravela donde el dicho Almyrante venya, e les mostró el dicho Almyrante carátulas de oro que traya de las dichas Yndias e seys o siete Yndios que traya de allá e con un cuchillo quytó el dicho Almyrante un pocode oro a un Yndio e se lo dió a este testigo, e que por esto lo sabe, e quel dicho Almyrante dixo a los ynquisidores e a este testigo que avia descubierto muchas yslas en que avia mucho oro en las dichas Yndias; e que lo demás contenydo en esta pregunta, que lo non sabe.

A la sétima pregunta, divo que lo que sabe es que muchas presonas bazion buria del dicho almyrante de la empresa que temava en ve a descobrir las dichas l'adias, e se revan delle e aun culpevan a este testigo pur que avia dado la mula e que publicamente hexian buria del e tenvan por vana su empresa lo qual too devir publicamente a muchas personas en esta visa e aun fuera della.

A la otava progunta, divo que lo que sabe en que si el diche Almerante vieju no descubrirera lo que descubriro que avaguna no fuera a descubrir, pero despues quel di he almeranti descubrió la tierra, fueron machas personas a descobrir a an descebierto mucha parte de la tierra. Proguntado como lo sabe, dise que por que lo a ovdo dezir publica e notoriamente.

A la uniderima pregiunta diva que la que sabe es que despues quel dicho A myrante viejo descobrio las dichas Yadias bilvio alco viaje a descobrir y estovo en al viaje mucho tiempo e discobrio muchas vidas o tierra. Prograntado cómo le nabe, disse que por que la evo decir publicamente por toda esta tierra.

A la décima quarta pregunta divo que dize lo que diche taux e que en elle se atirma e que hien publico en todo esto queste tesugo dize entre los personas que delle an conoscimyento, s questo es lo que sabe deste fecho por la jura que tiro.

Traduction A la secondo question, il répend que ce qu'il कार्य र रूप पूर्व और 8 स्वरास्त्रक राजाहरू-वैर उस कहर पूर्व भी रहते है बहुदाहर स्वास्त्र है dans cette localité de Mograer, au moraent ou il allast ac-liester l'appui de la Cour pour a les découvers les Indea flictait pret un eri diguz do Satal François qui Larcompognait. Il disuanda au temoin une mule on locazou pour que le religieux pût ar écodes a la Cour pour les négoc alignes. L'a lui donna et le dit religieux partit pour in Cour ou il fit certaines demarches pour Lamiral. Le témoin unit qu'en l'an 92, le dit D. C istophe Criomb partil do cotto ville-ci et do la ville de Pales pier atter faire sa decouverte et qu'il revini soin et souf dans le port do la ville de Pales après avoir découvert les d'tes Indes. Comme en lui demandad commont il le serait, il repondit qui au moment le son depart il arail contió à lui témoin, et à Martin Sanchez pertre, la garde de don Diego, one file et par eudo, iore de son retour, il alla le voir à la Rabida et avec les laquiniteurs qui se trouvaient dans la ville il se ren fit à bord de la Caravelle sur laquelle i amiral était venu, et culti-et lour montre d'u marques d'ur (peut-être des coffrets pierns d'or) qu'il apporta i des lades et six ou sepi Indieus qu'il avait amenée avec in et avec un couleau l'amiral prit un predior à un fodien at le donne au témoin, et c'est ainsi qu'il l'a su-L'amiral raccota aux Inquisiteues et au térmoin qu'il avait découwork quantité d'lies, qu'il y avait benuenup d'ar dans les lies. Pour le reste de la question, il n'en sait rien,

A la septième question, le témoin répond que ce qu'il sait c'est que nom bre de personnes se moquaient du dit amiral et de son projet d'aller découvrir les dites Indes, on riait de lui et même on reprochait au témoin de lui avoir prêté sa mule. On le tournait publiquement en ridicule et l'on tenait son entreprise pour vaine, c'est ce qu'il a entendu dire publiquement à beaucoup de personnes dans cette ville et d'ailleurs.

A la huitième question, le témoin répond que si le dit amiral n'avait pas découvert ce qu'il a découvert personne ne serait allé le découvert. Mais après que l'amiral eut découvert la terre en question, beaucoup de personnes y sont allées après lui et ont découvert beaucoup d'autres parties de la terre. Interrogé comment il le savait, le témoin répondit que cela était de notoriété publique.

A la onzième question, il répond qu'il sait qu'après avoir découvert les Indes le dit amiral retourna faire un second voyage de découverte et qu'il y resta longtemps et qu'il découvert encore beaucoup d'îles et de terres. Comme on lui demandait comment il l'avait appris, il répondit qu'il l'avait entendu dire publiquement

dans tout le pays.

A la quatorzième question il répond qu'il n'a qu'à répéter ce qu'il a dit précédemment et le confirmer. Il le jure.

#### Nº 15

# Déposition de Andres del Corral.

(Intervention du P. Perez)

Saint Doming se, 16 juin 1512, Pleilos, Vol I, p. 116.

Este testigo estando en la corte en Madryd (sic) con el d.cho Almyrante a, tienpo que negociava con sus Altezas la venyda a descobryr, el dicho almirante viendo como los del consejo e otros muchos le eran contrarios, dixera a Sus Altezas que, pues no le creyan a él, quel darya persona a quien creyesen, e entonces llego un flayre de la horden de San Francisco, cuyo nombre no sabe, el qual dixo a Sus Altezas que hera verdad lo que aquel Almyrante dezia, e entonces lo despacharon, e vino a estas partes descobryr.

Traduction. — Le témoin étant à la Cour à Madryd (sic) avec le dit Amiral, au moment où il négociait avec Leurs Altesses pour le voyage de découverte, et le dit Amiral voyant que ceux qui faisaient partie du conseil et beaucoup d'autres personnes

lui étaient contraires, dit à Leurs Altesses que, puisqu'on ne le croyait pas, il ferait venir une personne en qui on aurait foi, et en même temps il appela un frère de l'ordre de Saint-François, dont il ne connaît pas le nom, lequel dit à Leurs Altesses que ce que l'amiral disait était vrai; et alors on lui donna ce qu'il lui fallait et il alla dans ces parages-ci faire sa découverte.

## N. 16

## Déposition de Anton Fernandez Colmensro

(Renseignements écrits rapportés de Rome par Martin Alonzo Pinzon.)

Huelva, 25 septembre 1515 Pleitos, Vol. II, p. 166

... Dyxo que lo que sabe es que oyó dezir destas escrituras contenidas en esta pregunta al mismo Martin Alonso quel avia traydo el treslado de Roma e se las oyó leer al dicho Martin Alonso e que lo sabe esto por que este testigo vino de Roma con el dicho Martin Alonso.

Traduction — Il dit que ce qu'il sait, c'est qu'il a entendu Martin Alonso lui-même parler des documents dont traite cette question et dont il avait apporté une copie de Rome et qu'il a entendu le dit Martin Alonso en faire lecture. Il sait cela parce qu'il est revenu de Rome avec Martin Alonso.

#### N: 17

Déposition de Fernando Valiente, de Palos, soixante-dix ans.

(Renseignements obtenus de Vasquez de la Frontera.)

Sévule, 22 décembre 1535. Duno, op. cit., pp. 253 254.

Lo que sabe es que D. Cristobal Colon, antes que fuese á negociar con los Reyes Catolicos sobre el descubrimiento, vino á la villa de Palos para buscar favor e ayuda para ir al dicho descubrimiento e poso en el monasterio de la Rabida y de alli venia algunas veces á la villa de Palos e hablaba con un Pero Vazquez de la Frontera, que era hombre muy sabio en el arte de la mar ne había ido una vez á hacer el dicho descubrimiento co el infante de Portugal; e este Pero Vazquez de la Frontera daba avisos al dicho Colon e á Martin Alonso Pinzon e animaba la gente e les decia publicamente que todos fuesen á aquel viaje, que habian de hallar tierra muy rica, e esto que lo sabe este testigo porque vió á dicho Colón e oyó decir lo que tiene dicho al dicho Pero Vazquez de la Frontera, e lo decia publicamente por las plazas en este tiempo, e este testigo vio que el dicho Colon e el dicho Martin Alonso andaban hablando e negociando ambos juntos, e vio que Colon se partió, e se dijo que iba á la corle á negociar con los Reyes Catolicos.

Traduction. — Co qu'il sait, c'est que Don Christophe Colomb. avant d'aller négocier de la découverte avec les Rois Catholiques, vint au bourg de Palos chercher appui et aide pour aller à la dite découverte, et il logen au monastère de la Rabida, et de là il venait parfois au bourg de Palos et parlait avec un [certain] Pero Vazquez de la Frontera, qui était un homme très savant dans l'art de la mer et était parti une fois pour faire la dite découverte avec l'infant de Portugal, et que ce Pero Vezquez de la Frontera. donnait des avis au dit Colomb et à Martin Alonso Pinzon, et encourageait les gens et leur disait publiquement d'aller tous à ce voyage, car ils devaient trouver une terre riche, et le témoin sau cela parce qu'il a vu le du Colomb et a entendu dure ce qu'il rapporte su dit Pero Vazquez de la Frontera, et il le disait à cette ápoque sur les places publiques, et le témoin a vu que le dit Colomb et le dit Martin Alonso Pinzon alleient parlant et négociant tous les deux ensemble, et il a vu que Colomb partit, et qu'on disait qu'il allait à la Cour pour négocier avec les Rois Catholiques.

## N: 18

Déposition de Alonso Gallego, de Huelva, soixante-cinq ans.

(Promesses de Colomb à Pinzon.)

Sev.lle, 22 décembre 1535. Dono, op. cit., pp. 254 et 255

Al tiempo que D. Cristobal Colon vino à la villa de Palos à entender en querer ir à hacer el descubrimiento, vio este testigo que el dicho Colon decia à Martin Alonso Pinzon: Señor Martin Alonso, vamos este viaje, que si salimos con el y Dios nos descubra la tierra, yo os prometo por la corona real de partir con vos como con un hermano mio, y que esto que tiene dicho, que lo oyo decir este testigo al dicho Colon muchas veces.

Google

En el entretanto que Colon fué à negociar à la Corte sobre el descubrimiento, vio que Martin Alonso aderezaba y aprestaba los navios y recogia y allegaba gente, e asimismo vio que deba a algunas personas dineros y lo que habian menester para proveer sus casas e entretanto que dicho Colon venia de la Corta, lo cual decian entonces que el dicho Martin Alonso lo gastaba y daba de sus propios bienes...

Traduction. — Au temps où Don Christophe Colomb vint au bourg de Palos pour s'occuper d'aller faire la découverte, le témoin vit que le dit Colomb dissit à Martin Alonso Pinzon: Seter Martin Alonso, faisons ce voyage, si nous réassissons et que Dieu nous fasse découveir la terre, je vous promets par la couronne royale de partager avec vous comme avec mon frère, et cela le témoin l'a entendu dire à Colomb même bien desfois... Durant le temps que Christophe Colomb alla négocier avec la Cour relativement à la découverte, le témoin vit que Martin Alonso équipait et préparait les navires, il réunissait et rassemblait les gens; il vit aussi qu'il donnait à certaines personnes de l'argent et ce qui était nécessaire pour approvisionner leurs maisons et cela avant que Christophe Colomb fût revenu de la Cour et l'on dissit que Martin Alonso faisait ces dépenses de son propre bien.

## N: 19

Déposition de Arias Peres Pinzon, fils de Martin Alonso, quarante-cinq ans.

(Rûle de son père dans l'entreprise de Colomb.)

Palon, 114 oct. 1515. Piectos, Vol. II, pp. 228-231.

A la onzena pregunta, diroque la sabe, porque estatestigo es fijo del dicho Martin Alongo Pinçon y estava estante en Roma coe mercaderia de su padre, e que fue dicho su padre a Roma aquel dicho año antes que fuese a descobryr e quel dicho Martin Aloneo Pinçon padre de este testigo estando un dia en la libreria del Papa alyende de otras muchas vezes que abia estado por razon de mucho conocemiento que tenia con un familiar criado del papa que era grande cosmografo y tenia muchas y largas escripturas y ally les enseño platicando muchas vezes al dicho su padre y este testigo con el suso dicho criado del papa en las (...) alli fue informado el dicho su padre y este testigo destas tyerras questavan por descobryr y juntamente con mucha yadustria e saber que en las cosas de la mar el thenya dijo muchas vezes a

este testigo como ayudava y querva armor dos navina e ye a descobrye estas herras, a que lo sabe por lo que diche tyene e pasé

eay e lo vido e viste de ojos.

A la dozena pregunta, dizo que cabe le contenido en el dichearticulo, por que al tienpo queste dicho testigo estava en la 13brorva del papa. Y nocencio plavo le ché una excriptura la qual desia lo que en el articulo se contiene y el dicho padre desta testigo la torno e la truxo e venydo en Castilla de Roma con aquerdo do 37 a descobrir la dicho tiera la ponia par obra 7 muchas veces autes lo comunico con este lestigo y vino el dicho Almirante en aquel trenpo a outa villa de Paios con esta demanda de descobryr estas tyerse, y como el padre deste testigo lo viere venir con la dicha demonda y supo de la demonda que traya para doncobrye ovo por bien de rogar e dar parte dollo al dioho Martin Alonso, el qual dicao Martin Alonso le dixo que llevara muy buena demanda e que lo sabia bica e que sy no viniera tan evue quel la lattera ydo a descubryr aquellas tyeras con dos earevelos, y visto lo susodicho par el dicho Almirente se fizo tanto su amigo de su padra deste lestigo que Bzo concierto con oll o le rogé que fuene en su conpania, a que asta cabo desta progunta este testigo por que lo vido.

A la trezona pregunta, dixo este testigo que sabe ques asy como en el artiguio se contiene, proguntado como lo sabe dixo que por quel Almirante al dicho concierto, que llevava la mitad de tudas les mercedes que su este caso Su Altera le fizicio merced, y el dicho Martin Alonço le enseño la diche curriptura con la qual se esforço mucho mas y concertaron y el dicho Martin Alonço le dio al diche Almirante dinero e le fizo yr a la corte a el y a un fravie que se dizia frav Juan Peres, los cuales fueros,

o que lo sabe este testigo por que se falló a todo.

À la catorgena pregunta, divo que la sabe , preguntado como la esbe, dijo que despues de venido el Almeranto de la corta, truxo mandado de Su. A texa y cierta librança para ir con tres navios a descobryr aquellas tierras, y que viendo en esta villa do Palos el dicho Almirante non avia enbre hinguno que cesas yr en su conpadia nyn menos le quivyese dar sus navios diniendo qual avia de 3º que nunca fallaria tierra y que desta manera estovo mas de dos mesos sus thener remedio nvaguno y que, visto non tener nyngund remedio de savios nyn geote, metiosa mucho el regar al diche Martin Alonse qu'enseñandole las mercodes que Sus Alterna la fazion desqubriendo la tierra y vistas, dizo e le prometio de partir con el la mytad e que fuces en su compañía o que serva capitan prencipal de tos dichos navios e que como anbre que con sus parientes e amigos se lo podia fazer le avineo, por use cervicio de Su Alteas, y ol dicho Mortin Alonno, visto no tener el dicho Almyrante avio nyaguno y el partido que le fazia e fizo e por servir a Su Altera, convino de yr con al a ie dio la escriptura original que abia traydo de Roma e asy mismo puso sua navios e con sus parventes y amigos en un mes fyzo el armada, e que ente lo sabe por que lo vido, e feeron en aegui-

myonto del dicho viaje.

A la quinzena pregunta, dixe que le sabe como en el articulo es contiene; preguntado como le sabe, dixe este testigo que por que vido partir de aqui al diche Martin Alonso su padre como capitam principal con sus ermanos por capitames de los etros navios, e que sabe que corrieron de la ysla del hierro en el ueste, queste testigo non fue con ellos, pero despues vinyeron a portar a Galyeva y este testigo venva de Flandes e se falló con todos en un dia en el puerto de Bayona, e de ally de los del navio de su padre este testigo les ovo desir muchas vezes en general aquello que se contiene en el dicho artiquio a que por la muodiche lo sabe.

A la desvieyanva progunta dixo que sabe lo contenido por que lo oyo dezir .. (roto) .. mente viniendo con elles en los navies este testigo dende Galyzya que venia del dicho viaje, e que por le susodicho lo sabe.

A la desymble progunta dun que asy lo ava dezir este testigo a los capitanes e maryneros que del dicha viaje vinieron o venian con el dicho su padre a Almirante e capitanes e que anny e-

publico e notorio.

A la desvechava pregunta dixo que lo sabe por que lo oyo deur al Almyrante Don Cristobal e a los otros capitaces e gente que eu el dicho viaje vinyeron e que ansy en publico e notorio, y que de esta este anhe.

Traduction. — Onzième question Il répond qu'il le sait parce qu'il est his du dit Martin Alonso Pinzon. Qu'il se trouvait à Rome avec des marchandises de son père, et que son père viut à Rome l'année avant qu'il partit pour le voyage de désouverte, et que se trouvant un jour dans la Bibliothèque du pape, où il allait fréquemment voir un serviteur du pape qu'il connaissait et qui était un grand cosmographe et avait à sa disposition de nombreux manuscrits, celui-ci, en causant avec sut et le témoin des choses de '.....) l'informa de cen terres qu'il y aveit à découvrir et, comma d'etait très industrieux et très habile dans les choses de la mer, il dit souvent au témoin qu'il se préparait et voulait équiper deux navires et aller découvrir ces terres. Qu'il le suit par auite de ce qu'il vient de dire et parce que cela se passa ainsi et qu'il l'e vu de ses yeux.

Douzième question. Il répond qu'il anit les fais contenus dans cette question, parce que, à l'époque ou le témois se frouvait dans la Bibliothèque du pape lanocent VIII, il lui donne un document dont le texte était conforme à celui qui est rapporté dans la présente question. Le père du témois le prit et l'emporte et, à son

retour de Rome en Castille, il se décida à aller découvrir la dite terre et en parla souvent au témoin. Sur ces entrefaites, l'amiral arriva dans la ville de Palos avec son projet de découverte des dites terres. Le père du témoin, i avent appris, se mit en repport avec les et lus dit que son projet était bon, qu'il le sevait bien et que s'il avest terde à venir il l'oursit trouvé parti pour aller faire cotte découverte avec doux carevelles. L'amiral voyant cela me lia si intimement avec le père du témoin qu'il se mit d'accord avec lus et l'engages à l'accompagner. Le témoin le seit perce qu'il l'a vu.

Treixième question. Le témoie dit qu'il le seit comme l'article du questionnaire le repporte, qu'il suit que le dit accord portait la moitié de tous les avantages que bon Alterse accorderait à cette occasion. Et le dit Martin Alonso lui montra le dit ducument qui fat un grand encouragement pour l'amiral, ils se concertèrent et Martin Alonso donne de l'argent en dit ainiral et le fit partirà la Cour avec un rollgioux qui a appoint Juan Perès, et impallèrent. Le témoin le sait paren qu'il s'est trouvé présentà tout.

Quatorzième question. Il répond qu'i, le sait. Il dit qu'en revenant de la Cour l'amiral apporta un ordre de Son Aitense et une cortaine comme d'argent pour aller découvrir ces terres avec trom navires, et.ea arrivant dans cette vilie de Palon, i amiral po trouve personne qui oiêt affer avec lui, ai même qui voulat im donner ses payeres, car i on disait que s'il aliait il ne trouversit jamais la lecce. De telle façon qu'il reeta deux mois sans trouver un remedo que konque et quand il vit qu'il n nerivait à rien, qu'il ne trouveit ni nevires ni matelots, il se mit à insister suprès de Martin Alongo et lui indique les avantages que lui faisagest Leurs Altesses s'il découvrait la terre, et il iui diret lui promit de partager avec lui a il consentait à l'accompagner; qu'il acrait le principacapitaine des navires, qu'il devait l'aider à laire ses préparatifs de depart avec ses parents et anus, punque c'était pour le service de Leurs Altessos. Martin Alouso, voyant que l'amirol n'aboutissait à rieg, encouragé par les avantages qu'il lui promettait et par le désir de cervir Son Altesse, consentit à partir avec lui et lui denne l'original du document qu'il evait apporté de Rome. En mêmo temps, il mut à sa disposition ses navires, ses perents ot ses amis et en un mois la flotte fut prête. Cela, il le sait parce qu'il l'a vu, et ils partirent pour le dit voyage.

Quinzième question. Il le sait, parce qu'il est au fait de tout ce que contient cette question. Il le sait, parce qu'il vit partir de Pales Martin Alonso, son père, comme capitaine principal, avec ses frères comme capitaines des autres navires. Il mit qu'ils allèrent de l'île de l'er dans la direction de l'ouest, le témoin n'étuit pas avec eux, mais à leur retour ils vinrent aborder dans la Calico, et le témoin, qui revensit lui-même des l'innéres, se rencontra avec oux dans le port de Bayonne, et là les hommes de l'équipage de

son père lui recontèrent souvent ce que contient le dit article et

c'est amsi qu'il le sait.

Seizième question. Il répond qu'il le sait parce qu'il l'a oul dre (ici un passage détérioré)... tandis que le témoin revenut avec eux de la Gelice et que c'est pour cela qu'il le sait.

Dix-septième question. Il répond qu'il l'a out dire aux capitanes et marins qui revenaient de ce voyage avec son père et .'Am-

ral, ainsi la chose est publique et notoire.

Dix-builtème question. Il le sait perce qu'il l'a oul dire à l'Amiral Don Christophe et aux autres capitaines et aux manus qui avaient fail le voyage. La chose est publique et notoire.

#### N: 20

Déposition de Hernan Peres Mateos, de Lope, cousin de Martin Alonso Pinzon, quatre-vingts ans, compagnon de Colomb au premier, au deuxième et au troisième voyage.

(La révolte)

Saint-Domingue, 26 janvier 1536, Dune, op. cit., pp. 162-2632

Que no sabe más de haber oido á Martin Alonso e á sus bermanos, que viniendo á estas partes, la gente que venis en los navios, liabiendo navegado muchos dias e no descubriendo berra. los que venian con D. Cristobal Colon se querian amolisar y alzar contra el diciendo que iban perdidos, y entonces el dicho D. Christobal Colon habia dicho a Martin Alonso lo que pasaba con aquella gente, e que le parescia que debian de hacer, y el dicho Martin Alonso se habia respondido : Señor, ahorgas estatra merced media docena dellos ó échelos á la mar y si no m atreve, yo y mis hermanos barloaremos sobre ellos y lo haremos, que armada que salió con mandado de tan altos principes no habiá de volver atras sin buenas nuevas, y que con esto todos se animaron, y el dicho D. Christóbal Colon habia dicho: Martin Alonso, con estos hidalgos hayámosnos bien y andemos otro du, e si en esto no hallaremos lierra daremos otra orden en lo que debemos hacer; y asi navegaron otros sieto dias, y sobre acche vieron fuego en una tierra que se decia las Princesas e agora 🛍 llama los Lucayos, y esto es lo que le han dicho á este testigo y lo que le contaron los dichos Martin Alonso y sus hermanos.

Traduction. — Qu'il ne sait rien de plus que ce qu'il a oul dire à Martin Alonso et à ses frères, que, pendant qu'ils vensient dans ces pays, comme ils avaient navigué déjà pendant de longs.

jours sans découvrir la terre, l'équipage de Colomb menaçait de se mutiner et de se révolter contre lui, disant qu'ils allaient se perdre, et, dans cette conjoncture, D. Christophe Colomb fit part à Martin Alonso de ce qui se passait parmi l'équipage, et lui demanda son avis sur ce qu'il y avait à faire. Martin Alonso Ini répondit : Monsieur, pendez-en, je vous prie, une demi-douzaine et jelez-les à l'eau; el si vous n'osez pas le faire, nous passerons moi el mes frères sur votre bord et nous le ferons; une flotte qui est partie avec une mission de grands rois comme les nôtres ne retournera pas sans rapporter de bonnes nouvelles. Et, sur ces paroles, tous reprirent courage. D. Christophe Colomb lui répliqua : Martin Alonso, tâchons de nous entendre avec ces braves gens et allons encore quelques jours, et, si d'uci là nous n'apercevons pas la terre, nous prendrons d'autres dispositions. Et ainsi ils naviguérent encore sept jours et à la nuit ils aperçurent du feu sur une terre qui s'appelant les Princeses et qui se nomme aujourd'hui les Lucayes. Veilà ce qu'ent dit et racenté au témoin Martin Alonso el ses frères.

#### N• 21

Déposition de Francisco Morales, compagnon de Colomb à son second voyage.

(Menaces & l'Amiral.)

Puerto Rico, 14 septembre 1514, Pleifos, Vol., 1, p. 421.

Dixo que lo que dello sabe es que viniendo este testigo e segundo viage con el dicho Almirante, oyo dezir este testigo a un Juan Niño que venia por maestre el segundo viage en una nao que se dezia la Niña, quel primer viage quando el dicho Almirante vino á descubrir, viniendo á medio golfo é algo mas, se juntaron los maestres de tres navios que trayan el dicho primer viago, é que se pusyeron en requerir al dicho Almirante que se volviese á Casulla, porque segund los tienpos reynavan levantes en el golfo que no creyan sy mas adelante yva de poder volver en España, y quel dicho Almirante le respondió que no curasen de aquello, que Dios que les daba aquel tienpo les daria otro para volver, é que oydo aquellos por los maestres é marineros les dixeron que no se pusyese en aquello que no se lo abian de consentir, é que para esto tomaron armas, é quel dicho Almirante les dixo que no hiziesen aquello que querian hazer, porque en matallo á él é á sus criados que heran pocos, no barian mucho, pero que tuviesen por cierto que su muerte les seria muy bien demandada por el Rey é Reyna nuestros señores, pero que hiziesen una cosa, que le diesen termino de tres é quatro dua y que navegasen el viage que llevavan, é sy en este tienpo no viesen tierra, que hiziesen la buelta que quisiesen, é que con este concierto pasaron adelante eyguiendo su viaje, é que en aquel termino vieron tierra.

Traduction. — Dit que ce qu'il sait c'est qu'au cours du second voyage de l'Amiral, que le témoin accompagna, il entendit un certain Juan Niño, qui était maître sur un navire appelé la *Niñ*a, déclarer que, lors du premier voyage de découverte de l'Amiral quand ils se trouvaient au milieu de l'espace maritime et un peu plus, les mattres des trois navires qui firent ce premier voyage se concertèrent et se mirent à exiger de l'Amiral qu'il retournat en Castule, parce que, vu le temps qui régnait en pleine mer, le vent soufflant du Levant, ils ne croyaient pas pouvoir revenir en Espagne s'ils alfaient plus en avant. L'Amiral leur répondit qu'ils no se préoccupassent pas de cela, que Dicu, qui leur donnait un tel temps pour aller, leur en donnerait un autre pour retourner. Les mattres et les matelots, l'entendant, lui répliquèrent de ne pas se mettre cela en tête, parce qu'ils n'avaient pas l'intention d'y consentir, et dans ce but ils prirent les armes. L'Amiral leur dit de prendre garde de ne pas faire ce qu'ils méditaient, qu'il ne leur serait pas difficile de le tuer, lui et ses serviteurs. qui étaient peu nombreux, mais qu'ils se tinssent pour assurer que le roi et la reine leur demanderaient compte de leur mort; qu'il valait mieux lui donner encore trois ou quatre jours de répit pour continuer ce voyage et que, si d'îci là ils n'aporcevaient pas la terre, ils pourraient retourner s'ils voulaient. Sur cet accord ils poursuivirent le voyage et sur ces entrefaites ils virent la terre-

(Il convient de noter que ce témoin était cité à la requête de Diego Colomb.)

#### D+28

Déposition de Juan Roldan, de Moguer, cinquante ans.

(Intention de retourner en arrière.)

Séville, 22 décembre 1535, Dono, Colon y Pinson, p. 260.

Oyo á Juan de Jerez, que fué con él en el viage, que habiendo andado setecientas ó ochocientas leguas, los más de los marineros dijeron á Cristobal Colon que no querian ir más adelante,

porque el agua iba hacia allá á donde ellos iban y el viento tambien, y que no podian volver, y que acometieron muchas veces á volverse, y que Martin Alonso Pinzo les rogó que no se volviesen, y, en efecto de que se querian volver, el dicho Martin Alonso habia dicho: Yo no tengo de volver el viage hasta hallar tierra; vuelva quien quisiere volverse, e que así fueron, e que desde un día ó dos habian hallado la tierra, y que el dicho Juan de Jerez habia dicho á este testigo y á otros, que el habia sido el primero que habia saltado en la tierra.

Traduction. — Il a entendu dire à Juan de Jerez, qui alla avec lui [Colomb] dans ce voyage que, lorsqu'ils eurent fait sept à huit cents heues, la plupart des matelots dirent à Colomb qu'ils ne voulaient pas aller plus avant, parce que le courant allait du même côté qu'eux ainsi que le vent, et qu'ils ne pourraient plus retourner; qu'ils tentèrent plusieurs fois de s'en retourner et que Martin Alonso Pinzon les pria de n'en rien faire; et que, comme ils persistaient, le dit Martin Alonso leur avait dit: Pour moi, je ne reviendrai pas de ce voyage sans avoir trouvé terre; retourne qui voudra. Et ainsi ils se décidèrent d'aller. Et au bout d'un ou deux jours ils avaient trouvé la terre. Et le dit Juan de Jerez disait autémoin et à d'autres qu'il avait été le premier à sauter à terre.

## N• 23

Déposition de Fernan Perez Gamacho, de Huelva, quatre-vingt-cinq ans.

(Idée de retourner en arrière.)

Seville, 22 décembre 1535 Dune, Colon y Pinzon, pp. 256-257.

Vió llegar á la villa de Palos la armada de hacer el descubrimiento, e entró dentro en los navios e vió que traian Indios e señales de la tierra así como otras cosas, e venidos, venia en la dicha armada un Francisco García Vallejos, marinero, e dijo públicamente á este testigo e á Rodrigo de Vera e á Anton Martín e á muchos pilotos e á otras personas, que habiendo andado por la mar mucho adentro, Colon estaba embarazado e había dicho á Martín Alonso Pinzón e á Vicente Yáñez, capitanes: qué os paresce que hagamos, que habemos andado mucho e no hallamos tierra? e quel dicho Martín Alonso Pinzón dijo entonces: Señor aquí venimos á servir á Dios e al Rey, e no habemos de volver atrás hasta que hallemos la tierra ó morir, e que desde

quel dicho Colón había visto la voluntad e determinación de Martin Alonso e de Vicente Yáñez, su hermano, se había determinado de buena volunted de ir il dicho vieje, e así lo liabían proseguido hasta que habían hallado la tierra, e así mismo decía el dicho Francisco García quel dicho Martin Alonso daba mucho favor e ponía ánimo al dicho Colón.

Traduction, - Il vit arriver à Palos la flotte qui revenait de faire la découverte, il monta sur les navires et vit qu'ils amenaient des Indiens, des produits du pays ainsi que d'autres choses. Parmi les arrivants, se trouvait sur la dite floite un certain Francisco Garcia Vallejos, marin, qui dit publiquement au témoin, Rodrigo de Vera, à Anton Martin et à d'autres personnes qu'après qu'ils se furent enfoncés bien avant dans la mer, Colomb était embarrassé et avait dit à Martin Alonso Pinzon et à Vicente. Yañez, capitaines : que vous semble-t-il que nous devions faire\* nous avons beaucoup marché et nous ne trouvons aucune terre. A ces paroles, Martin Alonso Pinzon dit alors: Monsicur, nous sommes venus ici pour servir Dieu el le roi, nous ne reviendrons pas en arrière tant que nous n'aurons pas trouvé la terre, plutôt mourir; qu'en entendant cela, Colomb, voyant la volonté et la résolution de Martin Alonso et de Vicente Yafiez, son frère, s'était décidé de bonne volonté à poursuivre le dit voyage, et ainsi firent-ils, jusqu'à tant qu'ils trouvèrent la terre ; comme nussi le dit Francisco Garcia déclarait que le dit Martin Alonso. favorisait beaucoup et encouragesit le dit Colomb.

#### N• 24

Déposition de Francisco Garcia Vallejo, de Moguer, compagnon de Colomb, qui faisait partie de l'équipage de la Pinta.

(Péripètes du voyage; Rôle de Pinzon; Changement de route.)

Palos, 2m octobre 1515, Piccios, Vol. II, pp. 317 et sq.

A la calorzena pregunta dixo que lo que sabe es que sy no fuera por Martin Alonso Pinçon que le avyo con sus parientes e amigos, que non fuera el dicho almirante a descobrir ny fuera nadie con el, a con la amystad e ganas que tenya de servir a Sus Altezas rogo a su bermano e a este testigo e a otras presonas que fuesen con el e con el dicho Almirante a descobrir e quel dicho Martin Alonso le avyo, que sin él el dicho Almyrante non fuera a descobrir el dicho viaje, preguntado como lo sabe, dixo

que perque lo vido e se fallo presente e fue con el diche Pinçon

e su hermano en su compañía.

A la quinzona pregnata dizo que sabo lo contenido en la dicha pregunte, que partieron de la villa de Palos e teraron en la Comern e de alli iomaron su deroia para diche viaje deude ei Fierro e anduvieron la buelta de lucata achecientas leguas, e cua an esta tiempo doscientas leguas poco mas o menos de la tierra, niguiendo el diche viaje, hablo el diche Almirante don Cristoral con todos ios capitanes e con el dicho Mertis Alonso e les dixo, que facemos, lo qual fue os seys dias del mes de Octubro det año de coventa (1/e tres años y dixo . Capitan, que foremos. que mi gente mal me aqueza, que vos pareco, señores que fagamos, e que entonces divo Vicente 1 añez : Andemos, Señor, fatas dos mell leguas e sy aque no fallaremos lo que vomos á buscar, de alli podemos der buelta. Y entonces responsio Martin-Alouso Pincon, que ya ywa por capitan asy prencipal . Como, Señor, agora portigues de la vi la de Palos va buestra merced as va anojando, shant beñor, que Dios sos dara vitoria que descubramos tierra que aun a Dins querra que con tal verguesça bolvamos ; entonces respondin el dicho Almirania don Cristoval Colon, bien arenturados seays, e asy por al dicho Martin Alonas. Pincon andubieron adelante, a que de esta este cabe.

A la desyseranza pregunta dina que la sabe porque este tentigo le ovo denir al de ho Martin Aloneo Pinçon, capitan, e que nabe que por su radinatria e anher et parecer panaron adeconte, e

que desta tanto sabe.

A la desisyrle pregrata dixo que sabe e vido que dixo Martin Alonso l'inços el dicho viaje. Señor, my parezer en y el corazon me da que ny descargamen sobre el suduente que fai aremos mas ayan tierra, y que entonem le respondio el dicho Almerante don Cristidal Colou: pues sea sey Martin Alonço e fagomina lo any, et que luego par la que dixo Martin Alonço mudaron la quarte el misuente e que sidie que por yndustria e parecer del dicho Martin Alonso, por que era onbre muy sabida, se toma el dicho acuerdo en las cosas de la mar, progentado como lo sabe, dixo esta testigo que por que se fallo presente a lo vido.

A la desymbara pregunta dino que lo que sabe en que avido el acuerdo del dicha Martia Alonço l'acon capitan e mudade le quarta del sudueste dende en tres dias primeros sigurentes vido este testigo yendo por la dicha derrota como el dicho Martia Alonço vido pasar ciertos pazaros qua se haman gavegudios y papagallos y entonces dino el dicho Martia Alongo cintre tierra audamos, que estos pazaros no pasan synicabas, e dende en tres dino mismos dicron en las yelas de los Lucasos, en la yela de Guannhany, el juevos a dica dias de Octubre abio el pilolo Pedro

<sup>(1)</sup> L'original porte 1400, alors qu'il findroit 1403.

Niño y dixo say al Almiranto 'Señor, non agamos esta noche por ander, per que segund buestro libro dize, yo me hallo desyseys leguas de la tierra o vevnte a mus tordar, de lo qual evo gracplaser of dicho almirante a disp que aquella razzi, que la discur a Cristoval Garcia Xalmiesto, que era piloto de la Pinta, e la distr a Cristoval Garcia y al di-ho Cristoval Garcia digo : que mandava" por mi, criado, non metamos esta noche velas ny fagames. por nodor, que me fallo cerca de la tierra, y el dicho Cristoval Garcia respondio y dixo : pues por el mio meted velas y andemos quanto pudieramos, a de aqui le respondio Pero Alonso Niño: faced como quinierdes, que yo non quiero syno vritras vos , quando. viero que dava vocos, salirmo ho afuera, y on esto aquol juevos en in noche ec aro la luna e un marynoro que en desia Juna Rodrigo Bermojo, vez-no de Molipon, de tierra de Sevilla, como la lucaaciero, del dicho navio de Martin Alonço Pinçon vido una cabres bianca de arena e alzo los ojos e vido la tierra e luego arrematio con una lonborda e dia un trueno i tierra, tierra, e sostavisron a los navios fasta que vino el die, viernos ouzs de otubre, el dicho Martin Alonso describrio a fruenchany la 181a primera, e que desta tanto sabe, e que lo anho por que la vido a vista de ojos.

Traduction — Quaterzième quention Il répond que, sons Martin A onso Pingon, qui lui procura le concours de ses parents et de ses amis I emiral résurent pas pu siler faire son vouge de découverts. Mais, grâce au bos vouloir de Martin Alonso et su destr qu'il aveit de servir Leors Altesses, tout s'arranges. Ce fut lui qui engages ses frères et le témois fui-même oins que beaucoup d'autres personnes à accompagner l'Amiral et ce ui et put siam partir pour son voyage, il le seit parce qu'il était là présent et

qu'il a fait partie de l'expédition.

Quantieme question. Il répond qu'il est au courant du fait dont parie cotte question. Ils partirent de Palos et allérent toucher à la Comera et privent de l'allerent de l'allerent lieues dans la direction de l'ouest, et, à deux cents lieues environ de la terre, l'amiral Christophe Colomb parla avec tous les capitaines et avec le dit Martin Alomo et leur dit «Que faisons-nous" «C start le 6 du mon d'ortobre de 43 (arci. Il dit : « Capitaine que faisons-nous, mos hommes m'inquietent, que faut-il faire à votre avis ? » Virente Yañez los répondit : « Se gueur allons jusqu'à deux mille boute et, si nous ne trouvons pas terre, nous pourrons a ors revenir sur nos pas, » Martin Alonso, qui était capitaine principal, lui dit de non côté « Comment, Monsieur, nous sortons à petre de Palos et déjà vous êtes découragé, en avant, Monsieur, et Dieu nous dinners le victoire et nous fers découveir la terre, à Dieu na piane que nous ayons la honte de retourner, » Christophe Loiemb

leur répondit, « Alles on bonne aventure : » Et nom à cause de Martin Alonso Pinçon, ils poursuivirent le voyage.

bessième question il répond qu'il le sait parce qu'il l'a out dire à Martin Alonso Pinçon, capitaine, et que c'est par son industrie et ess consuls qu'ils poursuivirent le voyage, c'est tont

co qu'il nait de cette question.

Discreptions question. Il répond qu'il and que Martin Alonso dit à Christophe (anomb « Monsieur, mon avis est que mus nous dirig ons vers le sud-quest parce que nous trouverons ann terre plus voimne » L'amirus lus répondit « boit ; faisons-le, » Et mises sur l'avis de Martin Alonso, ils prirent le quart su sud-quest, et is sait que c'est par l'industrie et le coursel du dit Martin Alonso qui était un homme très entendu que fut prise cette decision au sujet de la navigation, qu'il le mait parce qu'il an

trouvait présent et qu'il l'a vu.

Din-huitieme question. Il répond qu'après qu'on eut prin cette détermination et qu'en eut changé de direction, dans les trois journ su vants pendant qu'en allait vers le sud-ouest, le témets et Martin Acono sicent passer cersios oirents qu'on appeile genio et perroquels et Martin Alonso fit cette reflexios que noba payigueus entre des terres et que ces ominus un primirent pas none motif et au liout de trois jours nom donnémen dans les Lucayes à l'ire de Guenahany Le jeudi 10 octobre le pilote Pedro Nino paria à l'Amiral et lui dit . a Il nerait bon de raiontir la marche cotto nuit parce que survant les indications de votre. livra, jo mo trouvo à soizo liquas de la terre, à vingt liques au plus, a tela fit grand plator à l'Ameral que lui dit des tares part à Cerstohal Garria Naimiento, pilote de la Piata, Et il la dit à Unistaval. Gazcia et la dit Uzisterial Gazcia (1) dit 1 a Qua commander-vous \* Pour moi, mon gueçon, je quis d'avis de outror nos voilan catto nuit et de no pas avancer parco que je motrouve dans le voisipage de la terre » Le dit Cristolial Garcia. réplique : « Je serne d'avis au contraire de larguer nes veiles et d'alier autant que nous pourrons » Pedro Niño los ditualtais tes comme rous roudrer, je ne demande qu'à vous suivre, quand je vono untradras oppoler je viendens de votro côté . o Daza la noit de ce même ieudi il fit clair de lone et un morio qui s'appelast Juan Redrigo Bermeia, habitant de Molinea, dans la campagne de Séville, et qui faisait partie de l'équipage du novire de Martin Aloneo Pinçon, sporçut à la clarié de la lune une longue blancho do soble et levant les youx il vit la Lecre. Il tern aussităt un coup de lambardo et s'écria "Terro! Terro! Ils restèrent à sord jungu au jour, vendreds 11 octobro. Et le det Martin Alongo dé-

of La teste Les Plestos porte areas Mais la mote de la phress prouve qu'au Rou de Cristoval Garcie, il faut lire Puro Niño.

couvrit Guennhamy is promière tie. C'est tout ce qu'il sait, et ille sait parce qu'il l'a vu de ses propres yeux.

#### N. 25

## Lettre du D' Jérôme Mûntser au roi Joie II. Nuremberg, 14 juillet 1493.

A. — Fragment du tente latin original, trouvé dans les papers de Hartmann Schodel pur la D' Il Stauber (Die Schedelsche Schlothek.,. in Studien und Derstellungen une dem Gebeie der Geschichte Appendice, n° 11, p. 251, Publik par le D' Rermann Granert, Vol., VI, fassicules 2 et l'Inbourg en Britagny, Harder, 1908, in-d'.

Serensume invictionimique Joanni Portugallie Algarbierum Mauritanieque maritime regi insularumque Madere, Fortunatarumque Catheridarum Azorum primario inventori, leronimus Monetaru medicine doctor Gormanus sessi humitime recomendatum facit.

Quia hac usquo a serenissimo infanto Henrico avanculo tuo id precons acceptate quod apartendo orbe terrarum nulli labori nec expensis pepercisti, Iuaque industria Ethiopicum et Genee maru populosque marstimos usque ad tropicum capricorm suis mercibus. ut auro, granis parados, pipere, sclavis et alus tibi tributarios fecisti. Quo ingenio laudem et immortalem gloriam comodumque insaper maximum lib. peperisti, nec dubium quin brevi temporo Ethiopea in humana offigio quant bestio a divino culto alienate tun in fustria bestiglitatem expant et ad catholice coligionis observantiam devenient, Considerans had invictiosimus Romanorum Rox Maximi innus maire Portugalensis, vojust epistola meequamvis rud, majostalom tuam invitari ad querendum (sic) oriontalem Lathau ditissimam plagam, Confilentur enim Aristoteles in fine scound: Celi, itom Soneca 5" Naturalium, item Petrus de Alhaco sua etate doctresimus aluque quampiures clarissimi vin, cochtentur, inquam principium orientis habitabilia satis propiacuum esse fini occidentis habitabilis. Signum sont elephantes, qui in duobus hiis locis habundant. Similiter casue quas tormentum de laters orientes ad littora insularum Azores proicit. Sunt item infinita, ut ita loquar, et certis-unia argumenta quipus quasi demonstrative conjectur mare allud bravibus diebiis posse navigari Cathaium orientalem versus. No turbet te Alfraganus et alu inetports, qui solum unam quartam terro dixerunt esse d scooportam mors, terramque eccupidum tres partes auta ammereum case mari-Nam in rebus spectantibus ad habitacionem terreplus credendum

est experiencie et probabilibus historiis quam imaginacionibus fantasticis. Scie enim quam plures...

(Remarqua de Schedol), Incompletam est ; non longios reportam.

E — Texto portugues, trouvé par la D' Hermann Grantet dans un volume accumble de la Babitothéque de Munich, et publié par lui dans Hutermées Jahrhach des Garres Gassilschaft, Vol. XXIX, 1906, Fons, S. p. 516.

# Nuremberg, 14 juillet 1498.

A surta que enuiou Hieronimo Monetario, doutor alema da çidade do horeminega em Alemania, ao soronianmo rey do Johan o segundo de Portugall sobre o descubrimento do maar oçono o provença de tirando Cam de Catay, tirada do latim em linguajem por mestre Aiuaro da Torre, mestre em theologia da ordem

de Sam Domingos, pregador do dicto senhor rey.

Ao seremisumo e inuictiasimo Johanne, rev de Portugal e dos Algarres e da Mauritania maritima e inventor primeiro das phas Fortunadas Canarias, da Madeira o dos Açores, Hieronimo Menetario, doutor alema, muy umiidosamento se encomenda. Porque ate qui este louver recebesta do serenumeno infante de Anriqua, tou lio, que aunca perdonsia a trabaibo acra despesas para descoheir a redundeza das terras a por a tiis industria fezeste tributarios ale os povos maritanos da Ethiopia e o mar de tiganos stos o tropico de capricorno com suos mercadurios, asy como ogro, granos de parasso pimenta, escravos a outras cousas, com ho quai ingenho gaubaste para ty lounor, immortalidade e gioria e tambem mus gram prouesto. E nam he dunida que em brone tempo os de Ethiopia, quasi beitas em semilhonça humana, autonidos do culto divino, dispum por tua industria sua bestiglidade e sentam a guardar a religiam catholica. Cons derando estas cousas Mazimilian, inuictissimo rey de Romanes, quis conuidar tua magestado a buscar a torra orientalli de Catav muy rica. Porque Aristoteles confessa em fim do livro segundo de celo e mundo s tembem Sencos no quinto liuro dos naturasos e Pedro de Alisso, cardeall muy letrado na sua idade, e outros muy muytos barobos serlarescidos, confessam, diguo, ho principio do oriente abitavelpeer achegado neaz ao fim do opcidente muitavell. Sam siasos os elefantes que ha muytos aqui nestes dous fugares a tambem as canas que a tormenta lança da praya do oriente ás prayas dos giben dos Açores. Sam também infinidos, porque any ho diga, muy cortos argumentos, pollos quece demonstrativos ne provaaquelle maar em poucos dias gauegarse contra Catay oriestall. E nora to trouve Alfragano e outros som aspectenças, os quaes discrom acomente huma quarta parte da terra estar descuberta no

maar e ha terra tegundo as tren uma parten estar alarguda tab ho maar, porquo pas cousan que portencem à habitação da term mais so ha do cense a suporionça a qui produtiva esturido que qu y angina imare fantasticas. Purque certa appes que muitos asterrados astronomos neguros um a guma habitação debasa due troporios a naturalismos. As quades colquiges ta achaste arreigistes a folias pur tan esparancia. Nato seis diagrin gan a feres punuta alargada cob bo mear, mon pelio contrairo o mant estas immerco Et a uda a rudoadesa or licular del a Abandam tambim a Ly ao ahim-langan e ngueron e mora (a maeraheren mussobor), os quare any mesmo desman gunhar ammortal dado e giara. O quanta gioria alcançaria, se fezeres o amento habitavel secressifrancido an leis ongalente e também gungto prove to os commermai le décém que moje toris las, has do oriente tribiliseisse mus las veses os reas moraudhados er sugagorom muy levemente as len pratrorio Julie Impiem par grande principe de Alemãos o His ficos, e on Hutanes. Apolor ion, Scithus e un que moram debase da gora entreila do polo artino, com ho grando dugas, de Moicema, que, nam ha mustos nocos, que debasco da seguidade da dific estrella foy nounmente mbida a granda ilha de tirulanda, que carry par conta CCC leguage, no qual he grandissique habitação do gente do dicto genhario do dicto senhor duque. Naje io cità espedicam scabarre, elevaniar in am em louvares como de asquelro horeuses o terás tambem es te aprez para este com aho por companheiro deputado do nomo roy Maximiliano ha conhor Martinio. Dienico singularmente para esto m'abar, e outros muy musto. marigheiros inbedores que navegacóm ha largura do mair tomando caminho das ilhas dos Açores por sun indestria, por que drante, chilindro e astrolabio e culros ingenhos, onde non l'iri nem calma os anojaró e mais mavegarára a praya orientali selhama temperança muy temperada do ant e do man, maybe intedia argumentos sam pril is quaes lun magestado pede seer edmada. Mais que aproveits esporour a quem carro? Et ta incimo en tall que todas fas couses com lua jadustria etc à vaha essilnas, e portanto encrever muytas cousas desta cousa he jespetir a quem carre, que nom achegue no cabo Ho todo paderano conaerve a 13 em tou proposito e arabado o caminho do mair 🖨 teus envallescos, sejas cesebrado com immortalidade, Vale de Nuvembergo via do alta Alemanho à 16 de julho, anlutis de mile quatrocomitos e nouventa e ires annes.

## C. - Traduction fute our les textes fates et portuguis.

Lettre qu'envova Hieronimo Montaro, docteur affemand de la rélode Nuremberg, en Ademagné, au séréminime son Dom Joée mound de Portugui, sur la decouverte de la mer Océane et de la province du Grand Khan de Cathay, traduile du latin en langage [portugais], par mottre Alvaro de la Torre, mattre en théologie, de l'ordre de Saint-Dominique, prédicateur du dit seigneur roi (1).

Au sérémissime et invincible Jean, roi de Portugul, des Algarves et de la Mauritanie maritime, et premier découvreur des îles de Madere, Fortunées, Catherides 2 et des Açores, Hisronymus Monetanus, docteur en médecine, Allemand (3), se recom-

mande humblement.

Pursque jusqu'ier tu us bérite de ton oncle le sérénissime infant Dom Henrique la gloire de n'avoir épurgué aucune perse
ni dépense pour faire connettre le globe terrestre (4) et que, par
ton industrie, lu as rendu tributaires la mer d'éthiopie et celle
de Guinée avec leurs peuples maritimes jusqu'ainx tropiques du
Capricorne, pour leurs marchandises, telles que l'or, les grains
de Paradis, les esclaves, le poivre et autres choses, et que
par ce moyen tu as acquis une louange et une gloire immortelles,
et de plus un tres grand avantage pour toi, il n'est pas douteux
que bientôt les Ethiopiens, qui sous l'effigie humaine sont comme
des bêtes, n'ayant aucune connaissance du culte divin, dépouilleront, grâce à toi, leur bestiefité et embrameront la foi catholique.

Considérant ces choses, l'invincible Maximilien, roi des Romains, dont la mère est portugaise (5), a voulu par ma lettre, quoique imparfaite, inviter la majesté à chercher le trés riche pays oriental de Cathay. Car Aristote, à la fin du second livre du Ciel, Sénèque, livre V des Questions naturelles, de mêms que l'ierre d'Ailly, le plus savant de son époque, et un grand nombre d'autres homines alustres, ont declaré que le commencement de l'Orient habiable est assez rapproché de la fin de l'Occident habitable. La preuve en est dans les élephants, qui abondent dans ces deux endroits et semblablement dans les roseaux que la tempête venant de l'Orient jette sur le litteral des ties Açores. De même, il y a de nombreuses, et si je puis m'exprimer miss, de très certaines preuves par lesquelles on peut conjecturer, d'une

Titre donné par le premier éditeur portugue. Le suite set la troduction de la parise du texte latin original trouvé par Stanhor dans les papiers de Schodel.

<sup>(2)</sup> Pour Cassiféraire, Dans le tante portugue cette expression est remplecée par cette des Canories, lichaim croyast que les tien Cassiféraies des Auaiens étaient les Acores.

<sup>(5)</sup> Doctour allomand, dans in version purtuguise,

<sup>(4)</sup> Pour découvrir le aphéricite de la terre, dans le version portugaire.

<sup>(5)</sup> Co membre do phress manque dans to portuguis,

manière presque certaine, que cette mer peut être naviguée en

pou de jours jusque vers le Cathay Oriental.

Et ne te laisse pas troubler par Alfragan et d'autres suieurs sans expérience, qui disent qu'un quart seriement de la terre est au dessus du niveau de la mer, et que la terre, peur ses trois suires querts, est noyée sous la mer, parce que, dans les choses qui concernent l'habitation de la terre, on doit croire platôt l'expérience et les récits probables, que les imaginations lestantiques.

Tu sais certainement que beaucoup (6) d'astronomes autorisés out nié qu'il y ait quelque terre habitable sous les tropiques et dans les régions équinoxiales. Cépendant tu na prouvé par expérience que ces choses étaient vaines et fausses. Il n'y a sucun doute que la terre ne s'étend pas su-dessous de l'esu, au contrain c'est l'eau qui est plus hases (7). A cela vient s'ajouter la forme

orbiculeire de la terre.

Tu as aussi en abondance les ressources et les richesses et la sides marins très savants qui désiront aussi gagner immortanté et gloire. O quelle gloire tu obtiendras si tu less que l'Orient habitable soit connu à ton Occident! Et aussi quel profit le commerce te donners, car tu rendras les îles de l'Orient tributaires, et bien des fois leurs rois émerveillés se soumettront très facilement à ton autorité.

Déjà te louent comme grand prince, Allemands, Italiens, Rothènes, Polonam, et les Seythes, qui demeurent sous l'étoile stide du pôle arctique, ainsi que le grand-duc de Moscovie, et il z'y a pas bien des années que sous la sécheresse de le dite étoile, fui nouvellement découverte la grande île de Grulanda, qui a 300 heues de côtes, dans laquelle il y a une grande colonis sous la seigneurie du dit grand-duc.

Mais, si tu achèves cette expédition, on t'exaltera par les losses gos comme un Dieu ou comme un autre Hercule. Et pour se

<sup>(6)</sup> Le fragment latin s'errète 14. Schedel e écret se ben : Incomplet, d'avrau été trouvé de pine.

<sup>(7)</sup> Co pounge est assex obscur ; mais Harrisce a'est vertainement mips sur le sons du in phrase, quand il a readu mais pelle contraire a mais miss summerse par : on the contrary it is the sex which is smaller than the sirth (Discovery of North America,p. 394.) Il n'est pas du tout question ici de pud'étendus des sans par rapport à celle de la terre. Le li<sup>n</sup> Grauert ill sur ruson, croyons-nous, qu'il n'est de l'opinion soutenne en moyen he que la mar était à un niveau plus étavé que la terre, (Dis Enideakung, . ep. 16 . p. 318, n.) Revenutein a traduit : Il cannot de doubled that the earth [and] » not sprand out below the mater (sea), but, that, on the souteury the ses se summerged (Martin Behaim, p. 112, col., L.)

voyage tu auras aussi, si cela te platt, un compagnon, le seigneur Martin Beham, envoyé par notre Roi Maximilien spécialement pour exécuter cela (8), sinsi que beaucoup d'autres marins expérimentés qui, des Açores, navigueront par leur industrie la largeur de la mer au moyen du quadrant, du cylindre, de l'astrolabe et autres instruments. Ils ne craindront ni le froid ni les calmes, car ils navigueront vers la plage orientale par une température très modérée de l'air et de la mer. Il ya de nombreuses et infinies raisons qui peuvent acquérir de la gloire à ta majesté. Mais à quoi bon éperonner celui qui court? Et toi-même ta es tel qu'avec ton savoir tu examines toutes les choses à fond. Et par conséquent écrire heaucoup aur cette chose, c'est empêcher celui qui court d'arriver au but. Que le Tout Puissant te conserve en ton intention, et que le voyage de mer terminé, toi et tes chevaliers soient célébrés immortellement.

Salut. De Nuremberg, ville de la Haute-Allemagne, le 14 juillet

de l'année du salut 1493.

#### M 20

### De Globo sperico terre,

Note manuscrite de Hartmann Schedel sur le Globe de Beheim trouvée par le D' Richard Stauber et publiée par le D' Hermann Grauert dans le mémoire de Stauber: Die Schedelsehe Bibliothek, appendice n° 18, p. 257, in Studien und Derstellungen aus dem Gehiete der Geschichte, Vol. VI, fascicules 2 et 3, Fribourg, Herder, 1906.

Mundi formam omnes fere consenciunt rotundam esse, idemque de terra senciunt, que in medio rerum constituta gravia

queque ad se trahit, aquis maiori ex parte submersa.

Sunt qui arbitrantur quatuor ejus plagas apparere, quas magaus insecat occeanus, duobus amplissimis fluminibus eas ambiens, quorum alterum zodiaco subiciatur, alterum ab aurora dextra levaque per polos defluens extra columnas Herculeas conju[n]gatur, alque in hunc modum tocius terre quatuor porciones velut ingentes insulas emergere. Que celo subjecte benigno mortalium habitaciones admittant.

Hunc orbis situm impeditum opus in hoc sperico globo ornatissimo facundie minime capax verum aspici cognoscique dignis-

<sup>(8)</sup> Dans la traduction de Harrisse sinsi que dens celle de Ravenstein (op. eil.), l'important membre de phrase singularmente pers este scabar, spécialement pour exécuter cela y est supprimé.

namum M(artinus) B'obemus) eques nuratus anno Christi 169 absolvit pro gloria inclite urbis nurembergensis. El cum net drams operibus maledica lingua parcit, que cunque onim mortales agunt sive privatim sive publice calumnio subincent, haid diffidimus, quin nostrum laborem malignus interpres non funct, neque maledicis occursuri clausurique ora contendimus. Frutru nitimus et in dentre et signific latrust itinere ennes.

Nullius enim vita sine reprehensione cucurreril. Communem igitur soriem equo animo forre decet, presertim [au-deisiii sti derit : precipue, cum opus ex illustribus cosmographis se geographis tum antiquis ut Strabone, Pomponio Mella, Diodero Seculo, Herodoto, Plinio secundo Novocomensi, Dionysis, sta, tum modornis ut Paulo Veneto, Petro de Elisco et periminus viris regis Portugalio profecimus.

De situ locorum, que videbantur necessaria, inserumus et quantum terrarum orbis incolitur cum interjectis et circumfuse aquis.

At quodeumque de nobis judicium fuerit non inviti subdimus, quando in hoc opere noque optimorum aperamus luidem neque pessimorum timemus vituperium, noque qui nobis detraxerit id gloria assequetur, at omnes oi consenciant, et fortame futura etas id approbabit quod nostra rejecurit.

His globus labora et opera M. B. absolutus est, in que erba situs strictum continetur, quo pacto se habeat forma terms erbis, maximeque esus partes, Europa aculicet, Asia et Africa, que modoque singule esus partes se habeant.

Similiter ore et litters, qualiter se intra et extra estendant, qualiterque palague en subest et circundet.

Absolute etiam sunt latitudines et longitudines paraleilorum ax veteribus cosmographia ut Ptolemeo, Strabene, Diodoro Siculo, Plinio; similiter ex reciencioribus ut Petro de Elect. Marco Polo Veneto, atiusque cosmographie martiribus, sique comma dortis dumitaxat, in quibus, si erraverit, correccion e

submittit, sciens, nibil esse cui non possit additementum st operis consumncionem fieri, etc.

Traduction. — Les parties soulignées sont de Schodel même, les autres ont été tirées par lui de l'Historia Berum de Pie II. Voir au-desaus, Sources, n° 11, p. 412 et note 47, p. 445.

# Du globe sphérique de la terre,

Tous à pou près reconnaissent que la figure du monde est roude, et l'on pense la même chose de la terre, qui, piece un milieu des choses, ettire à elle tout ce qui est pesant, et est submergée par les saux pour le plus grande partie.

Il y ca e qui pensent qu'elle présente quetre parties, dibmi-

tées par le Grand Oréan, qui les entours par deux très larges fieuves, dont l'un set situé sous le zodisque, et l'autre partant de l'aurors et coulant à droite et à gauche en passant par les pôles, se réunit ou delà des colonnes d'Hercule, et de cette manière les quatre parties de la terre émergent comme de grandes lies , lesqueiles, minées sous un ciel clément, sont habitables par les hommes.

Cette représentation de la terre dans ce magnifique globe sphérique, ouvrage difficile, incapable de parler mais très digne d'étre su et connu, a été executer pas Martin Réham), chevalier, l'an du Christ 1492, pour la gioire de l'illustre ville de Nuremberg. Et comme les langués médinactes n'épargnent pas même les ceuvres divines, et que tout ce que les mortels font soit en particulier, soit pub iquement, est exposé à la caloranie, nous ne nous dissimutens pas que notre travait n'échappers pas à la malignité des interprétes, et nous n'avons pas l'intention d'aller nu-devant des médiennts et de leur former la bouche, Car nous nous efforcerons vainement et les chions aboient à droite et à gauche du chemin.

En effet, il n'y a personne dont le vio no s'écoule sans entique. C'est pourquoi il convient de supporter avec sérénité le sort commun surtest lorsque none avens composé noire œuvre d'après d'illustres cosmographes et géographes tant anciens comme Strabon, l'omponius Mela, Diodore de Sicile, Hérodole, Pline le second de tome, l'enys et autres, que modernes, tels que Polo le Venitien, Pierre d'Ailly et les gens tres sepérimentes du roi de Portugal.

Pour la situation des lieux, nons avens inséré es qui nous a paru nécessaire, asses que l'étendue de la terre habitable, avec les

eaux qui la divinent et qui l'entourent.

El, quel que soit le jugement que 'on formera de nous, nous nous y noumettrons de hou gré, va que, dans le présent nurrage, nous n'espérous pas l'éloge des bons, at nous ne craignons pas le blâme des méchants, et que celus qui nous dénigrers, is oblisse-dra pas cette gioire de voir tout le monde partager son avis, et que pout-être la postératé approuvers ce que notre âge aura rejeté.

C'est par l'onore et le travail de Miartin', Blehaim) qu'à été termine ce globe, qui contient la description sommaire de la terre et indique la forme de tout l'univers et ses grandes divisions, savoir l'Europe, l'Asse et l'Afrique, et la disposition de chacune de

cos paríses.

Semblablement, il indique les côtes et les rmages, de quelle manière ils rentrent et ressortent, et comment la mer les penètre et les entours. Les latitudes et les lungitudes des paralleles ont aussi de tracées d'après les anciens cosmographes, lels que Ptolémés, Strabon, Diodors de Sicile, Pline, comme aussi d'après les plus récents, tels que Pierre d'Ailly, Marca Pola le Vénitien et d'ap-

tres cosmographes, bien entendu tous savants. S'il a erré dans ces choses, il se soumet à la correction, sachant qu'il n'y a rien a quoi il ne puisse être fait quelques additions pour le perfectionnement de l'œuvre.

# TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES Comprenant la liste des ouvrages et des documents cités

Les indications de pages sans mention de tomaison, se rapportent au premier volume. Abréviations : Ét. pour Étude S. pour Sources, N. pour Né. M. pour Mort.

Açores (Les). — Étaient connues bien avant Colomb, 54. — Seraient les îles que désigne la lettre à Martins comme point de départ pour aller aux Indes. — 289, 290.

Acosta (le P. Joseph). — Jésuile et historien espagnol, 1539-1600. — Historie natural y moral de las Indias, en que se tratan las cosas notables del cielo, y elementos, metales, plantas, y animales dellas : y los ritos y ceremonias, leyes... compuesta por el Padre — Séville, Juan de Léon, 1590, petit in-4°, pp. 537-18. — Vol. II, 213.

Adams (Charles Kondall). — Écrivain américain, mort en 1902. — Christopher Columbus, New-York, Dodd, Mead, 1892, In-12, pp. 261. — 388.

Petit volume de la collection des Makers of America. Bien fait et intéressant. L'auteur suit la tradition colombienne et commet bien des erreurs de détails; mais juge les actes de Colomb avec beaucoup d'indépendance.

Affonso V, dit l'Africam, roi de Portugal, 1438-1481. — Privilège qu'il donne à Fernão Telles, 73. — Aurait cherché la route des Indea par l'Ouest dans l'aunée 1474, 108.  Aucun document portugais ne témoigne du fait, 137. — Erreur de reux qui croient que Colomb s'adressa d'abord à lui, 363-366.

Agron (Juan), de Moguer. — Son témoignage en 1532 sur le but de l'expédition de Colomb. — II, 291, 292.

Ailly (Pierre d'), - Cardinal français. Savant cosmographo, 1350-1420. - Colomb doit & son Image Mundi presque toutes ses connaissances cosmographiques, sinsi que sa thèse sur la proximité de l'Inde, I. Sources, 91. - L'exemplaire de la Colombine de cet ouvrage, qui appertenait à Barthélémy, est couvert de notes des deux frères, 98. - Adopts l'opinion de quelques anciens sur la grande extension du monde connu, 247, 248. — Sea emprunts à Roger Bacon sur de point, 248. — Croit au peu d'étendus de l'espace maritime resté inexploré, \$15, \$16. - Se prononce contre la mesuro de Ptolémée, 317, 319. -Ne change pas d'avis après avoir résumé Ptolémée dans son Compendium, 316, 334. — No tient pas compte de la rectification de Pto-

- lémés à Marin de Tyr et maintent que la longueur de monde censu est plus grande que la moitié de la tarre, 334, 335.
- -- Tractates de Imagine Mundi, sans lieu ni date, vers 1480-1487, i vol. in-fol. -- I. Sources, 28-00.
- L'Epsiogus Mappe Mundi, na des tratés de l'Imago Mundi, souvent aunoté per Colomb.
- Compendium cosmografie. Résumé de la géographie de Ptolémée écrit par d'Ailly après les autres traités, mals où il meintient son opinion sur la grande étendue du monde habitable. — 334.
- See doux cartes du Monde. I, Segress, 28-101
- Albaigne (Audré d'). Cosmogrephe Lucquois, habitent la France en xy\* mécle, frère de Francisque.
- Bemontrance as rollet & Messieurs de son conseil privé. Sans data (1571-1582 ?) → I, Souross,
   361.
- Propose su roi Charles IX de faire la découverte proposés antérieurement par son frère, 478, 474.
- Albaigne (Francisque d'). Cosmographe Lucquois du milieu du geré siècle. — Écrit de Lisboane au roi de France, en 1566, pour lui proposer une importante découverte. — 262, 473.
- Albe (Duchesse de Berwick et d'). —
  De le famille de Colomb par les
  Colon-Portugal Décédée en 1904.

   Autografos de Cristobal Colon y
  papeles de America. Los publica le
  Duquesa du Berwick y de Alba,
  condesa de Siruela. Madrid, 1892,
  la-fol, pp. V-203.
- Documentos escogidos del archivo de la casa de Alba, Madrid, 1991, an-4°, pp. xxm-610, — II, 125.
- Nuevos autografos de Cristobel Colon y relaciones de ultramar, Los

- publica la Duquesa de →. Medrid, 1902, in-fol. pp. 294. — 487, 803.
- Albert-le-Grand. Dominicala allemand. 1193-1288. — Son traité De Nature écorum où il professe la sphéricité de la Terre, 248. — Ses doctruss étaient asseignées à Salamanque, 367.
- Albertia (Enrico Alberto d') Le contrazione navale e l'arte della navigazione al tempo di Cristoforo Colombo, — Rome, 1893, i vol. infal. — II, 159.

Forme le vol. I de la pertie IV de la Raccolla Colombiana,

- Alcaçovas. Truis conclu en cetta villo en 1479-1488 entre l'Espague et la Portugal. — Texte de la clause relative aux Causries, 200, 271.
- Aldrete (Bernerdo). Varias antigüodades de Repens, Africa y otras provincias, Auvers, J. Hesrey, 1814, in-4°, pp. 640-36. — II, 214.
- Alexandre VI (Pape), 1421-1545. -Voyen Balles.
- Alfragan. Astronome arabe da 13º siècle. — Sou vrai nom, 64. — Colomb trouve dans d'Adly et merare des degrés et la lui emprante, 212-314. — II, 242.
- Alguna Documentos do Archive nacional da Torre do Tombo acerca das navegações a conquistas portuguezas, publicado por ordem de Governo de sua Majestad Fidelladima ao celebrar-se a commemoração quadricentenaria do descobrimento da America. Lisbos Imprensa nacional, 1692, in-fol Pp. xxii, 554. 200, 405.
- Allegretti (Allegratio). II, 291-
- Allid (Alonso Velez). Alcade mayor de Palos, né vers 1462. — Sa déposition sur le séjour de Cotou à la Rabida, I, Sources, 486. Distingue Perez de Marchens, 542,

504. — Ca qu'd dit de ou dernier, II, 18, 19. — Son témoignage our Vesquez de la Fronters, 22, 23.

Alonso (Garcia). — Compagnon de Colomb, Sa déposition sur la premier voyage de 1492. In Fissai, El describrimients, p. 165, — II, 185.

Altamira y Croven (Rafael). — Hestoria de Es pans y de la civilisación Espanela, por —. Barcelona, 1909-1908, vol. I à III, Pr. — I, 489.

Excelient ouvrage, écrit d'après les sources mêmes et dans un aspest très ouvert

Altolaguirre y Duval (Angel de).

— Cristobel Colon y Pablo del
Pesso Toscanelli. Estudio critico
del proyecto, formulado por Toscanelli y seguido por Colon para
arribar al extremo Oriente de Ania
navegando la via del Oesta, por —,
commissario de guerra de primera
clasa, licenciado en derecho civil y
canonico, correspondiente de la Real
Academia de la Historia. Madrid,
lin prenta de administración militar,
1903, 8-jósus, pp. x-430 — 13, 111,
120, 120, 240, 264, 265, 275, 260. —
11, 101, 107, 244, 393, 412.

Ouvrage qui a obtesu en 1964 le prix Loubei à Madrid, L'auteur a su principalement pour objet de combattre la thèse soutenus par nous que la Lettre attribuée à Toscanelli sur le passage sux Indes par l'Ouest est apocryphe, M., Altolaguirre croit à l'authenticité de la lettre, meis se croit pas que Toscanell, l'ait communiquée à Colomb, qui l'aurait dérobée,

Alvares (Pedro Francisco), - Religium at voyageur portugue de la première partie du zwr elècle,

 Verdadeira informação das terras do Preste João das Indias, Nova edicão conforme e la de 1540, illustrain de diversos facesmiles... Lisbonne, 1864, in-fol. -- 232.

Il y a plusione traductions de cet important ouvrage, dont une en français faite sur une version italienne, impermée à Anvers on 1558. Une traduction anglaise par Lord Stanley a été publiée en 1861 par la Société Hakluyt, c'est la seule complète et exacts.

Alvaro de Portugal. — 31, 79, 20.

Ambrosio (Padro Alonso). — Sa déposition, i<sup>20</sup> nev. 1583 (Calomb à la Rahida), in Dune Calon y Pintain, pp. 221 at 234. — 11, 21, 27, 38.

American historical Review, II, 392, Annaes de Ilha de Porte Sancto. — 39.

Antilia (l'Ile), — La même que celle des Sept-Cités pour les Portugais 71, 72, 74, 75, — Témoignage de Ruy de Pina que les Rois de Castille avaient envoyé Colomb à la découverte de cette fie et de celle de Cypangu, 329, 349, 378. — Se situation sur les cartes du moyen-âge, II, 177. — Ser le Globe de Beheim, 178. — 272, 419, 421, 468,

Antonio (Nicolao), — Bibliographo ospagnol, 1617-1664, — Bibliotheca hispana nova, Madrid, 1763, 2 vol., in-fol. — Bibliotheca hispana vetus, Madrid, 1766, 2 vol. in-fol. — Son témoignage sur la bătardise de F. Colomb, 623, — 11, 60,

Aragão (Textera de), 1653-1892, — Breve noticia sobre u descobrimento da America, in Centenario, ato. Lisbonne, 1892, in-fol. — Menticane l'opinion que Colomb s'était compromis aven le parti de Bragance en Portugal. — 401.

-- Vasco da Gama, Lusbonno, 1836, 8\*

Aragon (l'). — Se participation è la découverte de l'Amérique, — II, 131, 132, 134. Artna de Cordous (Les). — Familia de conditios moyenne, 412,

Arena (Diego de). — Neveu de Beateix Eariquez. — Mombre de le première expédition de Colomb ; commandant du fort de la Navidad nà il fot massacré, 614.

Arana (Pedro de). — Frère de Beatrix Enriquez, 611. — Capciaine de l'un des navires de la troisième expédition de Colomb, 611. — Serviteur (crado) de Fernand Colomb, 612.

Area (Domingo de). — Madéréen qui obtint du roi Joho un privilège peurallerà la découverte de l'Ouest, 71, 405.

Arellano (D. Refeel Remirez de). —
Delos nuevos referentes a Bestriz
Enraques de Arana y los Aranas de
Cerdoba encontrados por —. In Belutia de la Real Academia de la Hotería, vol. XXXVII, déc. 1800.

 Un Documento nuevo de Bestria Enriquez de Arana, Ibid., vol. XL, janv. 1902. — 612.

Cos deux articles contiennent le texte d'une dousaine de documents authentiques relatifié Boutrix Euriques et à sa famille, qui font connaître pour la première fois sa véritable attuation. M Marcel a readu compte de ces deux mémotres dans la Géographie, \$5 mai 1903.

Argensola (Bartholomen-Leonardo de). — Primera parte de los acales de Aragen, que prossigue los del secretario Geromino Curita desde el año MDXVI, por —. Caragoça, Juan de Lanajon, 1836, in-fol. — 11, 113, II, 113.

Cetto première partie de la suita donnée par Argensola aux Annates de Curita, comprend les années 1516 à 1520, Pour la seconda partie, voir Zapaier.

Arine (Pedro). -- Marin de Palos,

N. veru 1400 — Sa déposition sur Colomb à la Rubble, II, 31. — Sur Pingon, 146.

Aristoto. — Son opinion sur le pen détendue de l'Ooien, 233. — Calé plusieurs fois par Colomb qui se le connut que par D'Ailly et Pis II. 300, 300.

Art de vérifier les dates. — Paris, 1763-1767, 3 voi in-foi, — 466.

Asensio (D. Jose Meria). — Cristobal Colón, su vida, sus viajos, sus descubrimientos, por —, directer de la Roal Aundemia Sevillana de huenas letres, etc. Esplendida edición, ilustrada con magnificas olcografias, copia de famoses cuadros de artistas espanoles, etc. Bercalona, Espasa, S. D. (1872), 2 vol. in-fol — 412, 494, 566, 512, 567, 652. — II, 14, 122, 201.

Aspa (Antonio de). — Religieux hidronimiste qui viveit à la fin de xv<sup>a</sup> siècle et au commencement du xv<sup>a</sup>. — Relacion de los dos primeros viages de Christobal Colon. — II, S. 4, 7, — 124, 215, 208, 208.

> Manuscril qui date de 1518 au plus tard, contenant quelques renseignements sur Colomb qu'on ne trouve pes ulleurs,

Assereto (Ugo). — La data della nasesta di Colombo accertata da un documento muevo,dana la Giernele storica e letterario della Liguria. — La Spezia, janv.-fèv. 1901. — 33, 420.

> Ce document est une déposition de Colomb qui confirme la thèse que Colomb naquit en 1451.

Averrons. - Cali per Colomb, d'apres d'Allly, 314.

Avery (Elroy M. Kandres). — A History of the United States and its people from the earliest records to

the present time. Cleveland, The Barrows Brothers Company, vol. 1, 1984, 8° jésus, XXX-405, — 367, 269, 367, 499, II, 113. — Opinion qu'il prête à l'auteur, 368.

Aveyro (Affonso d'). — Explorateur portuguis, avec lequel Behaim voyagea probablement — II, 434.

- Avezas (Armand-Paecal d'), 1800-1875, — Membre de l'Institut, l'un des fondateurs de la critique colombienne et l'inventeur de la légende de « Toscanelli initiateur de la découverte de l'Amérique ». — II, 333, 334, 441.
- Sur un globe terrestre trouvé à Laon, antérieur à la découverte de l'Amérique, note lus à la Société de Géographie, séance du 21 décembre 1866, par M. d' —. Paris, împrimerie Martinel, 1861, in-8°, pp. 29, carte.

D'Avezac estime que ce globe représente les découvertes des Portugais connues du public de 1484 à 1487. Il ne conteste pas sa date,

— Relation des Mongols on Tartares par le frère Jean du Pian de Carpin... Pramière édition complète, par — Peris, Arthus Bertrand, 1838, in-49, pp. 393. Tirage à part du vol. IV du Reczeil de veyages el de mémoires de la Société de Géographie de Paris. — 196.

Travail de premier ordre dens lequel l'introduction sur les anciens voyages de Tartarie occupe 206 pages. Le texte latin de Carpin est accompagné de nombreuses notes. Pas de traduction.

- → Hes d'Afrique Univers pittoresque. Paris, 1818, in-8\*, pl. → H. p 418, 441.
- Canevas chronologique de la vis de Colomb. Ansée véritable de la maissance de Christophe Colomb et

revue chronologique des principales époques de sa vin Paris, 1875, 8°. — 364, 368,

Un des premiers ouvrages véritablement critiques sur Colomb.

— Le livre de Pernand Colomb, revue ortique des allégations proposées costre son authenticité, lus en communication à l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres dans ses séances des 6, 15 et 23 soût 1875 pay M d' —, mombre de l'Institut, etc. Paris, imp. Martinet, 1873, 8°, pp. 52. — 25.

Extract du Bulletin de la Société de Géographie de Paris, octobre 1873. C'est une critique du livre de Harrisse sur Fernand Colomb.

Lettre & Uziolli, 16 mars 1874.
 Dues le Toscanelli, nº 1, pp. 7 et 8.
 110.

Avicense — Médecia arabe du s'esècle — Colomb le cite d'après d'Ailly et Pie II. — 60, 307.

Avila (Gil Gonçales de). — Historia de las antiguedades de la ciudad da Salamanca. Salamanca, 1606, 4° Sources, I, 852. — Na manticana pas les fameuses conférences, 265, 566

Azambuja (Diego d'). — Construit lefort Saint-Georges de la Mine, 56. Azevedo (Alvaro Rodriguna de). —

Ses notes à son édition de Freclucso, Funchal, 1873 — 39,

Asurera (Gomes Eannes de). — Chroniqueur portugais, mort en 1674. — Chronica do descobrimento a conquista de Gumé escrita par mandate de el rei D. Alfonso V sob a direção scientifica a segundo as instrucções do illustre infante D. Henrique pelo chronista —, precedidada uma introducção, a illustrada com algumas notas, pelo visconde de Seatarem...,Paris,Ailland, MDCCCXLI, m-i\* et in-8\*, pp. XXV-475. -- 192, 192, 194, 198.

Brown (Fr.). — The Historia of the raigns of king Henry the seventh written by the Right honourable Lord Verviam, Viscount St-Alban, London, W. Stansby, 1023, point infol. pp. 11-248, portrait. — 462.

Bacon (Rogers. — Franciscase angleis, 1214-1294. — Le cardinal d'Ailly le copie sans le citer, 23. — Était favorable à l'idée du peudétendue de l'espace maritime s'étendant à l'Ouest, 248 — Nombreuses sitations d'auteurs nacions que d'Ailly lui semprante, 246.

The Opus Majus of -- misted with miroduction and analytical table by John Henry Bridges, Oxford, Williams and Norgate, 1900, 2 vot. P. I, pp. CLXXXVII-404; If, XV-105; III, 180, -- 09.

Excellente édition de l'ouvre intégrale de Bacon, précédée d'une longue introduction comprenant: 1° le vie du savent franciscain avec une appréciation de ses idées et 2° une analyse exacte, chapitre par chapitre, des différentes parises de l'Opus Majus.

Ballaguer (Victor). — Castilla y Aragon en el descubrimiento de América, Madrid, 1992, Gr. in-ir., — II, 119, 111.

Baragania (La). — Espèca de conoubinage légal dans lequel on suppose que Colomb vécul avec Bentrix Enriques. — 629, 630.

Barrantes Muldonado (Pedro). Elimiraciones de la casa de Nichla-Munuscrit appartenant à la Société d'Histoire de Madrid, -- Sources, I, 127 --- 533.

Barreda (Onofre de la). — Compendio de la vida de los senores Reyas Católices de España D. Farmando V y dona Isabel, por -. Manuscrit de la Bibliothèque intronsis de Paris. - II. 214.

Barros (João de). — Historien portagam, 1494-1500. — Sea récit des rapports de Colomb avec João II., 572-576. — Son emplication de l'objet de Colomb, 373-375. — Son portrait du Découvreur, 382. — Dete qu'il avelgne au retour de Barthelemy Diez, 444.

 Da Assa de —e de Diogo de Couia, nova edição... Lisbon, 1778-1786, 24 vol.m-12,—Segress, I, 356 —II, 433.

Baza. - Siège de cette ville per les Rais Catholiques, de mas au 33 décembre 1409. - St.

Béatification de Colomb. — Conpagne facts à ce rajet. — 617.

Bostriz Enriquoz de Arana. -Mère du ascend fils de Colomb. -Étail Arena per se mère, Torquemada par son père, 611, - N'élait ni noble, ni riche, 411, 412. — N'46ast pas Doša, 612 — Davait avoir 16 k 20 ans quend Colomb la counul, 613. Originas romacosques altribuées à ses relations avec le Découvreur, \$12, \$14, -- Da non journ on s'est damandê s'il Pavait épousés, 614. - Les contemportins na l'ost pas ern, 617. - Temolyungen sivers qui montreut qu'il no l'a pas fisi, \$18-414. - Elle ne se regardati per comme ayant été sa famms, 421. -Ratsons qui montrerment qu'elle l'était, 634-620. — Pension que lui fairnt Colomb, \$16-520. - 11 a sccups toujours d'elle, 435. -- Hypethèses sur les motifs qui l'empfchèrent de lépouser, 636, 837. -Résumô, 843, 444 --- Acta de vento dalê du 9 janvior 1916 faite per elle et où elle décline ses noms : Seat ees, E, 606.

Beaumont (Fr. Fable). -- Crésses de Mechesons.

Manuscrit en 5 volumes de la Bibliothèque de l'Académie d'histoire de Madrid, (Bibliografia colombina, p. 353, n° 297). — II, 187.

Monthley (C. Reymond), — Toscanells and Colombus. The Guardian, Londres, 19 nov. 1993. — 134, 200.

 The First true maps, Nature, 15 decembre 1904, Londres, 251.

The Dawn of modern Geography, vol. III A History of exploration and geographical extends from the middle of the thirteenth to the early years of the fifteenth century, 1260-1420, by —, with reproduction of the principal maps of the time. Oxford, Clareaden Press, 1906, pp. XVI-636. — 231, 237.

C'est le tome III et dernier d'un ouvrage considérable sur la géographie du moyen aga qui laisse toin derrière tous geux publiés jusqu'ici.

— Prince Henry the navigator, the Here of Portugal and of modern discovery, 1894-1460. With an ecsount of geographical programs throughout the middle ages so the preparation of his work, by — New-York and London, Putuam's sons, 1895, 8°, p. XXVII-336 pl cartes. — [1, 454.

Beccaria (Battista). — Cosmographe génois de la première partie du ny siècle. — Ses cartes nautiques de 1428 à 1435, où figure Antilia. — Il, 177.

Bohaim (Martin). — Cosmographe allemand, domicild en Portugal Né en 1484, mort le 8 juillet 1506 à Lisbonne. — Son Globe (1492) est le premier dominent suihentique tradulant les idées de Marin de Tyr et de Ptolémée sur la grande extension du monde vers l'Est, 243, II, 283. — Son projet de découverte et celui de Müntzer, 403 et sq. — Sources d'information, 466. — Son

Globe, 409, 410. — Les légendes de son Globe, 410, 411. - Sa participation à l'entreprise de Dulmo, 425-426. - Importance de ce fait, 427-430. — Sa jeunoasa, 431. — Eu Portugal, 432. - Son voyage en Afrique, 434. — A Nuremberg, 435. - Se mort, 435 - Rapports posarbles avec Colomb, 456. - See idées sur la possibilité de passer en Asic per l'Ouest, 437-430. - Hypothèses qu'il les devest à Toscanelli, 441. - Preuves que tel n'est pes le cas, 443. — Sa varile & Nuremberg, 447. — So lie avec Schodel of Münker, 447. - Identité de son plan et de celui de Müntzer, 450 — Ce plan n's pas élé emprunté à Toscanelli, 451. — C'est de l'Imago Mundi que ses idées lui viconent, 452, 459, 460, 441. - Le premier, après les anciens, il soutiant que le passage sux Indes per l'Onest est possible, 441-467 — Repart pour la Portugal, 465. - Avortament de son projet, 464. - Son pen de valeur, 465. - Sa renommée pesthums, 467, - N'a copié na Toscanelli, ni Colomb, 471 - Sa these est antérieure à ceile de Colomb, 475-400-454.

Belloy (La marquis de), — Christophe Colomb et la découverte du Nouveau Monde, par —, composition et gravures par Léopold Flameng, Paris, Ducrooq, saus date (1864) Gr. In-5°, pp. 294. — 396.

> Remarquable par sea belles illustrations.

Hennionea (Graticeo). — Cosmographe Anoccitain du my stècle. — Sen carica du 1463 et de 1470 cu figure Antilia. — II, 21, 177.

Bonnicasa (Andrea). — Fils du précédent, carte de 1476 où l'on voil Antilia. — II, 177.

- Meanoni (Girolamo). Voyageur italien du xvr miècle. La historia del Mondo Nuovo di M. milanese. Laqual trutta dell'isole e mare nuovamenta ritrovati e delle nuovo ettà da lui proprio vedute par enquas perterra in quatordeti anni, Venine, Hampasatto, 1905, 175 femiliate. I, Searces, 310, 415, 161. II, 210.
- Histoira nouvella da Nouvasu Monde, extraste de l'Italien de M —, milanam, qui a voyagé quatorse ans en ces pays-là, et annichie da plusimundiacoura et choses dignes de mémoire par M. Urbam Chauvalon, ensemble une petito bistoira d'un massecre commus par les Espagnols sur quelques Français de la Florida, Genève, Vignon, 1579. — 415.
- Berardi (Juanolo). Bunquier Florentin, établi à Séville, let avec Colomb, à qui il rendit des services d'argont, 501, — Mort en 1605, — II, 125.
- Credito de Janoto Berardi contre Cristoval Colon. Fe de secrivano como Januoto Berardi, mercader forentia, pertenesce de havarcierta contla de mra del Señor Almiragia.
   II, 425.

Document appartenent aux Archives de la maison d'Alba, purblié dans les Documentes Estergidos, pp. 201-203 et dans les Autografes de Cristobal Co-lon, pp. 7-9, de la duchesse d'Alba

Berchet (Guginimo). — Cristoforo Colombo a Venezia Riceros siorica. Della Nuova Antologia, vol XXV, serie III, fasciccio del 1º marzo 1890. Roma, Tipografia della Camura dei deputatt. 8 , pp. 45º — 418, 421, 423, 424. — II, 247, 248, 241, 270, 279.

Berzame (Glacomo-Filippo Foresti

da). - Religioux Italieu, 1434-1508. - Se chronique. - II, 290.

Bergenroth (G.-A.). ~ Calendar of letters, despatches, and state propers relating to the negotiation between England and Spain property of in the archives at Summons and elsewhere. Vol. I, Henry VII, 1423-1300, Edited by —, London, Longman, Green, etc., 1662, 4'. ~ II, 90, 100, 230.

Bermejo (Rodrigues). --- Matelot de la Pinta, aurait vu le premier une lumière 4 Española. --- II, 169.

Marsaldon (Andres). — Chapeisio de l'archevique de Séville, mort vers 1513. → Historia de les Rayes Catálicos. Sávilla 1676, 2 voi P. Sóurces, I, 549. → 125. 301, 308. ← ce qu'il dit des conférences de Santa-Fé II, 57. → De l'objet de Fentreprise de 1492, 210, 311.

Bothonoouet (Gaken da). — Distotre de la promière descouverir et nonqueste des Canaries feite es 1402 par Mennre Jean de Bellencourt, chambellan du roy Chehas VI, escrite du temps messe par P Bontler, religioux de St-Francois, at Jean to Verrier, prestre, domentiques dudit sicur de Beikercourt, at miss on lumière par M.Getion de Bethencourt, Paris, Sair. MDCXXX, pekt 0°, p. 11-301-11. - La Traité de Navagation de 🔤 geron, imprimé à la sulta de est onvrage, a une pagination alpuis. - 106.

Bianco (Andrea). -- Son planisphire tio 1426 Nombreuses reproductions, entre suices Nordenskield, Periplus, p. 19. -- Y fast figure Antilia, II, 177.

Sa carte de Londres, 1448, Reproduction fac-simile per Onganit. " On y voit Antilia, II, 177.

Bibliografia Colembiana. - Ess

mereción de libros y documentos concernientes à Cristabel Colon y sus viajes, obra que publica la Reni Academia de la Ristoria por uncargo de la junta directiva del cuarto centenario del descubrimento de Amèrica, Madrid, Fortanet, 1892, 1 vol. 4°, pp. X 585 à 3 colonnes. — 331, 11, 164, 250.

Ouvrage fait avec peu de soin et rempli d'errours Notre exemplaire porte cette note de M Harrisse : a La livre de ce genra la plus mal fait qui existe et qu'on ant jameis vulo Cost, néanmoine, un ouvrege de la plus grande utilité, surtout pour l'indication des documents officiels, manuserits ou imprimés, appartenant aux dépôts publics en Espagne. La partie relative sun ouvrages imprimes est la plus défectueuse; on y trouve deschoses bien singu-Bares, M. Harrisso a public dans le Centralblatt de janvier-février 1894, une critique sanglante de catta compilation.

Biggar (H.-P.). — La lattre et la carte de Toscancili. (Revus hispanique, Paris, 1903, pp. 376-286.) — 121, 199.

Bisticci (Verpasiano de). - Libraire de Florence, ami et biographe de Toscanelli. - Son silence sur les idées que l'on préte à cet estronome, 144.

> Il y a plusieurs éditions de cot ouvrage, celle-ai est la meilleure.

Boletia de la Roal Academia de la Historia, vol. XIX. -- 506.

Bonnsfoux (Beron de). — Vie de Christophe Colomb per le capitaine de vaisseen — Paris, A. Bertreud, 1855, 8°. — 266, Bossi (Luigs). — Vita di Cristoforo Colombo scritta e correcta di naove conservazioni, di note storicocritette e di un'appendice di documunii rari ed inedeli, Niles, 1018, in-8°. — 543.

Bourbon (M de). — Anna de Basujeu, fille de Louis XI, Régenia de France, — 472.

Bourne (Edward Gaylord), - Professeurd'histoire & Tale Colleges, 1808-1906, - Sences and the Discovery of America, dans see Emays on Aistorical criticism. New-York, 1901, p. 219-121,

Con ingénieuses remarques sur an passage bien counu de Senèque ont paru d'abord dans l'Academy de Londres du 11 fév. 1895; il y en a un tirage à part.

- La istire at la narte de Tommaelti (American Historical Review, January, 1903) - 144, 203, 205, 204.

— Spain in America, 1480-1586, New-York, Harper and Brothors, 1984, 8-99. xx-350, Forme le vol. III de The American Nation, publié par les mêmes éditeurs. — 300, 319,328.

Breamoump Freire (A.). — Érudit portugais, — Noie pour l'auteur, Lisbonne, 10 noût 1908. — L'attitude du roi Joéo dans l'affaire de la conspiration de Bragance et la fuite de Colomb, 403. — L'autheuticité de la lettre du roi Joéo. — 461.

Breusing (A.). — Directeur d'un collège naval, mort en 1892. — Columbus als Nautiker und als Secmans, in Zeitschrift der Gesellschaft-für Erdkunde zu Berlin, 1863, of 16, — 697.

Estime que Colomb ne pouvuit feire une carie marine.

Budinger (Max), - Asten su Columbus, Geschichte von 1478 bis 1493. Eine kritische Studie. Vienne, 1858, 8-, pp. 53. -- 401, 406.

Buldu (Le P.). — Sa lettre au sujet de Bestris Enriques. — II, 171.

Bullarium de Mainard, Rome, 1736-1745, 28 vol. in-foi — 201.

Bulle de Micoles V, de 1454, concédant l'Afrique aux Portugais. Dans tous les recueils de Bulles, notamment dans Dunour, vol. III, part. In, p. 260, dans la Cedez de Leibnitz, vol. I, nº 165, etc. — 266, 262. — Observation de Bourne, 263, du général de Brito Robello, 206. Bulle de Calivie III de 1456. Dans

Bulle de Galixte III de 1414. Dene tous les Bullaria, 265.

Bullen d'Alexandre VI de mai 1405, Eximie, 2 mai, Inter cetera, 2 mai; Inter cetere, 4 mai. II, Sources, 247, — Leur lengage sur les iles découverles par Colomb, 176-279.

Bunkury (E-H), — A History of encient Geography among the Greeks and Romans, from the carliest eges till the fall of the Roman Empire, by —, Second edition in tew volumes. Londres, Murray, 1843, deax forts vol. in-P, cartes, — 164.

Burks (Ulrich-Ralph). — A History of Spain from the earliest time to the death of Ferdinand the Catholic by —. Second edition. Edited, with edditional notes and an introduction, by Martin A. S. Herme. Loadres, Longmans, Green and co., 1900, 2 vol. 10, vol. 1, pp. axxi-416, vol. 11, 303, cartes. — 336. II, 51.

Caboundo (Juan-Rodrigues) de Moguer. Né vers 1468. — Sa déposition sur le séjour de Colomb à la Rabida en 1491, 400, 490, 535. — II, 19, 80, 83, 147, 273. — Texte et traduction de sa déposition, 443.

Cabroro (Juan). - Chambellan et

confident du roi Ferdinand - Ami de Colomb, II, 82, 83, 84,

Cadoret (l'ebbé Eugens). — La vie de Christophe Colomb. Peris, Lecroix, 1868, in-12. — 515.

Calçadilha. - Voyez Oriu de Vilheges.

Gam on Gto (Diego), — Navigatous portuguis avon lequel Schoom exrait voyagé, — II, 434.

Gamacho (Fernan ou Hernan Paren), de Huelva. Né en 1450. — Fancé, p. 142, 143. Duno, 252. — Sa déponition, au 1555, sur Primon et sur le complet pour revenir en arrêre II, 26, 184. — Texte et traduction, 415.

Ganarios (Les). — 208, 209, 256, 290.

Ganorio (Nicolo de). — Cartographe génots de la fin du 200 sicie. — Sa carte de 1502? — II, 217.

Canna (Jean). — Professour à l'Université de Pavis. Né en 1832, Sen opinion sur la sons de la phrass quam facilie per Guineum, 183.

Camo (Tom). — Arte para febrior. fortificer y sparejar gam de guerra y marchante. . per —, Captaa ordinerio por el Rey. Sevilla Estropinan, 1011, iu-le. — II, 254.

Centino (Alberto). — Enveyé de duc de Ferrare à Lisbonne à la la du xvº siècle. — La carte qu'il fit faire pour le duc, 1502. — II, 198.

Canto (Ernato do). — Canicatre da descuberta da America per Christovam Colombo, Ponta Delgada, St-Migue, des Açores, 1913, in-fol., 16 pp.

Ceile précieuse plaquelle contient le ch. XXII, liv. I de la partie inédite du livre de Procisces as Saudades da Terra et une reproduction de la lettre de Monatarius ou Munimeister a Joseff, tirés d'une édition portugaise de la aphère de Sacrobosca, dont on ne conneit qu'un exemplaire.

- Cantu (César). Né en 1807, Déclare apocryphe une lettre de Colomb à la Seigneurie de Veniss, — 423,
- Çapatal. Génois de Xérès, qui aurait contribué financièrement à l'enireprise de Colomb. — II, 128.
- Capitulation de Santa-Fé, du 17 avril 1492. Sources, 11, 5. Rédigées par le P. Peres, 96. Il y en a deux fextes, 99, 160, 101: Texte el traduction, 573.
- Confirmation de les mercedes y privilegies concedidos al almirante D. Gristobal Colon. Navarrete, vol. II, nº GIX, p. 191. — C'est la confirmation des capitalations du 17 avril 1492. — II, 99, 183.
- Capitulation de Grenade, du 30 avril 1492 Sources, II, 5. Confirment et étendent les privilèges accordés à Colomb, 183-187, II n'y est question que d'iles et de terres à découvrir, 109. Texte et traduction, 577,
- Confirmación del titulo dado à D, Cristobal Colon, Barcalone, 26 mai 1493. Navarrole, vol. 11, nº XLI, p. 67.Nº HI des Cartulaires de Colomb. C'est la confirmation des Lettres patentes du 30 avril 1482, II, 106.
- Cappa (Le P. R.cardo, de la compania de Jesús). — Estudios criticon acarca de la Dominacion Española en América, Parte primera, Colón y los Españoles, Tercera edición, Madrid, Gregorio del Amo, 1689, in-12°, pp. 440.
- Ses objections à la déposition de Garcia Fernandez, 497, 436.
   II, 167.
- Garavelles de Golomb (les) Ce qu'il feut entendre par là, II, 153. → N'étaient pas petites, 154. Voir Santa-Maria, Pinta et Nista.
- Caro (Rodrigo), Antiguidades y

- principado de la illustrisima ciuded de Sevilla, Sevilla, Andrea Grandes, 1634, in-fol, — II, 215.
- Carte du Musée Borgis-Velletri, 1413-1452? Plusseurs reproductions. La plus récents dans Hany: La Liera de la description des pays de Gilles le Bonnier. Paris, Leroux, 1946 — 196.
- Cario Catalano de l'année 1275. Mappersonde manuscrite de la Bibliothèque nationale de Paris. Facsimile: Buchon, 1836, Delinio: Choix de monuments, 1882; Saint-Martin, atlas (réduit); Marcel, Atlas Schrader (réduit). — 240.

Une des plus importantes du temps; — reduit la mesure du monde connu de Marin de Tyr si de Ptolemée.

- Cartes attribuées à Colomb. —
  Appendice III, vol. II, p \$32 et eq.
  Carte génoise de 1457 (?) Une des
  plus importantes du temps. Réduit
  la mesure du monde de Marin de
  Tyr. 241,
- Carte attribuée à Toscanelli. Ce que Las Casas en dit, 135-117. ... II, iM. Voyez Toscanelli.
- Carte (cadro de). Trouvé dans les papiers de Toscanelli. 27s, 27s.
- Carvajal (Bernardo). Oratio super prestanda solenni obedientia stattusimo D. N. Alexandro paper VI. S. l. n. d., petri in 4c, 6 feulitote non chiffrés. — II, 277.
- Carvajal (D. D. Lorenzo Galindez).
   Anales breves del reinado de los Rayes Católicos, Sources, I, 548, 575.
- Casabianon (L'abbé).— Glorification religiouse de Christophe Colomb, par —. Paris, Poussielgue, 1892, in-12, pp. 343-627.
- Le lettre et la carte de Tososmilli è Pernem Mertine et à Christophe Colomb, Étude critique par M, le

Chancine —, premier victire de Saint-Ferdinand des Ternes, etc., etc., Paris, déc., 1902, p. 20. — 142.

Castanheda (Farnée Lopes de). — Historien portuguis, M., 1998. — Historia de descubramente e conquista da India pelos Portugueses por —. Nova edição, Lisbas, Rullandis, 1987, é vol. in-6°. — 444.

Castelar (Emilio). — Historia del describermianto de América, por —. Madrid, Succeores de Rivedencyra, 1892, i vol. gr. in-84, pp. 504. — 633.

Castellani (Francesco di Metteo). — Contemporain de Toscanelli, a laimi un Giornaie elté par Unielli. Sourese, 1, 12 —. La carte qu'il préta à Toscanelli, 131.

Castro (Adolfo de). — La Salida definitiva de Colon desde la peninsula para el primer descubrimiento del Nuevo Mundo no fué de Palos sino de Cadiz? Broves investigaciones por —. Cadis. Bemiez Estodillo, 1996, in-18, 20 pages. — H,

Aponeio, l'historien espagnol de Colomb, s'étant exprimé contrairement à c tin manière de voir, M. de Castro lui répondit dans une entre brochure où s'eprend et affirme na thise : Cadix y la primera espedicion de Colon. Cadix, 1891, in-18.

Catmo (Francisco). — Génos habitant l'Espagne, qui nurait sidé Colomb financièrement. — II, 126.

Catalogo de la Resi Armeria de Madrid. Madrid, 1864. — Description de l'armure de Celumb, 662.

Gathay, ancien nom de la Chine, 184. --L'usage de celle expression dans la lettre ettribuée à Toscassila est un anachronisme, 184, 186. — Preuve du fait, 165, 166. - Errour persistante sur la estuation de cette région, 146.

Cuttigara, II, 386.

Cazal (Le P. Manori Ayres de). —
Corografia Brazilica de remo de
Brazil, composta a dedecada a S. M.
Fidelisama por hum presbitero secular do gram priorado de Crate,
Rio-de-Jameiro, Na impresado regia, 1817, 2 vol. m-8°. — Le dédiman ani nguée par l'autour. — Il.
215.

Colora (G.). — Disnours our le comète venent des papiers de Tescanelli, publié par —, dans la Vete s a temps di Tescanelli d'Unielli, pp. 318-385. — 106.

Centunazio do descobrimento de America, Mamorias da Commissão portuguesa. Lisbos, Typ. da Acad das sciencias, 1892, in-fol.

> Ce recueil, publié par la Gonvernement pertugnis à l'occasion du quatrième contenure de la découverte de l'Amérique, contient 9 mémoires différents dont quelques-uns de grande valeur.

Champoliton-Figure. — Résumb complet de chrenologie générale et spéciale. Paris, Bachelier, 1830, in-10, p. zu-124. — 449.

Chanon (Alvarus). — Méducia da Séville. — Sa relation du second voyage de Colomb, dent il faisail partie. — 13, 6.

Channing (Edward). — Historien américus. N. 1014. — A History of the United States, vol. 1, The Planting of the nation. New-York, Macmillan., 1006, in-8\*, pp. 500. — 121, 316. — H, 113, 351, 384.

Charles VIII. — Approad à Barthélemy Colomb le déconverie de son frère, 471.

Charles-Quint. — Real Provinces actalendo escudo de armes à los decendicator de tor Pinsones y etros que fueran à descubrir con D. Cristobel Colon, Haroclone, 23 sopt. 1610, - II, 152.

Neverrote, vol. III, pp. 145, 146, D'après une expédition authentique faite par le graffier du tribunal militaire de Carthagène, en 1797,

Charlevoix (Le P. Xavier). — Jénsuite missionnaire, 1602-1701. — Histoire de l'île Espagnole ou de St-Domingue, écrite particultérement sur les mémoires manuscrite du P Jean-Baptiste, le père Jésuite missionnaire à St-Domingue, et sur les pièces originales qui se conservant au dépôt de la Marine, Paris, Proierd, 1731, 3 vol. im-tr., Carte par d'Anville, avec les ormes de Colomb. — 642.

Chronique de Nuremberg (Le). —
Nom sous lequel est comm l'ouvrage étièbre dont voiri le titre
exact : Registrum || boins epe ||
rie libra cro || monerm || cum figurie et ymagi || bus ab initio munde,
Aut. Koberger, Nuremberg, 1483,
gr. in-fot, — II, Sources, 412-414.
— 434, 446, 454.

Circt (Georges). → Etudes our Prijekoriographie sepagnole. Les histourse générales d'Espagno entre Alphonse X et Philippe II, 1284-1556, pur →, Bordenux, Perst et Ma; Paris, Fentemolog, 1986, t vol. In-8°, pp. 172. → 569,

Ciadora (Cristobal), — investigacionos históricas sobre los principales descubrimentos de los Espanoles en al mar Oceano en el siglo xv y principios del xvs, por —. Madrid, 1784, in-4°, pp. 12-EEEEv-218, — If, 217.

Clementin (D. Diego). — Elegia de la raina Dona Isabel, al que siguen versas ilustraciones sobre su

Viunaun, Nonveller Études, 11

reiundo, por -. Publicale la Academia de la Historia, Madrid, Sancha, 1821, in-é-, pp. vin 619. Bonu portrait d'Isabelle, 584, 500. - 17, 115.

Livretrès sevant témoignant de recherches considérables. L'élogs de la reine au tient que 57 pages. Le reste de l'ouvrage est rempli par 31 dissertations inédites, sur différents points et par 17 doouments relatifs au même sujet.

Codora (Pero Beniles), de Mogner, N. 1465, — Sa déposition sur la concours des Pinzon, Séville, 22 déc. 1435, Duco, Informe, p. 235, — II, 140.

Codino (J.), 1117-1194. — Déconvarie de la Côle d'Afrique depuis le cap Sainte-Catherine jusqu'à la rivière Great Fish (Rio Infante) et pedrons plantés sur cette côt: par les Portugais, pendant les anaées 1484-1484, 6°. Extrait des Bulletin dels Société de Géographie de Paris, janvier, février et mars 1870. —442. Colección de documentes méditos para la Historia de Espana, Madrid, 1643-1665, 112 vol., m-1°, —610-611.

Collection précisume communcée par Navarrete et continuée par d'autres On trouvers une table des 50 premiers volumes dans les Catalogue of the Spanish Library and of the Portuguese hooks s, de Geo. Ticknor. Buston, 1879, gr. in 4°, pp. 87-96 M. Winship a donné une liste alphabétique de tous les documents relatifs à l'Amérique, contenus dans les 100 premiers volumes. Bullelia of the Public Library of the city of Boston, pour octobre 1884.

Colocción de Documentes inéditos relativos al descubrimiento, conquesta y organización de las autiguas posesiones espanolas de udramer, 1<sup>ra</sup> série. Madrid, 1841-1884, 42 vol., in-in. — 105.

Colin (Bartoleme). — Sa déposition aux la croyance qu'il a'existait per de terres à l'Ouest quand Colomb ctait à le Rabide, 18 fév. 2518. Piestes, vol. II, p. 81. — II, 541.

Coll (P. Fr José). — Colon y La Rahida, por el —. Segunda edición, augmentada y corregida, con los licencias necessarios. Madrid, imprenta de los fluerfinos, 1992, m-6°, p. 480. — interprétation erronda d'un passaga de Navarrete, 490, 491. — Ses études sur la topographio de la Rabida, 512. — La reute de Paios à Hualva, 521. — Séjaur de Diego à la Rabida, 525.

Colments (June-Alvarez de). -- Aunales d'Espagne et de Portugui, par --, Euricha de cartes géographiquaest de très belles figures en taille douce, Amsterdam, François l'Honoré, 1741, 4 vol. in-4°, -- 537.

Colmenco (Anton-Fernandez), de Huciva.—Sa déposition du 15 coptembre 1515, sur la document que Piazon avest rapporté de Rome. Plesios, II, p. 16. — II, 30; sur les engagements de Colomb avec Piazon, 35. — Texte et traduction de m déposition, 606.

Colmenero (Diego Menandez ou Fernandez), de Palos, N. 1470, — Plestes, M. 209, — Sa déposition our l'attitude de Piason pendant la mutinerie de l'équipage de Colomb. 11, 161.

Colmenero (Diego Rodriguez), de Palos, N. 1470 - Se déposition sur la mort de Pinzon, - U, 201,

Coloma (Juan) → Secrétaire d'État pour l'Aragon, Approuve pour les nouveraine les capitulations du 17 avril 1402, → 11, 01, 96, 99,

Colomb (Burthttumy), --- Frère de Christophe, né vers 1461, mort à Haîti un nov. ou dée, 1814, -- Aurait précédé son frère en Portugal,

427, 436. - N'a dù y asviver ques 1479, 429 - Son rôle dans les conceptions de son frère, 430. - Hibila ourlographs, 430. — Aveil des addas à lui, 431, - Los fait parleger 4 oon frère, 431, 432. — Uidde de l'existence de terres transallestiques vient probablement de lu. 435, - Opinion de Harrisse à ect égard, 435. - Son frère, en parient pour l'Espagno, le charge d'aller faire des ouvertures en Angieterre, 435. -- Incertitudo sur la date de aou départ, 431, ... Etait encore à Lisbonne en 1485 et peut-être bien plus tard, 438, 443, - Aucast propart à la découverte du Cap da Bonne-Espérance, 442, 456. — Annista, en tous cut, su retour de Diaz. an décembre 1467 1466, 456, 451.-Controverse sur la dels de cet évenement, 445, 451 - Dut parbr pour l'Angleterre en décembre 147 455, - Aureit eld prin par der prratos, 454 — En février 1484, Kfait dan ouvertures au rot Heary VII, 456, - Il ini prisente una mappemonde truduisant ses idées et celles do son frère, 457, 486. - Assertion que ses propositions surment été accepides, 466. — Démonstration gu'elles ont été déclinées, 441, 461 - Il part pour la France, 463, 471. - Paralt avoir été au service de Mos de Bourbon (Anna de Beaujes. at du ros Charles VIII, 471. - Appreud par ce monarque la éleutwarte du non frère, 471. 🛶 Las feit des suvertures, qui cont reponnčes, 472. - Témorgnage d'André d'Albaigne sur ou poust, 474. -Autres idmoigangen, 476. - Peri pour l'Espagne et arrive à Séville après le départ de son frère pour son second voyage, 471, - Sea pertrait pur Lau Cocas, 424, 436, 47'. - Pourrail être l'autour des pièces

- attribudos à Tescamelli, ... Il, 383, ... Sa déposition de 1512, (Plettes de
- Golon, vol. I, p. 142).
- Sa mappemondo de 1488 n'emoto plus, I, 354, 55. — Texte et traduction de sa légendo, 457. — Ca qu'ella représentait, 450, 459.
- Carie de la zone équatoriale du Globa, — I, 183, 226, — II, 284, 285, 267.
- Sa note à l'Image Mande sur les opinions dos anciens et sur le retour de Diaz, (a= 23 de la Reccolta).

  → I, 353. → Texte et traduction, 440. Co qu'en dit Las Cassa, 441.
- Se note à l'Historie rerum sur le voyage de Diuz, (n° 5 de la Reccolta).
   I, 354, texte et traduction, 441.
- Sa note 860 à l'Historia Berum. (L'astronome Juseph.) Stratt, vol. II, p. 369. - Sourchs, I, 254, texte. p. 428 - Serett de Colomb salon Lollie, 438, 439
- Sa note à l'Image Mandi, sur l'équinoxe de 1691, in \$21 de la Barcella). - Il, 330.
- Extracto de na expediente formado e petición de D — de resultas de su prisson por el comendador Bobadulla, — Sources, I, 365 et 463.
- Informations di Bariolemeo Colombodella navigatione di Posente et Garbin di Berague nel Mondo Novo. — 1, 164.

Manuscrit de Barthélemy Colomb appertenant à la Bibliothèque de Florence qui date de l'année 1506, époque à laquelle Barthélemy était à Rome C'est une description de la région de Verague, Publiée pour la première fois par M. Harrisse, Bibliothèce americana, p. 471-474, et par Wieser dans sa plaquette: Die harte des Bartelomes Colombo, 1503,

Colomb (Christophe). — Né à Génes entre le 26 août et le 21 oot, 1421, mort à Valladolid le 21 mai 1500.

- Sen grand dessein. Co qu'on appelle ainsi c'est le projet de passer aux Indes en pronent par l'Oucet, 1-2. Il affirme que c'était le men, 4-5. Son fils et Lus Cases le disent auxi, 8. Caractère scientifique de ca projet aclon les modernes, 18-12. Nécessité d'un axamen critique de cas propositions, 13.
- Se nameance on 1421, démontrée par nous en 1922, preuvée per un document découvert en 1984, 21, II, 501. Nouvelles assertions à cut égard, ibid. Résumé de se vie jusqu'en 1479, I, 32, 34; II, 502, 563
- Son mariage en 1479 ou 1490, I, 35.
   II, 407. ~ Tradition à ce eujet,
   I, 40. Séjour possible à Madéra, 40.
- Date et origine de son dessein. Ce sont les papiers de son besupère Perestrello qui lui suggèrent son projet, 41, 45. — C'est donc en Portugal et après son mariage que ce projet prit aussance, 48. — Témoignages explicites de son file et de Lan Casan à cet ègard, 49.
- See voyages and Côtes d'Afrique, 51, 45 — Aurest vinté le fort de la Mine, 53, — Le place sous le ligne, 81, 62 — Aureit étécouvert que la sone torride n'était pes inhabitable, 36, 66. — Aureit pres la mesure du dogré, 63, 64. — Impossibilité du fait, 65. — Indications qu'il recueille sur l'existence de torres à l'Onest, 69, 60.
- Son but Déclaration de son flis qu'il voulait aussi découvrir des terres nouvelles, \$2, \$2, — Protestation d'Harrisse contre cet aveu, \$3, \$4. — Assertion de Colomb qu'il n'avail qu'un but: l'Inde, \$3,44.
- See rapports supposés asso Teccansili, - Lui surait écrit et aurait reçu un réponse une copie d'une

lettre et d'esa certe qu'il avait esvoyée en 1474 au chanoine portugais Martino, 101, 108. - Difficulté d'assigner une data possible à cette correspondence, 140, 111, - Témuiguago de F. Colomb & cot égaré, 112. - Témoignage de Las Cassa, 115. — Témoignage contraire de Colomb Jul-mėme, 122. – N'a jamaio nominé ni falt aucuno allusion à Tescanelle, 121, 127, - Assortion gu'il a néanmains copié sa follre principale, 127. - Aucune preuve que cette copie est de se mun, 127, 126, - Anice assertion qu'al lui è écheppé des réminiscences de Toucanella, 200, - Ca sont des rémimacences de Marco Pelo qu'il a lo el annolé, 300. — Opinion de Ruge el nutres que Colomb e dissimulé nes obligations envers Toszabili, 127, 298

- 👄 Son plan pour charcher le Levant par le Ponant. - La revendique comme lui appartenant, 364, 285. - Assertion qu'il sursit modifié colui exposé dans les prèces attribušes & Toscanelli, 246, 281. — Les dong place sont shoolumest shoptiques, 307, 300. - Même ronte à proudre, 266, 286, - Mésas valeur donnés aux degrés, 292, - Même élondue donnée à l'espace maritame å traversor, 290, - Thèse qu'il dost toui à Toscanelli, 200. — Ou Colomb nous en Impose, ou son fils et Las Casas out été induits so erreur dans ce qu'als disent de Torcanelli, 130, 131, 205, 205,
- Sources véretables de se plan, Les anteurs qu'il aurait lus, 265, 206. — Ne les connett que de seconde main, 200. — A connu la aphéricité du Globe par des auteurs cités par d'Arlly, 310, 311. — Le mesure du degré qui fait le Globe plus peut qu'il n'est, lui vient d'Alfragan.

cité ausei par d'Allly, 312, 315. -C'est per ce que disent Aristole, Sanèque et Pline, cités également par d Ailly, qu'il croit que l'espass maritame resté inconnu n'est per considérable, 215, 216, - C'est particulièrement à Esdrus, toujours cité per d'Ailly, qu'il omprante Fidés de ja prépondérance des terres nur lan enux, 317, 819. - C'est per Marco Polo et par Pia II qu'il a li'up un ivoi benrega li'up elionea dit de Cathay, du Geand Khan et de l'Inde, 230, 331. — Enfin, c'est Maria da Tyr, dont d Ailly soccete la mesura de mende couns, qui lui fournit la parise fondamentale de non syntéma : les données susseriques, 321, 221, - Toucanelli est complétement étranger à loui seis, 335-336.

- Sez négronisous avec le vei de Portugal, Sus ouvertures au rus, 863. Durée de me instances, 363, 364. Mypothèses diverses à ce aujet, 364, 365. C'est avec Join il qu'il négocie, 364. Data des régociations, 367. Leur objet, 368. Témoignage de Ruy de Pina, 369, 371. De Resende, 272. De Barros, 372, 376. Réclide F. Colomb, 277. De Las Casas, 378. Ses conditions, 368. Il est renveys à une commussion, 362, 365. Elleriptie nes propositions, 366.
- motivée par um expédition acrète que le Rot aurait envoyée pour surprendre son secret, 394. -- invesisamblance de cette histoire, 396. -- Opinion des auteurs, 396. -- Ce qu'on pout on conciure, 200. -- Autres motifs assigués an départ de Celomb, 400. -- Hypothèse qu'il avait volé le lettre de Toscanolli, 401. -- Hypothèse qu'il s'était compromis avec le paris Bre-

- guner, 462, 462. Part secrétement nvec son ills Diego, encors enfant, 404. - Date de cette fuite, 404, 405. - Ne laises en Portugal ni femme ni sefunts, 402, 412. - Il se rend en Cestille, 412.
- Propositions qu'il aurait faites à Génes. — Assertion de Ramosio à cot âgard, 414. — Elle est acceptan assex généralement, 415, 418. — Elle est sans fondement, 416.
- Propostions à Venise. Témologuege de P. Posaro et de C.-A. Marin, 420. Rira no le confirme, 421. Opinion de Harrisso, 421. Lattre que Colomb aurait écrite à ce sujet, 422, 421. Démonstration qu'elle est apocryphe, 424. Majgré lout le ligende reste, 424.
- Arrivée en Castille et à la Rabide. - Se seroit rendu d'abord à Sévalle. 400. — C'est à Palos qu'al aborda, 400, 401. - Date de son arrivée, 402. - De Palos fi va à la Rabida, 493. - Commont to fuit o'établit, 495. - Opinions diverses à oct ágard, 406, 416 — La légende do Colomb mendiant pour son fils, 499, — Be lie à la Rabida avec deux moines, Perez et Marchesa, 500. - Obtient des renseignements à ce enonnatòre, 519. — Y leisec unu die Diego, 521. - Térnoignage du F. Colomb et de Les Casas à cet égard, 573, 584.
- Premières démarches, Passa de la Rabida à Séville, 536 Ses relations avec le duc de Medina-Sidonia, 534 Puis avec le duc de Medina-Celi, 536 Ce duc le recommande à la Reine, 539. Date de ces feste, 1485, 539. Passa deux une ches ce duc, mais pas consécutivement, 545. Va à Cordone pour se mottre à la disposition des Rois Catholiques, 852, 553. Date du fuit : 28 janvier 1486, 858, 155.

- Oblient une sudience des Slois Catholiques, 565. - Imagination des modernes à ne sujet, 547, ---Ses propositions sent renvoyées à una comenission, 560. -- Talevera ia forme at la dirige, 500. - Se composition \$72, \$78. - Siège probablement à Selamanque, 514, - Colomb comparait devantalia, 974. — Détaits imaginaires à ce aujai, 579, 565. — Rôle aitribus à l Université de Selamquque dans catte affairo, 274, 561. - Les conférences du couvent de 3an Esteban, \$88, 505. - On ne décide rien à Salamanque, 200, -- Colomb revient à Cordone avec le cour, 867, Il reçoit plusieurs gratifications, 607, 610,
- Beatrix Enriques. Colomb noue des relations intimes avec estle dame, 611. Controverse ardente our le caractère de ces relations, 614-631. Phrase énignatique de Colomb à ce sujet, 631, 632. Vair Beatrix Bariques.
- Correspondance aven le Roi Jeto.
   Vera 1487, Colomb aurait fait des ouvertures à co monarque qui l'autorise à rentrer en Portugal, 648, La lettre du roi, 648, Improbabilité d'un voyage de Colomb au Portugal à cette àpoque, 658. Op nions diverses à ce aujel, 654, 639. Doutes exprimés sur l'authenticité de la lattre du roi, 651.
- Examen de la question, 061. La fac-simule de la pièce nomble trancher la question, 061, 007.
- Reprise des négociations avec les Roie Catholiques. - En mei 1400, Colomb reçoit l'ordre de se rendre à la Couc, 660 - Il se rend à Base au siège duquel il surait pels part, 610, 401, - Son dessein de reconquérir le Saint-Sépulcre, 461, 404, - Période de gène pour lui, 464,-

- --- Anrait été marchand de livres et de cartes 489, - Pouvait-il face des cartos? 491- Haisons de croire qu'il n'étad ni sartographe ne marie, \$91, \$90. Voyax Appandios III : Cartes attribuées à Colomb. - La commission regults les propositions de Colomb, 702, 704, - Après cinq ans d'attente, il cel congédié, 79%. - En quoi consistatent nes propoeilions? 706, - Objections qu'elles Surment soulevées, 700, 710, — Lone puirilité, 712. — Elles a'Sadiguest per qu'il s'agissait d'alter aux Indes, 713. - Singuisère rélacemes de Colomb à ce eujet, ?17. - [i semble n'avoir proposé que de découvrie les Antilles, 735.
- -- Reiner à la Habida, -- Après avoir roçu son songê, Colomb est réduit à une grande panvreté, vol. il, P. - 5s propose d'aller en France, 10. - Se rend d'abord ches Medine Call, 14. - Ratourus & la Rabida pour y prendre sou file, 12, 15, 14, Dénué de tout, si est encore nocucilli à la Rabida, 21. - Oblient de nouvelles indications, reinivement à ce qu'il voulait faire, 21, -Confère avec Vasquez de la Fron-\* tesa et avec Martin Aloneo Pinson, 22, 23, 26, 27. — Kagagementa qu'il aureit pris avec ce dernier, 31, 36, 38. - Son projet prend sa forms diffinitive, 42. - Ce qu'ou doit en poneer, 43, 48, 48, - Intervention da P. Peraz auprés du la Reine, 49, - Colomb va le rejoindre à la cour, 22, 53. - Il est encore renvoyé à una communican: cella de Santa-Pé, 16. — Conditions extraordizaires qu'il pose, 50 42 - Ses propositions sont encore rejetése, 64, 47. -Pour la neconde fois il est congédić, 46, 69. - Il quitte Grenado, 90, 70, - L'intervention de Santaugal fut décider son rappol, 73.---

- Il revieut & la cour, 90. On let accorde tout pe qu'il demande, 96
- Las capitalations. Forme perliculaire de ces ectes, 96. - Ce qu'ila portant, 91, 96. — Il n'y ou perquestion des Indes, 94. — Cluus extraordinaire relative à des terres dějá děcouvertes, 99, 100, 101. -Ce que dit Las Cassa à ce sujet, 101. - Colomb se fait confirmer act acto par dos lettres patentes, 143. — Autres privilèges qui lui sont coneddes, 194, 100. - Signification de ces soles, 100. - Participation de Colomb aux fram de l'entreprise, 111, 113 - Devait annu participer ann bénéfices, 121. - Texte el touduction, vol. If, pp. 573 ct 527,
- Organisation de l'expédition. --Ordonnances Rayales diverses à cet effet, 134, 137. - Rion n'y indique qu'on evait an vus les Indes, 136, 136 - Passoport of lettran do gréance qui lui sont données, 139 - En evail il poor le Grand Khan? 139, 142. - Muni de loutes ces piùces, Colomb se rend & Palos, 143. Loge encore à la Rabida, 143. --Bésistance passive qu'il trouve ches les gens de mor, 145, 146 - 11 n'inspire pus confiance, 146 - On ne croit pas à la possibilité de nouvolles découvertes, 141. - Colomb a recours à Pinzon qui ramène les coprile, 148, 140, - H prend das engagemente svoc lai dont en 🚥 connati pas les termes, 150, 152. -Les trois navires sont équipés et affreten, 253. - Ca qu'étalent om navires, 153, 154, - Lour dimmision, 155, 150, -- Lour armement, 140. - Loues vivres, 161. - Loues aquipages, 162-161, - Lours offisiers, 166-170, - La fiolitie met à in voile, 176,
  - Le Voyage et la Découverte, importantes instructions données

par Colomb su départ des Canarios, 173, 174. - It s'attend & trouver terre après avoir fait 750 liques, 174. Suit le 20° parallèle et dès son départ charehs des ties, 175. — Crost too trouver le 24 et 25 septembre, 576. - Carte d'après Inquelle il se guidast. 177. -- La 1ºº octobre. il event fact 700 house, 170, - Son assertion qu'il ne cherchait pas des thes est contradile par les termes mêmes de son Journal, 179, 190. -No brouvent pas les terres unnoncées, l'équipage vont obliger Colomb & revenir on arrière, 182, 183. - Témoignages divers à cet égurd, \$64, 106. - Intervention de Pinzon qui remet tout en ordre, 184, 187, 188, - Changement do route à la suggestion de Pinzon, 169, 190. -Assertion de Fornand Colomb que non pôre navait qu'il trouverait la farre sur celle roule, 191, et que cotto terro étalt e l'ile Espagnole, appelés alors Cypangu s. 193. --Contracrement à l'assertion de Colomb, les particularités conmes du voyage ne lassent voir que le préoccupation de découvrir des lies, 197, 202, 203, - Il n'avoit aucun intérét à iller oux Indes ; il ou avail beaucoup à faire des découveries, 203, 201, - Toute se conduite montre qu'il evast des indisations qui lui inspiraient toule conflance, 204, 245 — Sources de ces andicatione : l'aventure du pilote sans now, 212 et sq. - Raison principale pour laquelle en met en

donts coite aventure, 230.

Son refeer. - See lettree annonpent so découverte, 236 et sq. -Celle à Santangel, 236, 240. -- Celle
à Sanchez, 241, 246. -- Cen deux
lettres n'en font qu'une, 265. -- H
y dit sculement qu'al revient des
lades, 244. -- Sont reques à Barce-

lone en avril 1493, 265, — Traduite en latin, iller. -- La lettre prologue à son Journal, 155, - Romarques. auxquelles elle donne Hen, 255, 255 - See aggertions qu'il no cherchait que les Indes, 251, 257, 261, et que c'itait on qu'on lui avait ordonné de fare, 255, 256, - Elles n'obtiennent yas créance, 175. - C'est en. perivant sux Antilles qu'il s'imagine avoir attaint los Indes, 200. - La Mmoignage des contemporaies sur la légande de la recherche du Levent par le Ponant, 207 et eq. - See propres compagnons n'y croyaignt pse, 290. - Singulière décleration qu'il les obligs à signer, 393, 294, - Objection qu'il à per proposer d'aller aux Indes sans que les documenis en iémorgueni, 524, - Avent non retour des Antilles il a toujonre perié et aga comme a'il ne pensait qu'à faire des découvertes, 337, 348.

- See conceptions cosmographiques.
   Lour data inrdive, 136, 340, 341, 341.
   N'y fait aucone eliusion date la relation de see daux promiere voyages, 341.
   See lettres de 5496 et de 1303 les exposent pour la première fois, 342.
   C'est seulement après ses déconvertes qu'il paris des Indes, 342.
   See notes montrest les sources de ses idées, 351, 352.
   Toscanelli y est étranger, 352.
   N'est pes l'autour des pièces attribu'es à Toscanelli.
  360, 361
- Sen plan et ceini de Behaim. Espporte possibles avec ce cosmographe, 434. — Identité de leurs deux thèses, 467, 474. — Princité de celle de Behaim, 475, 486.
- Recapitalistion, 401.
   Son curve véritable, 402.
   Il a découvert l'Amérique parce qu'il l'avait cherchée, 496.

Golomb (Christophe). - Chronologs

decumentaire de sa sie. Appendies I, vol. 11, pp. 201-224.

 Liste de ses compagnons à son premier voyage, Appendins II, voi II, pp. 122-524.

Colomb (Christophe). — See derite. — Scritt, Home, 1893, 3 vol. in-fel. Voir Lellis

Codece diplomatica Colombo-amoricano, ossia itaccolta di documenti originali e inediti, spetianti a Cristofore Colombo alla scaporte ed al governo dell' America, Publicato per ordine degl' Ill=! Decurion della Città di Genova Génes, 1823, 1 vol. 4°, pp. LXXI-247, planches.
 1, 410, 417, Il, 97.

Publié par les noine de Spoterno, auteur de l'Introduction. C'est la reproduction intégrale de celui des quatre cartulaires, eu recueil de pièces authentiques le concernant, que Colomb IIt établir en 1498 et en 1402, qui apparlient aujourd hui à la ville de Génes Contient 44 documents authentiques de premier ardre pour l'histoire de Colomb, plus deux lettres de lui Ils sont domnés dans le lexte espagno; original avec une traduction italieune en regard.

- Christopher Columbus, his own book of privileges, 1902. Photograv phic fac-south of manuscript in the archives of the Foreign Office in Peris, now for the first time Published, with expanded text (rans\* letion into English and an historicalintroduction; the transitionation and translation by George F. Barwick, B. A. of the British Myseum. the introduction by Henry Harrises, the whose compiled and edited with proface by Beajamin Pranklin Stevens, Londres, B.-F. Stevens, 1693, in-fol, pp. LXVI-264. - Sources, I, 5.

Ce magnifique et précisur votume est le reproduction du cartalaire de Paris. Il contient les 44 ptèces de colui de Gênes, plus trois lettres de Colomb et un décret de la république de Génes. Les ptèces sont données en factuailé avec une transcription et une traduction anglaise en regard. Il est précédé d'une longue introduction par M. Harrisse et surve d'un index alphabétique des mathères.

— Rol é ratación de la gente que fre con Gristohal Colon en el primer Viaga, dans les Nuevas actografos do la duchenze d'Albe — Liste partiello. — Il, 163, 864.

-- Sa déposition à Génou, 25 soit 1479,

\* — Zources, I, 16. — 22, 23

Lettro protogue nu Joseph & Bord, 1492-1403 f — I, Scarces, Pt.
 II, 255, 250, Tagta et trad. II, pp. 506-568.

— Journal de Bord de sus premer voyage publié sous le titre de Primer Viage par Navarrete, puis, et plus exactement, dans la Reccolle Colombiana, Servici, vol. 1, — Sourass, 1, 10, 20.

— Ne contenuit pas originellement l'Indication des latitudes et des longriudes, 600. — Assertions qu'us 5 trouve, colativement à l'objet de l'entreprine, II, 251, 252. — A de être remané après la retour de Colomb, 250, 262. — Interpolations qu'y Introdust Los Gooss, 225. — Son double loch, 261, 264.

 Instructions écrites données per Colomb à sa flottille avant que départ des Canarins, 5492, — 17, 173, 174.

Ducument perdu qui n'est correque par deux montions de F.Colomb, foi. 48 verse, 26 verse.

- Institution del Mayernage, 23 <sup>(§c.</sup> 1496. Sources, I, 603.
- Labro de las profecias, 1301-350.
   Sources, I, 21, 405
- Mémoire à son file Diago, t<sup>ages</sup>
   1202? Î. 663, 616.

- Déclaración de la Table na vigutoria. — Ouvrage attribué à Colomb par la bibliographa Lion Pineto : Epitome de la Biblioteca oriental y accidental. Madrid, 1637, vol. III p. 1664, — I, p. 690,
- Libros de Memorias Notas menticonées dens les Historie, ch. IX, et dans Les Cases, llv I, ch. XIII, Sources, I, p. 21, 70 — IJ, 211.
- Mémoire ou noise sur les tinq zones habitables, P. Colomb, ch. IV: Les Gases, ch. III. Segress, I, p. 21.
   57.
- Ses notes sur la longueur des degrés. — 1, 312, 313.
- Ses notes sur la mas équatoriale,
   I. 58.
- Postille alla Historia rarum ubique gestarum di Pio II in Reccolta, Scritti, vol. II, pp. 201, 200; Sources, I, 101.
- Postelle ai truttati di P. d'Ailly.
   in Hansolia, Sertiti, vol. II, p. 370,
   448.

Il y en a \$95 (classification de la Reccoite), dont plusseurs très importantes; mais il « en a un grand nombre qui sont de Barthélomy et il est difficile de les distinguer de celles de son frère.

- Postille al libro di Marco Poto di Venezia, ap. c:i., p. 4i6, 472. → Sources, I, 102.
- Notes aux cinq ouvrages cousus qu'il a lus. Sources, I, p. 95. Voyes Postille.
- Memorial de agravios del Abelrante, 150: 7 (Nascos autografos, pp. 25, 36). - Sources, I, 487. -503. II, 56.
- Declaracion de lo que pertenece e pertenecer puede e dove al senor Almirento de las Indias. — II, Sources, 6, 99, 127.
- Testament du 25 soût 1505. -

- Testement (Codicile & son), do
   1505, 19 mai 1506, Navarreta,
   vol. II, p. 318. Scriffi, vol. II,
   p. 265. Sources, I, 353.
- Colomb (Christophe). Carles qui im sont attribuées . Appendice III, vol. II, p. 533 et suiv. - 1. Sphère qu'il aurait auvoyée à Toscanelli. -- II, pp. 523. -- 2 Carte de la mer Ociano et de cortaines tles dont il ži nazge i son premier voyage,534. - 3. Carte mazine de la mor Ociene. et des terres premièrement découvertos, 536, - 4. Carto do la côto Septentrionale de l'ile Espagaole, \$37. - 5. Carte de l'ile Espagaole, ajoutée à l'exemplaire des œuvres de Pierre Martyr, de 1511, 538. a, Esquisso à la plume des premièrm Antilles découvertes, 548. -7. Carlo du golfo de Paria el des lies voisines, 541, - 8. Les carles de navigațion dont îl parle, 513. — 9. Carte d'une partie de l'Amérique du Sud, 545 - 10. La Tabula terre neve du Ptolémée de 1513, 545,
- Inventerio del Ano, 566 [1566]
  21 juliat, A Sévilla. II, 564.

C'est l'inventaire des papiers de Colomb qui étaient renfermés dans une cassette de for confiée aux religieux du monastère de las Cunvas. Il est inséré dans le Memorial del Pleylo, nº 1014 à 1934.

- Colomb (Christophe). Lettre & l'Escribans de racion (Luts de Santangel), 15 ou 16 février 1493 et 4 ou 14 mars pour le P S. Pour tous les textes et éditions de cette lettre, voir le n° 1 des Sources, voi 11, p 236, 241.
- i. Carte del Almirento Cristobel Colon escrite al Escribano de recion de los Senores Reyes Católicos (Navanarra, Viajes, vol. I, p. 167, 175).

C'est le texte de Simances de

ia lettre à Lom de Santangel qui était alors Escribane de racion, texte que Nevarrete et l'archaviste royal disent être original. Voyez les Sources, Etudes V, mº I. — Traductions : anglaises, dens Bolcher, Landfall, pp. 201, 297; française, dans Bolstions des graire voyages, vol II, pp. 244, 263,

— 1. Copin de carta de Cristobel Coion ai Kecribano de recion, dendote cuenta de ou primer viaje e las Indias fecha en la caravela sobre les islas de Caneria a 15 de l'ebrero de 1403 Con P. D en Lubon de 14 de Marso. Archeves du Sonancea, 4 feuillets in-4\*.

Copie officielle falle ligne pour ligne par l'archiviste de Santacas, en 1940, sur le texte dit original et appartenant également aux Archives royales. Cot archiviste note en marges que certaines parties du document sont difficilement limbles.

— 1. La intire de Christophe Colombannonçant la découverte du Nouvon Monde, 15 février-16 mare 1603. Texte original espagnol, édition princape in-folia, différents dus deux éditions in-4°, connocjusqu'à os jour, reproduction on fac-similé d'oprès l'exemplaire récomment découvert en Capagne, estuellement en la possession de féditeur. Paris, Massonneuve, 1809, in-fol.

Superbe fac-similé de 4 pages in-falio, d'une édition jusqu'alors inconnne de la lettre à Santangel que l'on est d'accord à considérer comme ayant été impranée à Barcelone, en 1494, tiré à 100 exemplaires,

— 4. The Spanish letter of Columbus to Luis de Sent' Angel, Secribano de recion, of the kingdom of Aragon, dated, 15 february 1493, coprested in fac-simile, translated and edited from the unique copy of the original edition (printed al Barostons early in april 1492), now in the presentant of Bernard Quartich London, 1891, in-fol.

C'est un nouveau tienge du focmmilé de Maisonneuve, qui avait vendu le document au célèbre labraire anglais, lequel le revendit 1756 livres sterling à la biblio-thèque Lenox à New-York II est précédé d'une préface de 14 pages signée M. K. (Michel Kerney), qui était un hamme très compétent dans la matière, et suive d'une transcription et d'une treduction anglaise avec l'indication des varianies. La P S. est dité du 14 mars. Ce mêms fac-samilé s étà reproduit par Thucker dem son Columbus, vol. II, pp. 17-20 avec la même traduction, Quartich on evel donné précédemment, an 1493, una ścitrou ródarte 24-4".

— 5. Lettera di Cristoforo Colombo a Rafacia Sann, transvere del Re. Texto original apanusio, trutta da une atampa revissima ensistrate nella Biblioteca Ambromona di Miteno, ed ora per la prima volta republicata.

> Dans: Leiters autografe de Cristofors Colombo, publices par Cesare Correnti. Milan, Daelh, 1843, m-12, pp. 62 56, avec uns traduction italianne, un fac-aumidde la première page et les vers de l'édition illustrée latine.

C'est la première reproduction du texte aspagnol d'un exemplare in 4° de la première lettre de Colomb, appartiesent à l'Ambrosomme de Milan, qui l'obtist du haron Fistro Custodi en 1852. La letre dans ce texte qui parelt avoir été imprimé à Vallodolid vers 1497, et dont on ne counsil que ce seul exemplaire, cet datée du 15 février et du 14 mars 1493. Lumme l'in-follo elle n'n pur de latre L'adresse à Rafaela Saxment de l'avention de l'éditour.

- 6. Lettera in lingua spagnuole diretta da Cristoforo Colomba a Lus de Santangal (16 febbrajo, 14 marzo 1403), Riprodetta a fac-aumia ad illustrata per sura da Giretamo d'Adda dell' unito esemplare a stampa finera concenuto che si concerva nalla Babbolaca Ambromena, Milano, Languer, 1646, imd', pp. XXXII, pour l'introduction et les notes, et 6 feuillete pour la reproduction,

Orte reproduction est un mique fait à le plume pour le marques d'Adde par Enrico Giordani del exemplaire de l'Ambronienne. Il centient des errante plusieurs fois relevées, notamment par Thacher (Celembus, vol. II, p. 41). Ce calque, hithographié à 150 exemplaires, étant devanu rare, Adam Phineki le reproduisit à qualques exemplaires qui continuent naturellement les mémos errents.

— 1. The Spanish quarte of the letter written by Christofer Columbus to Luis de Santangel (unique exemple) in the Ambrosina library in Milan: Dana to Columbus de Thechar, vol. 11, pp. 31, 40.

C'est le seul fac-similé photographique qui ast été fait de cel exemplaire unique d'une édition in-4' contemporaine de la lettre envoyée à Luis de Santangel.

Il y a une traduction anglatus de ce teste par Major (Soleci lettere of Columbus, Londres, 1990, p. 5-18), avec le teste apagnol au bas des pages, laquelle a stà réimprimée dans les American History Leaflets (Boston, 1993, m° 1, in 13), et ailleurs, Harriane en u donné une autre dans ses Notes en Columbus (Cambridge, 1865, in-fol), et dans ses Letters of Christopher Columbus (New-York, 1965, Gr. 10-2). Il en a suest donné une traduction frunçaise dans son Christophe Colomb, vol, l, avec le teste espagnal.

- 6. The letter in Spanish of Christtopher Columbus written on his return from his first voyage and addressed to Luis de finst Angel, 25 fab.-14 much 1493, announcing the discovery of the new World, Reproduced in fac-simile from a unique copy in the pomession of the publishers, with introductory cruical remarks, accompanied by a revised Spanish version, and a literal translation into English, London, Ellie at Elvey, 1884, in-4°, pp. 47 of 8 pour le fac-similé.

C'ast la reproduction d'un exemplaces do la lettra à l'Ascribano de Racion, qui élast donné pour êtra d'una édition incomme piaqu'nters et que posséduient les édikrora anglais de os volums, MM. Ellis at Elvey, Cat sxemplaire, dont on demandart 2.000 dollars fat vendu à M. Benyton Ivan de New-York, qui l'acquit de confance, bien que son suthonicité al élé mise en donte. A la vente de ce collectionneur, la question fut de nouveau soulevée et donne hen à la publication de diverses lettres of documents d'on il résulto que ce prétendu unique exemplaire d'une écution inconmin do cette fameuse lettro était une contrefeçou de l'edition de l'Ambresienne faite à Bologne à exemplaires, qui passèrent, un à Quaritch, un à Thacher, un à le Bibliothèque publique de New-York et un en Angleterre. Le cin-quième resta en Italie La démonstration du faux a élé faite par Quacitch et par Harriosc, auxnels le faussaire aveit soumes esporchorio se reconnali notemment à l'absence de filigrans dans le papier et de trace de foulement et à diverses autres particularités dont la principale est que les erreurs faites par Giordont, on coptent l'exemplaire de l'Ambrosionne, se releouvent dans l'exemplaire des éditeurs angle s. A la vonte de M. Yven, en 1001, cel exemplaire fut vendu 4.300 dui tare Mais M. Yves dut la reprendre et répent, croyons-nous, à se fure rembourser par les éditeurs

de Landess, qui comma lui avalent.

- Lettre & Gabriel Sanches. Santa-Maria, 10 fév. 1692. Tenta capagaol. Sources, et 2, II, 241, 342.
- 1. Primera Epistola del Almirante Don Gristobal Colon dando enenta de su gran descubrismonto a D. Gabriel Sanches, trasorero de Aragon. Accompana al texto original castallamo el de la traducción latana de Leandro de Cosco, segun la primera edición de Roma, 1483, y procede la netecia de una nueva sopia del original manuscrito, y de las antigues ediciones del texto en laliu, bacha por el editor D. Gennaro H.de Volefan (F.-A de Varningen), Valoncia, imprenta de D. Jose Malece Garia, 1616, P., pp. X. 25.

C'est dans cette plaquette que sous le pseudonyme de Volsfan, Vernhegen publis le texte dit de Valence, d'après lequel la promière lettre du Colomb aurait été adressée à Gahriel Sancher, texte qu'il croyest être l'original, il e changé d'opinion depuis,

- 2. Carta de Cristobel Colon envisés de Lisbon a Barcelona en marzo de 1493. Nueva adicion critica contenticado las versantes de los diferentes textos, pricio cobre extos, reflexiones tondentes a mostrar a quien la carta fue escrita, y varias otras acticles por el sendenimo de Valencia. Paris, Trosa, 1676, in-16, pp. XXXV, 49, avez una carla des Antilles solon les idées de l'autour.
  - M. Varningen qui avait d'abord eru que son texte de Valence àteit un document original, abandonne culte thèse, et soutient que Colomb n'écrivit qu'une seule lettre qui était adressée aux souvareins, et que c'est celle-lé même qu'on copia et publia en l'arrangeant de manère à montrer qu'elle était dantage à Seniange.

et à Sancher Le texte qu'il donne est un ceste de restitution de la lottre originale,

- Lettre & Sanches, texts totic, Lisbonne, 14 mare 1439, II, Sources, 242, 246.
- t. Epistela Christofari Colom.;
   t. n. d. (Bome, Plannek, 1493),
   in-4\*.

C'est la première édition du feute latin de la lettre à Sanchu, survis de l'autres, imprimées égulement en 1492 Elles out toutes été reproduites en fac similé, si il y en a des traductions deux les principales lengues modernes.

3. Ragnu hyspanie, De insulisiervenim, S. i. a. d., 1°, 10 feuilleis.
 11, 240.

C'est l'édition di le illustrée puret qu'elle contient huit hois. On suppose qu'elle a été imprimée à Bâle en 1493 et en 1494, Voyen le numéro suivant.

— 2. The latter of Columbus on the Discovery of America A fac-aimin of the Pictorial edition, with a new and literal translation, and a complete reprot of the oldest four editions in Latin, Printed by order of the Trustees of the Lones library, Naw-York, 1892, in-12 et in-8°. Introduction, signée Wilberforce Eames, XIII pp., fac-cousie 10 fouillets. Traduction, pp. 1-13. Reproduction figurée des 4 plus auxiennes éditions, pp. 15-42.

C'est une reproduction fac similé de l'unique exemplaire complet que l'on commisse de l'édilion latine, dita illustrée, de la première lettre de Colomb. Elle est accompagnée d'une traduction anglaise et de la reproduction typographique de quaire setres anciennes éditions latines de cette lettre. Il y a plusieurs setres exemplaires comms de cette édition illustrée, mais tous sont ancomplets, seit du premier feuilet, soit du dernier, soit de l'un et de l'autre, qui sont indépendants de la lettre même. Comme l'exemplaire de la Lenox a passé par les mains de Libri, on s'est demandé si ce trop habile bibliographe n'avait fabriqué ces deux feuillets. Mais cette supposition tombs dovant la description qu'a donnée Bruset de cet exemplaire, avant qu'il ne fût acquis par Libri. Primski a fait un fac-similé d'un exemplaire de cette édition auqual manquaient les deux fauillets ci-dessus mentionnés.

- Letters di Cristoforo Colombo a L. de Santangel s O. Sanchez (In Reccolle, Scrutt, vol. I, nº 2, p. 120, 125).
  - Ce n'est pes la reproduction de l'un des textes espagnols que nous possèdons de cette fameuse lettre, c'en est une restitution faite par M. de Lollis, d'après ces différants textes avec l'indication de toutes les variantes, Cette restitution est accompagnés parallèlement de la reproduction du texte lain de la première édition de cette lettre, avec l'indication des variantes des autres éditions latines, Voyez l'Illustranione à ca decument,
- Lettres perdees rendent compte de sa découverte. — II, 266, 269, Colomb (Christophe). — Lettres di-
- Lettre sux Ro.s Catholiques, 5 septembre 1493 (Marchens) Autro lettre sux mêmes, et même date et même sujet, Sources, I, 487.
- Lettre aux Rois Catholiques, Fragment. Haiti, vers 1498 ou 1500, (Sept années perdues). — I, 548, 554.
- Lettre d'Hafti de 1498, relatant son troisième voyage. Sources, I, 182 et 467. — 397.
- Lettre date sux Señerez, 1500?
   (Femme et cufants). Sources, I,
   p. 352. 426.
- Lettre à la nourrise du prince D. Juan de Castille, 1200, (Récrimina-

- Lions. Son 3" voyage). Seurces, 1, p. 847,
- Leitre de 1861 aux Souverains(Longues études, sept années d'attante.) Sources, l. p. 23 et 487. — 5, s.
- Lettre au Papa, février 1581. Exprimel'intentiond'allerlui-même à Rome pour présenter au Pape le récit de ca qu'il avait fait. — Sources, I, p. 679.
- Lettre dite ramsame, 7 juillet 1563.
   Écrite de la Jamaïque aux Rois Catholiques (son système cosmo-graphique). Sources, I, p. 103.
   II, 342.
- Lettre à Diego, 11 nov. 1504, (Evéque de Palencia). Sourcea, I, 548,
- Lettre au même, 21 déc. 1564, Sources, I, 548,
- Lettre au Ros Ferdinand, mai 1505 (quatorie années en Portugui).
   Seurces, I, 203. — 200.
- Lettre sans data où il paris des avances qu'ils repoussées, Sources, I, 352. — 426.
- Lettres aux Rois Catholiques, Fragments sans date. Sogress, vol. 1, p. 24.
- Litera di -- ai signori venetiani pel 1492 (avances à Venise). Sources, I p. 353.
- Colomb (Diego). Fils alos da Christopha, No en Portugal vers 1480, mort pres de Tolède, la 23 février 1530 Sur la dete de sa naissance, I, 407, 408. Serait né à Porto-Santo selon Lus Gasas, 30. Son père le lausse à la Rabida à son arrivée en Espagne, 521. Témoiguage de F Colomb et de Las Casas à cet égard, 523, 524. En 1492 son père l'envoie à Cordoue, 526. Son témoignage sur l'objet de l'entreprise de son père, II, 292,
- Son premier Testament, is mara
   1500. Sources, I, 503.
- Son second Testament, & septem-

her 1527. - Sparces, I. 603. - Relocion del ploito del Estado de Veragua. (Dans les Nuesosaniógrafor do in Ducheson d'Albel. -II,102. Colomb (Fornand). - Né à Cordone le 15 soid 1486, mort à Séville le 12 juillet 1550. - Dales erronées nzeignées à an naissance, 586, 630, - See pierres tombales, 009, 641. -- La vrais dals, 441 -- Si déclarobon que son père voulait sussi découvrer des terres nouvelles, 8%, 03. - Protestation de Herrisse, 03. - Bexprime très brièvement sur les rapports que son père nurait eus eves Toscanolii, 113. - Raisons qui pouvent fairs soupçouser qu'il y a là une interpolation, 114, - See assertione sur ce point, contredites implicatemement par son pére, 253, 234. – Instruct, habile, supérsour à enn frère, 642. — Sa grande fortime, 612. - Ses catalogues de sa Bibliothèque, \$12, \$13. - Son témorguage pur les instructions données per son père en parjent des Canaries, 11, 173, 173. — Son assertion que son père savait où se trouvait Espanosa (Hařti), -- Ce qu'il dit du Pilote sans nem. 214.

- Historia del S. D. Fernando Cotombo, Vaniso, 1571, Sources, 1, 24.

> L'une des deux sources fondamentales de la via de Celomb, il n'y en a pas de traduction francaise complète il y en a una excellente anglaise. L'authenticità de cei ouvrage ne fait plus aujourd'hus aucum doute et son autorité est incontentable quand l'auteur n'a pas cu intérêt à dissimular la vérité.

— La vie de Cristofia Colomb et la déconverte qu'il a faite des Indes socidentairs, vulguirement appobées le Nouveau Monde, somposée par son file, et traduite en français. l'aris, Clanda Barbin et Christophe Balfard, 1001, 2 vol. in-11.- f, 24.

La dédicace est agnée G. Catolondy, Traduction infidèle et abrègée du texte italien, L'ouvrage est devonu rare.

— thateire de la vie et des décenvertes de Christophe Colomb, Traduction Eng. Muller. Paris, s. d. (1279) 18-12. Traduction shrégée et arrangée. Sources, 1, 24.

M. Multer dit, dans se préface, qu'il s'était propose de donner une nouvelle édition de l'anciente leaduction de Cotolandy, mais qu'il lui fallut la refaire entièrement. Il aurait dù la refaire estrement. M. Multer appartient à nette classe d'érudits qui croient que les documents originans gapent à être émondés et arrangés et il ne s'est pas fait faute d'appliques cette méthode au livre de l'eragné Colomb.

The History of the Life and school of edm. Christopher Columbus and his discovery of the West-lades called the New-World, now is presented of his Calbride Majesty. Written by his son D. Ferdinand Columbus, Londres, Churchill, 1722, in-fol. Sources, I, 25.

Traduction très fidèle et bien complète.

 Registrum labeorum Don Fortenanda Colon prium Almaranta ludiarum filit, — I, 642; 11, 539.

C'est une pertie du catalogue de sa bibliothèque, rédige par loi-même et reproduit enterment au fac-similé par M Hantington. Fernand relevant tres exactement les titres de ses livres et le plus nouvent ajoutait à leur mention le prix qu'il les avant payes, la date et le heu de l'acht. Ou trouvers une longue liste de avvres, tirés de ce catalogue, dens Gallanco, Ensaye de une Biolicies Española, au met Golos (Fernando), ainvi que date le Christophe Colomb de M. Han-

name, vol. II, 362 et sq. et dans le Columbus de Tuacuen, vol. II, p. 427 et sq.

- Catalogue of the library of Ferdinand Columbus, reproduced in facturalité from the unique manuscript in the Columbine Library at Seville, By Archer M. Huntington. M. A. Corresponding member of the Royal Spanish Academy and of the Royal Spanish Academy of History. New-York, 1965, 1 vol. In-fol. Titre, dédicace, avertissement et 130 feuillets non pagnée, écrits des deux côtés aur deux colonnes, écritore fine mais nette, et entièrement de la main de Fernand.
- Son testament, 3 juillet 1530, -
- Parecer de los astrónomos y pilotos espanoles de la junta de Bejados sobre la demarcación y propiedad de las islas de Maluco (Nevarrete, vol. IV. pp. 443-335. — I. p. 47.

Colombo (Baldasare) — Prétendant italien à l'héritage de Colomb. — 632, 11, 123.

Colombo (Luigi), des Colombo de Cuccaro, 632,

Golon (Christoval Cardona y), amiral d'Aragon, arrière-petat-file de Colomb. — Son assertion relative à F. Colomb dans le Memorial del Pleylo. — I, 804, 836.

Colon (Pedro). — Segundo Memarial dirigido por Den — de Portugal y Castro, Almerenta de las Indias, Duqua de Veragua y Caballero del Tason de Oro, in-fol. 16, pp. , s. 1 m.d. — Ce qu'il dit du piloto sans nom, II, 225.

Ce mémoire, dont je ne connais que l'exemplaire et-dessus indiqué appartennat à l'Académie d'histoire de Madrid, a été reproduit par Luigi Colombo dans se Patria e biografia del grande estimiraglie Rome, 1851, pp. 430439. - Cl. non Eludet, I. Sources, p. 38

Colem Los restos do). Informe de la Real Academia de la Historia al gobierno de S. M. sobre le supuesto hallargo de los verdaderos restos de Cristóval Colon en la iglesia catedral de Santo Domiago. Publicado por el Ministerio de Pomento Medrid, imprenta Tello, 1878, in-12, pp. VIII-197. Pianches. — I. 439.

C'est un rapport du ministre de l'Intérieur, Manuel Colmeiro, sur les divers deplacements que subirent les cendres de Colomb. A l'appendice on trouve un certain nombre de documents relatés à la question. L'auteur de ca travail n'a guère fait que reproduire les résultats des recherches de M. Harrisse sur le même sujet.

Colon (Lum) — Petit-file du déconvreur, fait publier au Italie la vie de son père par son oncle Fernand. II, 235. — D'Haïti passe au Espagne, 259. Communique probablement à Les Cosas les pièces attrihuies à Toscanelli, 259.

Compagnons de Colomb. — Luto des noms de ceux que nous canmaissons. Appendice II, vol. II, pp. 526 et sq

Conti (Nicola di). — Voyageur du avr siècle — Hypothèse qu'il était l'ambassadeur du Grand Khan, tês, 187.

Cordeiro (La P. Antonio) — Historia insulana das ilbas a Portugal sugeytes no occano occidental. Lisbonna, Ant. Galrom, 1717, in-fol. — II, 468, 418, 428, 429, 434.

Cordeiro (Luciano). — De la part prise par les Portugais dans la découverte de l'Antérique. Lettre adressée su Congrès international des Américanistes, 1 session. Naucy, 1875, Lisbonne et Paris, 1676, In-4°, pp. 86. — 386, 616, 17, 256.

Mémoire très érudit; l'auteur e été longiemps président de la Société de Géographie de Lisbonne et toutes ses publications se distinguent par une excellente critique. Celui-ci soulève nombre de points relatifs aux premières découvertes des Portugus qui étaient alors pau coupus.

Cordior (Henri), membre de l'institut, Professeur à l'école spéciale des langues orientales, né en 1849,

 L'Extréme-Orient dans l'Atlas entalen de Charles V ros de France.
 Paris, imprimerie nationale, 1894, in-4°, pp. 47. Carts. — 240.

Corral (Andres del). — Sa déposition sur le séjour de Colomb à la Babida, 16 juin 1513, Picifor de Colon, vol. I. p. 114, — 466, — Tarte et traduction, II, 466.

Corren (Gaspar), -- Historien poringala mort en 1870, Ses Lendas da India traducia en partie sous le tatra suívant, 365,

The three voyages of Vasco da Gama and bla viceroyally, from the Landau da India of — acompanied by original documents. Translated from the Portuguese with noise and an introduction by the Hon, Heary E. J. Stanley, London Haklayt society, 1849, in-9c, pp. axxi-130, xxx — 315.

Corren (Pedra), beau-frère de Colomb. ~ 40, 70.

Corte Real (Les). — Explorateurs portugais On en parie à Colomb., 77.

Cosa (Juan de In) — Pilete et cosmographe du temps de Colomb, qu'il eccompagne à son premier veyage Mort en 1510. — Propriétaire de la Santa Maria, II, 100, son planisphère, 167, 348.

Conto (José Ferrer de). — Celou y Alonso Sanches, Medrad, 1457, in-ar. — II, 216. Govilhan (Podro da), — Explorateur portuguis du xvº siècle. — Sou expédition, 212.

Gronnn (Rudolf). — Amerika, Des Geschichte seiner Kateleckung von der ältestan bis ouf die seueste Zeit, von — Leipzig, 1802, 3 vol in 4° james, — 200.

Gronicon de Valladolid, illustrato son notas por D. Sains de Baranda. In Colección de documentos inédites para la historia de España, Madrid, val. XIII. — 609.

Ourita ou Enrita (Geronymo). — Historien aragonna, 1313-1360. — Anales de la Carona de Aragon compussia per — chronista de diche rayno... Caragona, Colegio de San Vicento Ferrer, 1610, 6 vol. 10-fol. — II, 62, 114.

Les volumes II à IV portent is titre de Les Cinca libres pastreras de la primera parte de les Ansles. Avec le premier volume, ils contiennent 20 livres (711-122). Les volumes V et VI sont intitulés Historia del rey Hernande el Catholico, en 10 livres, 1491-1526.

Curtis (William E.). — The relies of Columbus. Souvenir do la Rabida. An illustrated description of the historical collection in the monastery of La Rabida, World Columbian Exponition. Chicago, 1803, in-8°, pp. 221. — 38.

Campo (Michele de), de Savone, zé vere 1474, Compagnon de Colomb à son second voyage, il, 197. — Se lettre du 18-24 octobre 1493 rendant compte de ce voyage, 249, 297. — Son témosguage nor la déclaration que Colomb fit agner à son équipage, ibid.

Cum (Cardens). — Né en 1401, mort en 1404. Son tentament mané par Toucanelli et Pornando de Raritz, 141. Cypangu (Le Japon). — Ca que Ruy de Pina et Barros disent de sa découverts par Colomb, 369, 370, 374. — Indications relatives à cutte ile repportées de Rome par Pinson 11, 28-31. — Termon enthousissées dans lesquels il en parlait, 192. — Sa découverte, l'un des buts de l'expédition, 197, 198, 332, 385, 606-

Dante de Rinaldi (Egoatio). — Cosmographe de grand duc de Toscane, petil-fils du servant N. 1534 M. 1586. — Editour de la traduction de Sacrobosco par son grand-père, où se trouve un passage sur Colomb et Toscanelli, 59, 148. — Preuve qu'il y a là une interpolation, 149, 159, — Suppression du passage dans l'édition auvante, 150, 151.

Dante de Rinaldi (Piervincentio).

— Cosmographe italica mort en
1512. — Traductour et annotateur
de la sphère de Sacrobosco, 16. —
Assertion qui lai sat attribuée que
Colomb correspondit avec Toscanelli, 59, 148. — Preuve que cette
assertion est apocryphe, 149, 180,

Découverte de l'Amérique. — Ca qu'elle a coûté, calcule divers. — 11, 113.

Degré terrestre. - Se veleur pour Colomb, 84, 292, 293, 312,

Denis (Ferdinand), — Christophe Colomb devant les docteurs de Salismanque (Keapsake français, Paris, 1831, in 8\*). Récit imaginaire des conférences de Salamenque, 584.

Denucé (Jean). — Géographe et historien belge, né en 1878. Les origines de la cartographie portugaise et les cartes des Reinel, par —. Gend, Van Gœthem, 1908, 12-8", pp. visi-187, Cartes. — Son opinion sur la carte attribuée à Toncanelli, 273.

Dépositions des corapagnons de Colomb et des témoins de ses premiers

Vionaro Nouvelles Éta 'es 11

afforts, prises dans divers procès faits à l'époque. Sources, II, 3, — Forment une masse de précisux reuseignements, — 4.

Desimoni (C.). — Critique génois, attaché à la légende colombience, 699. — Quistioni Colombianc, in Raccolta, voi. III, partie II. Rome, 1891, in-foi. 364

 Monete recordate da Colombo, in Quationi Colombiane (Reccolta, partie II, vol. III). — 408.

Deza (Diego de). — Dominicain, confesseur de Rol Ferdinand. Professeur à Salamanque, archevêque de Tolède. Né 14 avril 1444, mort la 8 juin 1523. — Ce qu'il était, 578, 809. — Nétait pas l'un des doux moines dont parle Colomb, 510. — Accords au Découvreur au protection, 576. — Rôle que lui fait jouer Pinilla, 590, 591. — Ce que Colomb dit de lui, II, 83, 86, 81. — Les évéchée qu'il a occupés, 85.

Diaz (Bariholomeu), — Découvreur du cap de Bonns Espérance, — Son expédition à la recherche du Prétre Jens, 212, — Instructions qui lui sont dounées, 213, — Controverse sur la dete de son retour, 441 et sq

Diaz (Vicente). — Pilote Poetugais.
Donne des indications à Colomb.
17. — II, 216, 217.

Dimenz (Arthur). — Notice historique et littéraire sur la cardinal Pierre D'Ailly évêque de Cambrai au zv° esècle. Cambrai, 1824, in-8°, pp. 116 Portreit, 97,

Documentos relativos a la dignidad del simirantesgo mayor de Castilla, sus prerogativas y junadicción Navarrote, Viages, vol. I. Appendice.

Colomb, qui attachait un grand priz aux privilèges que ses donuments fui essuraient, les a insérés en léte de ses différents cartulaires. On en trouvers une traduction française à la fin du troisième volume des Relations des quatre voyages de Colomb.

Dendero (Giuseppe Antonio). — Avocal italien, un des champions de la thése que Colomb aveit épousé Beatris Enriques.

 L'onestà di Gristoforo Colombo suovemente difese rivendicata d'ali avvocato —. Génes Typ, delle letture cattoliche, 1877, in-8° p. 216 — 645.

Doppelmayr (J.-C.). — Sevent allemand, 1671-1759. — Historischen Nachricht von den Nürnbergischen Mathematicis und Künstlern, Nuremberg, 1779, in-fol. — Il., 410.

Dorado (Bernardo). — Historia de la ciudad de Salamanca que escrihio D. —, Editor D. Ramon Giron Salamanca, 1861, in-8°, pp. 564, plus 4 pp. — 566, 568.

La première édition est de 1774,

Dorie ou Dorie.— Génois de Cadix qui norait méé Colomb financiérement, II, 126.

Duimo (Ferunm). — Aventuriar portuguis qui aveit des projets de découvertes à l'Ouest, II, 147, 212. — Son projet, 404 et sq.—Souvess d'information 467, 406. — S'emucla avec Estreito et un Allemand qu'on croît être Schaim, 419, 426. — Objet de l'expédition, 427, 422. — Impertance de la participation de Behaim à catte entroprise. — 427, 429, 429.

Dumont. — Corps universel diplomatique... Amsterdam, 1736, 8 vol., in-fol.

Duaraven (Lord), — Note on the navigation of Columbus first voyage. A la fin du Christopher Columbus de M. Fuscai Youno. vol. II, pp. 201-222, = 406, II, 178, 231.

Petit mémoire, dú à la plume d'un homme de mer, contenent des observations originales ser le premier voyage de Colomb au point de vue mautique.

Daro (Le cap. Centreo Fernandez,
 Socréteire perpétuel de l'Académie d'Histoire de Madrid, mort en 1966.

 Disquisiciones Nanticus, Madrid, 1877, 10-8", pp. 7 434.

Ce volume est le quatribue d'une série portant ce ture si dont checun est composé de plusieure dissertations. Celui-ci sa contient sept dont la deuxième est sur Juan de la Cosa et la troisième sur les Caravellondu temps de Colomb,

Les Joyas de Imbel la Católice,
 las naves de Cories y el selto de Alvarrado, epistola por ... Madrid, Hernandes, 1802, in-P., pp. 53. ... Il, 116.
 Colon y Pinzon. Informe relativos los pormenores del descubrimiento del Nuevo Mundo presentado à la Roal Academia de la Historia por el capitan de nevio ... Madrid, Manuel Tello, 1863, in-6 (Dans le vol. des Memorias de la Real Academia de la Historia), pp. 166-325, ... 486, 503, 504, 565.

Donne des extraits nombreux des dépositions recueilles dans les procès de Colomb, avec le teste des interrogatoires, la liste des témoins et autres documents relatifs à ces procès. Contient les enquêtes de 1532 et de 1535 qui pe sont pas dans les Platios.

— Colon y in Matoria postuma. Egamen de la que escribió el-Conde de Noselly de Lorgues, leide ante la Real Academia de la Ristoria, en junta antraordinama culchrida en el día 16 de Mayo, por el capitan de

- navio Cesaren Pernandes Duro.
   Madrid, Tello, 1885, in-12, pp. 364.
   533, 538, 427.
- Nabulosa de Colon aegun observaciones hechas en ambos mundos, Indicación de algunos errores que se comprueban con documentos inéditos, por —. Madrid, sucasores de Rivadencyrs, 1890, 10-18 pp. 384.
   612
- Pinson en al descubrimiento de las Indias, con noticias criticas de algunas obras recientes relacionadas con el mismo descubrimiento, por —. Madrid, sucesores de Rivedoneyra, 1892, in-18, pp. 363. — 499, 517, II, 89, 44, 291, 624
- Amigos y enemigos de Colon, conferencia del Sr. D. —. Madrid, 1882, 10-8° 18808, pp. 28, — 831.

Conférence fuite à l'Athénée de Madrid le 14 janvier 1892.

- Alonso Sanchez de Hueiva descubridor de tierras incognitas, por
   Dans Boloin de la Real Academia de la Historia, tome XXI, Madrid, 1891.
   II, 215, 218
- Edrini. Géographe Arabe, M., vers 1964. — Se mesure de la Méditerranée, 253
- Elton (Chas). The career of Columbus London, 1892, in-8, pp. 387.
   Son erreur au sujet de Barthélomy, 486.
- Equipages de Colomb (les). Suppositions diverses faites à ca sujet, il, 162, 163. Liste des noms qui ont pu être relevés. Appendice II. On n'y trouve si religieux, ni criminels et deux êtrengers aculement, 164, 167 Solde des matelots et officiers, 168. Caus de la Santa Maria vaulent obliger Colomb à revenir en arrière, 183, 184

Erstosthène. - Géographe grec du

- mª siècle avant J.-C. Sa mesura de la Terre, 224, 328. — Ne croyait pas à la possibilité du passage en Asie par l'Ouest. — 249, 250.
- Ere Chrétienne. Epoque de son adoption en Espagne et en Portugel, 448.
- Errere (Prof. Carlo). L'Epoca delle grandi scoperte geografiche, con El carle, schizm e ritratt. Milan, Mospli, 1982, in-6°, pp. 482. Felicite Toscanelli de l'erreur qu'on lui stiribus ser la masure de la terre connue, 262, 299 II. 412.
- Esdran. Docteur juif du v<sup>a</sup> stècle evant J.-C. — Colomb adopte ses idées relativement à la prépondérance des terres sur les eaux, 317, 316.
- Metribano de Recion. Titro de Luis de Sentangel, II, 262, 266.
- Espanola Appelée ensuite Santo Domingo, aujourd'hui Haiti. — Assertion de Fornand Colomb que c'était l'ilo cherchée par son pèra et qu'on l'appelant alors Cypangu, II, 193, 226.
- Esta. Sons de ce prénom démonstratif espagnol, 11, 360, 361.
- Estaço (Gasper). Varias antiquêdades de Portugal Lisbonne, 1625, in-4-. — II, 218.
- Estanques (Alouso). Cosmographe espagnol du xvº siècle. Crénica de los reyes D. Fernando y Dena isabel... compuesta por cosmografo mayor, 1504 f Manuscrit du British Museum reproduit on partie par Duno dans Calon y in Historia postama. 533, II, Sources, 248. Son témoigage sur l'objet de Colomb, 397, 368.
- Esteban (San). Couvent de Salamanque où Colomb est supposé avoir tenu des conférences. 584, 589, 592.

Matanoia de Colon durante el astode Bara, — 402,

Poème inédit aconyme que M. Vallader a fest cumultre. Célèbre les prouesses de Colomb au siège de cette ville (Colomb Santa Fé y Granada, pp. 30, 31).

Estrada (Recoordo do) - Historion espagnol du avrue socia dont l'auvra est accoro manuscrita, II, 217.

Estraito. — Aventurier Açorden, Son projet d'exploration transattantique evec Dulmo, il, its, ite.

Eudes (Emile).—Christophe Columb au Monastère de San Estabas (Saslamanque), Common, Paris, 10 seplambra et 20 actobre 1892. — 542.

Bagine IV. — Lettre au Prêtre Jean, Florence, 1439, Dans Ovyant, Der Presbyter Johannes, Berlin, 1478, in-8\*, p. 95 note, — 146,

Fahié (Don Antonie Maria), — Vila y escritos de Fray Bartolomi de Las Casas, por — de la Academia de la Historia Madrid, imp Miquel Gmesto, 1879, 2 vol., in-6°, — 28,

Palcon y Ozcoidi (Dr. Modeste). — Christophe Colomb et l'Université de Selemanque, treduit de l'Espagnot per J. G. Magnabel, Paris, Leroux, 1991, in-12. — 102, 509, 704.

Ce petit volume contient la traduction de deux mémoires espagnols sur la même sujet, écrits fun par Domingo Doncel y Ordaz, Bibliothèceure de l'Université de Salamenque, l'autre par la D' Falcon y Oscoids, professeur à cette Université.

Faris y Souss. -- Histories Portugais né en 1998, mort en 1669.

 Ann Portuguess de Manuel de — Cavaltera de la orden de Christo y de la casa Reel .. Lasbonne, 1666, 2 vel. petit in-fol — 446, 11, 336

Felipa Monis Perestrelle, femme de Colomb. Etait morte quand Colomb quitta la Peringal, 409. — Auteurs qui doutent du fait, 409, 416, 833, 668.

Felipe (Marcos). — Declaraciones del lestemento de D. Hernando Colon que hiso su albacen y amigo el liconecial Marcon Felipe... in Doc, mad, para la Historia de Espasa, vol. XVI, Madrid 1856, pp. 430-475. — 441.

Pernandez (Garcia). — Médecia de Palos. Né vers 1466. — Sa dépostion en 1515 ser l'arrivée de Colomb à la Rabida, Seures, I, 436. — Objections qu'elle soulève, 495-497. — A confondu deux faits différents, 496, 449, 11,20 Texte et traduction de sa déposition, 400.

Formundez ou Hernandez (Gercia), de Huelva, — Fernat partie de l'équipage de la Pinta, II, 169 — Se déposition du 15 septemb, 151, Pleitos, II, 180, — II, 183, 186,

Forré (Manuel Selles), Professor à l'Université de Séville

 El Descubrimento de America segua ins útilmas investigaciones, por «.ontodrático de Historia en la Universidad de Sevilla, Sevilla, Dian y Carvallo, 1993, in-12, pp. XII-136.
 502, II, 301.

Excellent traveil fuit sur les documents originaux conservés à Sévilte

Forror (Jaume). — C umographe supagnol du xu siècle — Mémoire aux Rois Catholiques sur la ligne de démarcation, 1493 ? Navarrate, vol. 11, pp. 98-163. — 11, 343

- Letira & Colomb, 5 sout 1495, Navarrote, vol. II, pp. 163-165.

Ferrores (Don Juan de), -- Historien Espagnol, N. 1652 M. 1725. --Histoire générale d'Espagna, traduite de l'espagnol avec des notes historiques et criteques par D. Vaquette d'Hermilly, Paris, 1721, 10 vol. 16-4°, -- H, 230. Ficalho (Corde de). — Viagens de Pedro de Cavilhen, Lisbonne, Aut. Maria Pereira, 1898, in-6\*, pp. XVIII-265. Illustrations. — 212.

Filiastro (in Cardinal), 1347-1438 --Sa Mappersende de 1417, Voir
Santerom, Recherches sur la priorité, etc... Paris, p. 200 et son Allas.

Fischer (D' Thiobald) — Sammlung millelalterlicher Welt-und Sockerten. Venise, Ongania, 1816, in-6°, pp. V-254. — Le carte de 1457, 141.

Fisher (John). — Historien américain, 1542-1931. The Discovery of America, with some account of ancient America and the Spanish conquest. Boston at New York, 1802, 2 vol. in-er cartes, — 25, 41, 388.

Pita (le P.). - 500.

Fitzmanzios-Kelly - The Columbus forgeries. (Murning Post, London, ook. 17 1901). Jugement sévère sur la lettre attribuée à Toscanelli, 16s. 21s, II, 363

Florentini (Bartholome), II, 444.

Florentine (Nicolau). — A mulher de Colombo Notas extractas d'um estudio inedato, Liebonne, Guesdes, 1903, 8, pp. 10 Tables généalogiques, — 44,

> Florentino est le pseudonyma de M. Anto no Maria de Freitas. Voyes ce nom à la table de nos Etnées.

Florentino and Hogina Manay. →
The wife of Columbus, with generlogical tree of the Perestrello and
Monus families, by →. New-York,
Stotliner 1893, polit in 4°, pp. V-48
et tableaux généelogiques → 45.

C'est une traduction avec des augmentations de l'ouvrage précédent.

Fortin d'Urben et Mielle - Histoire générals du Portugal depuis Porigine des Lusitaniens jusqu'à la régence de dem Miguel Paris Gauthier frères, 1828-1830, 10 vol. in-0°, -- 287, 268.

C'est l'ouvrage de La Clède revu corrigé et considérablement augmenté.

Pournier (A.). — Histoire de la vie et des voyages de l'Amirel Christophe Colomb d'après les documents de l'époque et noterment suivant l'histoire véridique de l'Amirel écrite per son fils Don Fernando Colon. Paris, Didoi, 1894, in-8-, pp. XII-739. — 381.

FOR (le Capitaine G. V.) de la marme Américana.

— An Attempt to solve the problem of the first landing pleas of Columbus in the New World, Appendice 16 as Coest and Geodetic survey report for 1886 Washingten, imprimorie du Gouvernement, 1887, in-40, pp. 68 et curtes. — 12.

Pranciscaim Espagnol (la). — Libro del conoscimiento de todos los reynos e lasves e senor os que son por el mando e de las semiles e srinas que han cada tierra e senorio por sy e de los Reyes e senorio por sy e de los Reyes e senores que los previen, escrito por un Franciscano espanolá mediados del siglo XV, y publicado shora por primera vez con notas de Mercos Junenes de La Espada Madrid impresta Fortanei, 1877, 8°, pp. XV-340. Planches. — 196.

Le savani éditeur de ce livre estime, qu'il a été composé vers l'année 1345. Mr. Hamy a mis en doute l'authenticité de cet ou vrage, mais sans bonnes raisons croyons-nous.

Frectuoso (Gaspar). — Chroniqueur eçoréen du xvr siècle. As Seudades da terra, Historia das ilhas de Porto Sanoto, Madeira, desertes

e salvages. Manuscripto do scoulo XVI augotado por Alvaro Redriguaz da Assvedo... Funchal, Typ. funchalaus 1675, 44, pp. XI-938. -39, [1, 913

- Do Descobrimento des Antilhas, que agora se shaman Indias eccideniasa, - 800, 15, 406, 410.

Porme le chapitre 22, inédit, du he. 1 des Sandades da Terra de Fructueso, public par M.de Cauto dans sa plaquette « Centenarso da descoberta da America e, imprimée à Pouta Delgada, 1892, mfal.

Gofferel (Paul) - Professour d'histoice et de géographie, N. 1842 -Elstoire de le découverte de l'Amérique dopuis les organes jusqu'à la mort de Colomb, par Mr. - Profresour à la faculté des lettres de Dijon, Paris, A. Rousseau, 1892, 2 vol. in-0\*, cartes. - 492,502, 554, 870, 623 Il, 14, 219.

Quiardi F. de). - Tralté politique. (1646). Voyez nos Elndes cratiques, tables). — II, 225.

Gallardo (D. José). — Rasayo de una Biblioteca espanola da Ithros raros y curiosos. Formado con los apuntamiantos de Dou Bartolomé -, conedinados y aumentados por D. M. R, Zarce del Valle y D. J. Sancho Rayon, Madeid, 1863-1839, 4 vol. grand in-0" à 2 colonnes. - 12

Callogo (Atonso) de Huelva, Né en 1470, Sa déposition our les indientions dognées par Vasques de la Prontern, It, 22-14; sur les sugngements que Colomb prit avec Pinzon, 25, -- Texts et traduction,

807.

Gallo (Antonio). - Chancelier de la Banque de St-Georges à Génes, en relations personnelles avec les Colomb Mort vers 1810. Voyes nos Finder, p. 41.

- De Navaratione Columbi per inac-

careum autea Occeanum commisrioles, in Reccelts Colombians Fonti, vol II, nº 76, -- Sources, I, \$16. - 427, 421 (Extroit , 435, ... II, 303,

Gallois (L. ). - Né en 1857, Les Porlugais et leurs découvertes, Dans l' a Ristaira générale a de Messieurs Lavisse et Rambaud, Paris. 1884, vol. IV. - 1, 444. - Opinion qu'il me prête, ff, 366.

- Les géographes attemands de la Renaiseauce, Thèse pour le dectorat, par... Paris, Leronx, 1890, in-8', pp. X-266. Cartes. - 255, II, 416.

 Toecanelii et Christophe Colomb, par —, maitre de conférences de géographie à l'Écule normale supérieure Paris, Colte, U., pp. 16 (Extrait des Annales de Géographie. 15 mars 1902 . - 143, 166, 127,296. 294, 295, [4, 221, 120,

- La lattre de Toscancili à Christophe Colomb. (Annales de Géngraphic, 15 nov. 1902). - 286, 294, II. 392.

- Lettre & l'auteur, du 21 avril 1902, 171, 284.

Galindo (Beelrix), la latina; sevante amin de la reine labelle, II, 80.

Galvano (Antonio). - Né so 156). mort on 1551 The discoveries of the world from their first original unto the year of our Lord 1835, by ..., governor of Ternale, corrected quoted and published in England by Richard Hakluyt, now repracted with the original Portuguess and edited by vice-edmiral Bethane. London, Hakhuyt society, 1862, 5\*, pp. 342. - 444.

> Réimpression de l'édition ergrouls de 1563 dont on me connaît qu'un exemplare, avec use sacience (reduction englaise.

Gama (V. da). — 214 Gama (le ft, P.). - Series spaceporum Ecclesies catholics: Ratisbonne, 1973. — 991.

Garçao Stockler. — Essaio historico sobre a orgam a progressos das mathematicas em Portugal por Francisco de Borja., Paris, Bosgeron, 1619, 8°, pp. VII-169.—385.

Charcia (Gregorio) da l'ordra des Prédicaleurs, missionnaire en Amérique — Origen de los Indios da el Nuevo Mando, a Indias Occidenlales .. por el padre —. Segunda impression, Madrid, Marilaes Abad, 1200, in-fol, — II, 214.

> Cetto ádition donnée per Barcia est préférable à la première qui parut en 1887. L'ouvrage témoigne d'une érudition considérable, mais de bien pau de critique.

Garollago da la Wega. — Historica péruvien de la race des Incas, 1530-1568. — Primora parte de los commentarios reales, que tratan del serigen de los Yacas, reyes que fueron del Peru, Lisbos, Pedro Cruesback, 1809, in-fol. — Son témoignage sur l'histoire de Pilois cans nom. II, 214, 226.

> Le seconde partie de ces ouvrages parut à Cordova en 1617, Réimprimés a Madrid su 1713 par les soins de Barcis, 2 vol. 10-fol.

Garçon (Jules), - 97.

Saribay Esteban), — Historiographe de Castille pendant 36 am 1523-1563.

- Los XL libros del compendio hintorical de les chronicas y universal historia de tedos los reynos de España. Compuestos pur —. Anvers, Plantin, 1571, 2 tomas en 3 vol in-fol, — Sources, I, 150-436, II, 213, 216.
- De Cristoval Colon, primer Almireate. Menuscrit publid par Dono dans Nabulosa, pp. 193, 236. —543, 664, II, \$17.

Golcich (prof. Eugen). Nå en 1834, — Beiträge zur Geschichte des Zestaltere der Satdeckungen (Zeitschrift der Geschichaft für Erdkunde, n° 118, Berlin, 1885).

Travail sevent écrit surjout au point de vue nautique : forme deux chapitres, l'un intitulé: Columbus als Nautiker und als Secman, l'auige : Die Route des Columbus auf der eraten Ein-reise.

— La scoperta d'America o Cristoforo Colombo, nella letteratura moderna, studi storico-geografici di —, direttore dell' I. R. Scuola nautica na Luseimpiccolo. Gorisia, Paternolli, 1890, in-8\*, pp. 151. — 393, 893, 884. — II, 556.

Ce travail très érudit et tout à l'éloge de Colomb est une adaptation italienne du mémoire allemand de l'auteur indiqué cidossus.

- Geruldini (Aleesandro), évêque de Saist-Domingue, 1455-1507. — Itmerations ed regiones sub asquinectiale plaga constitutas. Rome, types Facciotti, 1631. :n-12 — 461, 469, 354, 584, 667. — II. 7, 8, 21, 31, 57, 58, 74, 365, 306, 345.
- Geraldini (Antonio), frère de précédant, légat du Pape en Castille, 1457-1488, — Elast l'un des projecteurs de Colomb, 533, 647.
- Guillany (P. W.), 1997-1876. Geschichte des Seefahrers Ritter Marin Bohaim, Nuremberg, 1953, in 6". — II. 418
- Giraldi (Lorenzo). Florentin établi à Lisbonne qui aurait servi d'intermédiaire entre Colomb et Tososnelli. — 100.
- Ginstiniant (Agostino). Philologue génois, dominicain, évêque de Nebbia. Né en 1470, mort vraisembleblement en 1536.

— Note sur la vie de Colomb au Paume XIX du Pasutier polygiutie de cet évêque (Praiterium Hehroum, Grocum, Arabitum et Chal' doum... Génce, Paul Porrus, 1246, in-fol.Sans pagmation, 200 fauillele). — 268, 428, 431, 432 extrait. II, 306.

Cetie note marquée D commence à la tressième page du fouillet C, se continue sur les quatre pages suivantes et se termine au recto du premier femilet de la femile D. Elle a été imprimée séparément sous le titre survant : Christopheri Columbi Vila a psalteria Augusti Institutut, unoo M. D. XVI Genum impressa. (Hase Columbi Chemiophori vita, minori forme, pruciesimitque exemplaribus anno M. DCCC\_XC die vere sub invocatione Sauck Eusobit, privato in presto Peristia, impressa est), 1 vol. m.nuscule, 00 pages. Colle note est aussi roproduite dans la Raccolia Columbana Fonts Italiane, vol. II, pp. 345 481 hite a éte traduite en anglese per Harrison et per Thachie lang en a pes de traduction française Voyegle paragraphe Sources dans non préchientes Lindes, pp. 43-44.

Globe de Laon, 1193. — Petit globe en envre de 17 contimètres, à Paris. Dépôt hydrographique de la marine, — 344, 11, 458.

Dissurert en 1889 à Lach, appartenant aujourd hui au dépôt hydrographique de la merine à Paris. Reproduction synoplique sordiforme per D Averac: Ser un globs ferrestre francé à Lach, 1861, par Nonossurioso. Facuemité Atlas, p. 41, et per l'aventum, Martin Behaim, p. 57.

Giobo de Nuremberg, II, 409, 412, 435, 420, 441-446. —Sa perticularité cornetéristique, 450. — Fait pour montrer la possibilité de passer enz fades par l'Ouest, 452, 452, 463.

Globo Tarrastra. — Colomb n'en

avait-pas à son premier coyage, il, ma.

Goss (Damies de), Chrosiqueur Portagela, 1501-1587 — Chronice de Sermissimo principe D. João, escrita por Damies de Goss... Combre na Real officias de Univerndate, 1790, in-4°. Titra, 2 families et pp. 267-214.

 Chronica do acresistimo tenhor rei D. Manooi estrita per —, Lathon, 1749, in-fut., 2 colonom, pp.

4-409-214.

Gamera (Proncisco Lopes de) — Le ancond par ordro de dela des Hutoriens de la découverte et de la conquête da Nouveau-Monds, Seeritaire pondant un tomps de Cartes, 1310-1360.

Le historia general de los Indias, con tudos los descubricientes y enuas notables que hen accessido enciles, dusde que se gaugeon basta agura, secrita por « clorago, Auvora, Jean Lacio, 1554, polít », pp. 15, 267 feuilleta. Carte de Bellere La première idition est de 1595. Sources, 1, 400, 444, 464, 513. Extruit, 567. « Sen témoignage sur l'histoire du pilota enna nom. 11, 222, 234 » Sur l'objet de l'entropries de 1692, 314, 315.

Gomon (Diogo), invigateur partagais, Ná en 1429, mort en 1465, -De prima inventione Guineze, dans Schwelter : Unbur Valenti Fernenden (Abhandlungen der Philos. Phitolog. Akad. der Wissenchaften). Munich, 1647, in 4°, pp. 73. — 195.

Gomez de Ciuded Real (Alver), poite castilles du xvr siècle, - 300 poème sur la découverte du Nus-voeu Monde, II, 86.

Goodrich (Aaron). — Auteur et diplomate a nérocaia, né on 1807, mort!

- A History of the character and achievements of the so called Christopher Columbus, by --. New-York, D. Appleton, 1874, pp. 402, illustrations

- Inventour de l'idée que Colomb avait dérobé la lettre dite de Toscanelli, 401.
- Gosselin (P. F. J.), 1751-1830. Recherches sur la géographie systématique et positive des auciens pour servir de base à l'histoire de la géographie sucienne Paris, imp. de la République, 1787-1812, 4 vol. gr. in-4°, 235,
- Graberg (Giacomo) Annati di geografia, a di sistiatica composti a publicati da - Svezzana, Genova, 1801, 2 vol. 8º.
- Gravier (Gubriel), géographe, 1827-1901. — La comographie event le découverte de l'Amérique (Repus Orientale et Américaine, tome III, 1819-40, pp. 279-334). — 724.
- La lettre et la carte de Toscanalli à Fornam Martine et à Christophe Colomb d'après II, Vignaud, par —, Rouen, E. Cagnierd, 1902, 5° (Tirege à part du Bulletin de la Société normande de Geographie, pauviormera, 1902', — II, 253,
- Granda. → Date du siège et de le prine de cette ville. II, 17, 70.
- Grandrt (D' Hermann), né en 1850,

   Die Entdeckung eines Verstorbenen zur Geschlichte der grossen
  Linderentdeckungen. Ein Nachtrag
  zu D' Richard Staubers Monogrephie über die Schedelsche Schliothek. (La découverte d'un mort
  relativement hibitoire des granden
  découvertes géographiques. Appendice à la monographie du D' Bjchard Stauber sur la Bibliothèque
  de Schodel), Historisches Jahrbuch
  der Gorres-Gesellschaft. Vol. XXIV,
  2º fascicule. Munich, 1900, B°. II,
  415, 448.
- Exhace on der Aufmechnung über

den Behrimschen Globus (Digres eine sur la note relative au globe de Behaim), Studien und Derstellungen aus dem Gebiete der Geschichte, Fascicule double 1 et 3, Vol. VI, pp. 257-261, Fribourg en Beingan, Herdor, 1906, II, 412, 446.

Ce soul des observations entiques sur une note relative su Globe de Behaim trouvée dans un volume ayant appartenn à Schodel et qui dout être de lui. Le professeur Grauert se demande cependant et elle ne sersit pas de Munter.

- Gricle (Gespar). Secritaire des Rois Catholiques, mort un 1548. — Favorable à Colomb, II, 88.
- Guignabert (Carolus), né en 1647, De imagine Munde celerisque Petri de Allisco geographicis opuscula, Thesim Paristanu litterarum facultati proponebat —, Paris, Therin, 1903, 8°, pp. 163. — 87
- Guindo, sens de cette dénomination nu xv° siècle, 52. — Colomb a visité cette région, abid. — Prétentions de la Cestille sur cette partin de l'Afrique, 205.
- Ginther (Dr. Stegmund). No en 1848.

   Das Zeitelter der Entdeckungen,
  von Prof. Dr. -. Leipzig, 1981, 1818, pp. 144. II. 432.
- Martin Boham, von —, Zeichnungen von Otto E. Lau. Bamberg, 1890, P., pp. 46, illustrations. — II, 431, 432, 433.

Ma dias, (L'expression). — 100

Hashiar (is Professour), N. 1837. — Der Dautsche Kolumbus-Brief, in Facsimile druck herausgegeben, Mit einer Kinleitung von — Stresbeurg, Hertz et Mündel, 1996, petit in-4, pp. 24 pour l'introduction et 8 featillete pour le fec-similé.

Texte allomend de la première lettre de Colomb Lauteur modice que cette version allemande, qui est de l'année 1497, a été faite d'après une traduction on langue estalans de la lettre à l'Escribano de racion et la vermon latine à laquelle ou sura emprinté le nom de Sanches. On sait qu'il a existé une traduction catalans de la lettre par le catalogue de la Bibliothèque de F Colomb, On n'en connaît aujourd hui aucun enemplaire

 Sur quelques incumables espagnols relatife à Christophe Colomb, par —. de la lichiothèque royale de Dresde, Besençon, Paul Jacquin, P pp. 84. — II, 246, 415.

Extrait du Bibliographe moderne, 1899, n° 6 Travail excellent. L'auteur y démontre que l'Ambrosienne a été imprimée à Valadolid par un imprimeur Halien,

 America. Forme le chap. 5 du vol 1 de la grande History of the World de Helmoll, édition anglaise, Londros, Hainemann, 1991, grand in-0" pp. 160-565.

Les trois quarts de ce chapitre Imprimé sur de grandes pages en consacrés à l'Amerique primitive, à la découverte et à la colonisation. L'auteur est très bien renseigné, — Le carte de Toscanelli était le routier de Colomb, 292, — Aucune différence entre le plan de Toscanelli et celui de Colomb, 301, 401, 411. — Il L'Histoire du pllois sans nom est une invention, 218.

Hakhuyt (Richard), - Géographa anglass, 1553-1616.

 Discourse on western planting written in the year 1934 by—with a profess and an introduction by Lacented Woods, adited with notes in the appendix by Charles Banne. Cambridge, 1467, 1° pp. LXI, 255, 445.

Cette excellente édition d'un livre dout on ne connett que quelques exempleares, fait parlie de la collection de la Maine Historical Society, dont alle forme le vol. II.

The principal navigations, voyages, trafiques and discoverion of the English nation, collected by —, and edited by Edmund Goldsmid Edmburg, R. et G. Goldsmid, 1893-1980, 14 vol. in-fig. — 482,

Hamy (Ernest-Théodore). — Sevant polygraphe et américaminte, né le 22 juin 5842, most le 18 nov. 1985.

- Francisque et André d'Albaique, nouveagraphes lucquoss, par « (Estrait du Bulletin de géographie historique et description). Paris, Imp. Nationale, 1895, in-8°, pp. 3i. « Sources, I, 381 » Nouveaux donnente sur les frères d'Albaique et sur la projet de voyage de déconvertes, présenté en 1566 à la Cour de France. (Extrait du même Bulletin, n° 1, 1899). Paris, Imprimerie Nationale, in-8°, 1906, pp. 13. 408, 400.
- Documents relatifs à un projet d'expéditions lointaines présenté à la Cour de France en 1570 (Extent du même Bulictio, 1983) Puris, Imp. Nationale, 1983, pp. 16.

Ears (Christopher). — A queen of queens and the making of Spain,by —,illustrated London at New-York, Harper and Brothers, 1986, in-it, pp. XIV, 271, planches. — 400,

Harrimo (Honry) — Éminent américentate, né an Franco, vors 1830, mort à Paris la 22 um 1910. — Un des propagateurs de la légende de Colomb cherchant le Levant par le Panant, I, 12; II, 332.

Formand Colomb, on vie, one outers Easet critique par l'auteur de la Babliotheca Americana volustueima. Paris, Tross, 1872, gr. un-0°, pp. 231, — 25, 466.

- L'authenticité des Huterie, attn-

becon & Farmend Colomb Paris, 1873, in-6-, 16 pages. - 23.

Sans nom d'auteur et d'imprimeur Extraît du Bulletin de la Société de Géographie, avril 1873, segné. L'auteur de la B.A.V. Paris, 15 avril 1873 C'est une réponse à l'Appendice su mémoire de D. Avezac Canèras chronologique de la vie de Colomb

- L'histoira de Christophe Colomb attribuée à son fils Fernand, Examen critique du mémoire la per M D'Avezac, membre de l'Institut de France, à l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres, dans ses séauces des S. 15 et 22 avril 1873, par —. Puris, 1875, in-8°, pp 56. (Extrait du Builetin de la Société de Geographie, octobre et novembre 1874). — 21, 496.
- Les Corte-Real et leurs voyages au Nouveau Monde, D'après des documents nouveaux ou peu conms, par —. Paris, Leroux, 1883, gr. in-8\*, avec un fac-similé d'une partie de la carte de Cantino, gr. in-fol. — 78.
- Christophe Colomb, son origine, as vie, ses voyages, se famille et ses descendants, d'après des documents inédits tirés des Archives de Génes, de Savone, de Séville et de Madrid, Études critiques par —. Paris, Leroux, 1884, 2 vol. gr. in-brg pl. 12, 41, 84, 388, 408, 409, 478, 499, 833. II, 13, 65, 219, 228, 223,
- L'origine de Christophe Colombidémonstration critique et documentaire per Sejue (Pseudonyma). Parris, 1885, in-8°, (Extrait de la Reess cratique, tome 20). 366.
- The Discovery of North America a critical, documentary, and historic investigation, with an essay on the early cartography of the New World, including descriptions of

iwe hundred and fifty maps or globes existing or lost, constructed before the year 1558; to which are added a chromology of one hundeed voyages westward, projected attempted, or accomplished between 1431 and 1564; Blographical accounts of the three hundred pilots who first prossed the Atlantic; and a copious list of the original names of American regions, caciqueships, mountains, islands, capes, gulfu rivers, and harbours, by -. Peris, Il Welter, 1809, 1 vol. gr. in-it. pp. XII-404 et 23 cartes on plunches. — 173, II, 320,

Ouvrage considérable qui tient toutes les promesses de son leng titre.

 Qui a imprimé la première lettre de Colomb? Extrait du Gentralbisti für Bibliothekuesen, 1893, Leipzig, Otto Herrassowits, 1892, gr., in-8°, pp. 20, — II, 184.

Cette plaquette dirigée contre M. J.-M. Asensio, auteur d'un acticle inséré dans la España Moderna du 15 octobre 1892 où il soutient que l'édition de l'Ambrosienne de la lettre de Colomb avait été imprimée à Séville, est de M. Harrisse II y montre en termes durs et dédaigneux pour le savant espagnol que sa thèse na ropose sur aucuno raison sériense.

- The Diplomatic history of America, Londres, 1997, in-94, pp. VIII,
   230, carlo. 203,
- Un carissume americanum, Paris,
   Techenar, 1897, in-8°. 1I, 277.
- Hartig (Dr Otto). -- Der Brief des Dr Hieronymus Münser vom 14 Juli 1493 über die Westfahrt nach Kathay in portugiesichen Druckausgaben -- La lettre du D' Hieronymus Münser du 14 juillet 1498, sur la navigation au Cathay dans les

éditions portuguises. (Historisches Jahrhuch, vol. XXIX. Munichs 1908, pp. 384, 31). → II, 415.

Menrique (Dom), — Infant de Portugal, dit le Navigateur, 1364-1408, — Ne cherchalt pas la route des Indes, 192, — Objections de Ruge et de Mess, 193, 194, — C'est l'Inde du Prêtre Jean qu'il chercheit, 193, 198. — Objections diverses, 189, 200, — Réponse, 201, 207, — Vues de Peschol, de Marcal, de Fitzmanrice-Kelly et de Filson Young, 216, 219, — II, 24,

Moroule d'Este duc de Ferrare et de Modene, 1633-1508. — Son enquêto sur un écrit de Touceaelle, relatif à des îles à découvrir. — Sources, 1, 98, 145. — Texte et traduction d'une lettre de lui à ce sujet, 148. — Observation du professeur Luigi Hugues, 147. — 11, 363.

Herrera (Autonio de). — Historiographe des Indes, 1500-1625. → Historia general de los hechos de los Castellanos... Madrid, 1730, (vol.infol. Seurces, I, 29, 004. — 462, 624, 626. — II, 328, 329, 436,

Mistoire générale des voyages et conquestes des Cestillans dens les isles et levre ferme des Indes Occidentales, traduits de l'espaguel de par N. de La Costa, Première Décade Paris, Nicolas et Jean de la Costa, MDCLX, in 1º, 14 feuillets non paginés et 12 pour in lable, plus 1M pages — 626. — II, 222.

Eucliva. — Localité voisine de Palou, 522. — Colomb se proposait de é'y rendre on arrivant en Espagne, 522. — II, 12.

Huerter on Murter (Joses). — Beenpère de Behten, appolé aussi Jodocus et Joz d'Utra, II, 424, 465,

Hagues (le Professeur Luigi). — N. 1836. — La Letters de Peole Dat Posto Toscanolli e Persem Martine L'opera scientifien di Cristofore Colombo, Turin, Loescher, 1997, in-8°, pp. 140. — Son explication des errours scientifiques de Colomb, 1992

Mumboldt (Alexandre de), 1769-1859.
— Cosmos, Essai d'une description physique du Monde, par —, Traduit par Ch. Galusky, Paris, Gide, 1855-1859, 4 vol. in 0°. --- 16.

C'est dans le volume il que Humboldt s'occupe de Colomb, il y défend la thèse que son estreprise avail un caractère scientifique

— Examen critique de l'histore de la géographie du Monveau Contment et des progrès de l'astronome nautique en xy<sup>1</sup> et au xys<sup>2</sup> soècle, Perm, 1836-1839, 5 vol. in-8<sup>2</sup>. — 11, 42, 66, 410. — II, 225, 322, 333, 632, 436, 436.

Mume (Martin A, 5.). — See notes et additions à la seconde édition de la Mistery of Spain de Burke, II, III.
 Muntington (Archer M ). — I, 611, II, 339.

Tharra y Rodriguez (Edunedo). Professour d Histoire à l'Université
de Saragosse.

 D Fernando el Calólico y el des cubrimiento de America, por —.
 Madrid, Fontanet, 1892, in 12, pp. 304.
 554, 577, — II, 119

Tion que los greyait dutinguer à 10mest, 75.

Imago Mundi (l'). — (Envre principale du cardinal d'Ailly (voyes co nom). — Source principale des idées cosmographiques de Colomb. Il, 340, 352. — N's été connu de lui qu'après ses découverles, 346, 342. — Une des sources du Globe de licheim, 445. — A inspiré à Behaim l'idée de la proximité des Indes, 459 et sq.

Indes (Los). — Expression qui du temps de Colomb ne s'appliquent pas aux Indes Orientales, mais aux Antilles, If, 23, 231, 256. — Leur mention dans les documents officiels est postérieurs au retour de Colomb, 139. H, 273, 273.

Indes Occidentales — Expression que s'est substituée à celle des a Indes s, employée à l'origine. — Ce que leur découverte a coûté. II, 113.

Indes Orientales — Origins de l'idée de leur proximité, 233, 224, — Erreur d'Uzielli à ce sujet, 223, — Thèse que du temps de Toscapelli cette idée était exprimée cartographiquement, 227, 229.— Erreur de cette thèse, 230, 244

Indes (Le route des). — Henrique la Navigateur ne le cherchait pes, 192. Prouve per le silence d'Asurera, de Gomes el de Barros, 192 — Objections de Ruge et de Mees, 193, 104. — C'est l'Inde d'Afrique, l'Indo du Prétro Jean que le prince cherchait, 195 — Objection de Altolaguirra, que l'Inde est en Asic, 196. - Lista des documents relatifs à l'Inde d'Afrique, 196. - Bulles papales mentionnent que le prince Henrique ne visult que l'Afrique, 200. – Le traité d'Alcaçovas confirme le fait, 207. - C'est sous João II que commence la recherche de la route des Indes orientales, 217, 213, 213. - Le desseiu de

chercher celle roule, stiribué au prince Henrique, est une légende, 114.

Información y testimonio de como al Almurante fue à reconocer la isla de Cuba quedendo persuadido de que era tierra-firmo (Navarrete, Vieyes, II, pp. 163, 169). — II, 293, 395.

C'est le procès verbal de la declaration ettestant que Caba fausait pertie de l'Asie, que Colomb obligea son équipage a signer Le texte original est aux Archives des Indes.

Información de los servicios de la femilia de los Ninos. Manuscrit de l'année 1552 des Archives des Indea de Séville, dépouillé par D. Nicolas Tenorio, II, 8.

Irving (Washington), 1763-1859. —
A History of the life and voyages of Christopher Columbus Londres, 1628, 4 vol. in-8s. — Edit, originals. —
10, 40, 41, 65, — II, 71, 92, 93
120, 219.

 Récit imaginaire de la comparation de Colomb devent l'Université de Salamanque, 579, 581, 684, 703.

- Chronicle of the conquest of Granada, New-York, Putnam, 1868, 1 vol. in 18. - 653.

Isabelle la Catholique, 1456-1504.—
Sa lettre au P. Porez, II, 56 —
Aurait euvoyé 20.000 maravedit à
Colemb, 54. — Tradition relative
aux bijoux qu'elle aurait angagés,
114, 116. — Son beau caractère a
été surfait, 129. — Aurait écrit a
Pinson au retour de l'expédition,
49, 50.

- Lettre à Colomb du 5 septembre 1493, II, 230.

Isidore, évéque de Séville. - 570, 536 - 17, 448

Jal (Aug.). - Archéologie Navale,

Paris, Arthur Bortrand, 1840, 2 vol. in-8-, 11, 158.

Januarius (Hannibal), -- Sa lettre A son frère sur le retour de Colomb. II, Sources, 246. -- Ce qu'il dit du premier voyage de Colomb, 170 et sq.

Jean (Prôtre). — Personnage légendaire qu'on plaçait au moyen âge, tantôt en Asie, tentôt en Afrique.

 C'art l'Inde du Prêtre Joan que los Portugais cherchelent, 195. ~ Documente du moyen âge qui placant l'empire du Prêtre Joan en Afrique, 194 — 212, 213.

Jose II. — Ros de Portugal, 1405-1425. — Le premier il cherche la route des Indes par l'Est, 211 et eq. — Colomb lat fait des ouvertures, 363. — Ca qu'il lui aurait proposé, 366. — Ses dispositions pour Colomb, 305. — Aurait voulu surprendre son secret, 394.

- Lettre à Colomb, Avis 30 mare 1485. Sources, 647, 648. Traduction française, 647, 648. Doutes êmis sur l'anthenticité de cette pièce, 656. Elle est restée incomme à F Colomb et à Les Casas, 655. Singularités du style et de l'orthographe de cette pièce, 651 664. L'examen du document original fait disparaître une partie de ces singularités, 664-667. Son milhonticité no l'explique pas, 668. Franscription du Navarrote, 672. Transcription authentique, 677. Fac-annié, 670.
- Donation à Dalmo de seriaines des ci côtes, II, 406, 419 — Lettres patentes du meme en meme, 494, 420, 424.
- Joso de Lisbon. Pilote portugua mort en 1534, son Liero de Mariaharia, 74.

Jomard (E, F.). — Géographe français, 1777-1862. — Les monaments de la géographie ou recueil d'anniennes certes, per -. Peris, B Dupret, 1654, gré in-fol. II, 416.

Jordanus Catalani - Missionnure dominicam mert en 1336. - Musbilia, usus Recueil de voyages publié par la sociéte de géographic, voi, IV, Peris, 1639, pp. 1-69. -Piace I Inde du Prêtre Jeon en Afrique, 196.

Joseph. — Cosmographs Just; veyes Variable.

Jovio (Paolo). — Historien italius, 1483-1552. — Paula Iovii Novemmensis episcopa Nucerias. Elogis varorum bellica vartuta illustraum. septem libris iem olan ali suthurc comprehensa... Basio, Patri Perasc Tip. 1575, in-fot portruita. La première édition est de 1861. — 415.

─ Les éloges et vies briévement descrites sous les images des plus illustres et principaux hommes de guerre, autaques et modernes qui se voyent à Como, on musée de evasque de Nucare. Tradustes per litaire d'Ederou evec privilège de lloy, Paris, Galliet du Pré, 1595, in 4°, 10 feuilles, — e16.

C'est la traduction de l'édition originale des élogas de Paul Jove qui est de 1551,

Junto de Mathématicions portogais à inquelle les propositions de Colomb furent renvoyées. -- 361, 365, 560, 500, opinion de flavension à ce sujet, 390,

Jurion do in Gravière (Le viceamiral), 1813-1812. — Les maries de ave et du ave siècle, Paris. Pion, 1870, 2 vol. 10-13. — II, 134

Khan (Grand), « Dénomnation attribute anciennement ous Empreseurs de la Chine. Anachronisme que révèle l'emploi de catte expresnon dans le lettre dute de Torcanelli, 185, 186. — Explication du terms per Colomb, 299. — il moto l'expression à chaque fois qu'il la trouve dans ses lectures, 336, 321, II, 148. — Colomb su assent periò aux Rois Catholiques, 92. — Lottre que Colomb avait pour lai, 148, 141.

Kayserling (D<sup>c</sup> M.). → Cristopher Columbus and the perturbation of the Jews in the Spanish and Portuguese discoveries, by →. Translated from the authors manuscript by Ch. Gross D. M. New-York, Longmans, Green and Co., 1804, iu-18, pp. XV, 190. — 344. — II,74,83

Erstechmer (Konred). -- N. 1864. -II, 321.

Lafon (Mary).— Histoire d'Espagne depuis les promiers temps jusqu'à nos jours, par —, Paris, Furna, 1865, 2 vol. in-6°, — 301.

Lafuente (Modesto) — Historia guneral de España por Dos —, Edición economica. Medrid, Mellado, 1881-83, 14 vol. m=0°. — 557, 570, — II, 82, 81, 113

Lamartine (A. 4s). — Christopha Colomb, par — Paris, Lévy frères, 1871, in-18. — 12.

Lampillas (François-Kavisr). — Saggio storico apologetico della lettaratura spagauola — Genes, 1778-81, 6 vol. la-3. — 273,

Landino (Gristoforo). — Erudit et poèto florentin, ami de Toscanelli, 1634-1504. — Ce qu'il dit de lui, 167, 188.

— Christophori Landini Flor In Virgilium interpretationes ad Petrum Medicum Magni Laurentil, Florence, 1487, in-fol. Autre édition, Venlae, 1630, sous un suire titre, 187, — Phrese de cet ouvrage qu'on ratrouve dans la lettre attribuée à Tosoancili, 586,

Lannoy (Charles de) at Herman Vander Linden, professeurs, l'un à l'université de Gand, l'autre à colle de Liège. — flistoire de l'expansion colonisie des peuples européess. Portugal et Espagne Parie et Bruxelles, 1967, 12-8°, pp. 451, cartes. — Le premier, induit en erreur per Altologuirre, 197. — 376.

Le Popellinière (Henri Lancelot Voisin, sieur de...) Historian francais mort en 1668.

— Los Trois Mondes par le seigneur de —. Paris, 1582, à l'Olivier de Pierre l'Huillier, in-8- et in-4-, carte, 28feuillets non pagnés et 5 parties pagnées 63, 56 et 52, — Ca qu'il dit des ouvertures de Colomb à la France, 478.

La Bosa (Manuel Gonzales de). -Savant péruvien. — Ne croit ses aux rapporte de Colemb avec Toscapells, 111. - Pense que la version espagnole de la lettes attribuče á Toscanelli ne peut avour čiš faite par un Espagnol, 120. -Niel'identité de Martins et de Rorits 143. - Se supposition sur l'origine d'une phrese de la lettre dits de Toscanelli, 187, 188. — Attribue la fuite de Colomb de Portugal A see relations avec les Bragances, 402. - Ne peut donner à l'auteur aucume indication à ce sujet, 465. — Suppose que Barthélomy Colomb quitta la Portugal pour la même raison que son frère. 455. — Objection à cette hypothèse, 455. - Ce qu'il dit du Routier du Pilots sans nom, 519. - 11. 360.

— La solution de tous les problèmes relatifs à Christophe Colomb et en particulier de celui des origines ou des prétendus inspirateurs de la décenverte du Nouveau Monde, Paris, Leroux, 1992, in-6°, pp. 22. (Extrait du compte rendu du Congrès international des uméricamistos, Paris, topiembre 1980. Voir nos précédentes *Elades*, p. 351 et los parrages cités ci-desess.

- La Rosa y Lopez (D' D Simon de).

   L'un des Bibliothécaires de la Colombine à Séville.
- Ses études sur l'écreture de Celomb et de nou frère, 24, 129, — L'écriture de la note 860 au Pie II de le Colombine, 407, — Celle de la note 23 à l'Image Mundi, 434, 443, — La néjour de Barthélemy à Lisbonne, 451,
- Biblioteen Colombina, Catalogo de sus libros impreson,... con notas bibliograficas del Dr. ..., catedratico de sata Universidad libroria y official primero de diche Bibliotece. Sevilla, 1616, vol. I, 1691, vol. II et 1694, vol. III, in-4°, ... 463,

Ouvrage très hon fait, publié cous la direction du Bibliothècaire Servando Arboli y Faraudo,mais qui, malheureusement, n'a parété continué Latroisième volume s'arrête au mot., Historia.

Libros y autografos de D. Cristóhai Colon. Discursos leidos ante la Real Academia seviliana de hacase latras en la recepción pública del Dr.—"Savilla, 1891, patit. (n.-4°, pp. 87.

Mômoire três intéressant d'ue homme particulièrement compétent en cette matière. On y trouve l'indication des feuillots des quatre principeux ouvrages sur lesquels Colomb et Berthélemy ont mis des notes. Celles de chacun des doux frères sont distinguées Comémoire se trouve aussi en tête du vol. II, du Catafege. — 61, 407, II, 339.

Sobre los libros anotatios por Cristóbal Colon que se canservan en la Biblioteca Colombina, un Sevilla, por al ductor Don —. Dans le Cristobal Colon de Asone.o. vol 1, pp. 216-235. — 445. Lan Gasas (Berthillemy de). - Dominicula Espagnol, né à Séville ex \$474, mort à Madrid le 31 juillet 1966 à 92 ann.- Noon a latest que longue analysa da Journal do bord de Colomb, Sources, i, p. 18. -Travaillait sur une copie de co Journal, 19, 30 - 500 Hutters de las Indiae, Seurose, I, 26,25, - Commence ool ouvrage on 1517 et y travellisit encore en 4564, 27, - Donne de nombreuses informations sur la séjour de Colomb es Portugal, 36, 41, 45, 53, etc -Cest de lui que viennent la plupart des indications données que l'influence que Toscanelli arrait que sur Coiomb. Sources : 41. - Produit non traduction supagnote de la ictico à Martine qu'on lui avait con-660, 113, - N'indeque par non cour ons, 113, 116. — Ge on sont pas les papiere de Colomb, 117. - Na pas count le texte latin de la lettre, 116. - Possédait une corte qu'il groyait être cuite de Tousanelli, mais a'on est pas cortais, 121, 122, --Assure que Colomb s'en rapportail antièrement à oile, et qu'il agranet comme s'il était sur de son fait. 200, 202, - Dit qu'il proposa su Roi da Portugul 40 46couvrie des terres nonvolles et d'Aller jurqu'anz Indes, 270, 379 - Ce qu'll dit de la présence de Barthélomy Colomb à Lisbonge après le départ de son frère, 437. - Son explication sur te dete du retour de Diaz, 417,448. - Assure qu'Henry VII accuellist les ouvertures de Berthélomy, 164, - Son récit du séjour de ce dernier en Prance, 471. - Son témosgnage our l'arrivée de Colomb à Palos, et à le Stabida, 198, 402, ... Ce qu'il sit de Marchena, 500, de Médine Sidouis, 885, da Médina-Cels, 536 ; de l'audience donnée è

Colomb, 568. — Son parti pris maire Talavara, 569. — Son 14molgrage sur la bâtardise de F. Colomb, 621, 625. — Constate la panvreté de Colomb avant l'accepiakon de son entreprisa, 688. — Reproche injuste que lui fait Geleich, 498. — Bon assertion que Colomb attendit cing ans la décizion des souverains, 703, 704. — II, See interpolations at suppresstone au Journal de bord de Colomb, 350, 260, - Son récit de l'histoire du Pilote qui renseigna Colomb, 232 et sq. - Public les pièces stiribuées à Toscancili, 254, 257. --En a peut-être eu communication par Luis Colon, \$58, \$50. - Ecrit une grando partie de son livre à Haili, 257, 258. — Sėjour en Amérique, 340. — Est resié étranger à la fabrication des pièces attribuées 4 Toscanolli, 370, 370.

Lastic (Jean de). — Lettre au rui Charles VII du 2 juillet 1448, dans L'Abyssints de Lobo et dans D'Averac, Relation des Mongols, p. 161, 196.

La Torre y Veles (D. Alejandro de). — Estudios criticos sceros de un periodo de la vida de Colon, por D. Alejandro de La Torre y Veles, canonigo lectoral de la catedral de Salamanca, Madrid imprenta Sociedas S. Fr. de Salles, 1891, in-8°, jésus, p. XIX-304. Texte compact. — 495, 567, 534.

Ouvrage publié à l'occasion du qualrième ceatenaire de la découverte da l'Amérique, L'auteur est bien remeigné et généralement bien inspiré,

Latour (Louis-Antoine Farnand de).
 Littérateur français, 1806-1881.
 Christophe Colomb à Salamanque (Revue Britannique, février 1865).

Viction, Neuvelles Etades, Il

Récit imaginaire des conférences de Salamanque, 580.

Lavigne (Alfred Germond de), — Littérateur, 1914-1996,

- Christophe Colomb et La Rahda, par - Paris, Gauthier-Villars, 1892, in-3°, 11, p., publié aussi dans la Ravue Blene, Paris, 18 sept. 1892. - Identifie Pares à Marchena, 562, 504.

Lansaroni (M. A.). — Cristoforo Colembo, Osservazioni critiche sei punti più rilevanti e controversi della sua vita, publicate per cura di —, con disegni di Lemmo Rossi Scottie figure di cose e monumenti Colombiani. Milan, Treves, 1881, 2 vel. grd. in-8-. vol. I, pp. 446, vol. II, pp. 392. Nombreuses illustrations. — 485, 497, 498, 583, 578, 587, 586, 525.

Ouvrage écul dans l'espeit de la tradition colombienne, mas très bien fait.

Légendes Colombiennes (les deux).

— Celle de Colomb cherchant le Levant par le Ponant II, 230 et eq.

— Celle de Toscanelli, initiateur de la découverte de l'Amérique, 349 et eq.

Leihnitz (Godefrey Guillaume), 1845-1716. — Codex juris gentium diplomaticus, Hanover, 1709, 2 vol. in-fol. — 201.

Lelewei (Joschim). — Historisa et géographe poloners, 1786-1861. — Géographie du moyen êge étudiés par —, socompagnée d'atles et de cartes dans chaque volume. Brunslies, Pillet, 1852, 4 vol. in-8°, dont 2 es 1, plus un volume intitulé Epilogue et l'Atles. Vol. I, Prolegomenes, pp. CGXXXVI, cartes expliquées, pp. 1-186. Tables, 8 cartes, — Vol. II, cartes expliquées, mille. pp. 1-244, table 1, carte. Vol. III et

IV réunis. Slevia, pp. 1-00; Edrisi, pp. 10-210; Cartes de l'Inde, pp. 1-84, D. de Toléde, pp. 36-112. Eputogue, pp. 1-800, 5 cartes. Atlan in-fot, 60 pt. 145 cartes à échelle réduits.

Ouvrage très savant, mois écrit dans une langue haroque et dont les matières sont confusément distribuées. Montre que Marce Polo ne suggére pas aux vraja cosmographes l'idée d'une extension du monde à l'autre hémisphère, 234. — Sa distinction entre les Portulans et les Images du monde, 236, 248, — Son optmon sur la carte atirihuée à Toscanelli, 246, 272,

Lomo (Antonio), Madéréen, contemporem de Colomb, — Des qu'il aurait vues é l'onest de Madére, 12,

Lunerbot (Marc). — Voyagest frangass, 1590-1530. — Le Bout de l'en, enr le repos de la France, su roy, par le Franc-Gaulois, 1415, Sans hou d'impression. — Témoigne des ouvertares faites à le France par Colomb, 417.

Letromas (Aut. -Jean), - 1787-1848. Chavres : Géographie et comographie, Leroux, 1868, 2 vol. in-6°, - 215, 388.

Libros de ouente y raxon de la casa de contratacion de Indias. Archivo gen, de Indias è Séville. — II, 6, 184, 185.

Document découvert en 1491 neu Archives des Indes par l'erchiviste Delgado et communiqué à l'Académie d'Histoire de Madrid, Duro, Pinzon, p. 343,

Lisbonne,ne figure par sur une listatrouvée dans les papiers de Toscanelli, 279. — Secuit le point de départ pour aller à Quinney, 200, 209.

Liorento (Jean-Antoine). — 1755-1821 — Histoire critique de l'inquesition d'Espagne depuis l'époque de son établissement sous Perlinant V junqu'en règne de Fartinant VII ». Traduite de l'ospeguol sur le manuscrit et sous les youx de l'euleur par Alexie Peiller, suconde édition, Paris, Trouitei et Wuriz, 1618, 4 voi, în-82. — 101.

Lollis (Cemre de). — Secrétaire às in Commences Royale Stabistic pour la publication de la Resenta Colombiane, dont is a été le plus important collaboratour. — 414, Stédust Colomb au rôle de simple console de Toutanelle, II, 385.

 Scritti di Cristoforo Colombo peblicata ed illustrati da ..... Rome, 1801, 3 vol., in-fol. avec un oppodica.

 Hinstruzione ai documenti, antiis des deux volumes des Scritti, -252, 265, 404, 644, 555.

Travail considérable et de premier ordre, expliquant et commentant chaque document; conprend 120 pages pour le premier volume et 117 pour le second.

 Creetoforo Colombo nella Legenia o nella Storia, Milan, Trèves, 1862, an-87, pp. 274, 268, 389, 480.

 Qui a découvert l'Amérique?(Revet des Revues, 15 juny, 1998).
 Donne la véritable mesure du seveur de Colomb, 200.
 II, 284.

Lyons (l'abbé Théodule). — Chritophe Colomb d'après les traveux historiques du comte Roselly de Lorgues, Paris, Poussisigns, 2991. in-tr, pp. XXIII-877. — 444.

Lyru (Nicolas de). — Théologien, just converté, 1276-1340. — Souvest cité par Columb, 318.

- Madère. Séjour possible de Colomb dans cette tlo, 40. — Vératables découvraurs de cette tle, 44.
- Mafra Juan Rodrigues). No vera 1470. — Sa déposition sur la croyance qu'il n'y avait pas de terre à l'ouest, à l'épeque de l'organisation de l'expédition de Colomb (16 fév. 1515, Pleytos, vol. II, p. 77-19. — 398, II, 147
- Magnabal (J. G.), Christophe Colomb et l'Université de Salemanque, traduit de l'espagnol par —, Paris, Laroux, 1892, in 12, pp. VIII 120.

Ce petit volume contient la traduction, abrégée parfois, des deux mémoires de Doncel y Ordas et de D. Modesto Falcon y Ozcoidi, qui sont cités ailleurs. — 589.

- Maggiolo (Visconti). Cartographa stalica du commencement du aver siècle. Sa carte de 1511. 11, 220.
- Mainard. Son Bullarium, Rome, 1738-1750, 26 vol. in fol. 201,
- Majoz (R. H), Géographe el historien anglais, né en 1818,
- The life of Prince Henry of Portugal surnamed the navigator and its results by — Londres, Asher, 1888, in-8-, pp. LI-487, Cartes, portrait — 196.
- Maiagnette (côle de la), Visitée par Colomb, 52,
- Maldonado (D. Rodrigo) Gouvernaur de Salamanque. N. 1430. Membro du conseil auquel les propositions de Colomb furent soumrses. Se déposition à ca sujet. Sources, 551 et 701 — Elle en fait connaître le caractère, 713, 727, 11, 345. — Texte et traduction de sa déposition 505.
- Malipiero (Rolando), Sa chronique, 1493. - II, 298.
- Mandeville (Jezu det. -- Voyageur

- apocryphe du my mécle. Se relation une des sources de Colomb, de Behaim, de Müntser et de Schedel. I, 308, II, 445, 479.
- Mandonnet (Félix Pierre). Dominicain, professeur à l'Université de Fribourg, né en 1856.
- Les Dominicains et la découverte de l'Amérique. Paris, Lethielleux, 1893, in-12, pp. 255. Portrait de Dexa. — Excellent petit ouvrage 248, 351, 364, 361. — Grand rôle qu'il attribue à Deza. — II, 27.
- Manoel le Fortuné, roi de Portugal, 1469-1531, — 154, 157.
- Acte accordant une pension à V. da Gama, 214.
- Manso (Visconde de Paive). Ilisloria coclesiastica ultremarina. Tome I, Africa septentrional. Lisbonne, Imprimerie nationale, 1872, in-8°, Vol. I, pp. CXI-202. — 188.
- Mappemonde que Pinzon surasi vue à Rome. — II, 26, 29, 38, 31,
- Maravedia. Valeur de cette monnaie, 606. — II, 113.
- Marcel (Gabriel). Géographe, conservatour du dépôt des cartes à la Bibliothèque nationale Né le 7 avril 1843, mort le 26 janv. 1909.
- Toscanelli et Christophe Colomb d'après un ouvrage récent (La Géographie, Paris, 15 avril 1902), - 219, 11, 221,
- Christophe Colomb et Bestrix Enriques de Arana (L4 Geographie, 15 ms; 1982).
- Marchionni(Sartholomeo). -- Armateur forenin étable en Portugal, 157.
- Marcos (Pelipe). Exécuteur testamenture de Fernand Colomb, Ses declaraciones à ca sujet, 800
- Mariana Le P. Jean de), de la Compagnie de Jésus, 1537-1634. — Historia general de España, .. Toléde

Pedro Rodriguez, 1891, 2 vol., infol. II, 213, — Histoire générale à Espagne par le P.—, Traduite en français avec des notes et des cartes par la P. Joseph Nicolas Charenton, de la même compagnie. Le Marcier, etc., 1723, 5 tomas en 6 vol., grand in-4°, fig. — 663. II, 236.

Marie de Tolède, veuve de Diego Colomb, second amiral; morie en 1349, — Continue les procés augugés par son frère contre le Piscal, II, 36, 37.

Mariagalanto, nom donné sussi à la Santa Maria. — II, 157.

Marignoli (Jean de). — Franciscaia florentia, voyageur an Orient, Mort vora 1350.

 Marignell's recollection of Eastern Travels. Dans le Cathay de Yule, vol II, pp. 360-364. — 196.

Marin (Carlo Ant ). — Storm civile a politica del commercio da Veneziani. Venisa, 1798-1848, 8 vol., indr. — 426, 421.

Marin de Tyr, géographe grec de la tin du 1<sup>20</sup> médele, dont les écrits ne nous sont counus que parce qu'en dit Ptolémée, 224, 225. — Sa mosure du monde habitable, 225. — Rectifiée et réduite par Ptolémée, elle ne trouve pas créance du temps de Toscanelli, 259, 248. — Comment elle avait été établie, 255-257. — Comment Ptolémée la corrigee, 257-216-241. — Incompétence de Marin de Tyr; ses nombrauses erreurs, 263. — Exposé de son système que Colomb adopte, 322-325.

Marina (Martinez), — Ensayo historico critico sobre la entigua legislación y principales cuerpos legales da Leon y Castilla, 650.

Marineo (Lucius). — Historiou espagnol né en Sicile, mort en 1460. — 515. Mariz (Pedro de . — Sea Dialoges de maria historia. Goumbre, 1994. — II, 214.

Markham (Sir Clements Robert). — Géographe et américaniste éminent nó un 1830, - Son opinion sur la dessela de Colomb, 11. — Sou abjection que l'absence de pièces originales na prouve rien, 135. --Son chesevation sur l'expression de Grand Khan, 105. — Sur lee quatores appèce que Colomb aureit pasades en Portugal, 165. — Sur la ferame at les enfants qu'il terast lainede dans ce pays, 411. - Son récit de l'arrives de Colomb, mesdieni à la porte de la Babida, 409, si de l'origina de ses amours avec Bestria Enriques, 614. - Regarda la corta at la lettre attribuées à Toscanelli comme anthentiques et comme ayant formé la routier de Colomb, 291.

 Life of Columbus by —. Londres George Philip, 1992, in 18°, pp. VI-375, cartes, illustrations. — II, 14, 81.

The Journal of Christopher Columbus during his first voyage. 1492-1493, and documents relating to the voyages of John Cabot and Gaspar Corte-Real.Translated with notes and introduction by — Loudon, Hakluyt Society, 1993, in-8°, pr L1V-250.

→ A Letter from —, and a raply from Henry Vignaud, London, Sands and Co., 1903, un-6', pp. 40. — II, 219, 221.

Marmocchi. — Traductour Halica, du Journal de Colomb, 18.

Martellus Gormanicus (Houricus).
—Carte du monde connu, 1489-149 °.
— 245. II, 440.

Cette carte qui fait partie d'un recueil d'autres cartes de cet auteur n'a d'autre date que celle de 1689 sur uns légende indiquant sux extrémités de l'Afrique la limite des découvertes portugaises. Elle a été publiée pour la première fois par Kohl, en 1856, dans un recueil allemand, puis par le comte de Lacerda dans son Exame des viagems de Douter Livingston, Lisbonne, 1867, et enfin par Nordenskiold, Periples, n° 54, p. 123, Il y en a ens réduction dans Beazley, Prince Henry, p. 228 et dans Havenstein, ag., cit., p. 67.

Martinas (Martin). — Se déposition sur les projets de déconvertes de Martin Alonso Pinson, Séville, 11 août 1815 (Pleifes, vol. II,p. 187). — II, 38.

Martine (le chancine portuguie Pernam), —Correspondant supposé de Toscancili, 115, 148. — Scrait le même que Fernando de Roritz, 141, 142. — Est inconnu à tous les auleurs portugues, 141.

Martyr d'Anghiera (Pierre). — Historien italian de la découverte fixé en Espagne, et en relations personnelles avec Colomb. Né 1457, mort 1528. — Envoyé per les Rois Catholiques en ambissads suprès du Boudan de Babylone (Le Caire), 684. — Ca qu'il dit de Colomb, II, 265, 289. — La permise, il donne à ses découveries le nom de Nouveau-Monde, 200, 290. — Ses dontes sur la situation des contrées découveries, 290, 324.

 Mertyria Angli, Mediolensusia
 Opera: Legutio Babylonica. Oceana decas, Poemata, Epigrammeta. Séville, Jacob Corumburger, avril 1511, in-fol. carts. --- 375, 484.

> Il y a des exemplaires avec un titre un peu différent. Ne contient que la première décade,

Libro primo della historia de l'India occidentali... Venisa, 1634, ine. Ouvraga comu nous le tsira da Sammario. — 200, 414. — Opus spectolarium Petri Martyria Anglerii Mediolamensia., Editio postrama. Amsterdam, Elsevir, 1874, in-fol. — 183. II. Sources, 247, 288, 289, 290.

> Contient 515 lettres écrites de 1485 à 1535. La première édition de ce requeil est de 1530. Sur los différences entre ces deux éditions, voyes l'intéressante étude de Thacher dans son Columbus, vol. I, pp. 1-101, où les lettres relatives à Colomb sont reproduites en fac-similé. La Racolta Colombiana a donné les extraits de 51 lettres. Berchet, vol, il

— Leitres de — relatives sux déceuveries maritimes des Espagnols et des Portugais, traduites par Paul Gaffarel, professeur à la faculté des Leitres de Dijon et l'abbé Louvot, aumônier du refuge de Basanços. Extrait de la Revus de géographie. Paris, Delagrave, 1885, in-9, pp. 50, — 570, II, 248.

Donne des extraits de 43 lettres de Martyr sur 51 où les nouvelles découvertes sont mentionnées.

De Orbe novo. Decades ocia, diligenti temporum observatione, et utilissimis annotationibus illustrates, sueque nitori restitute, labora et industria hichard Hakluyti Ononiensis Angli. Additus est in usum lectoris socuratus totiva opera index. Pariniis apud Guillelmum Auvray, M. D. LXXXVII, petit in-P., 7 feuillete non pagnés, 605 pages, plus 12 pages pour l'index. Carte.

C'est la meilleure édition de l'envre principale de Martyr.

— Da erbs novo... Decades outo quas naripalt — ab enno, 1498, A. D., 1596, prumassas quascumque ex ipelas de re endem epistolas axcorpere lacuit. Editio, pencoram qualem axemptarium, innumeria expurgata mondio cura et studio D. Jenchim Torres Associo prestati demostici Sue Sanctitatis, et canonici theologi catedralis Matritanas, Mafrid, Typis Gomes Fuenteschro, 1802, 2 vol., in-18°. — 11, 200,

Cotto édition contient en extrait des lettres de Martyr relatives à la déconverte de l'Amérique et les huit décades de l'Orfe noso divisées en chapitres et avec des titres différents de ceux donmés dans l'édition Hakluyt.

Du Orbe Novo, da →, Les buit décades traduites du latin, avec notes et commentaires par Paul Caffarei, doyen honoraire, profesauur de l'Univernté d'Aix-Mecseille, Paris, Lerouz, 1901, 2 vol. gr. In-b., pp. 355,

Forms to vol. XXI du Recreit de voyages et de documents géographiques publié par la même à titeur. Traduction littérale de l'œuvre entière. Les notes historiques et géographiques sont copieuses oux premières décades; elles sont plus rures anx autres, le côté philologique est entièrement négligé, Les divisions sont les mêmes que celles des éditions de 1536 et de 1587,

Matoqu (Hornan Perus), - L'un des compagnons de Colomb, N, 1454,
 Son lémoignage sur la mentos de l'équipage de la Santa-Maria de revouir en arrière, il, 163. - Sur l'attitude énergique de Pinson, 165. Texte et traduction de sa déposition, 412.

Manro (Fru) — Cosmographe dalien, Camaidule, 1362-2450. Autour d'un planisphère utilèbre, 194, 208, — No donne pas au monde habitable une grande étendue, 240, 241, 254.

Maximilion, ros de Rome, pretenteur de Beheim, II, 449, 461 Model (Francesco) de Huelva, N., 1465, — Sa déposition sur les repports de Colomb avec Pinzon, II, 26, 107, — Sur une altercation entre eux, 40, 107, — Sur la mort éc Pinzon, 40, 107.

Modina Gail (D. Luis de la Cerde duc de).—Grand seigneur espagnol, mort en 1361. — Accueille hier Colomb qui s'était adressé à lui. 536, 521 —Controverse sur l'époque à laquelle il reçut Colomb, 536, 532 — Le recommende à la Reine, 587, 548.

— Lettre du dun de — su Grand Cardinal d'Espagne, Cogoliudo, 10 mm 1408. Sources, I, 536. — Analyse de cetta lettre, 540, 541. — Ce qu'elle prouve, 541, 542

 Regul de nouveux Colomb en 199 un 1401, II, 11, 12.

Medina Ridonia (D. Enrique de Guiman, duc des Mort en 1492.— Le plus puissant seigneur de l'époque, 334, 335. — Colomb s'adresse à lui sens succès, 535, 536.

Méditorrando (La). — Errour de Marin de Tyr et de Ptolémés sur sa longueue, 252, 258.

Moon (De Julie). — Professeur de géographie à l'École des eniences commorciales à Mons, Né en 1874

 La lettre de Toscanotti à Christophe Colomb et la route veru les fudes, Bruxelles, 1948, 6°, 26 pp. (Tiruge à part du Builetin de le Société Royale Beige de géographie).

 Défenseur de la tradition Colombianne, 134, 145.

Momoriai odressi en 1713 à Pholippe V par des Pères dominicaises de l'Université de Salemanque, 186,

> Ce document dont nous n'avens pu voir le texte, paraît avoir éte imprimé pour la première fois en 1816 nux fran du doyen de la faculté de théologie de Salamanque D. Pedre de Marrobel, il avait pour objet de solliciter une

favene du roi, et au rappolent les services que les Dominicaise ent rendus à l'Espagne, on y parle du bou accueit qu'its firent à Co-tomb à San Estoban Les auteurs sepagnols qui croient aux conférences de Salamanque comme Pinulla, et La Torre y Volez, citent souvent cotte pièce, mass d'après co qu'ils en disent suxmèmes ses auteurs étaient asses mairenseignés sur Colomb, Voyes Pinulla, pp. 232, 322. Ordes, p. 26, Volez, p. 55

Momorial del pleyto sobre la sumnion en possession del fistado y Mayarango de Veragua, Marquesado do Jameyca y Almirantasgo de las Indias, que fundò Don Christovat Colon primero descubridor, Almirante, Virray y Governador dellas, S. d. et s. l. (Madrid, 1606), un vol. in-foi. 206 fenillete, dont 16 pour la sommaira, plus un arbes généalogique, — 626, 827.

Le plus important, su point de vue historique, des nombreux mémoires et brefs imprimés à l'usage des magistrats devant lesquels plaidaient les divers descendants de Colomb qui réclamaient son héritage. Je ne connais que deux exemplaires de ce précioux document, l'un qui est à l'Académie d'Ibstoire de Madrid, l'autre à la Bibliothèque Nationale à Paris. Pour une longue mulyse de ce qu'il contient voyen la Bibliografia Colombias, pp. 178-180. C'est dans ce document que se trouve le lémoignage de l'amirel d'Aragen, Cardénas y Colon, sur la légitimité de la naissance de Perland Colomb. Voyez vol. I, pp. 626, 627.

Le comte Roselly cits deux autres pièces appartonant à cette estégorie de documents - Pleyto de los descandientes de Colon, et le Mémoire de l'Avocat Castro que nous se connaissons pas, à moins que ce dernier ne soit le Compendie de la Bibliografia Colombina, p. 187, Roselly avait obtenu par Mgr Luigi Colombo, descendant des Colombo de Cuo-

ouro, dos documents que son anceiro, Baldussers avait rapportés de Madrid et dont Napione avait déjé su l'assgn. Nous ignorous de qu'ils sont devenus

Mendiota (Frey Geronimo de), — Historica sclessatica Indiona, obruescrita a fines del Siglo XVI per —. de la ordea de San Francisco La publica per primera ves Josquin Garcia Ionzbalcuta, Mexico, Antigua Libreria, 1670, patit in-fol., pp. XVI, 700.

Mendom (Podro Gonçalez de). —
Archovêque da Toléde, primet
d'Espagne, dit le Grand Cardinal,
ni en 1420, mort su 1495. — San
premiera rapporte avec Colomb,
514, 559. — L'aurait particulièrement protégé, 560, 568. — Doutes
à oct égard, 562. — Granda situation
du personnage, 542, 562. — Consoura
qu'il aurait douné à Colomb en 1491,
14. 77.

Mondoon (Pedro de Salarer y de), Crénica de al gren Cardinel, Don Pedro Gonçalez de Mondoon, por al doctor — Tolède, 1625, inful, — Sources, f, p. 160,

Mercator (Gérard), — Géographe hellaudain, 1512-1504. — Mappemends de 1530. Reproduction dans l'Orbis image de Raemdonck.

— Mappemonde de 1541 et de 1551, Reproduction dans Sphire terrestre et Sphire célesie de Merceter, Bruzelles, Muquerdt, 1875, gv. In-fol.

 Mappemonde de 1949. Reproduction dans l'Atlan de Jomard, — Silvation de Quinsey dans ou trois certes, 214.

Moyer (Le Dr Wilhelm). — Astronome, né su 1853. — Son opiniou sur le latin de la lettre ettr/hule à Tescapelli, 164.

Wing (Children Saint-Georges de le).
— Fort Partagens sur la côle soci-

destale d'Afrique que Colomb dit avoir visité, 53. — Construit en 1487, 66. — Colomb le place sous l'Équateur, 61, — Se véritable situation, 62, 63.

Mir (Miguel). — Influencia de tos Aragoneses en el descubrimiento de América, por —. Palma de Mallorca, 1812, in-10, pp. 90. → 11, 84.

Molyart. - Bezu-û-êre de Colomb rêsslait à Huelva, 494, 511,

Mondo commi ou habitable des anciens. — L'opinion d'Aristote sur son étendue est insertaine, 222, — Sénèque, Posidonius et Marin de Tyr exagéraient basucoup cette étendue, 224, 124, — Strabon et Eratoribène nu tombent pas dans estle arraur, 226. — Ptolémie la commet, 255. — Marco Polo ne fait pas le monde plus grand qu'it n'était, 221, 233. — Ni la mesure de Marin ni cetle de Ptolémée nu prévalent su Moyen âge, 229-243. — La mesure généralement acceptés, 248.

Monachus (Franciscus). -- Cosmographo belga du milion du zvrª sibcle, II, 321.

Monia Porostrollo (Isabel), mire de la femme de Colomb, S'était fizie à Lisbonne, 20,

Monloon (R.).—La Nao Santa Maria, Memorsa de la comusión arqueológica ejecutiva, 1802, Dibujos de R. Monleon, Madrid, in-1°, pp. 93, Pl. — II, 167, 163,

> Travail complet sur la metière, comprenent plusieurs Estados suritures par le capitame Fernendes-Duro, président de la communion.

 Bastaureción bipotética de las escabelas de Cristobal Colon por —.
 Madrid, 1801, 8\*.

Musales (le D'Andres de). — Autour que vivait au svi\* mécle dont l'unere estrestée manuscrite, ... Hutoria de la may lest ciudad de Cordova, Sources, I, 605 et 620.

Morales (Francisco). — Compagnes de Colomb à son second voyage, Son témoignage sur en qu'il a appris des menaces dont l'amiral aurait été l'objet à son premise royage. — Texte et traduction, il éts.

Morel-Fatin (Alfred). - Profuseur on Collège de France. - 661,

Morano (Juan de), — Déponison de 13 février 1515 à Pales, Dans Franci, p. 160, Note I. — \$50,

Municipal (Pedro de). — See livre de complet. II, 117.

Montesquieu. - Esprit des Lois, édition Didot, unnotée, 1891,- 477,

Montille (Fernen Ynnez de), → Se déposition sur le peu de crédit qu'avait Colomb à Palos et sur le déer de Pinson de découvrir Cipangu. Séville, 22 dic. 1515. Duro Informe ...pp. 252 et eq. → 11,144.

Moya (la marquise de). -- Amia de la Rome Isabelle et de Colomb. --109. -- II, 79, 46, 81.

Müller, dit Regiomontenes (Jeen).

— Astronome et savent ellement,
1436-1476, — Préparait une édition
de Ptolémée quand il mouret, 350.

— Son kalendarium, Nuremberg,
1476. — 265. II, 435,

Minnes (Inne Bustista). -- Minteries espagnol, 1745-1799.

— Historia del Nueve Mundo, Escribiala D. — Madrid, Ibarra, 1788, in-4°, Tomo I<sup>10</sup>, pp. XXX-364, — 368, 417, 477, 214. — II, 228.

Ce volume est le seul qui sut pare. Muños avait espendant écrit une partie du volume II dont le manuscrit passa au collectionneur Obadish Rich. Nous sa sevons ce qu'il est devenu. Cet ouvrage ût sensation, C'était la première histoire de l'Amérique que l'on écrivit d'après des sources authentsques qu'il avait mis des années à réunir et qu'il utilise judiciousement. À sa mort, en 1799, cette précieuse collection fut dispersée ; mais l'Académie d'Histoire de Malrid en possède une grande partie. On a dit que l'esprit critique de Mugos avait déplu sux autorités espagnoles du temps et que c'est ce qui arréta la publication de son ceuvre. Il y a une traduction allemande de cet ouvrage donnée par Sprengol en 1795 et une traduction anglaise publiée en 1797, pour laquelle le traducteur a utilisé les notes de Sprengal.

- Müniser en Monetarius(D- Hieronymus). — Érudit Allemand, mort en 1508. — Ca qu'on sait de lui, II, 447, 448.
- Sa latire su Rei Jone II; Biblio-graphie, 414, 415. Son projet de passage aux Indea par l'Ouest, 440. Le même quej calui de Behalm, 440. Objet de sa lettre au rei Jone, 440, 450. Texte at traduction de seite lettre, 435. Son voyage au Portugal ut see rapports avec le rei Jode, 444.
- -- Lettre à Schedel du 18 juillet 1403, (Dans Kunsvaare: Hisconymou Müntser, pp. 67, note).

C'est une lettre par laquelle Munizer det à Schedel que pour se rendre à son désir il a revu et corrigé la description de l'Europe du pape Pie II dens son Historia rerum et qu'il y a trouvé bien des erreurs, Cette partie de l'ouvrage de co pape a été insérée par Schedel dans sa Chronique de Nuramberg, II, 446

Itinerarium sire peregrinatio excellentisami viri artium ac utrimque medicines Doctoris Hisronimi Moneterii de Felthirchen civis Nurembergansis. Il neraire su voyage de l'illustrissime homme, doctour às arts et en l'une et l'autre médecine, Hieronymus Monriarius de Feltkirchen, citoyen de Nuremherg. (Dens Kunstmann, Hieronymus Männer et en note, pp. 4 et sq.

Müntrer écrivit cette relation au retour de son voyage au Portugal en 1494 et il utilise pour tola une relation des découvertes du Prince Henry le navigaleur écrite par Diogo Gomes, l'un de ses capitaines, pour Behaim, qui la communique sans doute à Müntrer. Kunstmann l'a publiés avec une longue et très érudite introduction.

 De Inventione Africe maritime et occidentalis videlient Guineo par Infanten Heinricum Portuguilim dens Kumunann : Hieronymus Mansor..., pp. 60-74.

Co richt fait partie d'un volume manuscrit composé de pièces ayant appertenu à Schedel, aujourd hui à le Bibliothèque royale de Munich, Kunstmann en à donné une grande partie dans les notes à son introduction ou à la relation de Müntzer sur la Guinée.

Murr (Christophe Théophile de). -1735-1611. Histoire diplomatique
du chevalier portuguis Martin Behaim de Nuremberg avec la description de son Globe terrestre par
--, treduit de l'Allemand par le citeyen H J Jansen, ≯ édition revue
et segmentée par l'auteur, avec
2 planches. Strasbourg et Paris.
Trustiel et Wurtz, au X (1602) in-5°
pp. VIII-156.

Ouvrage excellent, écrit de premère main et faisant connaître tout ce qu'on saveit alors de Behalm; donne une version française des légendes du globe, II, 419,411.

Myritius (Joannes). -- Openeulum geographicum rurum, lotius negolii retionem mira industria et brevilais complectans, jam recens es diversorum libris an chortis collectum per —, Ingolstadi, W. Edge 2590, co-fot, Titre, 2 facillets at 136 pp Carte, portrait, — II, 321,

Mavarroto (Martin Fornandos de). — Historiographo et marin copagnol, 1763-1844.

— Colección de los viages y desunbrimientos que hiciaron per marios Espanoles desde fines del niglo XV... coordinada e ilentrada por Don — Madrid 1935-1927, 5 vel. in-4°, cortes, — 4, 11, 212, 223.

Collection importante prioddle d'une Introduction historique formant prosque un volume ; no donne que des documents efficiels et des plèces authentiques, tirés des dépôts publics et des Archivos de la famille de Colomb, Le premier volume contient, entre l'introduction, toutes les relations et les lettres principales de Colomb, aimi que les pièces rulataves à la nignité de grand ami-ral de Cestille. Le second et la tromème volume comprendent les autres lettres et conts de Colomb el la correspondance officiolis relative à ses titres, privilages et voyages, avec un extrait des dépositions prines à l'occation des procès auxquels donnéront lieu les revendientions de Diego Colomb at celles des Pin-200. Navarreto a fait surve ces pièces d'una adria d' a Observa-tions ordiques a qui sai une grande valeur.

Les documents contenus dans les deux autres volumes 4 et 5, se rapportant à dautres voyages du temps Sous le titre de Relations des quaire voyages entrepris per Christophe Colomb ... Paris 1838, 3 vol in-8°, messeure C. de Verneul et de la Roquette out donné une excellente traduction du pressuer volume de cette importante collection.

Dibhoteca Maritima Española, obra postuma del enemo señer
 Madrid, 1851, 2 vol. & . — II,
 197.

 Halación de versas contedudes de meravedas, dadas de ordon de los señores a Cristobal Colon... Sen~ ess, I, p. 001.

Maverrate (D. Eurtaquio Pernaedas de). — Noticias de D. Bartolomé Colombrimano del Almironto, por ... (Colombri de decumentos inéditos para la historio de España-Madrid, 1860, Vol. XVI, pp. 486-574. — 440, 443, 460.)

Wavidad (La). — Fortin Stavé & Española par Colomb et où il lasse un cortain nombre d'homene. II, 104. — Liste dounte par Navarrele, 108. 108.

Negro (dt). — Gáncio avec leque? Colomb out des relations commerciales à Lieboure, — 31, 85, 35.

Negro (Jacopo di). — Genore Stabil à Séville qui sureit materbué financièrement à l'entreprise de Colomb, 11, 124.

Wina (la), —L'usa des trois caravalles du promier voyage de Colomb, II, 156, 154, 196.

Hino (Poro). — Piluto de la Nine, con témoignage sur un libre qui servait de routes à Colomb —516.

Minon, → Información de servicios de la familia de los Niñon, heche en Moguer el 10 de Enero de 1535. Archivo géneral de Indian, Calrecion del patronnio. → II, 8.

Mordonskield (Beron A. K. de). Cosmographe sublem, 1935-1991.
Pariplus, an essay on the early
history of charte and sailing directions, translated from the ewedish
original by Francis A. Bather, with
numerous reproductions of old
charts and maps Stockholm, 1897,
grand in-fet, pp. 200 et 70. Grandes
earlies. - 202, 11, 301.

 The influence of the travely of Merco Poin on Jecope Gastaldi

- (The Geographical Journal, avril 1899). - 231
- Mouveau Monde Pierre Martyr, le premier, înt usage de catte expression, II, 200, 290. — On la retrouve chez Guraldini, 205.
- Novas orbis regionem se inmisrum veteribus incognitarum..., Collection de voyages dont il y a quatre éditions, en un volume in-folio, avec une caric da monde. Bélo, 1532, Paris, 1532, Béle, 1537 et 1535. Cette dernière édition est augmentée da quelques pièces. — 575.
- Muncibay (D. Prancisco Medina). Genealogia de la casa de Portugal, Manuscrit appartenant à l'Académie d'Histoire de Madrid, II., 126. — Sources, 243 — 226, 368.
- Muremberg (Le Globe de). If, 466. - Ses légendes, 411.
- Muramberg (Chronique de). II, 413.
- Ohnet (Anton del), Ecrivaia espagnol, avoca des idées de l'historien de la Riega sur l'origine julve et espagnole de Colomb, II, 561,
- Ordez (D. Domingo Donosi y). La Universidad de Salamenca en al tribunal de la finitoria. Colon en Salamanca, por —, Hibliotecario honorario de la misma universidad... Secuada edición, Salamanca, Carono, 1801, 6°, pp. 46. 502, 506.
- Ordonnances royales pour mettre l'entreprise de Colomb à exécution, II, 5,
- Ortiz de Vilhegae (Drogo) dit Calçadilha, consenier et cosmographe du Ros Jose II, Evêque de Vineu, mort en 1519. — Importance du personnage, 362. — Aurast conseilé une perfidic au Ros Jose, 395.
- Ortroy (Fernand Van). Profescour à l'Université de Gand. — Sa lettre à l'auteur, 260,
- Oviedo y Valdes Gonzalo-Fernan-

- des), -- Hustories espegnol, 1478-
- Historia general y natural de las Indias .. Sources, t., p. 356 et Eindes critiques, p. 536. I 375,465, 455, 489, 538. II, 19, 77, 220. → Sen témoignage sur l'objet de Colomb, 311, 314.
- Batalias y Quinquaganas de la mobleza de España. — Ouvrage curieux sur la noblesas espagnola dont, malhourcusement, une partia sculement a été publiés par les souns de l'Académie d'Histoire de Madrid, Madrid 1860, à vol. in-fol — Ce qu'il y dit du grand Cardinal et de Colomb, 562.
- Pacheco Pareira (Duarte). L'un des héros de la conquête des Indes Orientales, eurnommél'Auhilie Portugais. En dernier heu Gouverneur du fort de St-Georges de la Mine. N. 1450 M., 1533.
- Esmeraldo de atu orbis, per medição commemorativa da descoberta da America por Christovão Colombo no seu quarto centenario seb a direcção de Raphael Eduardo da Asevado Basto, conservador do Real Archivo da Torre do Tombo. Lisboa, imprensa nacional 1892, se-fol., pp XXXV-135, fac aimile. 66, 63, 517.
- Palos de Moguer. Petri port asnes important du temps de Colomb. — Colomb a'y rend an quittuit la Portugal, 480, 491. — Importance alors de cette localité. 517. — Choisi pour point de départ de la fiottille de Colomb, II, 135, 136.
- Pareto (Bartholomeo). Sa carte de 1455 où figure Antilia (reproduction dans Kretschmer), II, 117.
- Parenti (Pietro). Sa chronique, II, 301, 302.
- Payne (Ed. John), History of the New World called America, vol. I,

Oxford, 1892, 8° - 12, 268, 421. - The age of discovery, Forme le

chaptize I order The Cambridge moders History, Cambridge university press. Vol. 1, Renaissance, 1902, pp. 7-36. — 12, 230, II, 421.

Paz y Melia (A.). — Conservateur de la Bibliothèque Nationale da Madrid, Note à l'auteur sur la leitre du roi Juão à Colomb, 547. — Admet son authenticité, ibid.

Penamacer (comis de). — Grand salgreur portugais. Compromis aven la parti Bragance, sons le rel João II, s'enfuit en Espagno et à Londres, 455.

Paragallo (Prospeco). — Géographe et critique génois. — Disquisitioni Colombina, n° 3 e 3. Epoca dell'arrive di Colombo in Portogallo, La spara di Danta de Riusidi e il Sig. Harrisse, Studi di — Lishona, Tipografia namounla, 1894, in-8º Jésus, pp. 100. — Découvre un Portugais nammé Permando Martina, 146. — Son opinion sur les cosmographes portugais, 301.

- L'autenticità delle Historie di Parnando Colombo a le critiche del signor Enrica Harrisse con ampli frammenti del testo spagnuolo di D. Fernando, per -. Genova, tip. dei sordo-mati, 1884, in-4-, pp. 304. - Difend contre Barrisse l'authenticità des Historia, 25. - Ne cruit per que la copie de la lettre attribuce à Toscanelli soit de la main de Colomb, 124, 120.

Perestrello (Bertholomeu). — Gouveroeur de Porto-Santo, père de la femme de Colomb, N vors 1994, M vers 1457. — 37.—Ses papiers, source première du projet de Colomb, 44, 42. — N'était pes navigateur, 43, 44. — Ge que ses papiers pouvaissi indiquer, 47.

Perestrollo II, file du précèdent, 29.

Poroz (Le P. Juan). - Franciscain, priour du couvent de la Rabidi, l'un des protecteurs de Colomb, -Le reçoit à son arrivée en Espagne, 494. – Est sonvent confundu avec un autre moine appelé Marchene, 500. - Expost de la question, 101, - Autours qui l'identifient à Marchona, 503. — Aurail élé confesseur du la Reine, 563, — Son côle dans in rédaction des capitulations, 50%, - N start pas cosmographe, 504, 565. — Élast l'un des deux moines auxquela Colomb lémorgne sa reconnaissauce, 500, 510. - L'anruit recommandé à Talavers, \$57. - 11. Comment, d'après Garcia Fernandaz, il serut intervenu en feveur de Colomb, 15. - Sa démarche auprés de la Reine, 49. — Se rond à Grenado, 66. - Co qu'il a pu dire à la Reine, 51, - Rédige en nom de Colomb los espilalations du 17 svril 1492, 98. -- Aurait confussi Colomb ou momant de non départ, 171,

 Sa lettre à Colomb en 1491, Apooryphe. — Revista Franciscana, 1679, Reproduite per Coll, per Lazzaroni et per Assassie. — II, 58.

Pearro (Francisco). — Membre du conseil des dix do la République da Vouise Né 1738. M. 1818. Ce qu'il surnit dit d'une proposition de Colomb à cette République, 430, 431.

Poschol (Oscar). — Géographe allemand, 1926-1971. — Geochichte des Zestalters der Entdeckungen. Stutigart, 1930, in-8\*, pp. VIII, 891. — Son erreur aur l'étandue attribuée à l'espace maritum, à l'ouest du tempe de Toscanelle, 220. — Le degré de ce sevant salon lui, 203.

 Abhandlungen sur Erd und Velinskunde Lespzig, 1979, 3 vol. in-4-.
 Dit que c'est l'Inde du Prétre Jean que cherchast Dom Henrique, 210.

Passanha (Dom José). — Conservaleur des eschives royales de la Torre do Tombo à Lisbonne, professeur de diplomețique. — Étudis le fecnimilă de la lettre de Joan II à Colomb et déclare la pièce authenlique, 666. — In lettre à M. Gonpalvez Viana à co sujoi, 277. — Sa transcription de la pièce, 677.

Pin II (Enca-Silvio Piccolomint, paper nons le nom de), 1405-1464, — 81, 101, 175, 274. — Pit II, Pontificie maximi Historia recum ubique gentarum, com locurum descriptione non finita. Assa minor incepit. Venue, 1477, in-fol. 105 feuillata non shaffron.

C'est l'édition princeps, celle que possèdest Colomb, qui en a couvert de notes marginales l'exemplaire de la Colombine, 11 y on a 861, d'après la classification de la Raccotta Cotombiana, où elles sont tontes reproduites en fac-similé dans le volume Autegrafi et transcrites dans le voluma II des Scriffs, Cet auvregu qui devait avoir plumeurs parties ne contient que la première (l'Asse), auna que l'indique le colophon. Il a éte réimprimé plumours fois sous le nom de Cosmographus et a été incorporé en grande pertie dans la fameuse Chronique de Nuremberg, Il a exercé une grande influence sur Colomb, qui lui doit phus qu'à Marco Polo et peut-étre autant gu'à d'Ailly.

Pilote (Le) eans nom, qui anrait ranseigné Colomb, 76, 79, — II. Seurone de crite histoire, 213, 214. — Au ave siècle on y groyait généralement, 215. — Le récit qu'en donne Lus Casas, 222, 224. — Raison qui l'a fait mattre on doute, 210. — Doit être considérée enjourd'hui astrement qu'on ne l'a

fait, 203. — Texta et traduction du ricit de Lau Cares, 503,

Pina (Rny de). - Historiographe portugais, mort vers 1520. Sources, I, 351 --., Chronica d'el Rei Dom Joso II escrita por --. Dans le velume II de la Collesçao de libros inediles... Lisbonne, 1782, I vol. in-fol. -- Son récit de l'estrevne de Colemb avec Joso II en 1492, 309. -- Bon portrait de Colemb, 271. -- II, 245.

 Chronica do Sanhor Rey D. Affonso V, escrita por ---. Même collection, vol. I, pp. 1957 009, --- 314.

Pinel y Monroy (Francisco). —
Retrato del huen vesallo copiado
de la vida, y hechos de D. Andrea
de Cabrera, primero marques de
Moyo. Ofrecido al excelontaimo
Señor D. Juan-Manuel-Peruendez
de Villena y Moya, duque de Escalona, etc., con privilegio. En Madrid, en la Imprenta Imperial: Por
Jos. Fern. Buendia, 1677, in-fol.,
24 feuillate non paginda et 421 pp.,
plan 19 pone l'index. Portrate de
marquis et de la marquise de Moya,
11, 61.

Pinele (Francisco). ~ Génois ami de Colomb. Tréserier de la Sainte « Hermandad », avec Santangel, ~ il, 110.

Pinta (La). — L'une dos trois garavelles de la ficitille de Colomb. II., 155, 257, 100.

Pinnen (Martin-Alonso), - L'giné

des Pinzon, capitaine de la Pinta, né vara 1430, mort en 1403.

- Supposition erronée qu'il consut Colomb des son arrivée à la Rabida en 1486-1485, 514, 518. -- Parsonusge important & Pales, Vol. II, 25, Sa compétence, sa famille, M. - Était à Rome en 1401, 26, 27. -Informations qu'il an supporte, 27, Les communique à Colomb, 22, - Intention qui lui est prétés d'alcheer lui-mêma ses renseignamanta, 34. - Engagements que Cotomb aurait pris envers lui, 34, 35. - Avances qu'il surest faites à ce dernier, 121, 125. — Devait eveir un latérét dans l'entroprise, chief, — Il la prépare pandant que Colomb nágociait à la Cour, 144. -Témoins qui dépasent que sens lui Colomb n'eurait pu partir, 140, -Importance des services qu'il rendit, 152. - Blason accordé à see descendante pour ces services mémes, 153.— Box alleiude énergique an cours du voyage, 166 — Ingratateds de Colomb, 187, - Il fast modiffer la route suivie, 188, 189, 190 - Voulait siler à Cypangu, 191, 192. — Manière désobligeante dont Colomb parle de lui, 195. - Son influence sur les marine, 194 🛶 See services, 197. - L'accusation d'avoir abandount Colomb, portée costra lui, 190, 200, - 5a mort, 201, - No mérito per le manyais renom quo la légende lui a fait, 20%. Voulait découvrir Cypangu, 182, 205 — Influence de ses idées sur Colomb, 280.

Pinzon (Arias Peres), ills niné de Martin Alonso, né vere 1470. — Son témoignage sur les repports de son père sveu Colomb, 486. — II, 16. — Sa déposition sur les documente rapportés de Roma par son pieu, 27, 28, - Texte et traduction, con,

Pinzon (Juan Martin), ~ File de Martin Alonso — Son intervention dans les procés des Colomb contre le Fiec. II, 37, — Sa renonciation en feveur de la couronne, 37, 36,

Pinson (Francisco Martin). — Prêre d'Alonse, II, M. — Pilota de la Pinta, 180.

Pinnon (Vincent Yates), --- Prère de Alonso, N avant 1463; M, avant 1519. -- Capitaine de la Niña. ---II. 26.

Pizarro y Orellane (D. Fernande).

— Varousa ilustres del Nuevo Musico, por —. Madrid, 1639, mfol. — Saurces, I, 552. — Accrédita la légende des conferences de Salamanque, 563. — Mantionne l'histoire du pilote sans nom, II, 215.

Ouvrage très trudit écrit sur des documents peu connus. L'auteur était l'un des descendants du fameux conquérant du Pérou D'autres biographies qui devaient compléter cet ouvrage out été écrites, mais sont restées manuscrites.

Pizzigani (Francisco). — Planisphère de 1367, reproduction dans Jomard. — 242, II, 177.

Piettos de Colon (Los). — Madrid, tipografa Rivadensyra, 1894, 2 vol. in.8\*. Formant les volumes 7 et s de la Colocción de Documentos ineditos relatives al descubrimiento conquista y organizacion de las antigues possiones Espanoles de ultramar Secunda serie publicada por la Real Academia de la Hustoria.

Recueil preciens admirablement édité par le capitaine Cesareo Fernandez Duro. Continut les textes de la plupart des pièces auxquelles ont donné heu les divers procès engagés contre la couronne par Diego Colon, en revandication des droits qu'il tenait de son père, procès dans lesquels intervincent les Pinson et qui jettent une grande lumière sur la première expédition de Colon. Ne donne pas, malheureusement, les enquêtes postérieures à l'année 1527, pour lesquelles il faut avoir recours au Colon y Prason de Duro. Cité nombre de fois.

Pline. — Naturalia Historia. — Na croyait pas à la possibilità de pusser d'une extremità du monde à l'autre, 250. — Cità par Colomb d'après d'Ailly, 218.

> Colomb a nonnu la traductica italienne de Pline per Landino, mais il n'ya mis qu'une vingiaine de courtes annotations, Raccolta Colombians, Scriffi, vol. Il, pp. 471, 472,

- Polo (Marco). Voyageur vėnities né en 1754, mort en 1323, — N'eul pendant longlemps aucuns influence 231. - D'Ailly (1410), Pio II (1477). Bergoma (1483), Ressch (1593), Schodel (1493), ne le conneissant pas, 231, 232, — Santarem, Lulewel, Nordonskield, Bearley constatent le fait, 231. 3M, - Son influence date de la fin même du xvª siècle et du siècle survant, 245, -- Colomb bil emprante la mention des amhassadaure envoyés par le Grand Khan suz Princes chrétiens, qui se trouve dans la letre attribuée à Toeconelli, 331.
- •• Incipit prologue in libro domini Marci Pauli de Venecile de consuetudimbne et cendicionibus orientalium regionem. Sens date, mais imprimé très probablement à Anvers'en 1465, in-4°, 74 fauillats ou 148 parce.

Treduction latins du texte vulgaire de Merco Polo faite par un religieux de Bologne, François Pipino. C'est un des exemplaires de cotte édition, aujourd'hui très rare, que Colomb a étudié. Il y e mis 388 notes toutes reprodultes dans la Raccolta, Scritti, vel. II, pp. 446 470, M. Simon de La Rosa a indiqué les feuilletok se trouvent ces notes. Catan logo, vol. II, XLI-XLIII, mais la Raccolta donne les textes qui les motivent.

Le livre de Maron Polo, citoyen de Yenise, consciller privé et commissaire impérial de Khouhilei-Khoe, rédigé en français sous en dictée, en 1296, par Rusticien de Pire, par M. G. Pauthier, Paris, Didot, 1865, 2 parties, gr. 18-67.

Porto-Sento (l'Us de). - Ses véritables découvreurs, 44, 79.

Portulana. — Cartes marines dressées per des professionnels à l'esage des pilotes. Lour différence d'avec les Images du Monde, 287, 238. — Lours suiteurs s'en lieument, un général, à l'encienne mesure du monde, 230. — Il n'en suiste pas dressé d'après la mesure de Morin de Tyr. 289. — Le mille des Portulens, 242.

Pons (Vargas). → Collectionneur et éradit espagnol du commencement du xxx siècle, 627.

Posidonius. — Philosophe gree de r≅ siècle evant J.-C. — Sa mesure du Monde, 234.

Prescott (William H.). — Histories eméricain. 1796-1869. — History of the reign of Perdinand and fas-balls the catholic, by —. Edited by John Foster Kirk. Philadelphia, Lippincott, s. d. (1874), 2 vol. 8c. — Assura que Colomb parla de la route des Indes au roi de Portugal, 384. — 397, 585, 537. II, 86, 86, 81, 86, 136, 136, 138.

— Chronicle of the conquest of Granada from the manuscripts of Frey Antonio Agafrida New-York, 1868, in-6~ — 683.

Chronique imaginalre, 4'un

style agréeble, mais dans laquelle il ne faut pas chercher une rigourouse executurie.

Printe (Rodrige) de Palon. - N. 1437. Sa déposition sur Golomb à la Rabida, 3º nov. 1532, in Duro, 381. - 11, 21.

Polómés (Ciaude). — Astronome grec du ur siècle. — Son influence fécheuse, 234. — Es mesure du monde consu, 235. — Exagère son étendue, 236. — Cetle mesure n'est pas acceptée par les pilotes, 236, 237. — Corrige uelle de Marin de Tyr, 235. — Ses resons pour cela, 236, 267. — D'Ailly ue les accepte pas, 219, 323, 324. — Son degré, celui de Colomb jusqu'en 1495, II, 345.

- Cosmographia latine reddita a Jac Angelo, Vicence, 1475, in-ful. sane carles, Ezemplaire de nette édition que possidait Colomb, 331.
- Traité de géographie de Cisade Ptolèmée, d'Alexandrie, iraduit pour la première fois, du gree en français enr les mannecrits de la Bibliothèque du Roi, par M.I Abbé Halma, Paris, Eberbart, 1828, in-4, pp. XLI-171. — Avec le texte gree en regard de la traduction, 257.

Pulgar (Hernando del), - Historiographe et chroniqueur espagnol, \$436-1410.

- Cromos de les Senores Reyes Cathelicos Don Fernando y Dons Isabel de Castilla y de Aragon, Escrita por su eronistá cotajada con antigues manuscritos y sumentada da verias illustraciones y camiendas. Dans Biblioteca de autores Españoles - Cronicas de ins Reyes de Castilla, Voi. III, pp. 223-566, Avec dans appendices, l'un pour la continuation d'un anonyme, l'autre pour les Anneles brêves de Carvajai, La première édition est de 1966. -- 636, 668,

Purchas (le D' Samus)). — Asteur anglain, 1877-1686. Mis Pilgrimage, or relations of the world and the religious observed in all ages and places discovered from the crustion unto this protent. In fourth parts, this first part contayneth a thrological and geographical Historic of Asia, Africa and America... by —. London, Sty Fetherstons, 1417, in-fol., pp., 40, 1102, plus is table. — 443.

Quinnay — Ville de l'extrémité de l'Ann, montionnée par Colomb, 264, — II, 264,

Quintanilla (Alonso de) — Premier trésorier des Rois Catholiques, — Était avec les Souvernies de 1600 à 1600 à 1600 et n'y était pas en 1401, 542, — Favorise Colomb, 557, 530, —21, Concours qu'il sorset donné à Colomb, 76, 79,

Rabida (La).—Monatère franciscies dédié à Saute-Marie, près de Palos, 493, 500 : Sa situation, 513, La première visite que Colomb y fit, 490 et sq. — Il paratt y être allé pour se renseigner, 516, 517,

Rainaud (Le professiur Armind).

— Le continent austrel, hypothèses et déconvertes par —, Paris, Colin, 1000, 5°, pp. 490. — 445.

Enmorino (le professour Felice). Sou opinion sur le letta de la feitre
à Martine - 164.

Ramusio (Jean-Baptinto). — Historian et géographe italien, N. 1485, M.1957.—Libro primo della historia de l'India Occidentali. Summaria de la generale batoria de l'India Occidentali..., Venua, 1584, andi. — Sources I. 260, 414.

- Delle nevigation: e viaggi... Torso vol. Venne, 1556, in-fol. - 360, 455. Ravanstein (E. G.). - Géographe

et érodit engleis, N. 1837. — Démontre que Marco Polo n'élendait pas l'Avia à l'apt au-delà de sen huntes naturelles, 232 -- Qu'il en était de même pour l'auteur de la parte Catalane el pour ceux d'autres cartes du temps, 248, 241, 343, --S'étonne que Toscaneils n'ast par tean compts de la restification de la mesure de Marin de Tyr par Plalámás, 161, — Son opinion sur les cosmographes du roi João II, 200. - Croit que Colomb était à Lisbonne lors du relour de Diaz, 448, -- Son objection à la supposi-Llon que les pièces attribuées à Toecaneili sout apocryphes, II, 344. - No croit per que Sehaum sit inspiré Colomb, 430. - Crost que le premier a copié Toscanelli, 441.

The voyages of Diogo Cao and Bartholomeu Diaz, 1462-1488, by —. Extrait du Geographical Jaurnal de décembre 1890, Loudros. — 448.

- A Journal of the first voyage of Vesco de Game, 1497 1499, translated and edited, with notes, an introduction and appendices by —. London, Hakluyt Society, 1898, 8° cartes, pp. XXVI-250.
- Marin de Bohemin(Martin Beham), por —. Lisbee, Livraria Feria, a. d. (1900), 1°, pp. 65. — II, 441.

Excellent trevail que l'euteur a refait pour son livre anglais sur le même aujet; mais qui conlient des perties qu'il n'y a pas reproduites.

Martin Beham, his life and his Globs, by —, first Victoria gold medalist of the Royal geographical society, With a fac-similé of the globe printed in poloure, aleven maps and seventeen illustrations. London, George Philip and son, 1906, in-fol., pp. 123. — 286, 246, 241, 262, 261, II, 410, 411, etc.

Vicanes, Neuvelles Eludes, 11

Travelloculdérable qui épuise le sujet. On y trouve pour le première fois une représentation annote du fameux globe de Nuremberg. A quelques exceptions près, l'auteur a réussi à déterminer la source de toutes les légendes et inscriptions de ce curieux monument géographique.

Lettre à l'auteur du 24 mei 1905, Rebella (Le général J. I, de Brite). — Erudit portugue. — Ses remarques sur le privilège accordé à Feruse Telles, 74, — Son opinion que la Prince Dom Henrique chercheit la route des Indes Orientales, 205, 217. — Sa lettre sur la langue et l'orthographe de celle attribuée à John II, 862, 664, 668, 673. — Tente de Navarrete et texte corrigé de cette lettre, 672, 473. — Son article sur Dulme, II, 421.

— Livro de Marinheria, tratado da Agulha de Marcar de João de Liabea..., copiado a coordenado por —. Liaboa, De Silve, 1908, pp. LXXXII, 260, — 14, 205, 217.

Mésapitulation générale et concisnon, II, 461.

Regiomostanus. - Voyez Müller (Jean).

Roisch (Grégoire). — Philosophe et encyclopédiste de la fin du xvº siénie. — Marganta philosophica... Fribourg, 1903, in-fol.

Ouvrage encyclopédique qui sut de nombreuses éditions dont la première pareit être de 1494.

Remeal (Anteno da). — Dominicam, massonaeure dans l'Amérique contrale su commencement du zvur siècle — Historia de la provincia de St-Vincante de Chyapa y Guatemale, por — Madrid, 1419, in-fol. — Sources, I, 551, — La premier il parle des repports de Colomb avec l'Université de Salamanque, 583, 585.

- Romon (La P. F. Alonso). Fridicateur et chrouiqueur de l'ordre de Notre-Dame de la Morci, mort avant 1635.
- Mistoria general de la orden de Nuestra Benora de la Merced Redencion de cantivos. Tomo L A le majestad catolica del Rey Nuestro Senor, Felipa III, Rey de las Espanas por el padre -. En Madrid por Lais Sauchez. Impresor del Rey. N. S. A\*, 1616 Tomo II, 1633, -... Pati de Marchena un Portugais, 188, 546, 519, II, 69, 215.
- Resendo (Garcia de). Chroniqueue at poète portuguis. N. vers 1479, M. après 1551,
- → Chronica del rei Doni John II...; per →, Lushon Ant. Alvarez, 1632, to-fol., 10 feuilleis et 174 facilieta paginés en recte. → Seurces, I, 232 et 214. → Son récit de l'enicevue de Colomb avec le rei John, 272-274, 453. II, 245.
- Memoria sobre as origans da typos graphia om Portugal no seculo XV: por —. (Memorias de Literatura poringuesa, Lisbonne, 1856, vol. VIII, pp. 1, 76). — 364, 285.
- Riberol. Génois qui sureil sidà Colomb financièrement, II, 124.
- Rioga (Carlos G. de la). Historien sepagnol qui fait de Colomb un juif de la Galice, II, 501.
- Blos y Rios (D. Angel de Los). La parte de los monteneses en el descubrimiento de América. Segunda adicion comprehada con el Diario de Colon y otros desumentos..., por —, de la Real Academia de la Hustoria, Santander. Blanchard, 1997, 6º jásus, p. 316 et 3 cartes. — 16.
- Biverole y Pineda. Bisson de Espane: Librode ero de su noblass. Madrid, 1726, - 642.

- Robertson (William). La premar historien mederne de l'Amérique, 1721-1788. — History of America, Londres, 1777, 2 vol. in-4. C'est la première édition qui us contient que les livres 1 à VIII. Les livres IX et X compiètent cet nuvrage dont il y a de nombreuses éditions. — I, 1. — II, 219,
- Rodrigo. Medecan cosmographa du roi João, 385.
- Rois Catholiques (Ferdinand et lesbells) —Lettres de créaxion dounées à Colomb à Granada le 20 avril 1422. — Archive General de la Garena de Aragen, Regulres. Vol. 2008, p. 136. — il, 140-147. — Paraît en avoir donné une aussi pour le Grand Khan, 141.
- Ordonnances du 30 myrit et du 15 mm 1492, relatives à l'expédition de Colomb, Li, 121, 130.
- Instruction à Juan de Pensions de 20 juin 1402, II, 140.
- Rayne Católicos à Don Cristebal Colon, complaciandose del hues succeso de su primer vinge, encargandole que sociore su ida à le corte, y que deje dades les disposiciones convenientes para volver hierto. Herostone, 30 mars 1481. Il, 208, 273.
  - Acte du 33 mai 1498 attribuent à Colomb une rente de 10.000 marsvedis pour avoir vu le pressur la terre. (Navarrete, vol. II, N° 83, p. 46). — 010.
  - Confirmación del titulo dado 4 D Cristobal Colon de Almirante, Visorsy y Gobersador de las islas y tierra ficus que habia desculsario y descubrisse, Harcelone, 28 sesi 1490, II, 106.
  - Lettre à Colemb du 4 autt 1402

- réclement une carte de ses découvertes. El, 836.
- Des mémes su même, 3 sept., 1492.
   Mestionne sums cetto carte, II, 687, 162, 566, 536.
- Lettre à Jame Farrer lui demandant certaines informations, Madrid 28 février 1496, (Navarrate, vol. II. p. 99), II. 343.
- Confirmación de las mercedes y privilegas concedidos el Almirante D. Crictobel Colon en la sepulalación focha en la Vega de Grannia é diax y siste de Abril de mil unetrocientos seventa y dos, Burgos, 28 avril 1497. 11, 165.
- Facultad al Almiranto D, Cristobal Colon para fundar uno ó mas Mayorargue, 22 avrál 1407, Sources, I, 386. Explication d'una phrase, 410
- Roldan (Bartolomé). L'un des puletes de Colomb à son premier et à son second voyage, II, 105, 105
- Bolden (Juan). Se déposition our l'intention du revenir en arrière oprès avoir fait ses lissues. II, 183. — Torte et traduction, 614.
- Borita (Forsando de). Chancise de Lisbonno et médecia. — Signo evec Tostanalli en testament du cardinal Cura, 160. — La même estos Uzielli que Forsan Martine, 161. — Objectione à cette identification, 162.
- Remalli (Salvedor Maria). Summa philosofica, Madrid 1700. — Roselli était dominicata, il est cité par Pinilla et Ordas comme étant l'un de ceux quiscutionnent que Colomb fut entendu et encouragé à Salamanque, 160.
- Bosolly, courte de Lorgues (Ant. François Péics). Défenseur avdeut de la tradition estembleme, postulateur de la canonisation du découvreur, Né 1808, M. 1808. — Est evec Washington leving l'un

- des deux anteurs moderans qui est exercé le plus d'influence sur les edées qu'on su fait en général de Colomb et de son œuvre, — 85° paneurs.
- Christophe Calomb. Sintaire de na vie et de see voyages, d'après des documents authentiques tirès d'Espagne et d'Italia, par —. Paris, Didaer, 1656. 2 vol. 18-8". — 207, 530, 536, 565, 567, 566, 635.

Cette première édition de ce livre célèbre est identique aux suivantes du format m-6°; mais un appendice intitulé les Amis postitumes de Colomb, suivid'une liste des souscriptours est remplacé dans les autres éditions par des considérations sur les conséquences de cet ouvrège. Elle contient aussi en pins, un bem blason de Colomb enluminé et une carte de ses voyages.

- L'auteur de ce livre, qui a su plusieurs éditions françaises et qui a été traduit dans la plupart des langues de l'Europe, y soutient toutes les thèses colombiennes que la critique a fait définitivement écarter, notamment la sainteté de la vie de Colomb, son mariage avec Beatrix Enriques et la légitimité de la naissance de son file Persand.
- L'ambassadour de Diou et le pape Pin 1X, par Roselly de Lorgess, ouvrage enrichi d'un portrait de Christophe Colomb d'après un tablean attribué à Antonio dei fincon, Paris, Plon, 1871, 84, pp. VII-183. — 034.
- Christophe Colomb enreiteur de Dieu, son apostolet, en seintelé, Paris, Pion, 1964, 6°, pp. VII-853. Cust l'ouvrage précédent avec un autre taire.
- Balan contre Christophe Colomb on la prétandue chute du servitour de Dieu. Paris, Palmé 1876, 8°, pp. 17-246, - 236, 636, 681. II, 125.

- Histoiru poelhuma de Christopha Colomb, par --. Paris Didier, 1815, in-0°, pp. 111-457, -- 427, 828, 11, 122, 219, 230.
- Les calomainteurs modernes du serviteur de Dieu, Christophe Colomb. Paris, Pulmé, 1896, in-8\*, pp. 5-120. Portesit de l'auteur. — 225, 626.

Ouvrage posthume. L'evertissement et l'avant-propos sont de M. Macé de Roselys qui parait avoir uns la dermère main à l'ouvrage.

Romouw Saint-Hilaire (Engène).

Professaur à la Faculté des Lettres de Paris, membre de l'Institut,
N. 1862, M. 1889. — Histoire d'Espagne depuis les promiers temps
historiques jusqu'à la mort de Ferdinand VII, par —, Nouvelle édition. Paris, Furne, 1844-1879, 14 vol.
in-9-. — 307.

Romi (Tribeldo de).... Is chronique, 11, 100.

Buge (Sophus). — Géographe et entique allemand. N. 1851, M. 1903.
 — Columbus, Berlin, Hofmans, 1902, in-P., pp. 214, Carten, portraits.

Petit volume très bien fait où l'enteur n'e pas craint de s'écerter quelquefois de la tradition colombienne à laquelle, cependant, il reste fidèle en ce qui concerne l'origine et le carectère de la grande entreprise de 1492, — Y soutient que Colomb ne voulait aller qu'eux Indes Orientales, 12, 34. — Et y constate son insuffisance comme marin, 48. — Ne s'explique pas la foi que Colomb avait dans la réussile de son entreprise, II, 68.

Die Echtheit des Tospanotli-Briefes, in Zeitschrift der Gesellschaft
für Erdhunde zu Berlin 1903, N-6
 Son opinion zur is masure du
Monde des Anciens, 250. — Approuve Tospanolli d'avoir préfiré

calle de Marin de Tyr à celle de Ptolémée, 262. — Son éloge de le ourie attribuée à Toucanelli, 266, 260. — Dit que Colomb a caché en qu'il devait à Toucanelli, 266, it. Appelle l'Histoire du Pilote same nom un conte, 210. — Opinion qu'il prête à l'autour, 367. — 303, Son article sur Beham, 432, 441.

Ruyech(Jean).—Universalior cognation orbit fabula recentibus confecta observationibus, dese la Ptolémia de Rome de 1500. — 120, 229, 342. II., 320.

Figure auest dans un certain nombre d'exemplaires du Pinlémés de 1507 Nordenskiold en e donné un fac similé exact. (Fac nomie Atlas.)

Sabellion (Marc-Antoine). — Historion italion, 1430-1504.

- Rapeodia: historiarum enneadum ab orbe condulo, etc. Paris 1517, 2 vol. in fol. — 11, 203. Son témorgnage our la découverte de Colomb, shef.
- Sacrobonos. Mathématicies anglais, dont le véritable nom était Jean de Holywood; auteur d'un truité de la sphére qui faisait autorité en Moyen êge, Mort en milleu du xure niècle.
- La Sfora di Memor Giovanni in Firenza, Gionti, 1975, petit in-i\*. Voyez pp. 56 et 98. — Singulare sesartion qu'on y trouve relativement à Colomb et Toscasselli, 19, 140, 140.
- Heint-Sépuloro. Projet de Colomb de racheler ou de conquérir les lieux soints, 642 et sq. 11, 90.
- Sainte Harmandad (la). -- 117, 116, 120, 127.
- Salomon. Indication relative & Cypengu qui delerait de son temps. II, 29.
- Salamanque. Ville cavante de l'Espagne, siègn d'une Université

célèbre au moyen âge. — 555, 560, 720, 724. — C'est là que les propositions de Colomb auraient été examinées, 574. — Conférences qu'on suppose avoir en lieu à ce sujet, 577, 575. — Renseignements extraordinaires donnés par les suteurs modernes sur ces conférences, 579, 566 — Controverse sur leur existence, 582 — Les archives de l'Université n'en font point mention, 566.

Salembiar (la chancina Louis) — Secrétaire général des facultés entholiques de Lilla — Petrus de Allinco, sectore —, Lille, Lefort, 1834, in-6°, pp. XLIX-484. Thèse savante par un sociésiastique qui a feit du cardinal d'Ailly et de sea œuvres l'objet d'études spéciales. — 97.

Salvagnini (Alberto). — C Colombo e i corsari Colombo Duna. Vol. III, parte II de la Raccella Rome 1894. — 865.

San Brandan. — He fantastique de l'Atlantique, 71,

Sanchez. - Nom supposé du Pilole qui surait renseigné Colomb. 78.

Banchoz (Gabriel). — Trésorier d'Aregon, mort en 1505 — Sa famille et es situation, II, 88. — Le latire de Colomb qui lui aurait été adressée, II, Sources, le texte espagnol, 241, 212. — Le texte letin, 242-246, — Titre décovant, 324.

Sancho (Hatis,. — Pilote de Colomb, 1], tes,

Ban Meteban. — Couvent de dominicaine à Salamanque où Colomb surait tenu des conférences, 548-526 Voyez Salamanque

Sanguineti (L'abbé Angelo). — Vita di Cristoforo Colombo del professora —. Génes Beltolo, 1846, in-12, pp. XXXI-334.

 Boconde mixione norrette ed aceraselute secondo le plò recenti scoperte con appendice sulla patria dell'Eros. Génes, tip. inst. Sordomail, 1881, in 81, pp. XI-418. L'appendice : « Della Patria di Gristofore Colombo » a una pagination séparée (156 pp.). — 411, 624, II, 88.

Senta Gruz (Alonso de). — Cosmographa espaguol du zvr siècle. Son témoignage eur Fernand Colomb, 403, 621.

Santa-Pé. — Fondalion de cette ville, 11, 53, 50. — Conférences qui y sont ienues, 56 — Ce qu'en disent Geraldini, Bernaldes et Las Casse, 57. — Sont défavorables à Colomb, 55.

Santa Maria (La). — Navire que montat Colomb, 185-180. — Sea efficiere, 165.

Bentungel (Luis de). — Chanceller et contrôleur d'Aragon. — Son misrvention en faveur de Celomb, II, 71. — Son discours è la Reine, 73. — Détails imagineires, 71, 74. — Qui il était, 75, 74. — Participe pour namillion aux frais de l'entreprise de Colomb, 110. — Origine de la somme sinsi avancée, 118, 110. — La lettre que lui adressa Colomb, II, Sourses, 221. — Sea différente toutes, shed.

Santarem (Le Vicomte Emmenuel François de). — Savant portugals, 1798-1856. — Recherches sur la priorité de la découverte des pays situés sur la côte nocidentale d'Afrique au delà du cap Bojador et sur les progrès de la ectanos géographique après les navigations des Portugais au xvª siècle, pur —, accompagné d'un Atlas. . Paris, Dondey-Dupré, 1843, in-8°, pp. CXIV-135. — 198.

- Essai sur l'histoire de la cosmographie et de la cartographie pendant le moyen-age... par -. Peris, Mauide et Reacu, 1848-1885, 1 vol. le. -- 231. Sanuto on Sanudo (Marin) l'Ascisti.

- Veyegeur et géographe vétition de la première partie du avv-siècle.
- Liber secretorum fidelium., dans flongars: Genta Dei per Francus, voi. II, pp. 5-126. Hanovre télli, 2 vol. 20-fol. Guvrege écrit de 1206 à 1207 et augmenté en 1312, eccompagné d'une carte curseuse, Voir eur est ouvrage Hannary, Dewn., Voi, III, pp. 309 et eq. -- 351.

Senuto du Sanudo(Merca) la jeuno. — N. 1466, M. 1586, H. 198.

Saralva (cardinal). — Indice chronologico das navagações, viageas, descobrimentos, a conquistas dos Portugueses nos passes ultermerinos desde o principodo acoulo zv. (Seas nom d'auteur). Liabonna, 1644, Impramerio actionale, m-8°, pp. VIII 263, portrait. — Travail très bien fait, Rara, 646,

Schoofer (Henri), — Histoire du Portugal depute sa séparation de la Castillo jusqu'à nos jours, par —, Traduit de l'allemend par Hatri Boulange-Bedia, Paris, Plan Déres, 1846, gr. in-2°, — 445,

> Excellent ouvrage dont le traduction n'a pas été achavés. L'édition allemande forme 5 volumes publiés de 1836 à 1834,

- Schodel (Bartmann). Savent marembergacia, autour de la famesse chronique dite de Nuremberg, 1440., 1514. — Amil de Beheim, II, 447. — Dunne des renneignements présient sur le Globe de coluirei, 445, 440. — Note autographe qu'il a laissée à ce sujet, 431.
- Chronicorum liber Voir Chronique de Huremberg, II, 412.
- De globe sperion (see) terve, dans Stauber: Die Schedeleche Ribkothek (Sindren und Derotellungen, vol. VI, fasc. 3 et 3, p. 61, 1908). —

II, 613, 444, 445. — Toxic et ireduction, 625.

C'est une note de la main de Schedel trouvée par le D' Stenher dans un volume syant appartenu à l'auteur de la Chronique de Nuremberg et se trouvant maintenant à la Bibliothèque de Munich (4°, incanable, c. a. 97). Cotte note est reproduite par le D' Grauert dans se digression à ce sujet citée à ce nom. Revenatein l'a sussi reproduite dans son Martin Buhaim, p. 113.

Schounge (J.). — Cosmographe ellemend. Né 1407, M. 1547. — See Globes, II, 221,

Scilingie (Nicoto), -- Professer de philosophie à l'Université de Pavie en 1494. -- Se valation du second voyage de Colomb. -- II, 200, 201.

Sonaroga (Beriolomeo). -- Chroniqueur génois du commencement de xvi siècle. -- De rabus Genuanzibus 'commentaria ab anno 1408 néque ad annum 1514. (Riscolta, Fontificilians, vol. II, pp. 191-192). -- 850, 426. -- II, 891.

Bönöquö (Lucius-Anneus). — Philocophe latin du re siècle. — Ca qu'il det dens seu Questiens naturelles de la possibilité de passer d'Espague sux ludes. — 234, 315.

Sept Cités (lie det). — La même qu'Antilia, 71. — Privilège douné à Perato Telles d'aller è na désouverte, 74, 75.

Bepulveda (Ricardo). — Colon y las-Joyas de Insbella Catalian dans: La Epoca, Madeid, 2 avril 1801. — 11, 114, 126.

Sforms (Francisco). — Leitre du 16 juin 1450 au Prêtre Jean (Dans Unusta : Il preto Ganni, p. 21).— 198,

Shipley (John S.).— Notes on the encalled second letter of Toscanshi, supposed to have been addressed to Christopher Columbus, and its hearing on the history of the sucalled first Letter, By-...New York, 5043 5-.

Extrait des Transautions of the international congres of americamets, pp 205-325. — 120, 100. — Sa thèse sur l'origine de la seconde lettre attribute à Tossenelle, 176, 178. II, 191.

Bimon (Pedro). — Religioux franciscain, né en 1974. — Primeira perte da les noticise historiales de les conquistas de tierra ferme en les Indias Occidentales.—Cuesca 1838. — cot, 635, — II, 215, 629.

Birênes (les) que Colomb sursit ves sur la Côte de Malagusite, 83.

Solorzano Peretre (D. lozanes), — De Indierum Jure nive De Junta Indierum occidentalium inquisitione, acquistione, et retantions ... Lyon, Laurent Ameson, 1872, 2 vol. in fol. — II, 21 i.

Ouvrage célèbre qui a su trois éditions, celle-ci est la seconde; l'autour l'a sneulte traduit en Espagnel sous le ture de Politics Indiana, etc.

Soudan d'Égypte (Le). — Ses menaces el les Rois Catholiques ne cessaient la guerre contra les Manres, 685, Pierre Martyr lui est envoyé en ambanuado, 664.

Spinala (Gaspar). — Génois, qui agent midé Coromb finançalemment, II, 126.

Spotorne (D. Gio, Batista). — Introdument nu Codico Diplomatico Colombo-Americano, Génes, 1825, & Pagos LXXX pour l'introduction et 346 pour le texte, Pl. 417.

Blanley (Lord). — The three voyages de Vesco de Gams, 365

Stanbar (Dr Richard), mort on 1997.

— Die Schedusche Bebliothek, von

— Freiburg im Brougen, 1998,
pp. 1, 271 Volume qui forme les
fescionies 2 et 8 du vol. VI des

Sindien und Dareiellungen du profemeur Horman Granari, — II 412, 445, 448,

Stovenson (Ed. Luther). — Morine world chart of Nicole de Caneria Januaria, 1502 (circa). — A critical study with fac-similé by —. II, 310,

Stovens (Heavy). — Dibliographs américain, N. 1819, M. 1800, — Stevens Historical collections, Catalogue of the first portion of the extensive and varied collection of rare books, relating chiefly to America, Londres, 1801, octave-jásus, pp. 220, — 25,

Ca n'est qu'un catalogue, mais précieux pour le nombre d'ouvrages rares qui y sont minutieusement décrits et pour les notes critiques qu'on y trouve, notes dont plusieurs ont un caractère personnel très curieux. Celle nº 1379 relative à M. Harrisse est de ce nombre Dans un précédent catalogue, Bibliothèces Bistorica, Londres 1878, Stevans qui n'ajmait pas le Prince des Amèricanistes, lui eveit déjà consacré une note très méchanie, celle au nº 660.

Strabon. → Géographe gree du 1º nécio evant J.-C. → Su mesura du monde, 224, 227, → Ne croyait par à la possibilité du passage d'Europe en Arie per l'Oucei, 250,

 Oéographie de —, Traduction nouvelle par Amédée Tardieu, bibliothéonre de l'Institut, Paris, Hapholle, 1886-1806, 4 vol. in 18,

Traduction modèle, faite sur la texte de Maineke, que termine un index admirable, formant le volume IV tout entier, et qui devait être suivie de commentaires géographiques et historiques restés inachevés et médits.

Bumien (Norbert). — Linguiste éradit. N. 1847 — Son opinion une le mauvate latra de la lettre à Mortine, attribuée à Toscanelli, 163, 164. — Le texte latin de la Colombine avec un texte corrigé un regard at un nommentaire philologique. Forme l'appendice B. de notre Toscanelli, pp. 221 et sq.

Bylva (Joseph Soures da). — H.storien portugais, N 1672, M, 1720. — Dissortação sobre u numero sea. Dans : Collecção dos documentos com que se authorizam as memorias para a vida dal Ray João I., Lusbonne, 1734, in-4-, pp. 126 si sq. Ouvrage qui forme le tome IV da la collection : Memorias para e historiado Portugal que comprehendam o Governo dal Ray João I. Lisbonne, 1720-1722, 5 vol. in-4-. — 421.

Tuber. — Navigateur américain, Son observation sur l'histoire du pileta, II, 220,

Talavera (Hernando de). — Hyeronymtie espagnol, świque d'Avila, puis ercheváque de Grenado, conseiller des Ross Catholiques, N.1445. M 1907, - La P. Juan Peres kai aurali recommandé Colomb, 557, --Il forme et dirige la communion chargée de prononcer sur aus propositions, 559. — Accuné d'hosplité par Las Cases, 570, - Injustice de ceite accusation, 571, - Supposition de Pinilla, 572, - Las Casas no l'estadit pas, 721. - Son boca caracière, 722, - Accusé par Las Cassa d'avoir fait repousser les prepositions de Colomb. -- II, 64,

Turdieu (Eugène Amédée). — Géographe et heliéniste distingué, hibliethécairs de l'Institut; traducteur de Strabon, voyez ce nom, N. 1812

Tarducci (Francesco). — Historica italieu, biographie de Colomb — Vita de Gristoforo Colombo sarraia da —, mecendo gli ultimi decumenti, Milan, 1885, 2 vol. 8-. — 11, 48. — Crost aux propositions de Colomb à Génes, (10. — Son ingènieuse supposition sur le retour de Colomb à Lisbonne, 454. — 477. — Admet qu'il alleit chercher son fils à le Rabida, II, 14 — Les documonis que Pinzon auent vos à Rome, 21, 32. — Loue Colomb de ne pas s'être laimé morchander, 47. — 91

Teiwe (Diagu de). — Purtugus. Son expédition de 1453 à la recherche d'Antilia, découvre l'île de Flores, 73, 73. — Donne des indications à Colomb, 11, 22

Tallos (Fernic), — Portuguis. Privilèges qu'il obtient de faire des découvertes à 1 Ouest; leur importance, 73, 75. II, 147.

Temorio D. Nicolas). — Releción de los individuos que fueron al vinge de descubrimiento del mero mundo, con notas biográficas é indicación de las fuentes de donde ban sido tomados los nombres. — 161, 166.

Porme l'appendice III du vol. de Ferré El Descubramiente de América...

Tarzo Congresso geografico internazionale, tenu à Venue en 1861 Rome 1862 2 vol. in-8°. — 425

Thacher (John Boyd) - Homme politique et bistorien américan. N. 1847, M 1969 - Christopher Columbus, has life, his works, his sumains utc. New York, Poinem, 1963-1964, 5 vol. point in-folie, Pt. cartes et fec-similés. — 23, 49, 55, 406, II, 227, 229, 386.

Ouvrage d'une grande utilité pour les nombreux fac-similés et traductions angleises de documents colombiens qu'il contient, mais main-ureusement dénué de critique. L'auteur a réédité la plupart des racontages relatifs à Colomb que les racherches modernas catécortés definitivement.

- Sa singulière explication du mauvais latin de la lettre attribuée à Toscanelli, 165
- Thomas d'Aquin. Dominicain, det le docteur angélique, N. 1226, M. 1274. — 251.
- Tolède (María de). Veuve de Diago fils de Colomb, vine-reise des Indes, Voyez Marie — Dispose de la Bibliothèque de F. Colomb, II, 268.
- Tome (Cano) Capitaine de la marine espagnole, — Arte para fabricar, fortular y sparejer name de guerra... Séville, 1611, m-4". — 11, 214.
- Torquemada (F. Juan de). De Fordre de Saint-François, provincial de son cetre au Mezique, en 5414. — Los veinte i un libros rituales y monarchia indiana con al origen y guerias de los Indias..., nompuesto por — Madrid, Nic. Rodrigues, 1723, 3 vol., in-fol. — II, 214, 327.
- Torquemada (Pedro de), Frère de Bistrix Euroques, — 613.
- Torre (Done Juana Velesquez de la).

   Nourrice du prince Jean, file des Rois Catholiques, amic de Colomb.

  — II, 68.
- Torrubia (R. P. Fray Joseph). Chromos de la seraphica religion del glorioso patriarca San Francisco de Asia, escrita por —. Rome, 1756, 18-5°. — II, 217
- Toecanelli (Paul). Astronome florentin, né en 1387, mort à Florence en mai 1482 à l'âge de 35 ans, I, 118. P.ècas qui lui sont attribuées: une lettre au Portugua Martins, textes latin, espagnol et italien; une carie et deux lettres à Golomb. Sourcer, I, 39-91. Textes et traductions, II. Appendice IV, pp. 548-564.
- Assertion de Las Cesas et des Historie que Colomb l'a consulté

- sur la route de l'Inde par l'Ouest, 196. Que Toscancili lui a communiqué copte d'une lettre et duns carte indiquant cette reute, qu'il avait envoyées en 1474 au chancise portugats. Martius pour le roi Affonso qui désirait ce reassignement, 108 Qu'il lui a ensuite écrit une seconde lettre, sur le même sujet, 89, 174. Et que c'est cate correspondance qui détermina Colomb à entreprendre le passage sur Indes par l'Occident, 8, 112, 115.
- Difficulté d'essigner une date possuble à cette correspondance ; alle ma peut étre amiérieure à 1480, 110. - Elle n'est connue que de Las Casas et de P. Colomb, et ils ne donneni pas la source da laura informations, 114, 115, 100. — Hormis eur, personne n'en a vu ni originaux, ni copies, 135, - Aucuse trace de son existence dans les papiere de Colomb, 111, 121, 125. - Apcune dans coux de Toscacelli, 136. — Aucune dans les Archives poringaless, 130. - Aucune thez les auteurs italians et portugais du temps, 134, 143, — Colomb n'ss s jameis parlé, 122. — Le chancine Martine out incomus, 140. - Los trois textes que nous avons de la prèce principale différent entre suz, 160, - Le texte letin est incorrect. 163. - La laxte espegnal contient des Italianismos, 119. - La composition de la pièce est décousse et Blogrque, 167. – Jugement sévére de Pitemaurice-Kelly & cot égard, 166. — L'expression quam facilie per Gzinesis prouve qu'elle a été écrite après la découverte de la corte des Indes par l'Est, 181, 184. -Curiense supposition de Xumende à ce sujet, 183. — Les expressions de Cathay et de Grand Khen qu'ou

y trouve cont des anschronismes, 186, — Sexpulsive objection à estiencertion, 186, 188.

- Seconda lettro que Toucantili aurait adressée à Colomb, Sources, 1, 20. — Elie est écrite à Rome que Toscanulti n'habitait pas, 174. — Elle s'edresse à un Portuguis, 175. — Elle répéte la promière, 174. — Hypothèse de Shapley, 176. — Opiuion de l'auteur, 176, 216.
- La carte qui accompagnait le lettre, Sorrers, 1, 91. - Los Caess on ponzédalt una qu'il dit, dans un passaga, Atro celle de Toccanelli, 115. — Duns un suire passage, il se burns à dire qu'il le croit, 135, -Le fait qu'elle étail, graduée crée une présemption contre son authenticité, 265, - Vue de Wagner sur es point, 266. - Ale était erronée même pour l'épaque, 266. - Opinion contraire de Wagner of do Rugo, 200, - Cratique odvôre d'Alfologuirre, 272. — Critique enpero plus sévère de Lolewei, 271. — Remorque de Denucé, 171, — Calle don't paris Luz Cases indiquait la route suivie per Colomb, 211.
- 🖚 La thius du la possibilité du paspage an Levant per la Ponant que cos pièces attribuées à Tonosnalli oni pour objet de mentrer itali basén sur des mesures données par Marin de Tyr, 221, 222, - Bian aveat Toscanelli les erreurs de cas mesures avaient été roct:Béas, notommout par Ptolémée, 253, 256, - Moins gue tout outre, le savant Florentin pouvait ignorer ces rec-Lifications, 252, 262. - Notes trouvôce dans ses papiers qui soul en contradiction avec is lettre do 1474. 274. — Contradiction formelle entre on que disent P. Colomb et Les Cases our Toucanelli at le priemes de Colomb, 126, 338. — Doutes qui

p suvent encure exister & so auset. 345. — La ligurale de Toemnelli, nitiateur da la découverte de l'Amérique, II, 30 at aq. - Prond sa source dans le production des piòces qui lui anni attributas, 349 Matifu de leur production, 363. 354, 363, 376. - Date, 356. - Mu vionnent per de F. Colomb, 358, 357, - Seraient préjudiciables à Colomb. 367. - Raisous du oroles à une supercherie, 351 of eq. - Expriment los adóns mêmos de Colomb, 275, 277, 201. - Auteurs possibles de la supercheria, 278, 478. — Rôle de Luis Colon dens cette affaire, 207, - Vues de la critique à ce sujet. 305 et ng. - Récopstulation des raisona qui montrent que cas piloes cont apocryphes, 290, 461. -Ignorance de levr existence en Portugal, 443 - No sont pour ries. dann le formation des édées du Colomb, 484, - Lattre du 25 jung 1476. - Textes latin, ospagnol at italien, evec traduction française. Appendian IV, vol. II, pp. 548-574,

Traité de 1479 suire le Portugal et la Cast.lie. — Inférence tirés de ses termes, 207, 210. — Texte d'une des ciauses principales.

Travers (Emile) - Aloneo Seaches de Huelva et la tradition qui lui attribue la découverte du Nouveau-Monde, Parse, Picard, 1893, in-0', pp. 46, - II, 224,

Triana (Rodrigo de). - Maria de la Pinta,qui le premier vit la torre da 1491 -- 650.

Tankechert (P.). -- Poter von Ailly. Gotha, 1677. -- 97.

Ungria (Juan de), de Moguer. — Son lémoignage sur la fait que Pinzon fit changer la route (Séville, 12 noût 1515, Picifes, vol. II, p. 543). — II, 190.

Unodimara (Antonio). — Voyageur

italien aux obtes d'Afrique. — Sa lettre du 12 décembre 1455. Texte latin dans Graberg, Anaste, Vol. II, pp. 286-291.

- Uzielli (Gustave). —Sevant polygraphe italien. N. 1838. Biographe et panigyriste de Toscanelli ; adversaire de l'auteur dans la question des rapporte de Colomb avec l'astronome florentin, question à laquelle il a consacré de nombreux écrits.
- Lettre à l'auteur, 698. Thèse étrange qu'il lui prête, 148
- L'Epistolario Colombo-Toscanelliano e I Deati, Rome 1889, P pp. 1-34. (Extrait du Bulletin de la Société de géographie italianne de novembre 1889).
- Il Prete Gienni. Florence Tipog. Ricci 1893, St. p. 31, - 196.
- La Vita e i Tempi di Paolo Dal Posso Toscanelli. Ricercha e studi di — con un capitolo (VI) sei lavori astronomici del Toscanelli di Giovanni Celoria. Rome. Auspice il ministero della publica instrusione, 1994, in-fel. pp. 745. Portreit, 9 pl., 1 carte, 1 tableau genéalogique. — 188, 199, 151.

Ouvrage considérable, où il est question de hien d'autres choses que de Toscanelli, mais qui est une mine de renseignéments précieux puisés aux meilleures sour-

- Colloquio avvenuta in Firema nel lugito 1450... Rome 1898, in-folio.
   Sources, I. 92, 137, 160.
- Paolo Del Pomo Toscanelli e la circumusvigazione dell' Africa secondo la testimonianza di un contemporaneo. Florence 1901. P., pp. 20, — 155.
- Toecanalli, Colombo e la leggenda del Pilota, Florence, M. Ricci, 1903, 8°. p. 98. (Entresi de la Rivista

- Geografica Raliana, Annata IX, 1903). 137, II, 229.
- Toscanelli, Colombo s Vespucci (Atti del IV Congresso Geografico Italiano, Milan 1902, 8°, pp. 38).
- Budiografia della polemica... Naples 1995, Voyas Vignaud.
- Valladar (Francisco de Paula).—
  Colen en Santafé y Granada. Estudio historico por C. de la R.
  Academia de la Historia, etc.
  Granada imp. Sabatel 1892, 8°, pp.
  127.—871.— Son étude sur Talavera,
  ibid.
- Valcuevo. Forme près de Salamanque où Colomb aurait temp des conférences, 561.
- Valdovinos (Manuel de). Sa déposition sur les projets de découvertes de Pisson, sur Colomb et ses desseins. — II, 185, 187.
- Waliente (Fernando), de Palos, N. 1465. — Sa déposition sur Vasquez de la Frontera, II, 12, texte et traduction, 408.
- Vallejo (Francisco Garcia) de Moguer, l'un des compagnons de Colomb au premier voyage. — Déposition importante sur la grande antraprise Plaites, II, 216 et sq.). — Sen lémoignage sur ne que le pilote Nino lui dit d'un routier da Colomb, II, 20. — Sur le premier qui vit una lumière à terre, I'd. — Sur le dessein de revenir en arrière après avoir fait soo lieuss, 123. — Sur Pinzon, 127, 200. — Texte et traduction de catte déposition, 616.
- Vernhagen (F. A. da). Historien el érudit portuguis. — Vespuce at non premier voyage... Paris, Martinet, 1858, 8\*, pp. 51 et fac-similé (Extrait du Bulletin de la Societé da géographie, janv. et fév. 1856), 442.

Memoria communicada a la facultad de Humanidades per Don Francisco Ad de Vernhagen, e impressa an el temo XVI de los Anaisa de Chile (Enero de 1854). Santiago, imprenia antional, 3864, 8°, pp. XIV-120, Carte, 18.

Très inideasant mémoire où l'auteur expose ses vues sur le premier atterrage de Colomb et reproduit le Journal de son pramier voyage avec d'autres pièces.

- Historia do Brazil, . por - Ma, drid, 1656-1857, 2 vol. 4°, 440.

Wasconcelles (D. Agostinho Manost de) →, Histories portuguis, mort en 2641 → Vida y seriones del rey D. Juan el Segundo,... Madrid, 1630, in-t. → 359, 167,

Vacconcellos (Simto de). — Chronica de companhia de Jesu do
Estado do Bresil e do que obreram
seus filhas n'esta parte do novo
mondo... pelo padra — de mesmo
companhia, Tomo primeiro aunico.
Secunda edição correcta a augmentada, Lisbon, Fernandez Lopes,
1966, 2 vol. 6 jússo, La premièra
édition est de 1662 — II, 216.

Varquez de la Frontara (Pero ou Pedro). — Pilole qui avait été au service du Portugal — Renseignementa qu'il donne à Colomb et à Pirson sur des lerres à l'Oussi, II, 23, 24, 25,

Volacco, de Gelice , Pedro). -- Torre qu'il sursit voe à l'Osest, 74, 77.

Volagoo de Pales (Pedro de). — Pilote de Diogo de Telve, donne des indications à Colomb, 73, 72.

Valko (Bartholomeu), -- Cosmographe portugais qui mouvut à Nantea le 26 février 1568, -- Ses repports avuc Francisque d'Albaigne qui voulait faire des découvertes pour la France, 362, 473.

Yaragua (Duca de). - Decondante

de Colomb héritiers de ses titres. Déclarations de deux duos de Verague relative à la légitimité de la naissance de F. Colomb, Dune, Maforis Posisma, p. 145. Casamanga. Glorification religiouse de Colomb, p. 179. — 405, 027.

Viana (Gonçalvez). --- Littérateur et philosophe portaguis. -- Seu dontan sur l'authenticité de la lettre é João II, 664. --- Se lettre à l'auteur à ce aujet, 673. --- Se rend à l'opsnion de Dom José Penannha et admet que la lettre vient du roi, 667.

Wiotoria (Fr. Juan de). — Catalogo de los reyes godos de Espana Manuscrit du xviº siècie appartenant à la Bubliothèque nationale de Madrid. — II, 215.

Widal Lablache (Paul), — Professour à la Sorbenne, nó en 1945. Marco Polo, non temps et aus voysgne. Paris Hechette, 1860, 5°, pp. 192 — 223.

Vignaud (Henry) N. 1610. — Mémoire sur l'authenticité de la lettre de Toscanelli du 25 juin 1674 adressée d'abord au Portagais Pernam Martins et plus tard à Christophe Cotomb par — . Extrait du compte randu du Congrès international des Américanistes de 1900. Précédé d'une réponse à mes critiques (Lettres à MM, G. Urielli, Hermans Wagneret L. Gellous) Paris Leroux 1902. 64, pp. XI-33, — 133, 157.

— La lettre et la carte de Toscavelli etc., par →. Peris, Leroux, 1901, gr. in-8\*, pp. XXIX-326.

> Cet ouvrage, qui est le développament du mémoire précèdent le su congrès des Américanistes de 1906, et où fut posé pour la première fois le question de l'authenticité des rapports de Colomb avec Toscanelli, souleva une grande polémique, dont Unielli et l'auteur out fait, la Bibliographie,

- 59, 79, 109, 129, 138, 134, 140, 163, 165, 166, 188, 268,
- La lattre de T., du 25 juin 1474 sur la route des Indes par l'Ouest traduction française Isile sur la photographie et les transcriptions du texte latin unique de la Colombine données par M. Harrisse et par la Raccolla Colombiaux, accompagnée de notes critiques, historiques et géographiques par Henry Vignaud. Paris Leroux, 1901 & (Tirage à part de l'appendice À du volume : la Leitre et la carte de Toscanelli.)
- Toecanelli and Columbus, London, Send et C<sup>a</sup>, 1982, in-8<sup>a</sup>, pp. XIX-265, 126.
- A letter from Sir Clemeste R.
   Markham...andaraply from...London, Sanda et Cr., 1903, St. pp. 40.
- The real birth date of Christopher Columbus . 1454, A critical study by —. London, Stevens son and Stiles, 1803, in-18, pp. 121, 21.
- Proof that Golombus was born in 1451. A new Document, by —, reprinted from the American Historical Review for January, 1969. Gr., 5', pp. 18.
- La meison d'Albe et les archives colombiennes, avec un appendice sur les manuscrits que possédait Fernand Colomb et un tableau généalogique par —. Paris, Soc. des Américanistes, 1904, gr.in-8, pp. 18. (Extrait du Journal de la Société des Américanistes, tomn I<sup>17</sup>, nº 3.) 119, 134, 581, 583, II, 356.
- Bibliographia della polemica concernante Paolo Toncanelli e Cristofore Colombo originata delle comunicamoni di Gonzales de la Rosa a di Enrico Vignaud al Congresso degli Americanisti tenuto a Parigi nei settembre del 1900, Saggio compilato da —, tradotte con Introduzione e aggiunte da Gustavo

- Usielli, Napoli tip. Tocco-Selvicti, 1905. Gr. 24, pp. 16.
  - Cette bibliographie, dus en grande partie à mon collaborateur et adversaire, n'est plus à jour maintenant. On pourrait y ajouter bien des écrits publiés dapuis 1905. — 120, 137, 148, 180, 181,
- Eludes critiques sur la vie de Colomb avant sosdécouvertes... Paris, Welter, 1905, in-8°, pp. XVI-543. — 34, 49, 47, 119, sto. etc.
- L'ancienne et le nouvelle campagne pour le canonnation de Christophe Colomb. Paris, 1909, Société des Américanistes, Gr. in-fl, pp. 32. — Tirage à part du tome VI, 1909, du Journal de cette société, — I, 617.
- Willadoste (Mecla de). Councgraphe majorcaia du xvª suècie. — 194.
- Willalon (Alonso de) Conseiller royal de Castille du temps de Colomb, 485.
- Villalohos (La licencié Juan de). Fiscal de la couronne en 1536 dans les procès des Colomb.—Son rapport au conseil des Indes pour faire procèder à de nouveilles auquéles, texte dans Duno : Pinson en si Descubrimiento... pp. 128 et sq. — II. 36,149, 250, 188, 189. — II. 274.

Ce rapport est un réquisitoire violent contre Colomb qui n'aureit obtenu ses privilèges que parce qu'il s'est attribué en qui appartient à Pinzon, auteur véritable de la promière découverte; mais lors même que cette découvarte lui appartiendrait, il devrait la moitié de ce qu'elle rapporte à Pinzon, auquel il avant promis de tout partager.

- Vicente (Martin). Pilote portuguis. Observation qu'il communique à Colomb, se.
- Witerbo (Souse). Écudit portugue.

- Obligations que l'autaur a asvert lei, IV, - 402, 463,

Trabelhos nauticos dos Portagueaes nos seculos xv e xver, Porte L. Marinharia, por —. Lisbonne, 1808, in-4°, pp. 200. — 472, 473.

Wivion do St Murtin. — Sevant giographie. N. 1903, M. 1907. — Histoire de la géographiques depuis les temps les plus recuiés jusqu'à nos jours, par —, accompagnés d'un atlas historique. — 10, 243.

Viginho (Josepa). — Just, médecin at connegraphe du rol Join II, appoié par Barcos et par Colomb, Joseph, José et Josepa. — Paiseit partie de la Junte de nosmographes constituée par John II, 384. — Envoyé en massion scientifique par la roi John, en 1484, 465, 404. — Colomb surait été en rapport avec lai, 312.

Veglionii ou Vaglionii (Pers). Plerentie, mort on 1314. Auteur g'une chronique de son temps, 154. - Aurait suggéré oux Portugale le route des Judes per l'Ouest, 130.

 Elegio di re Emanusio re di Purtugallo,serutto da Pietro Voguenti.
 Decument publici par Usiolli, 04, 155

Wadding (L.). → Annalus Minorum, Rome, 1781-1747, 23 vol. in-loi. → 15, 172.

Wagner (Le D. Hermann). — Profuseeur de piographie à l'Université de Göttingen. N. 1840. — La lettre et la carte de Tosconeile (sus den Gottingsschen gelehrten Anssigen), Berlin, 1962, nº 2, pp. 100, 111, m-0°. — Son opinion sur l'écriture de la copie de la lettre eticibule à Tosconeill, 120. — Son abjection qu'il y a de nombreux documents unthentiques dont les origineux n'existent plus, 535. — Son opinion sur l'onquête du duc Hercule, 145. — Admet que le Borite pent être le même que Marien, 141. - Oynai ou qu'il me prête. II, 800.

— Die Rekonstruksien der Toesenell-karja vom J. 1474, und die proudo-foc-rimilia des Bohalm, Globan vom J. 1801 Nachrichten, Philolog histor, Klassa, 1384, nº 3. Gmilingen, pp. 200, 313. Carte. --- Importance de es trevesi, 236 - L'auteur n'admet pan l'existence d'une carte représentant les côtes d'Asia opposées à colles d'Europe, avant celle de Tescanelli, 229, 267. - Félicite Toscanskii d'avour oné mécomultre l'autorité da Pialémée, 360. - Distinction importante & faire à cet égard, 266, 264. — Crest que le route indiquée par la letire dite de Toursselli est celle du paraithis de Lisbonne, 280, 269. - 5a démonstration de la mesure du dogré de Tascanelli, 394. - Son observation our l'expression : le tices de la sphère, 330. — II, 193.

Wouwermann (Général de). - Le prioca Heary la navigateur, II, 434. Welman (La carie de), de 1434, où deurs Anthe II 183.

figure Antihe, II, 177.

Wiccor (Franz, Ritter von).—Géographa ailemand N. 1846. — Dis Karte des Bertolomes Colombo. Innabruck, 1953, 9°. — 193, 164, 456. II., 365, 166.

Eimenos (Leonardo). — Sevant Jésuite, Géographe et Astronoma. N. 1716, M. 1784. — Dei vecchio e muovo gnomone florantima a delle concreamoni astronomicho fizicha ed grubitettomobe fizic nel verificarna la contrusiona, labri 17..... Florance 1757, 4°, pp. CXXIV-236, pl. — Ouvreye consecrá en partie à Topcanelli et où la lettre attribuie à ce sevant est publide et annoièu. — 164, 166.

Young (Filson). - Littlewienr au-

glais; dernier historien de Colomb.

— Christopher Columbus and the new world of his discovery. A narrative by — with a note on the navigation of Columbus first voyage by earl of Dunraven K. P. London E. Grant Richards, 1906. 2 vol. 8°, pl. cartes — 219, — II, 67, 231, 381

Yule (Col. Henry). — Cathay and the way thither, being a collection of medieval notices of China translated and edited by — with a preliminary essay on the intercourse between China and the western nations previous to the discovery of the Caperouts. Londres, Hakluyt Society, 1866, 2 vol. 8 pl. cartes. — 196.

Zacutho (Abraham). — Astronome et mathématicien Juif. N.en Espagne en 1440. — Auteur d'un Almanach à l'usage des marins, 384, 385.

> Pour une description de cet ouvrage, dont on ne connaît que quelques exemplaires, voyes le mémoire de Ribeiro de Santos dans les Memorias de Litteratura Portuguesa, vol. VIII, 1856, pp 46 50.

Zaiton, ville du littoral assatique. 11, 284.

Zapater (Miguel Ramon). — Segunda parte de los Anales de la corona y regno de Aragon, siendo sus reyes Dona Jusna y D. Carlos... desde el año 1521 hasta el 1528... por —, Zaragoza, 1663, in-fol. — II, 134.

Zarco (Gonçalve). — Navigateur portugais. Véritable découvreur de Madère et de Porto-Santo, 41.

Zone Torride (la). — Affirmation de Colomb qu'elle est habitable, 58, 59.

Zuniga (Diego Ortis de). — Analyste espagnol N. 1616. M. 1680. — Anales eclesiasticos y seculares de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla. — Madrid, 1793, petit in-4°, pp. 375. — 549. — II, 327.

Zuria (Placido). — Géographe itahen, 1759-1834. — Il mappamondo di fra Mauro Camaldolese descritto ed illustrato da D. —. dello stess' ordino. Venise, 1808, in-fol., pp. 164, pl. carte, — 194.

UNIV. OF MICHIGAN.

JUL 20 1912

· · · Google

Million top NovERSITY Fibracing Achevé d'imprimer le 11 mars 1911

sur les presses

de

Ch. COLIN,

Imprimeur à Mayenne

pour

II. WELTER,

Éditeur à Paris,

Tirage à 550 Exemplaires

dont :

500 aur papier Alfa (vélin anglais).

25 - du Japon, numérotés de 1 à 25.

25 - de Hollande, numérotés de 26 à 50.

## ERNATA

## ¥ol. I

Page 63, note 93, naquit en 4450, au lieu de 4470.

- 273, note 349, Denucé au lieu de Denuci.
- 377, note 28, Lannoy au lieu de Lannay.
- 392, note 58, American historical Review, an Leu de Magazine of American History.
- 486, Cabesudo au lieu de Cabusedo.
- Valladar au lieu de Valador.

## Vol II.

Page 33, note 44, Témorgnage de Valdovinos, p. 137 des Plettos, au lieu de 139.

- 265, 29 avril 1493, an heu de 1494.

Digitized by Google

Original from JNIVERSITY OF MICH GAN

## OUVRAGES SUR L'AMÉRIQUE

| Arbitrage des phoques à fourrure Mémoire, contre-mémoire et planieyer des Etats-Unis devant le tribunel d'erbitrage réunt à Paris en 1903. 5 vol. 18-6, 1903. (20 fr.)                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CASABIANCA (LM.). La Bercenu de Christophe Colomb et la Corse. P édi-<br>tion. In-5, 1890 v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Codex Columbus. Christopher Columbus, his own Book of Privileges. 1907. Photographic fac-simile of the Manuscript in the Archives of the Foreign Office in Paris, with translation and translituration, Historical introduction by Henry Harrisse. The whole compiled and added by BF. Sievens. unvv+104 pages. Foolscap folio, half-pigskin 1803. (135 fr.)                                                         |
| COLOMBO Cristoforo) Boritti of Autografi, pubblicati con prefsions et truscri-<br>mone diplomation dal Prof. Cesare de Lolles, 2 vol. in-folio et un implément, en<br>tout 4 volumes, evec 170 planches en phototypie. Rome, 1802-84. (156 fr.) and 180 fr.                                                                                                                                                          |
| HARRISSE (Heary). Découverte et Cartographie de Terre Neuve et des<br>régions directions (147, 1501, 1709). Esseus de géographie historique et<br>documentaire. Un volume in-1, evec 154 enquisses cartographiques dans le texte<br>et 34 cartes hors texte dest une en couleurs formant frontispice, 1900.                                                                                                          |
| Tird à pailt nombre et numératé à la prome.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sur papier du Japon (200 fr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| HARRISSE (Henry) Eistory of the Discovery of North-America. A critical and documentary investigation, with a Certographia Americana Vetusliseums. Un head volume in-4, XII—804 pages, avec 23 parter here taxle on héliogravure (dont plusieurs de format double) in-4, 1802.                                                                                                                                        |
| Sur papier du Japon (400 fr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| MARRISSE (Menry), Excerpta Colombiniana, Bibliographie de 40 préces gutheques du commencement du sessième nécle, non décrites jusqu'ici, précédée d'une histoire de la Bibliothèque Colombine (à Séville) et de son fondateur (Fernand Colomb). Un beau vol. gr. in-8, avec fec similée et pl. 1867                                                                                                                  |
| HARRISSE (Henry). John Cabot, the Discoverer of Morth America and Sobstian his son. A chapter of the maritime history of England under the Tudors, 1496-1537. Un vol. in-8, X1+164 pages, even cartes et illustr., on demiral, n. rog. 1896, (40 fr.)                                                                                                                                                                |
| REISS (W.) et A. STUBEL. La Mécropole d'Ancon (Pérou). The Necropoles of Ancon in Peru: A contrib. to our knowledge of the culture and industries of the Empire of the Inces, being the results of excevations made on the spot by W. Reim, A. Stübel and AII. Kome. 3 vol. in folso, on 3 portefeuiles, even 141 planches on chromolathographic. Borlin, 1880-1867. (Il no reste plus que 2 exemplaires.) (530 fr.) |
| Nous avons publié un Catalogue de 2 000 ouvregos sur l'Amérique, . Pris : 2 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Et le Catalogue de la Bibliothèque géographique de fout M. VIVIEN de SAINT-MARTIN. 1 vol in-8 de 200 pages (11.000 ouverges) Prix : 5 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Digit rest by Google

Drig a from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Dith-seed by Google

mulhai from N ER TO CE MICHIGAN

Digtone by Google

Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

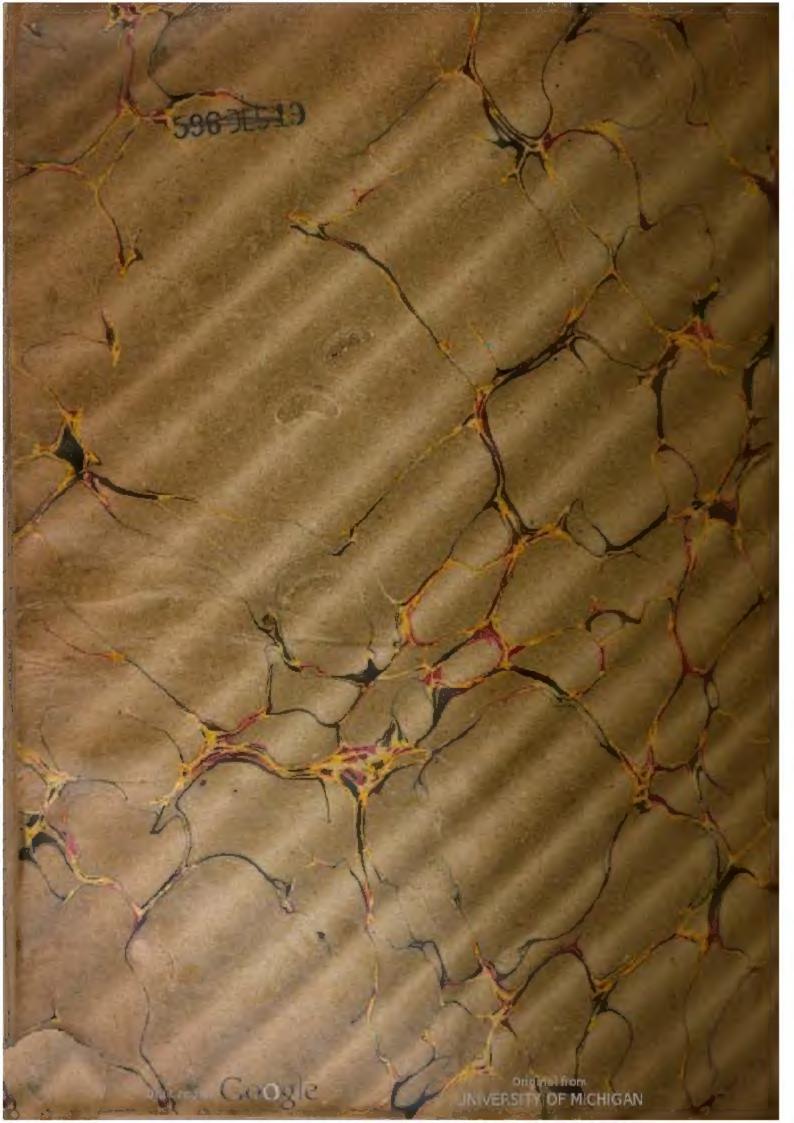



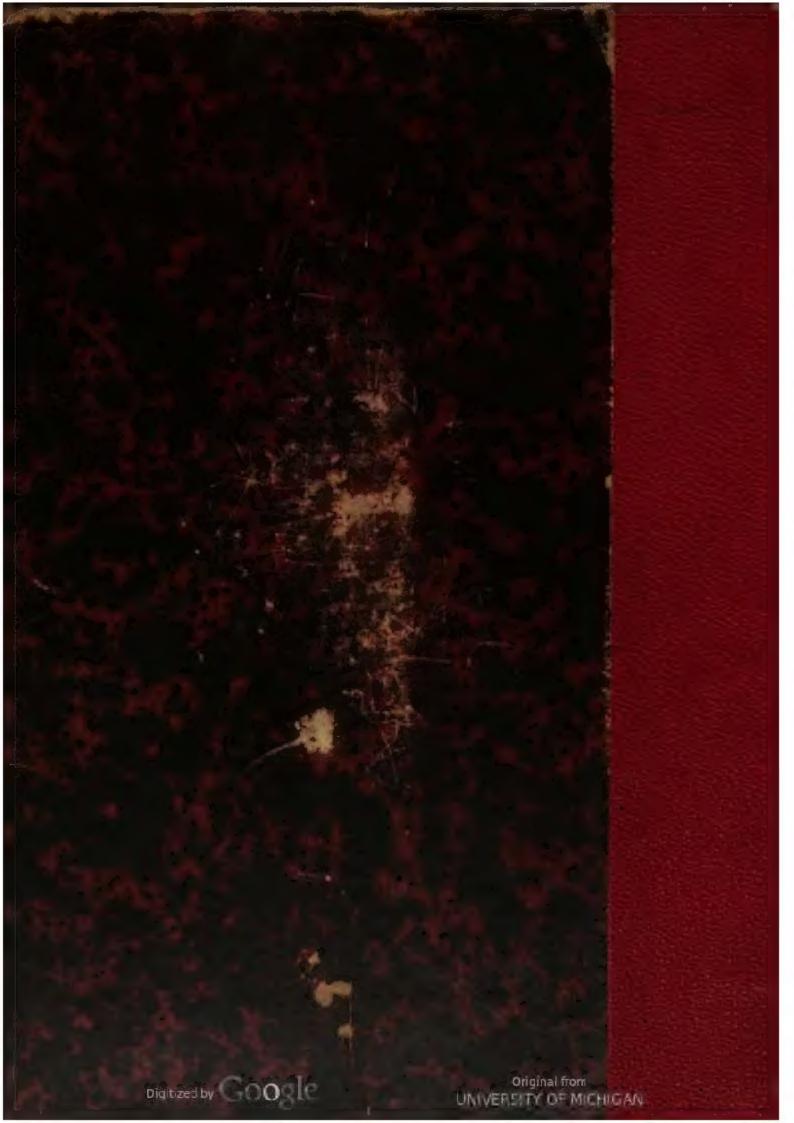